



NAZIONALE

B. Prov.

585

BIBLIOTECA PROVINCIALE



Num.º d'ordine

B. Prov.



## **BIOGRAPHIE**

UNIVERSELLE,
ANCIENNE ET MODERNE.

SUPPLÉMENT.

BA-BEN.

PARIS, IMPRIMERIE DE PAUL DUPONT, Rue de Grenelle-Saint-Honoré, nº 55. 641216

# BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE,

ANCIENNE ET MODERNE.

### SUPPLÉMENT,

SUITE DE L'HISTOIRE, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DE LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DE TOUS LES MOMMES QUI SE SONT PAIT REMARQUER PAR LEURS ÉCRITS, LEURS ACTIONS, LEURS TALENTS, LEURS VERTUS OU LEURS CRIMES.

OUVRAGE ENTIREMENT NEUF,

RÉDIGÉ PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET DE SAVANTS.

On dolt des égards aux vivants; on ue doit aux mo que la vérité (Vort., première Lettre sur OEdipe.

#### TOME CINQUANTE-SEPTIÈME.



A PARIS,

CHEZ L.-G. MICHAUD, LIBRAIRE-ÉDITEUR, BUB RICHELIBU, N. 67.

1834.

21.21.47

Tomas or Georgie

### SIGNATURES DES AUTEURS

#### DU CINQUANTE-SEPTIÈME VOLUME.

|          | MM.                 | MM.                           |
|----------|---------------------|-------------------------------|
| A-D.     | ARTAUD.             | L. LEFEBVRE-CATCHY.           |
| A-L-E.   | D'ALLONVILLE.       | L-c-x. Lacnorx (JB.).         |
| Λτ.      | H. Acdiffret.       | L-E. LÉPINE.                  |
| В-р-Е.   | BADICHE.            | L. G. LEGLAY.                 |
| В-ь-м.   | Вьсин.              | L-m-x. J. Lamoureux.          |
| Ви.      | BEGIN (EA.).        | L-P-E. Hippolyte DE LA PORTE. |
| В-р.     | DE BEATCHAMP.       | L-r-e. La Renau dière.        |
| Вуе.     | DE BLOSSEVILLE.     | M-A. MELDOLA.                 |
| C. p. L. | CREUZÉ DE LESSER.   | M-b-E. MADROLLE.              |
| C. T-r.  | COQUEBERT DE TAIRY. | М-ь j. Місилеь jeune.         |
| D-B-s.   | Drnois (Louis).     | M-E. MENTELLE.                |
| D-c.     | DEPPING.            | M-n-s, Monnais.               |
| D-r-n.   | Durozoir.           | Р-с-т. Рісот,                 |
| E-x-D.   | ECKARD.             | P-or. Parisor.                |
| E-s.     | Evrtès.             | P-at. PHILBERT.               |
| F-LL.    | FALLOT (Gustave).   | R-B-N. RENAULDIN.             |
| F. P-τ.  | Fabien PILLET.      | R-F-G. DE REIFFENBERG.        |
| F-τ-ε.   | DE LA FONTENELLE.   | ST-T. DE STASSART.            |
| F-z.     | DE FELETZ.          | V-ve. VILLENAVE.              |
| G—€.     | GINGUENÉ.           | W-t. WALCKENARR.              |
| G-G-Y.   | DE GRÉCORY.         | W-s. Weiss.                   |
| * G-T-R. | GAUTBIER.           | Z. C. Anonymes.               |
| C =      | Corr                | 4. 6. 1                       |



### BIOGRAPHIE

### UNIVERSELLE

### SUPPLÉMENT



В

BAADER (JOSEPH-FRANCOIS). né à Ratisbone en 1733, étudia d'abord la théologie, puis entra dans la carrière médicale, et fut appelé, en 1759, a Munich, comme médecia de l'électeur. Il mourut en 1794. C'était un bon praticien, un homme actif. un médecin philantrope. On n'a de lui que quelques brochures saus importance, en langue allemande, sur un sirop balsamique et fondant, qu'il préconisait heaucoup dans les affections muqueuses et dans les obstructions. - BAADER (Ferdinand-Marie), autre médecin bavarois. né en 1747, à Ingolstadt, mort en 1797, a Augsbourg, laissa la réputation d'un praticien habile et d'un philosophe distingué. Il avait professé l'histoire naturelle à Munich, où l'académie lui confia la direction de la classe de physique et de philosophie. Il n'a écrit que des ouvrages de circonstance, tous en langue allemande. Le seul qui mérite d'être cité est une instruction populaire sur les moyens de guérir les affections vénériennes (Munich, 1777). - BAADER (François-Josué-Lambert), professeur de botanique à l'université de Fribourg en Brisgaw, mortle 10 novembre 1773, est auteur d'un petit ouvrage intitulé : Observa-

tiones medicæ, incisionibus cadaverum inservientes, Fribourg, 1762, in-8°. J-p-n.

BAALE (HENRI VAN), poète hollandais, se fit de la réputation dans la littérature cramatique par ses tragédies de Su ceenen (les Sarrasins), Amsterdam, 1809, in-8°; et Alexander (Alexandre), ib., 1816; pièces qui durent une partie de leur succès au jeu admirable de Mile Wattier-Ziesenis et d'André Snoek, surnommés, l'une la Clairon, l'autre le Talma de la Hollande. Van Baale mourut à Dordrecht, le 2 fév. 1822, à l'àge de 40 ans, c'est-à-dire dans la force du talent et de l'imagination. Il était membre de la société connue sons la devise Diversa sed

BABA-ALI, premier dey independant d'Appe, eterçait les fonctions de batchs-ousch (technouschachi), on grand-prévit, lorsqu'um e révolution terrible, provoquée par l'inconlineuce du dey Ibra-qu'um Enderde, ta l'um par la vice de ce tyran. Eabs-Ali, élu pour lui succéder, fut obligé d'immofer 1700 victimes às surelet, tant parmi ceux qui parasissaciu disposés à venger la mort d'Ibrabius, que parmi ceux qui cherchiarte dans ces exécutions

des motifs pour exciler de nouveaux troubles. Ce dev. d'une valeur éprouvée et d'un mérite reconnu, illustra son règne, ct rendit sa mémoire chère au peuple d'Alger en le délivrant de la tyrannie des pachas turcs, et en élevant à l'indépendance le chef du gouvernement, jusqu'alors humble vassal et trihutaire de la Porte othomane. Depuis la malheureuse expédition de Charles-Quint contre Alger, les Turcs avaient exercé la plus grande influence dans cette régence, jusqu'an commencement du 17° siècle. A cette époque l'autorité du pacha fut balancée par l'institution d'un dey, chargé de la perception des impôts et de l'entretien de tronpes qui pussent suffire à la défense de l'état , sans le seconrs de la Porte. Le pacha qui gouvernait Alger, en 1710, ayant youlu s'opposer à l'élection de Baba-Ali, et s'arroger trop de partà l'autorité, le nouveau dey le fit arrêter et l'embarqua pour Constantinople, en le menacant de le mettre à mort s'il revenait à Alger. Cet homme habile envoya en même temps nn amhassa-, deur avec de riches présents pour le grand-seigneur, les sultanes, les visirs et les grands officiers du sérail, Il lui avait aussi remis un mémoire justificatif, où, après avoir exposé les griefs contre le pacha, dont on n'avait épargné les jours, disait-il, que par respect pour le nom othoman, le dégoût insurmontable de la la milice et des habitants d'Alger contre le gouvernement des pachas il finissait par représenter qu'un pacha étant désormais inutile et dangereux , il était convenable de ne plus en envoyer et de conférer ce titre au dey. La demande de Baba-Ali lui ayant été accordée, il fut alors regardé et gonverna comme

souverain allié, et non plus comme sujet de la Porte othomane, dont il ne recevait les ordres que lorsqu'il s'agissait d'affaires de religion ou d'alliance contre les chrétiens. Cet état de choses a duré jusqu'à la couquête d'Alger par les Français. Baba-Ali, loin de vexer les Européens, à l'exemple de la plupart de ses prédécesseurs et de ses successeurs , fit périr dans les supplices, en 1716, un Maure qui avait donné un soufflet au consul anglais, et il renouvela l'alliance d'Alger avec l'Angleterre. Ce dey paya néanmoins le tribut aux préjugés de sa religion, et fut victime de sa croyance an dogme de la prédestination. Attaqué d'une violente fièvre, il refusa de prendre aucun remède, et de consulter un chirurgien français, de penr de contrarier le décret de la Providence. et il mourut en 1718, emportant l'estime et les regrets des Européens et des musulmans. - Un autre BABA-ALI, aussi dey d'Alger, monrut en 1766, et ent ponr successeur Baba-Mahmed. A-T.

BABBINI on BABINI ( MA-THIEU), célèbre musicien, naquit en 1754, à Bologne, d'une famille pauvre. Son intelligence précoce détermina ses parents à s'imposer des privations pour lui faire étudier la chirurgie, dans l'espoir qu'il mériterait un jour le titre de docteur. Il fréquentait donc les cours de la faculté l'orsque la mort de ses parents le laissa sans ressources. Heureusement il avait une tante, mariée au fameux ténor Arcangelo Cortoni, qui le recueillit et le soigna comme son fils. La fortune ne pouvait pas lui présenter une occasion plus favorable de cultiver son goût pour la musique. Cortoni lui donna des lecons et, charmé de ses heurenses dispositions,

se fit un plaisir de lui communiquer tons les secrets et tontes les finesses de son art. Babbini , dont la progonciation était embarrassée, ent de grandes difficultés à vaincre pour adoucir son organe naturellement rude ct sourd; mais à force de patience et de travail il parvint à donner à sa voix de basse-contre cette étendue, cette souplesse, cette sonorité qui firent l'étonnement des connaisseurs. Excellent musicien, mais non moins bon actenr, il se fit entendre dans toutes les capitales de l'Europe, et partout il excita le plus vif enthonsiasme. L'impératrice Catherine le nomma musicien de sa chambre. Frédéric II, qui l'honora long-temps de sa correspondauce, le retiot une année à Berlin. Pendant son séjour à Paris, il eut l'honneur de chanter un duetto avec la reioe Marie-Antoinette. Dans toutes les cours où il s'arrêta, les princes et les rois ne dédaigoèrent pas d'accompagner quelques-nns des airs qu'il chantait. Il était en 1785 engagé au théâtre de Vienne, et en 1789 à celui de Venise, où il fit jouer, avec les costumes, l'opéra des Horaces, de Cimarosa. C'est à Babbini que l'Italie est redevable de cette heurense innovation. Possessenr d'une fortune immense, il en perdit une partie dans des spéculations commerciales. En 1790'il chanta avec la Monichielli sur le grand théâtre de Turin. Passionné pour les arts, tous ceux qui les cultivaient avec quelque succès trouvaient près de lui des conseils et des encouragements. Plein de tendresse et de respect pour sa tante, il la soigna lui-même dans sa vieillesse et la plenra comme nne mère. En quittant le théâtre il était revenu à Bologne : il y vécut entonré de l'estime et de la considération publiques, partageant son temps entre la culture des

lettres et la société de quelques amis. Il monrut le 21 sept. 13:6, à 6 a ans, et fut inhumé sans acoune pompe dans le cimetière de sa parcisse. M. Pierre Brighenti a publié l'Éloge de Babbini, Bologoe, 1823, 10:6°, où il l'Offre pour modiele aux masiciens qui voudront s'honorer cux-mêmes en honorant leur pays.

BABET (Hugues), poète latin et philologue, était né en 1474, à Saint-Hippolyte, petite ville du comté de Bourgogne. Son père, riche négociaot, favorisa son goût pour les lettres, et l'envoya continuer ses études dans les plus célèbres universités de France et d'Allemagne. Le jenne Babet se rendit bientôt très-babile dans les langues ancieones, et fut nommé professeur an collège de Busleiden à Louvain. Mais, avide de nouvelles connaissances, il ne tarda pas à se démettre de sa chaire, et alla visiter les académies d'Oxford et de Cambridge. Ses talents lui méritèrent partout un accueil honorable. S'étant chargé de l'éducation de quelques jeunes Anglais, il les conduisit en Italie, et profita de cette circonstance ponr entendre les professeurs les plus distingués de Pavie, de Padoue et de Bologne. De retour à Louvain, il y reprit l'enseignement des langues, et partagea son temps entre ses devoirs et l'étude. Daos un voyage qu'il fit à Bale, il vit Erasme, B. Rhenanus, Grynæus, etc., et se concilia leur estime. Ant. Perrenot, connu depuis sous le nom de cardinal de Granvelle, avait étudié sous Babet à Louvain, et il conservait de ses soins la plus tendre reconnaissance. Il lui en donna noe preuve, en l'appelant à Besancon pour lui confier l'éducation de ses consins. En 1548 Babet conduisit ses élèves à Heidelberg pour s'y per-

fectionner dans la langue allemande; et il y resta plusienrs mois logé chez Jacq. Micyllus, son ami (Vor. Mt-CYLLUS, XXVIII, 600). Les Frauçais s'étant emparés de la Lorraine en 1552, la duchesse Christine vint chercher un asile à la cour de Heidelberg, près de sa sœur, femme de l'électeur palatin. Charmée des talents de Babet, cette princesse l'admit dans sou intimité ; et, sachant qu'il avait le projet de retourner dans les Pays-Bas, elle l'accompagna jusqu'à Louvain pour jouir plus long-temps de sa conversation. Cette ville, où il avait passé les buillantes années de sa jeunesse, était devenue sa patrie adoptive. Il y termina sa longue carrière, le 19 août 1556. Illégua sa bibliothèque au savant antiquaire J .- J. Boissard , son neveu, qui la fit transporter à Montbelliard, où elle fut détruite dans le sac de cette ville par les Lorrains (V. Boissand, V, 26). Babet avait laissé manuscrits des traités de théologie, de grammaire, de dialectique, de rhétorique, et plusieurs poèmes latins. Parmi ces poèmes ou en cite un sur les inconvénients attachés à l'emploi de précepteur, qu'il avait dédié à Franç. Richardot, son ami, depuisévêque d'Arras(Voy.RICHAR-DOT, XXXVII, 573). De tous les ouvrages de Babet il ne reste qu'une Eglogue latine adressée à Gilb. Cousin sur la mort de Guillaume de La Baulme, son élèves et deux épitres, l'nne à Jean de La Baulme (V. ce nom, III, 566), et l'antre à Cl. Frontin. Ces trois pièces sant imprimées dans le premier volume des Œuvres de Gilbert Cousin, p. 261, 430 et 433. Dans les Epistolæ laconicæ du même Cousin on trouve trois lettres adressées à Babet ; ce sont les trentecinquième, cinquantième, et quatravingt-cinquième. Boissard a publié la

Vie de son oncle avec son portrait, dans la Bibliothec. illustr. virorum, I, 275-80. W-s.

BABEY (PIERRE-MARIE-ATHA-NASE), député aux états-généraux et à la convention, était né en 1744, à Orgelet, d'une des familles les plus honorables de cette ville. Il y remplissait la place d'avneat du roi à l'époque de la révolution, dont il embrassa les principes avec toute la chaleur de la conviction. Député par le bailliage d'Aval aux états-généranx qui prirent le titre d'assemblée constituante, il s'y fit remarquer par l'indépendance de ses opinions et par l'énergie avec laquelle il apostrophait les orateurs et le président lui-même, quand celui-ci s'écartait de ses devoirs. Le 7 déc. 1790 il fit rapporter le décret par lequel l'assemblée votait des remerciments au directoire du département de la Meurthe et à la municipalité de Nancy, en prouvant que la conduite de ces autorités, pendant les troubles qui venaient d'affliger cette ville, était loin de mériter un pareil hnnneur. Lorsque la constitution civile du clergé fut présentée à Louis XVI, ce prince différant d'y donner sa sanction, Babey proposa de lui demander le motif de ce retard . et de décider qu'en attendant sa répouse l'assemblée resterait en permanence. Quoiqu'il ne fut pas orateur, il ne craignait pas d'aborder la tribune. Il avait une voix de Stentor, et qui, dans les discussions, convrait toutes les autres. Lorsqu'il fut question de l'échange du Clermontois, il réfuta victorieusement l'opinion de l'abbé Maury. Le 28 février 1791 il se plaignit de la lenteur que l'on mettait à présenter une loi contre l'émigration; et quelques jours après il fit décider que l'assemblée n'entendrait pas M. de Clermont-Tonnerre qui

voulait lui rendre compte des scènes tumultueuses dont il avait failli d'être la victime. Lors de l'arrestation de Louis XVI à Varennes, il appuva la proposition que l'assemblée s'emparât de tons les ponvoirs. Le 25 juillet snivant il demanda que ce prince fut suspendu de ses fonctions jusqu'après l'achèvement de la constitution, et que, s'il refusait de l'accepter, il fut définitivement déchu. Après la session, Babey reint dans sa famille, et ne prit aucune part aux évènements. Au mois de sept. 1792, ayant été nommé par le département du Jura membre de la Convention, il s'y montra tout autre que ne pouvait le faire présumer sa conduite antérieure. Dans les débats qui s'ouvrirent sur le procès du roi, il demanda que cette grande questiun fut soumise aux assemblées primaires. Mais la convention ayant décidé que Louis XVI serait jugé par elle, il vota pour le bannissement à la paix , sous la réserve de l'appel au peuple. Bahey fut l'on des soixante-treize députés qui protestèrent contre l'attentat du 31 mai 1793, et en conséquence il fut décrété d'accusation. Etant parvenu à se soustraire aux gardiens qu'on lui avait donnés, il se réfugia en Suisse, où il se tint caché insqu'an moment où la conrention le rappela avec ses collègues (8 décembre 1794). Elu par son département au couseil des cinq-cents, il en sortit an mois de mai 1797 pour rentrer dans la vie privée. Il accepta peu de temps après la place de commissaire du directoire près de l'administration des salines de l'Est, et mourut à Salins le q nuvembre 1815. W-s.

BABI (JEAN-FRANÇOIS), né en 1759, à Torascon dans le comté de Foix, jonissait, à l'époque de la révolution, d'une fordune considérable, et se montra nécimmoins un des par-

tisans les plus fouguenx du système de la terreur et des confiscations. Avant été chargé, après le 31 mai 1793, de commander une troupe révolutionnaire, il porta l'épouvante dans tout le département de l'Arriège, et continua de se livrer aux mêmes violences, lorsqu'une loi de la convention nationale eut ordonné la suppressiou de toutes les troupes du même genre. Le député Clausel l'accusa alors à la tribune, et parvint à le faire décréter d'arrestation, ainsi que les nommés Picut, Allard et Massiae, qui avaient tenu la même conduite. Babi ne fut point déconcerté par ce décret ; il vint aussitôt à Paris, se présenta devant le comité de salut publie avec audace, et non-senlement il se fit approuver, mais il obtint une somme d'argent avec une mission pour retourner dans son département, et y surveiller les contre - révolutionnaires. Le régime de la terreur était encore-dans toute sa furce ; Babi le fit exécuter si rigoureusement, qu'en peu de jours qualre cents suspects furent mis en arrestation par ses ordres, et quatorze envoyés au tribunal révolutionnaire de Paris qui les condamna à mort. Il ne s'arrêta qu'à la nonvelle de la ebute de Robespierre. Peu de temps après, il fut traduit lni-même au tribunal criminel de Foix pour concussions et actes arbitraires; et il allait être condamné à la peine capitale, lorsque l'amnistie du 3 bramaire an 17 (octobre 1795) vint l'enlever à ses juges. Ses biens avaient été dévastés pendant son incarcération; il adressa une demande au directoire exécutif puur être indemnisé, et le directoire n'y ayant eu ancun égard, il fit nne pétition au corps législatif. Cette pétition fut lue au conseil des cinq-cents, dans la séance du 12 flo-

réal an 1v (mai 1796), et elle y causa une grande rumeur. Le député de l'Arriège, Bordes, combattit la demande de Babi avec beauconp d'énergie, et il le représenta comme un des hommes les plus sanguinaires qui eussent désbonoré la révolution par leurs crimes. « Je tiens à la main , dit-il, un échantillon des listes de sang écrites par ce barbare inquisiteur ; ce n'est que la douzième partie d'un volume in-folio qu'il avait formé par l'impulsion de l'homme aux soixante ans de vertus (Vadier)... Chaque ligne est empreinte de la soif qu'il avait du sang de ses concitoyens. » Malgré les efforts de Bordes cette pétition fut renvoyée an directoire par le conseil des cinq-cents, où siégeait encore nne majorité conventionnelle. Mais Babi s'étant alors établi dans la capitale, comme firent à cette époque la plupart des terroristes expulses de lenr département, y prit part à toutes lenrs intrignes, et notamment à la conspiration qui conduisit, dans la nuit du 9 an 10 septembre 1796, à la plaine de Grenelle, les bandes de démagogues qui allèrent y attaquer les troupes dans leur camp. Accueillis par des conps de sabre et de fusil, une partie de ces insensés périrent sur la place, et les autres fu-rent arrêtés. Babi était an nombre de ces derniers. On le saisit sur la route de Sèvres avec l'ex-maire de Lyon, Bertrand: il avait deux pistolets dans ses poches. Traduit à une commission militaire, il fut condamné à mort, et exécuté le 18 vendémiaire an v (9 octobre 1796). М-р і BABLOT (Louis-Nicolas-Ben-

JAMIN), médecin, né à Vadenay en Champagne, le 9 septembre 1754, fit ses études à l'université de Reims, fut reçu maître ès-arts en 1775, et docteur en médecine le 17 janvier

1780. Il alla se fixer ensuite à Châlons-sur-Marne, et monrut dans cette ville le 24 nov. 1802, victime de son zèle à combattre la fièvre contagiense qui désola les maisons d'arrêt et de répression dont il était le médecin. Ayant adopté les principes de la révolution avec beaucoup d'ardeur, il avait été nommé agent national dans les temps les plus oragenx. Ce fut lui qui introduisit dans cc pays l'usage de l'inoculation, et plus tard celui de la vaccine. Il possédait à un très-baut degré le premier talent du médecin, celui de bien observer la nature et de l'aider dans ses crises. On voit par la liste de ses ouvrages imprimés que son art ne l'occupait pas exclusivement : I. Adieux de Mile Noël à la ville de Châlons-sur-Marne, 1782, in-8°. II. Epítre à Zulmis, in-12; l'édition de Bouillon, 1782, fut désavouée par l'auteur. III. Lettre au docteur Grunwald, sur les vertus de la poudre de crapaud dans l'hydropisie, imprimée dans la Gazette salutaire, 1785, nº 32. IV. Lettre sur un moyen singulier de se débarrasser des glaires de l'æsophage et de l'estomac, dans la Gazette de santé, nes 24 et 25 de l'année 1786, et dans le tome III des Nouvelles instructives du docteur Retz. V. Observations sur une colique de miserere, etc., dans le soixante-neuvième volume du Journal de médecire, octobre 1786. VI. Qualités essentielles qu'exige la profession d'apothicaire, traduit du Dispensaire latin de Valerius Cordus, dans le t. III des Nouvelles instructives du docteur Retz, 1786. VII. Mémoire à consulter sur une impuissance provenant d'une cause morale, imprimé dans la Gazette salutaire, nº 50, de l'année 1786, el dans la Gazette de santé, nº 45,

même année. VIII. Lettres sur les présages tirés des songes, imprimée par extrait dans la Gazette de santé, nº 35, de l'année 1787. IX. Mémoire sur la question proposée par l'académie de Châlons. dans la séance publique du 15 août 1787: Quelles sont les eauses les plus ordinaires de l'émi. gration des habitants de la campagne vers les grandes villes, et quels seraient les moyens les plus propres à les retenir? Cet ouvrage n'obtint que l'accessit ; celui de Boncerf eut le prix ( V. Boncer, V. 91). X. Prospectus d'une édition des OEuvres de Voltaire, in-8°, 1788. Cette espèce d'éloge du patriarche de la philosophie moderne obtint alors beaucoup du succès. XI. Examen de l'ouvrage de M. l'évéque d' Autun (Talleyrand), intitulé : Des Loteries, 1889, in-8° de 72 pages. XII. Le Caducée, ou Organisation du département de la Marne. in-8°, Châlons et Vitry, 1790. Deuxième partie du Caducée, in-8°, Châlons, 1791. XIII. L' Abolition des cloîtres, épître en vers, imprimée dans le septième volume du Mercare universel. XIV. Adresse du conseil général permanent de la commune de Châlons à l'assemblee nationale, 13 septembre 1792, contre les calomnies de Billaud-Varennes. Il rédigea une autre adresse au nom de quelques citoyens de Chalons pour la protection de tous les cultes, 1792; et une autre encore, au nom du conseil général de la commune de Châlons, à la convention nationale, sur ses divisions scandaleuses, in-4°, 1793. XV. Rapport sur la contagion des cimetières, 1793. XVI. Discours sur les maux qu'enfante l'ignorance des lois, in-4°, an in. XVII. Moyens d'as-

surer à chacun des individus de la république, sur la récolte actuelle, son approvisionnement en grains jusqu'à la récolte suivante, imprimé dans le cinquante-troisième volume du Mercure universel, messidoranin (1795). XVIII. Reflexions sur les dangers des bains, pour certaines personnes, à l'eau courante des rivières, et movens de parer à la crainte de se nover, in-80, messidor an IV (1796). XIX. Jamais et demain, etc., in-8° de 92 p., Châlons, frimaire an v (1796). XX. Fragment d'un poème sur la nécessité d'une religion, la religion naturelle, in-8°, an v (1797). XXI. Dialogue entre Cidabot-Meblen et Bernardin de Saint-Pierre sur quelques apercus du grand tableau politique de la France après le 18 fructidor, in-8°, frimaire an vi. XXII. Observations sur une rage spontanée, a yant sa cause dans la seule peur de l'eau courante, messidor an vir (1799). En 1791 Bablot rédigea seul l'Observateur de la Marne, et en société le Journal du même département, an iv (1796).

BABO (Joseph-Marie) auteur dramatique très-distingué, naquit en 1756, a Ehrenbreitstein en Prusse, fit ses études à Coblentz et se rendit plus tard a Munich, où il accepta la place de censeur des imprimés et celle d'intendant du théâtre national. Mais les désagréments que lui causaient d'un côté les intrigues des artistes, et de l'autre la susceptibilité des gens de lettres, si grande à cette époque où les passions politiques étaient en pleine fermentation, le déciderent bientôt à quitter ces deux emplois pour se consacrer exclusivement à des trayaux littéraires. Il fut nommé professeur de philologie au lycée de Munich, obtint ensuite une chaire d'esthétique à Manheim, et revint enfin dans la première de ces villes où il vécut dans nne profonde retraite insqu'à sa mort, qui arriva le 5 janvier 1822. - Doué d'une imagination vive. d'un sentiment délicat et profond, et d'un talent très-heureux pour le dialogue. Babo composa un assez grand nombre de pièces de théâtre qui, toutes, ont réussi à la représentation, mais dont la plupart sont déjà tombées dans l'oubli. Parmi celles qui se maintiennent encore sur la scène, on remarque d'ahord le drame intitulé Otto de Wittelsbach , qui fut joué, pour la première fois, en 1785 à Munich(1). C'est, après le Goetz de Berlinchingen, de Goethe, le premier drame chevaleresque (Ritterschauspiel) qui ait été accueilli avec faveur par les Allemands, dont le gout jusqu'à cette époque avait été assez pur pour ne pas tolérer sur la scène les grands coups d'épée, les meurtres, les viols, et les autres gentillesses qui forment maintenant, chez eux comme chez nous, la partie obligée de toute pièce en vogue. Parmi les antres œuvres dramatiques de Babo, on distingue: Les Strelits, Génes, ou la Vengeance, et les Romains en Allemagne, drames: les Peintres, et le Pouls, comédics; enfin les Charmes de la vie bourgeoise, pièce du genre larmoyant, mais qui rachète ce qu'il y a de faux et de guindé dans la fable, par des situations essentiellement dramatiques et des caractères vrais et bien soutenus. Tontes ces productions ont été imprimées séparément, et font aussi partie de deux recueils que l'auteur a publiés, l'un sous le titre de

Théâtre, Berlin, 1793, 1 vol. in-80, et l'autre sons celui de Nouveau the atre, ibid., 1804, 1 vol. in-8°. On a aussi de Babo un roman intitulé: Tableau de la vie humaine, Munich, 1784, 1 vol. in-80, et une Introduction a l'Astronomie, Munich, 1793, 1 vol. in-8° orné de 27 gravures. Dès 1804 il publia, avec le baron Jean-Christophe d'Arétin, un journal littéraire, l'Aurora, mais cette fenille cessa de paraître après trois aun'es d'existence. - Tous les écrits de Babo sont en allemand. M----

BABYLONE ( FRANÇOIS OU FBANCIS), babile graveur, plus connu sous le nom de maître au Caducée, monogramme dont il a marqué ses estampes (Voy.le Dict. do Christ , 320 ), vivait au commencement du 16e siècle. On ignore le lieu de sa naissance, ainsi que les particularités de sa vie. Huberavoue que s'il le fait compatriote de Lucas de Leyde, ce n'est que par conjecture, et qu'il anrait pu le placer également dans la classe des graveurs italiens (Voy. le Manuel des curieux, V, 66). Tout cequ'on sait de certain sur le maître au Caducée, c'est qu'il exerçait son art à Rome dans le même temps que le célèbre Marc-Antoine, d'après lequel il a gravé quelques sujets libres. Ses estampes, dont on ne connaît qu'un petit nombre, sont fort rares, et très-recherchées ponr la finesse et la beauté du burin. Huber cite de ce maître neuf pièces: Apollon et Diane. - Trois hommes. — Deux sainte Famille.— L'adoration des Rois. - Saint Jéróme écrivant. - Un batelier qui traverse une rivière. - Une femme tenant un enfant dans ses bras, et enfin un sacrifice à Priape,

<sup>(</sup>z) Une traduction française de ce drame se trepre dans la Reque thésitule allemande de Priedel et Bonneville, tom. XI.

d'après Marc-Antoine. Florent le-Comte lui attribue une sainte Cathérine et une Judith en pied, deux pièces oubliées par Huber (Voy. le Cabinet d'architecture, etc., I, 178). W—s.

BACH (VICTOR), révolutionnaire fanatique, né vers 1770 à Villesranche (Aveyron), d'une famille de cultivateurs propriétaires, se voua de bonne beure à la profession de médecin, et fit ses premières études à Montpellier, où il fut recu docteur. Ilalla vers le commencement de 1790 achever ses cours à Paris mais, arrivé dans cette capitale, il s'y occupa de politique et de révolution beaucoup plus que d'étude médicale. Lié dès ce temps avec tont ce qui s'v trouvait de démagogues et d'anarchistes turbulents, il prit part à toutes leurs entreprises, et se montra pendant le règne de la terreur un des séides les plus ardents de cet horrible système. Après la chute de Robespierre il ful a son tour persécuté, et il n'échappa qu'avec peine aux poursuites qui furent alors dirigées contre les complices de Babeuf et les agresseurs du camp de Grenelle. Ayant été nommé en 1799 député an conseil des cinq-cents, par la fraction du corps électoral de Paris qui siégeait à l'Oratoire, il eut le chagrin de voir cette nomination annulée par un décret, et il en exprima sa douleur et son ressentiment dans un petit pamphlet intitulé: La grande conspiration anarchique de l'Oratoire renvoyée à ses auteurs, par le citoyen Bach , etc. Arrêté pour cette publication, et traduit devant un jury d'accusation, Bach fut acquitté et mis en liberté. Quelques mois plus tard ou le vit, un des coryphées du club des Jacobins, qui se réunissait dans la salle du Mauège, pronon-

cer un discours véhément contre le directoire et contre les conseils qui avaient annulé sa nomination. Dans le même discours il fit ouvertement l'éloge de Robespierre et de son système; il demanda sans détonr la loi agraire, le partage des biens, et proposa un projet de constitution dont les hases étaient plus démocratiques encore que celles qui avaient été présentées par Robespierre cinq ans auparavant, et repoussées par la convention nationale. Ce discours, que l'auteur fit imprimer, et dont nous avons nu exemplaire sons les yenx, est nu des monuments les plus irrécusables du délire de cette époque. Lorsque la révolution du 18 brumaire vint mettre fin à ces extravagances, Bach en concut un profond chagrin, et dans son désespoir il alla un matin se prosterner devant la statue de la Liberté, qui existait encore sur la place Louis XV, dans l'endroit même où la tête de Louis XVI était tombée; et là, mandissant la tyrannie qui pesait sur la France, il se brûla la cervelle d'un coup de pistolet. Ce fait remarquable, et qui prouve au moins que Bach était nu républicain de conviction, fit trèspeu de bruit, la police consulaire, dès-lors très-vigilante, ayant tout fait nour l'étouffer. M-n j

BACHELERIE (Houves as La Bacatanta on), troubadour, taitin ever la fin di n 12 stelle, à Userche dans le Limouin Anselme on companiere la limouin Anselme on companiere. Pa chois pour interlocuteur d'un de sex tenons. Il fui, avec le même Faydi, un de ceux aurquela Savaride Mauléon s'adressa pour savior quel et le plus favorié, de l'aumait que sa dance encourage par un regrad amoureux, de condition de le la serve la main, on enfin de celui dont elle a servé la main, on enfin de celui dont elle a pressé le pied

BAC

secrètement. Cette grave question, restée indécise, est débattue dans une pièce fameuse que l'abbé Millot ne fait connaître que par un extrait dans son Histoire des Troubadours. II, 107 ; mais elle a été publiée en entier avec une traduction littérale, par M. Raynonard, dans son Choix de poésies originales, II, 199. Il paraît que Hegues n'a pas joui de son temps de toute la réputation qu'il méritait. Habile dans l'art de composer des vers, il n'avait pas le talent de les faire valoir, et fréquentait rarement ces assemblées où les poètes tronvaient alors le prix de leurs travaux dans le suffrage de juges éclairés, et même dans des récompenses plus solides. L'historien des troubadours nons apprend que Hugnes joignait aux avantages du corps nne grande courtoisie et de l'instruction. Il ne nous reste de lui que sept pièces. M. Raynouard en a publié trois: deux Chansons amoureuses, III, 340. La seconde, reproduite par M. Auguis, dans les Poètes français depuis le 12° siècle, I, 180, est très-agréable, mais elle n'offre pas, comme ou l'a répété d'après l'abbé Millot, le melange régulier des rimes masculines et feminines, puisque les buit vers du second couplet se terminent par la même désinence. Ce n'est pas que cette combinaison de rimes fut ignorée des poètes provencaux. La première chanson de Hugues en offre un exemple, et le même volume en fournit beaucoup d'autres plus anciennes. Entre les amis de ce tronbadour on doit nommer Bertrand de Félix : c'est l'interlocuteur d'un tenson de Hugues, inséré par M. Raynouard dans le tome IV de son recueil, si précieux pour les amateurs de notre ancienne littérature. W-s.

BACHER (TRÉOBAIR), né le 17 juin 1748, à Thann en Alsace. était, à 14 ans, lientenant du bataillon de Colmar, employé dans l'étatmajor général à l'armée do Bas-Rhin. Licencié à la paix de 1763, il remplit successivement les fonctions d'aspirant d'artillerie et du génie, et en 1769 il obtint le titre d'ingénieur-géographe militaire surnuméraire sons les ordres de Berthier (le prince de Wagram). En 1771, il reconvra sa place de lientenant an bataillon de Colmar, d'où il passa bientôt avec le même grade an régiment provincial d'artillerie à Strasbourg, quoiqu'il fut des cette époque attaché an ministère des affaires étrangères. Il paraît gn'il avait demandé et gn'on lui accorda la permission de cumuler des fonctions diplomatiques avec nne sorte d'activité militaire. En 1777, il fut nommé secrétaire de l'ambassade de France en Suisse, pendant la négociation du renouvellement de l'alliance avec le corps helvétique; et quelque temps après il obtint la place de chargé d'affaires. En 1781 on lui confia encore l'emploi de secrétaire d'ambassade, et en 1784 on le breveta comme premier secrétaire-interprête, et de cette époque il fut constamment chargé d'affaires jusqu'à l'arrivée de l'ambassadeur Barthelemy en 1792. Bacher embrassa avec ardeur la cause de la révolution; il fit un don patriotique de la croix de Saint-Louis qu'il avait obtenue par cette comulation de services, et d'une somme de cinq cents livres pour les frais de la guerre. De 1793 à 1797 il fut agent de la république, stationné à Bale pour y surveiller la neutralité belvétique, observer les mouvements des armées ennemies, et soigner la correspondance avec l'Allemagne. Chargé du service secret des armées, de la surveillance des frontières, et commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre, il eut encore la mission d'échanger Madame, fille de Louis XVI, contre les représentants du peuple et le ministre livrés par Dnmouriez aux Autrichiens ( Voy. BEURNONVILLE, au Supp.). Il remplissait les mêmes fonctions à l'époque du 18 fructidor (sept. 1797). et il écrivit alors au directoire contre Pichegra, Moreau et même contre Barthélemy, avec lequel il avait paru long-temps-très-lié; ce qui n'empêcha pas que ce gonvernement, voulant détourner les idées de ce fait ignoré, fit mettre pendant plusienrs jours le scellé sur les papiers de Bacher, afin de lui donner l'air d'un homme persécuté. Dans le mois de novembre de la même année, Bacher présenta différentes notes an sénat de Bâle pour faire arrêter Richer de Se risy, et poursuivre le major Mérian, ainsi que d'autres officiers snisses. qu'il accusait d'avoir favorisé l'attaque des Autrichiens contre Huningue. En 1798, il passa chargé d'affaires à Ratishonne; et, comme on avait été satisfait de son service secret à Bale, il eut la même qualité à Francfort. Mais cette fois sa mission eut en même temps nn caractère ostensible, et il échangea pendant la guerre plus de cent mille prisonniers, dont plusieurs auraient péri sans les soins qu'il se donna pour accélérer leur retour et les faire guérir des maladies contractées dans les prisons. En 1801 on le renvoya à Ratishonne. Il résidait encore en Allemagne lorsque l'armée française fut contrainte de se retirer en 1813 ; il s'enfuit à pied, chargé d'une grosse somme d'or dont le poids le blessa. Descendu dans un fossé, entre Francfort et Strasbourg, pour s'y reposer, et ne voulant demander de secours à personne de peur d'être volé, il mourat de fatigue dans ce foué où on le trouva avec son trésor. Le dépéches de Bacher étaient substantielles, animées et d'un style correct. Il servait avec nue chaleur qui lui a fait des ennemis; on lui a reproché de l'avarice, et co vice a été cause de sa mort, mais on n'a par mis en doute sa prohité. Il a laissé sur l'Auleurgen et sur la Suissé des m'Auileurgen et sur la Suissé des m'Eniteurs de vues saines et d'informations stille pour la France. Z

BACHERACHT ( HENRI ), médecin, né à Pétershonrg le 27 dée. 1725, fut élevé à Moscon ; et. après avoir visité les principales nniversités de l'Allemagne, alla recevoir le bonnet doctoral à Leyde, A son retour en Russie, l'impératrice Élisabeth le nomma médecin du corps de l'artillerie et du génie, place qu'il quitta en 1776, pour être attaché à la marine. On a de lui : I. Dissertatio de ligamentorum morbis, Leyde, 1750, in-4°. II. Traité-pratique sur le scorbut, à l'usage des chirurgiens de l'armée et de la marine russes (enrusse et en allemand), Pétersbourg, 1786, in-8°. Ce petit traité a été traduit en français par Deshont, Reval, 1787, in-80. III. Préservatif contre les épizooties (en allemand), Petershourg , 1772, in-8°. Ce mémoire se trouve aussi dans le vingt-unième volume du Recueil de la société économique de Pétersbourg , qui l'avait couronné. III. Pharmacopæa navalis russica, aut catalogus omnium necessariorum medicamentorum, quæ secundum ordinem navium classicarum pro itinere in scrinio navali habere oportet, Pétersbourg, 1784, in-8°. Cette pharmacopée, qui est fort estimée, avait paru en langue

District Co.

russe trois ans auparavant. IV. Instruction physico-diététique sur les moyens de conserver la santé des gens de mer (en allemand), Pétersbourg, 1790, in-80. Bacheracht est encore auteur de quelques opuscules dont la plupart out paru dans les Mémoires de la société économique de Pétersbourg, mais dont quelques-uns aussi ont été imprimés séparément. Dans le nombre de ces derniers, nous citerons une Instruction sur l'art d'inoculer (en russe), Pétersbourg. 1769, in-80, et un Traité sur les maladies que l'abus des plaisirs vénériens fait naître chez les deux sexes (en russe), Pétersbourg, 1765, in-8°. Bacheracht fut le premier qui pratiqua l'inoculation de la petitevérole en Russie: il adopta la méthode de Dimsdale, des qu'elle lui fut connue. J-D-N.

BACHMANN (le baron Jac-QUES-JOSEPH-ANTOINE-LÉGEB de). major-général des gardes-suis:es au service de France, naquit en 1735, à Naefels, dans le canton de Glaris, d'une famille féconde en officiers de mérite, et l'une des plus distinguées de la Suisse (1). Il entra de bonne heure dans un des régiments que sa patrie avait alors au service de France; fit avec ce corps tontes les campagnes de la guerre de Sept ans en Allemagne; fut blessé plusieurs fois sur le champ de bataille, et parvint successivement aux grades de colonel et de major - général des gardes - suisses. C'est en cette qualité qu'il se trouvait à Paris le q août 1792, lorsque tout annonçait une attaque prochaine des Tuileries. Le général Bachmann vint aussitôt avec sa troupe pour désendre

BACHMANN-ANDERLETZ (le baron Nicolas-Fhancois de). frère du précédent, né le 27 mars 1740, à Naesels, entra au service de France à l'age de neuf ans comme souslieutenant, parvint successivement au grade de capitaine, et fit en cette qualité la guerre de Sept ans dans le régiment de Witmer. Il y donna dans plusieurs occasions des preuves de talent et de courage. Devenu major en 1768, il fut dès-lors considéré comme l'un des officiers les plus instruits de l'armée ; et souvent le ministère le cousulta pour les ordonnances et les réglements destinés à fixer les manœnvres de l'infanterie. Ce fut lui qui dirigea, en 1769, au camp de Verberie, les mouvements

journée du 10 août, et tout le monde sait combien les Suisses se signalèrent par leur bravoure et leur fidélité. Bachmann ne cessa pas de les diriger et de leur donner l'exemple dn courage. Il fut arrêté, et conduit d'abord à la prison de l'Abbaye, puis à la Conciergerie. Mis en jugement devant l'affreux tribunal qui sut institué à cette époque, et que l'ou appela le tribunal du 10 août, il voulut, en sa qualité de Suisse, décliner sa juridiction; mais le commissaire national fit passer outre. A l'une des andiences, la populace se porta en foule dans la salle, demandant la tête de l'accusé. Bachmann conserva la plus grande tranquillité, et descendit du fauteuil où il était assis, comme pour se livrer à la multitude. Immédiatement après on prononcasa condamnation, qu'il entendit avec le plus grand sang-froid. Il fut exécuté sur la place du Carronsel, le 3 sept. 1792. Le baron de Bachmann était d'une taille et d'une beauté extraordinaires. М-р ј.

<sup>(1)</sup> Voy. l'Histoire abrigée des officiers suitses qui se sout distinguée oux services étempers, por l'abbe Girard, Fribourg, 1781; t. 12, p. 48.

de 14 bataillons allemands et suisses qui manœuvrèrent sous les yeux du roi Louis XV. Après la mort de Salis, son régiment fut donné à Bachmann qui conduisit ce corps à Paris, au commencement de juillet 1789. Il était campé au Champ-de-Mars le 13 de ce mois, sous les ordres de Bezenval, et sa troupe faisait partie de la petite armée qui avait été mise sous le commandement du maréchal de Broglie. Il ne dépendit pas de lui qu'elle ne fit davautage pour la défense de la monarchie, et lorsque les derniers coups furent portés au trône de Louis XVI, dans la jonrnée du 10 août 1792, Bachmann donna encore aux bataillons suisses, à côté de son frère, l'exemple du courage et de la fidélité. Après la catastrophe il se déroba par la fuite à une arrestatioo et a une mort certaines. Revenu daus sa patrie, il y créa un nouveau régiment et le conduisit an roi de Sardaigne qui soutenait alors une guerre très-vive contre la France (Voy. Victor - Amédée, XLVIII , 396). Bachmann entra en campagne dans le mois de mars 1793, et fut nommégénéral-major l'annéesuivante. Chargé de diriger l'armée que le duc de Montferrat commandait dans la vallée d'Aost, il y obtint quelques succès, mais les victoires que Bonaparte remporta sur un autre poiut an commencement de 1796, contre les armées piémontaises, ayant forcé la cour de Turin à signer la paix, Bachmann se vit cootraint de rentrer dans le repos. Il quitta définitivement le service de Sardaigne en 1798, lorsque le régiment qu'il commandait fut iucorporé dans l'armée française, et retourna dans sa patrie, où, des l'année suivante, il créa un nouveau corps qui fut mis à la solde de l'Angleterre et se réunit aux Autrichiens

pour combattre les Français. A la tèle de cette troupe, Bachmann se distingua encore à la bataille de Zurich, à Feldkirsch et surtout à Zutk, où il en'eva un corps français tont entier dans la nuit du 7 au 8 déc. 1800. La paix de Lunéville avant été snivie du licenciement de sa troupe, il passa encore quelque temps dans la retraite; mais l'insurrection des petits cantons (oct. 1801) l'obligea d'en sortir. Nommé général en chef de l'armée confédérée, il obtint d'abord quelques succès contre les insurgés helvétiques; mais les Frauçais avant pénetré en Suisse pour les soutenir , toute résistance devint impossible. Bachmann se réfugia en Souahe et no rentra dans sa patrie que lorsque l'influence des Français y eut cessé. Il vint à Paris en 1814, après le rétablissement'des Bonrbons , et reçut des mains de Louis XVIII le brevet de commandeur de St-Louis. Il était encore dans cette capitale à l'époque du 20 mars 1815, et il contribua beaucoup par ses conseils à la conduite que tinrent alors les régiments snisses ( Voy. AFFRY, LVI, 87 ). Revenu anseitôt dans sa patrie, il fut chargé du commandement de trente mille hommes destinés à combattre Napoléon; mais cette armée se borna à des démonstrations jusqu'à la bataille de Waterloo, qui mit fin à toutes les hostilités. Bachmann donna alors sa démission et alla finir sa longue et honorable carrière dans la retraite, après avoir reçu des cours de Vicane, de Turin et de Paris des décorations et d'autres témoignages d'estime. Il est mort dans ses terres en 1831. M-D j.

BACHOT (GASPAR), médecin, était né vers 1550 dans le Bourbonnais. Un passage de son traité sur les Erreurs populaires fait conjecturer

BAC 14 qu'il était de Montmer aud. Sa famille. qui a produit plusieurs hommes de mérite, jouissait d'une grande considération dans la province. Bachot nous apprend lui-même qu'il était consin du savant Gilbert Ganlmin (Voy. ce nom, XVI, 579). Il exerçait déjà la médecine à Thiers en 1584. L'année suivante il se rendit à Paris pour suivre les cours des plus hahiles professeurs. Il nomme parmi ses maîtres, Faber, Perdulcis, Simon Piétre, Riolan et Duret. En 1593, il recut le grade de docteur. sons la présidence de Delorme, sou parent. La manière dont il parle de sa réception peint naïvement la futilité des questions qui s'agitaient alors dans les écoles. « Et comme j'eus « soutenu, dit-il, tons les plus fu-« rieux assaults de ceux desquels " j'estoys attaqué , j'ohtins enfin que a le vice des humeurs et le naturel « des parties du corps causaient la « cacoethie et l'opiniatreté des ma-« ladies, et envoyai à l'instant au a président les despouilles, rempor-« tant le doctorat pour trophée de a cette victoire. » Bachot revint anssitôt à Thiers , où il était déjà connu d'une manière très-avantageuse. Sa réputation ne tarda pas à s'étendre dans les provinces voisines. Il était appelé fréquemment à Montbrison, ville où le célèbre Laur. Jonhert ( Voy. ce nom , XXII , 44 ), avait pratiqué la médecine dans sa jeunesse. Ce que Bachot entendait rapporter d'honorable à la mémoire de ce grand médecin fut sans doute une des causes qui l'engagèreut à le prendre pour modèle et à deveuir . dans le traité qu'il composa, son continuateur. Son gout pour la botanique le lia promptement avec le petit nombre d'amateurs de l'histoire naturelle qui se trouvaient alors dans le pays, et il herborisait de temps en temps

avec eux sur les montagues du Forez et de l'Auvergne En 1600 Bachot fut nommé médecin du roi, à Moulins. Il se montra digne de cette marque de confiance, en s'occupant de l'examen des eaux minérales du Bonrhonuais, qu'il réussit à remettre en crédit. On ignore l'époque de sa mort, mais il est prohable qu'il ne survécut pas long-temps à la publication de l'ouvrage dont on va parler. Il est intitulé : Erreurs populaires touchant la médecine et régime de santé, Lyou, 1626, ju-8°. Cet ouvrage, que Bachot entreprit dans le but de compléter celui de Joubert qui porte le même titre, est divisé en cinq livres, dans lesquels il traite de la complexion et coutume, de l'air et des vêtements, de l'appétit et de la soif, du repos, et enfin de la digestion. Ou y tronve des renseignements utiles, et des remarques assez intéressantes semées ou entremélées de passages d'Hippocrate, d'Horace, de Lucrèce et de l'école de Salerne, traduits en vers français. Bachot montre de l'érudition, de la franchise et de la houne foi ; mais il n'a ni le conp d'œil, ni l'esprit philosophique de Joubert. On est surpris de lui voir rapporter, comme des vérités incontestables, diverses croyauces populaires de son temps, par exemple : que le diamant se ramollit dans le sang du bonc ; que le chant dn coq met en fuite le lion, etc. Il cite comme un des échos les plus merveilleux celui de Charenton, qui répète sept fois le sou. Les sonnets placés en tête de chaque chapitre prouvent qu'il sacrifiait aussi anx muses; mais nn hiographe a déjà dit avec raison que ses vers font plus d'honneur à son cœur qu'à son talent poétique. Eloy n'a point donné d'article à Bachot dans son Dictionnaire.

Carrère se contente de rapporter le titre de son ouvrage. Maisce médecin est oublié dans toutes les biographies modernes, quoique son livre, devenu rare, soit assez recherché des curieux. - Un autre médecin de la même famille, Etienne Bachor, était né à Sens, vers 1610. Il prit le grade de docteur à la faculté de Paris en 1648. Médecin et ami de Ménage, Gomberville, Benserade, Charpentier, etc., il cultivait loi-même la littérature avec beaucoup de succès. On a de lui des épigrammes latines trèsagréables. Dreux du Radier, dans ses Récréations historiques, II, 108, en rapporte denx, l'une contre les partisans de l'antimoine, qui se flattaient d'avoir, avec ce remède, opéré la guérison du roi en 1630; et l'antre sur l'écuyer du comte de Crussol, qui se poignarda sous les veux d'une femme qu'il n'avait pu rendre sensible à sa passion. Cet évènement, qui fit une grande sensation à la cour. est de l'année 1669. Le quatrain suivant de Bachot, sur la mort de Molière, qui mourut eu ionaut le Malade imaginaire, est une des meilleures pièces qui parnrent alors. Roscius hic situs est, parva Molierus in urna, Cui genus humanum iudere Iudus erat.

Dum ludit mortem, mors indignata jocantem Corripit, et mimum fingere sacra negat,

Ménage a conservé quelques vers agréables que comberville avait adressés à Bachet pour lui reprocher son sience. Foyce le Menagiana, éd. de 1715, II, a52. On "a pa découvrir la date de la mort de Bachet, and son peut la placer vers 1697, année ob partison d'entrier ouvrage. Il prenait le titre de médeci du roi. Voic i a latte de ses productions. I. Le tombeau du marchad de Schomberg, Paris, 1635, 18-29.

II. Apologie pour la saignée con treas cadominateurs, Paris, 1646,

in-8°; ibid, 1648, in-8°. III. Ergo medicus philosophus loidios, Paris, 1646, in-4°. IV. Ergo in febribus continuis putridis tenuis victus, Paris, 1647, in-4°, Cette thèse renferme des propositions que nos écoles modernes ne désavoueraient pas. V. Ergo pueris acute laborantibus venæ sectio, Paris, 1648. in-4°. VI. Quæstiones medicæ, Paris, 1648, in-12. VII. Ergo patrum in natos abeunt cum semine mores, Paris, 1649, in-4°. VIII. Panegyricus gratulatorius ad Ludovicum XIV post civicos tumultus Lutetiam reversum, Paris, 1652, in-fol. et in-4°. IX. Ergo utendum cibis simplicioribus, Paris, 1658, in-4°. X. Eucharisticum pro pace ad card. Mazarinum, Paris, 1660, iu-80. XI. Vespertina et pileus doctoralis, cum quæstionibus medicis, Paris 1675, in-8°. XII. An chocolato usus salutaris? Paris 1684, in-4°. XIII. An affectibus melancholicis manna? Paris, 1685, in-4°. XIV. Parerga seu horæ subcesivæ, quibus continentur poemata latina et gallica, Paris, 1686, in-12. C'est un recueil de pièces en vers et en prose, dans lequel on trouve une traduction de la Solitude de Saint-Amand, qui avait paru en 1662, sous le nom du P. Cotignac, dans une collection de pièces de quelques pères de la Doctrine-chrétienne, avec un changement de quelques mots sculement. -XV. Non ergo urinis se medicum professo statim credendum, Paris, 1686, in-4°. XVI. Est-ne phlebotomia omnis ætatis, omnium morborum magnorum princeps, et universale remedium? Paris, 1687, in-4°. J-D-N et W-s. BACIARELLI (MARCEL ).

peintre, né à Rome, le 16 février 1731, eut pour maître Benefiali, et fut appelé en 1753 à Dresde, par Auguste III, roi de Pologne et électeur de Saxe. Ce prince l'emmena avec Ini à Varsovie, où il se fit connaître de Stanislas Poniatowski qui devait bientôt succéder à Auguste. La réputation de Baciarelli s'étant répandue à Vienne, Marie-Thérèse pria le roi Auguste de vouloir bien le lui envoyer pour faire les portraits de la famille impériale. Quand le roi Auguste mourut, le prince de Kaunitz engagea le peintre de la cour à se fixer a Vienne. Baciarelli, qui avait aussi recu d'autres invitations, préféra celle de Stanislas-Auguste qui venait d'être élevé sur le trône de Pologne. La diète extraordinaire de 1767, désirant l'attacher au royaume, lui accorda, dans une de ses séances, l'indigénat et des lettres de noblesse. Le roi Stanislas le nomma directeur-général des bâtiments de la couronne. La carrière de Baciarelliaété longue, et il a produit des ouvrages dout le nombre étonne autant que leur perfection. On en trouve dans les cabinets de Dresde et de Vienne, dans ceux des magnats polonais, et dans le palais royal de Lazienki. Les plus remarquables sont ceux qui ornent la salle de marbre dans le palais de Varsovie. Ou y voit les portraits de tous les rois de Pologne, depnis Boleslas Chrobry jusqu'a Stanislas - Auguste. Quant aux anciens rois l'exécution était difficile; le peintre, n'ayant que très-peu-d'originaux à copier, fut obligé de recourir aux traditions populaires et aux annales de la nation. Les portraits de rois des derniers temps ont pu être mieux soignés; on admire surtout celui de Stanislas-Auguste, qui voulut être représenté avec le costume espaguol,

qu'il portait le jour de son couronnement. Dans une seconde salle on trouve de grands portraits qui représentent autant d'évènements remarquables dans l'histoire de la nation; ce sont: 1º Casimir-le-Grand qui affranchit les habitants de la campagne; 2º la fondation de l'académie de Cracovie: 3º l'hommage qu'Albert, duc de Prusse. rend au roi Sigismond Ier; 4º l'union de la Pologne avec la Lithuanie; 5° le traité de Choczim; 6º Jean Sobieski délivrant Vienne. La salle dite de la noblesse, dans le palais de Lazienki, est ornée des portraits de Christophe Radzivill . de Rev. Potocki, de Stanislas Hosius, de Jean-Charles Chodkiewicz, de Jean Tarnowski, de Martin Koncki, de Martin Cromer et d'André Olzowski. Baciarelli joignait à une grande activité la connaissance parfaite du siècle et des évènements: ses personnages ont toujours une pose et un costume de la plus sévère exactitude bistorique. En 1787, il pria le roi Stanislas de vouloir bien Îni permettre d'aller visiter de nouveau l'Italie et la France méridionale. Dans son voyage, tous les souverains se plurent à le combler d'attentions. A Vienne, Joseph Het son frère Léopold, grand-duc de Toscane, voulurent le voir. L'académie des beaux-arts l'admit dans son sein. Celles de Dresde, de Berlin, de St-Luc, à Rome, celles de Venise et de Bologne lui accordèrent la même distinction. Le pape Pie VI le nomina chevalier de l'ordre de l'Éperon. Les rois de Sardaigne et de Naples le recurent avec les marques de la plus haute considération, et la reine de Naples se souvint avec attendrissement que ses ouvrages étaient les premiers qu'elle eut admirés dans sa jeunesse.

Revenu d'un voyage si flatteur, Baciarelli se remit au travail avec une nouvelle activité. Parmi les ouvrages sortis de son pincean à cette époque, nous remarquerons deux tableaux qui ornent l'église paroissiale de Szczorce, dans les domaines de Joachim Chreptowicz, chancelier de Lithuanie. L'un représente Jésus-Christ donnant sa bénédiction à des enfants; dans l'antre on voit un laboureur occupé du travail de son champ, au loin sa femme qui attend son retour; ses enfants qui jonent près du feu, et Jésus-Christ dans les nues, qui bénit cette bonne famille. La perfection de ces deux tableaux rappelle avec attendrissement aux Po-Iouais le souvenir de J. Chreptowicz, de ce seigneur bon , humain , qui a donné un exemple précieux en affranchissant les paysans dans ses domaines, et qui a renduà l'instruction publique des services signalés. Le 11 décembre 1807, la société des Amis des sciences, à Varsovie, nomma Baciarelli un de ses membres, et lui offrit le portrait du roi Frédéric-Auguste, qui se trouvait alors a Varsovie. L'université de cette ville ayant établi une section pour les beaux-arts, il en fut nommé le doyen. Parmi ses derniers ouvrages on remarque le tablean qu'il offrit à l'église métropolitaine de St-Jean. On y voit sur une élévation la sainte Vierge tenant l'enfant Jésus sur ses genoux, entourée par les anges, et an bas saint Jean-Baptiste et saint Stanislas de grandeur naturelle. C'est une imitation du grand tableau que Palma le icune (Vor. ce nom, XXXII, 458), peintre de l'école vénitienne, avait fait pour le grand-autel de cette église; mais la copie l'emporte sur l'original. Les Français s'en étaient emparés lors de l'invasion de la Pologne, et

fis l'avaient placé dans le Musée de Paris, qui, bien que très-riche, ne possédait rien de Palma le jeune. En 1815, ce tableau fut reporté à l'église de St.-Jean. Pendant qu'elle en avait été privée, Baciarelli lui avait fait don de la copie dont nous avons parlé, etqu'elle a conservée. On ne s'aperçoit point que ce soit l'ouvrage d'une main plus qu'octogénaire. Ce grand peintre est mort le 5 janvier 1818, agé de 87 ans, aussi regretté ponr son caractère de bonté et de bienfaisance que pour la supériorité de son talent. Le gouvernement polonais a acheté son portrait pour le placer dans la grande salle de l'université. Sa famille Îni a fait ériger dans l'église métropolitaine un monument où il est rénni à sa femme, à sa mère et à son aïeul.

BACIO (HENRI ) , jésuite, originaire d'une famille italienne, naquit à Nancy en 1609. Avant fait profession dans la compagnie de Jésus, à Dijon , il obtint la chaire de rhétorique au collège de cette ville, etfut ensuite chargé d'aller prècher sur divers points du royaume. Il mourut préset des classes , à l'université de Pont-à-Mousson, au commencement de l'année 1681. On connaît de lui : I. Illustrissimi ducis Bellegardii Laudatio, 1647, in-4°. II. Elogium Henrici Borbonii II, 1647, in-12. Ces deux morceaux oratoires ne sortent pas de la ligne commune des écrits de ce genre, même pour le temps où ils ont été composés.

ont été composés. L-M-I.

BACIOCCHI (MARIE-ANNEELISA BONAPANTE, depuis Madame),
la première des sœurs de Napoléon,
naquit à Ajaccio, en Corse, le 3
janvier 1777 (1). Elle fut élevée

<sup>(1)</sup> Nous suivons, pour cette date, l'autorité de l'Almusech impérial, 1806, p. 36. N. Na-

gratuitement et par le crédit de sa famille à la maison royale de Saint-Cyr, dans le temps où son frère Napoléon terminait de la même manière son éducation à Brienne et à l'Ecole-Militaire. Cet établissement de Saint-Cyr ayant été supprimé par un décret de la convention nationale, Elisa retourna dans sa famille avec son frère, à la fin de 1792 (V. Napoléon, au Supp.), et lorsqu'en 1793 la Corse tomba au poovoir des Anglais, elle vint avec sa mère et ses sœurs résider a Marseille. Elles eurent, comme l'ou sait, dans cette ville une existence précaire et malaisée, dans les détails de laquelle quelques écrivains se sont plu à fouiller pour y chercher de graves motifs d'accusation contre lenr conduite. Si ces récits n'ont pas été complètement inventés par la haine, ils sont au moins dénués de prenves, et le devoir de l'historien qui les mentionoe est de ne pas les admettre avec légèreté. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que rien alors, dans l'état où se trouvait la famille Bonaparte, ne ponvait faire présager sa prochaine grandenr. Napoléon devint, peo après, général en chef de l'armée d'Italie; mais cette soodaine élévation ne l'empêcha pas, comme on l'a prétendu, de donner son consentement à l'union projetée par sa mère entre Elisa et M. Baciocchi; Ioin de là, il vit cette union avec beaucoup de plaisir, parce que M. Baciocchi, ancien officier au régiment Royal-Corse, était d'une famille plus ancienne et plus considérée que celle des Bonaparte. Le mariage fut celébré à Marseille, dans le mois de mai 1797 (2); et, l'aonée suivante,

hal, Ann. necrolog., 1810, p. 3, d't le 8 janvier, erreur qu'il paraît avoir prise dans les blographies précédentes, et qu'ont adoptée selon l'asaga toutes celles qui ont para depais. Locien Bonaparte ayant été nommé membre du conseil des cinq-cents, sa famille vint avec lui s'établir à Paris. Elisa, dont l'éducation avait été soignée, qui d'ailleurs avait de l'esprit , de l'amabilité , le goût des lettres et des arts, rassembla autour d'elle uoe société d'élite. Elle se forma une véritable cour composée des gens de lettres, des artistes les plus distingués de l'époque, et qui devint plus nombreuse et plus brillante, à mesure que s'éleva le pouvoir de Napoléon: La Harpe, Boufflers, Fontanes, y furent assidus. Ce dernier surtout était l'objet particulier des préférences de la princesse ; et l'on pent dire aujourd'hui, sans réticence et sans mystère, qu'il fut considéré comme son amant, et que c'est principalement à l'active protection de cette dame qu'il dut son élévation. L'abbé Delille lui-même, que Napoléon désirait connaître, se laissa conduire un jour chez Man Baciocchi;

dans nu historiographe anssi minutieux, Bourrienna (Mem., chap. XIX, t. I, p. 300 et soiv.) a pretendu avancer de plusieurs années la date de ce mariage. Il appuie son assertion sor una lettre datée d'Ajaccio, see aoûl 1797, écrite et siguée par Christine Bonaparte, qui propose à Napoleon d'être parrain de son troisième étifant. Christine Boyer, première femme de Lucien. La lettre, signée d'elle, est da la main de son mari, ainsi que nous l'apprend Bourrianne lui-même, et elle communee par ces mots, qui sont d'une balle-serur et non pas d'une serur : « Genéral , permet-« ter-moi de vous appeler du nom de frere...» Au surplus, cette lettre peut servir à pronver que des-lors, et même amparavant, la bonne intelligence avait eessé d'exister entre les deux frères Lucien et Napoleon. Quant à l'opposition de celni-ci au marisce de sa sorur avec M. Baoè cvini-ci su maringe de sa acrer avec ». nei ciocchi, noso se sommes pas les premiers à la confester; en lit à ce sujet dans un journal; a Le maringe civil de madame Haciocchi fut contracté a Marseille, la 1º mai 1797, avec l'agrément du groirral Bonaparte, et fot bientôt après célébré religivasement à Moottbello, en même temps que celui de la princesse Borghèse, dans la chapelle du château de ce vom, occupé er la géneral Bonaparte lors du traite de paix per la géneral Bonaparte sors un trass de par de Campo-Formio; il n'a donc pas été fait malgre lui. .

<sup>(</sup>a) Par une bevue tout-a-feit inconcevable

mais il ne chercha point à plaire, et n'y retourna pas. Par un décret du 27 ventose an XIII (18 mars 1805) Napoléon, devenu empereur, céda en tonte propriété, à sa sœur Elisa et à son époux, la principauté de Piombino, à laquelle très - peu de temps après il ajouta celle de Lucques. Les nouveaux souverains partirent anssitôt ponr leur résidence, et ils y furent couronnés le 10 juillet 1806. On peut dire que ce fut la le seul acte de l'administration de la grande-duchesse auquel elle voulut bien associer son époux. Pour tout le reste, M. Baciocchi ne fut notoirement que le premier des serviteurs de sa femme. La grandeduchesse ne paraît avoir eu, dans sa conduite publique et le gouvernement de l'état qui venait de lui échoir, d'antre plan et d'autres vues qu'une imitation servile et quelquefois ridicule de la conduite de son frère Napoléon snr un plus grand théâtre. Les lettres qu'elle avait paru chérir eu France furent, en Toscane, négligées pour les armes; la grandeduchesse n'était guère entourée que de soldats, ne rêvait que parades et que campagnes, consumait son temps dans des fêtes et des intrigues de sérail, pendant que les soins de l'administration étaient abandonoés à des hommes qui avaient su s'emparer de sa confiance et qui souvent en abusaient. Elle a cependant attaché son nom à quelques établissements utiles, a quelques grands monuments, au premier rang desquels on cite la route magnifique qu'elle a fait construire de Lucques aux baios de la Villa. Tout cela donnait sans doute à son administration un air de noblesse et de graudeur. Mais hautaine, fastucuse, elle s'est placée souvent au-dessus des convenances,

et a semblé mettre sa gloire à les braver. Son éponx ne paraissait jamais que derrière elle, dans les fréquentes et somptueuses cérémonies où son orgueil se complaisait; elle passait des revues où il l'accompagnait pour jouer le rôle modeste d'aide-decamp; sur les monnaies il ne figurait qu'en seconde ligne, et son effigie y était cachée à moitié par celle de la princesse. Au milieu d'une foule de favoris qui gouvernaient en son nom, Elisa se livrait à des profusions excessives, et dilapidait les trésors de l'état. Un flatteur l'appela dans ses vers la Sémiramis de Lucques. Ce surnom, qui flatta sa vanité, peut paraître aujourd'hni la satire la plus sévère qu'on ait faite de sa con duite. Elle fut nommée en 1808 grande-duchesse ayant le gouvernement de Toscane; mais ce titre, qui ue fut conféré qu'à Elisa, n'appartint jamais à son mari. Des-lors elle tint sa cour à Florence, à Pise, à Poggio, à Cajano. A toutes ces pompes, à toutes ces fêtes, succédèrent les revers : après la chute de Napoléon, en 1814, la princesse Elisa, retirée d'abord à Bologne, et ne s'y trouvant pas en sureté, voulut se réfugier à Naples ; Murat, qui était alors l'allié des Autrichiens, refusa de l'y recevoir. Au commencement de 1815, elle alla chercher un asile à Trieste; depuis elle se réunit à sa sœur Caroline, veuve du roi Murat, dans le chàteau de Haimbourg, près de Vienne, puis dans celui de Brunn en Moravie. Enfin elle se fixa, sous le nom de comtesse de Compignano, à Bologne où elle est morte, d'une fièvre nerveuse, dans les premiers jours d'août 1820. Ses restes embaumés ont été transportés à Trieste. - Son fils (Frederic) est mort a Rome . dans le mois d'avril 1833, à l'âge de

18 aus, par suite d'une chute de cheeatanjourd'hui prince romain jouissant de cent mille écus de rente. Leur fille, la comtesse Eilsa-Napoléon, est mariée au prince Camerata — Le portrait de madame Elisa Baciocchi, peint par Gérard, est gravé dans la collection des portraits historiques de cet artiste.

BACKER (Georges de), imprimeur et libraire, exerçait sa profession à Bruxelles des 1693. Il donna nne édition revue et corrigée de la traduction française de Lazarille de Tormes, par l'abhé de Charnes (1), 1698, 2 vol. in-12, laquelle a servi de type aux nomhreuses réimpressions de ce roman (Voy. Diego Hurtado de MENDOZA , XXVIII , 285 , et J. ORTEGA , XXXII , 179). On lui doit en outre : le Dictionnaire des Proverbes français . avec leur explication et leur origine, 1710, petit in 8°, rare et que les curienx continuent de rechercher, quoiqu'on ait maintenant des recueils plus complets sur cette matière. Dans la préface, Backer promettait de donner les mêmes proverbes, tradnits et expliqués dans d'autres langues. Le Duchat a laissé sur quelques-nns de nos proverbes des remarques qui se rapportent au dictionnaire de Backer. Elles se tronvent dans le Ducatiana, 2º partie, 449-545. Philib .- Jos. Le Roux, ou le compilateur que cache ce nom, a reproduit en entier l'ouvrage de Backer sous ce titre : Dictionnaire comique, satirique, libre et proverbial, Amsterdam, 1718, in-80, avec des additions qui

se sont accrncs à chaque édition nouvelle, et ont fini par le rendre un des livres les plus orduriers qu'il y ait dans notre langue (Voy. la Biblioth, franc, de l'abbé Gouiet, tom, 1er). Pancloucke (Voy. ce nom, XXXII, 480) avoue qu'il a composé son Dictionnaire des proverbes d'après celui de Backer, et d'après un autre, imprimé en 1728, in-80, connu, dit-il, sous le nom de Du Bois (2). On a fait jusqu'ici des recherches inutiles pour découvrir ce dictionnaire, qui n'est indiqué ni dans la Bibliothèque de Goujet, ni dans aucun catalogue. Backer a traduit dn flamand l'Histoire du Saint-Sacrement de miracle, par P. Calmeyer, Bruxelles, 1720, in-8°. W-s.

BACLER - DALBE (Lours-ARBER-Gustan, barn ed), nagnile 21 octobre 17,51(2) à Saint-Pel, en Artois (aujourd'hin Pas-delain). Son père, quartite-malite trésorire du régiment de Tonl, ayant pris a retraite peu de temps après, oblint la place de directeur des postes à Amiens. Le jume Bacler y fit d'excellentes études sous la conduite de Delille et de Sciis, professours alors teus les deux au collège de cette ville. Mais le penchant décidé pour les arts qu'il avait montré dès son enfance, finit par le captiver entièreenfance, finit par le captiver entière-

<sup>(</sup>s) On tronve uns notice sur l'abbé de Charnes dans la Bibliochèque des auteurs cités en Distionnaire de Richelet, par Louis-Jean Le Clerc, en têts de l'édition de Lyon, 1728, in-fol.

<sup>(</sup>a) Jacques De Boas de Gomicourt, gentilhomme de Ficardie on d'Artois, vivant à la fin du p<sup>\*</sup>, siècle, a publir un Receall de procrète inlatens, sons ce titres Senteure e presentit italiens, tous cells, in s<sup>\*</sup>. Il avait donne précédemment une Gréhomair française en italien, Rome, 15<sup>\*</sup>, lin-12. Estec le Du Bois dont parle Panchoucke? On ne le peure pas.
(1) Le 2a octobre, selon la Monièrer et M. Ma-

<sup>(1)</sup> Le 20 octobre, selon la Montear et M. Mahai; mais le 21 octobre 1761: suivant la Frence litté de M. Querand, et 1781 snivant la Biographie miéroselle et portainé des Contemporation, p. 134. Cette dermiére date pourrait passer pour une fante d'impression, si la rédacteur de cet une fante d'impression, si la rédacteur de cet point excusable, se fixait la mort de Becler su 1833, à 4 jam.

ment. A vingt ans il résolut de visiter l'Italie; mais, arrivé au pied des Alpes, il fut tellement frappé de la grandeur et de la beauté du spectacle qui s'offrait à ses yeux, qu'il lui fut impossible de pousser plus loin. Il demeura sept ans a Sallauches, ne s'éloignant guère que pour dessiner de nouveaux sites. Conduit par la passion de la peinture sur les sommités des montagnes, il saisit l'enchaînement et les ramifications de ces masses agglomérées, et devint en même temps peintre et géographe. Ses tableaux, répandus dans la Suisse et l'Allemagne, avaient déjà commencé sa réputation, lorsqu'il revint eu France au commencement de la révolution : il s'eu déclara partisan ; et , quoique marié et père de plusieurs enfants, il s'eu:ôla dans un bataillon de l'Ariège, avec lequel il assista au siège de Lyon et à celui de Toulon. Avant passé dans l'artillerie, il y devint capitaine. Il se trouvait à Nice au dépôt lorsque Bonaparte, nommé au commandement de l'armée d'Italie, l'adjoignit a son état-major en qualité de directeur du bureau topographique, puis de chef des ingénieurs-géographes. Après la paix de Campo-Formio, il le chargea de dresser une carte du théâtre de la guerre en Italie. Ce grand ouvrage, qui devait par la suite comprendre la totalité de la péninsule italienne et se composer de 54 feuilles, fut poussé avec toute l'activité que Bonaparte savait imprimer a ce qui l'entourait. Pour être plus à même de l'exécuter. Bacler-Dalbe avait été nommé chef du bureau topographique de la république cisalpine. Tous les députs, toutes les bibliothèques, surtout la riche Ambroisienne, furent mises à sa disposition; et déjà 20 cuivres

étaient prêts, 10 autres fort avancés. lorsque les armées françaises se virent obligées d'évacuer leurs conquètes en 1799. Les 20 cuivres achevés et une riche collection de dessins, faits par Bacler, devinrent, avec ses effets, la proie des Autrichiens. Retiré d'abord a Sallanches, ensuite a Paris, il avait presque entièrement refait les 20 cuivres, lorsque le gouvernement autrichien lui rendit ceux qui avaient été transportés à Vienne. Il s'occupa dès-lors de la suite du théâtre de la guerre, suite qui comprenait le royaume de Naples, la Sicile, la Sardaigne et Malte, avec un tableau des mouvements militaires dans l'invasion de Naples, et qui, toujours tracée sur la même échelie et la même projection, n'exigea pas moins de vingt-deux feuilles. Bonaparte devenu premier cousul, le nomma chef des ingénieursgéographes du dépôt de la guerre, et l'attacha plus tard comme topographe a son bureau particulier. Il s'en fit accompagner dans la mémorable campagne que termina la bataille d'Austerlitz, et ensuite le mit de toutes ses expéditions en Allemagne, en Espagne et en Russie. Bacler-Dalbe, par un lent avancement, était devenu adjudant-commandant et général de brigade, quand le délabrement de sa santé le força de quitter l'armée active, en 1813. Il viutalors reprendre à Paris la direction du dépôt général de la guerre, qu'il perdit peu de temps après. Napoléon, à son retour de l'ile d'Elbe, le nomma chel de division au ministère de la guerre, place qu'il perdit encore après les cent jours. Dès-lors retiré dans sa modeste maison de Sèvres, et rappelé par la nécessité (2)

<sup>(</sup>a) Dans une lettre qu'il écrivit, le 22 nov. 1816, au éad-chaucelier de la Légion-d'flonneur, el , ce nous avons sous les yeux, il sumonce

comme par ses goûts au culte des arts, il fut un des premiers à saisir tous les avantages de la lithographie naissante; et, en la popularisant par ses nombreuses publications, il acheva de populariser son nom déjà célèbre. C'est au milieu de ces travaux qu'il mourut à Sèvres, âgé de 62 ans, le 12 sept. 1824. Dessinateur, Bacler-Dalbe a mis au jour: I. Ménales pittoresques et historiques des paysagistes (collection de gravures au trait et à l'aqua-tinta, d'après les meilleurs onvrages conous et inédits des peintres paysagistes de toutes les écoles), accompagnés de notes historiques et critiques sur la vie des peintres. le mérite de leurs ouvrages et les principes de l'art, Paris, 1803, in 4º de 36 planches. II. Souvenirs pittoresques, ou vues lithographiées de la Suisse, du Valais, etc., 17 liv. in-fol. de chacune 6 planches, Paris, 1818, et suiv. III. Souvenirs pittoresques, contenant la campagne d'Espagne, suite d'estampes lithographiées, 17 livraisons in-fol. chacune de 6 planches, Paris, 1824. IV. Promenades pittoresques dans Paris et ses environs, 8 liv. in-fol. de 48 planches lithographiées. V. Vues pittoresques du haut Faueigny, gravures en couleur. Comme peintre, puisque des sa jennesse il a cultivé également avec succès la peintire, Bacler-Dalbe a composé, entre autres tableaux qui ont été remarqués aux différentes expositions du salon, la bataille d'Arcole , tableau à l'huile de la plus grande dimension et que l'on regarde comme son chef-d'œnvre: la bataille d'Austerlitz que, comme la précédente, il avait l'avantage d'a-

joli morceau de Páris chez OEnone qui a décoré la galerie de la Malmaison. Enfin, comme écrivain, il a donné au dépôt de la guerre d'excellents mémoires sur la gravure des cartes (mémoires dont on trouve l'extrait dans le Mémorial topographique), et il a rédigé les notes qui accompagnent son charmant recueil de Menales. A tons ces titres à l'attention de la postérité, on pent ajouter que c'est dans les ateliers de Baeler-Dalbe que plusieurs des gravenrs attachés aujourd'hui an bureau de la guerre se sont formés et ont commencé leur réputation, et que c'est à sa prudence et à ses heureuses précautions que la France doit de ne pas avoir perdu les cuivres de la grande carte de France de Cassini, si long-temps et si minutiensement cherchée par les alliés, en 1815. On peut cousulter sur Bacler-Dalbe le Bulletin de la Société de géographie, II, 200, le Journal des Voyages, XV. 185, XXIV. 241 et 371, et le Mémorial universel des Sciences et des Arts, toin. IV, 47º livr. On nous dispensera d'insister sur la flexibilité de talent que dut posséder un homme qu'on vit quitter le pincean pour l'épée, l'épée pour le compas, et enfin revenir du compas au pinceau et aux crayons. Comme cartographe, Bacler mérite un rang élevé dans l'histoire de l'art. Non-seulement sa carte d'Italie est la meilleure de toutes celles que l'on a de ce pays, mais elle a contribué à l'avancement du dessin de la carte. Abandonnant tonte perspective linéaire et rapportant tout a la projection horizontale, il a fait disparaître ces clochers, ces arbres, ces monts en élévation qui encombraient et marquaient le dessit

gue tous ces brevets ont ét. mon dans les debris de se maison pillée par les Allés. V-Ta.

des surfaces : il comprit que seule uoe juste entente du clair-obscur, une sorte de perspective aérienne doit faire sentir et déterminer les hauteurs respectives des montagnes. Du reste soo échelle d'angage, ou une ligoe pour 300 toises, lui permettait d'intéréssaots détails. La première partie de la carte surtout est excellente: la rivière de Gènes, partie du Piémont, Lombardie, Légations, Toscane, Venise, Autriche mème, y sont en général furt bien traitées. Les imperfections que l'oo pourrait y relever liennent moins au dessin qu'à la gravure cartographique alors dans l'enfance, surtout en Italie. La partie mathématiquen'est pas négligée, et les notes disséminées prouvent que l'auteur ne s'est décide sur les points litigieux qu'après un mur examen. La carte entière a paru à l'aris en 1802 (an x1), sous le titre de Carte du théâtre de la guerre en Italie, lors des premières campagnes de Bonaparte en Italie. P-ot et W-s.

BACMEISTER (MATRIXU), fils de Luc, théologien assez célèbre (Voy. ce nom, III, 177), naquit à Rostock en 1580. Après avoir étudié la médecine dans cette ville, où son père étail surintendant des églises, il fit un voyage en Allemagne et en Danemark. Le chancelier Friesen, dont il captiva les bonnes graces, l'emmeoa en Angleterre. A son retour il prit le titre de docteur, et alla ensuite s'établir à Kiel, où il pratiqua honorablement l'art de guérir jusqu'en 1612, époque à laquelle il vint enseigner les mathématiques à Rostock. En 1616 il accepta la place de médecin pensionné à Lunébourg, où il devint bientôt médecin du prince, et mourut eo 1626, le 7 janvier, laissant un traité de médecine pratique en vingt-huit dissertations qui avaient déjà été imprimées chacune à part. Il avait publié aussi les quatre premiers volumes des OEu vres posthumes de médecine de Francois Joël .- BACMEISTER (Jean), son fils, né a Rostock en 1603, y mourut en 1631, après avoir rempli les fonctions de professeur à l'université. On a de lui quelques dissertations d'un bien faible intérêt. I. De apoplexia, Rostock, 1641, in-40. II. De quartana, Rostock, 1641, iu-4º. III. De cachexia, Rostock. 1658, in-4°. IV. De casu laborantis podagra, Rostock, 1658, in-40. V. De hydrope ascita, Rostock, 1664, in-4°, VI. Problemata physiologico-medica, Rostock, 1664. in-4°. VII. De imbecillitate ventriculi, Rostock, 1664, in-4°. J-D-N.

BACON - TACON (PIERRE-JEAN-JACQUES), archéologue, naquit en 1738, à Oyonnax dans le Bugey, d'une ancienne famille de la bourgeoisie. Si l'on peut s'en rapporter à son propre témoignage, il eut de bonne heure le goût des médailles et des antiques; et ce fut pour satisfaire ce gout qu'il visita les contrées les plus célèbres dans l'histoire. Il nous appreud (Antig. celtig , II, 81) qu'il revint de l'Egypte par la Grèce, rapportant plusieurs morceaux précieux, entre autres un buste d'Alcibiade, en marbre, qu'il ne fsit nulle difficulté d'attribuer au maître de Platon, parce que le nom de Socrate se lit sur la base. Il alla depuis en Russie; et il paraît qu'il fit quelques années à Pétersbourg le métier d'instituteur ou de maître de langue francaise. A l'époque de la révolution, il fut nommé membre du conseil général dn département de l'Ain, par l'arrondissement de Nantua, et vint néanmoins dans le même temps à l'aris

. où il fournit des articles anx journanx de toutes les opinions, écrivit en faveur de l'ordre de St-Louis, et ensuite pour demander une constitution républicaine. Il venait, en 1791, d'adresser à l'assemblée nationale, sons la forme d'une pétition . des avis sur les billets patriotiques et sur les billets de sections qui circulaient à Paris et dans les campagnes, lorsqu'il fut lui-même accusé d'avoir fabriqué de fanx assignats. Il fut absous par le tribunal; mais on cessa dès-lors d'avoir confiance dans sa délicatesse et dans son patriotisme; et, malgré les brochures qu'il continua de lancer dans le public, il véeut à pen près ignoré. Dans une de ces brochures, qu'il publia le 3 février 1793, et que nous avons sous les yeux, il déclare qu'il a été constitutionnel jusqu'au 10 août 1792; mais que depuis cette époque il est républicain, et que, comme tel, ainsi qu'en sa qualité d'ancien militaire. il est indigné de l'inertie où le ministère de la guerre reste plongé. Cette brochure semble n'être de la part de Bacou-Tacon qu'une sorte de pétition pour se faire nommer commissaire des guerres; ce qu'il ne put obteur. Il y a lieu de croire qu'alors il dirigca ses vues vers la police, et qu'il v fut plus heureux. En 1796, le directoire lui donna la mission d'observer l'esprit public à Lyon et dans les départements voisins. A son retour il fut décidément attaché à la police secrète. Quoiqu'il eut toujours témoigné la plus grande admiration pour le vainqueur de l'Italie, le gouvernement consulaire crut devoir l'éloigner de Paris. Il revintalors à Lyon, et s'y fit marchand d'antiquités. Mais il paraît que ce commerce ne lui fournissait pas des moyens suffisants d'existence; car il se tronya melé, quelque temps

sprès, dans des affaires de conscription; et en 1807 le tribunal correctionnel de Nantua le condamna pour escroquerie à trois mois de prison et 600 fr. d'amende. En 1815 il revint à Paris à la suite de Bonaparte, et publia, pendant les cent jours, divers pamphlets en faveur de la cause qu'il croyait alors devoir triumpher. Il y mourut an mois de mars 1817. a l'age de 79 ans (Archives du Rhône, IX. 150). On tronvera la liste de ses productions dans la Biographie des hommes vivants et dans la France littéraire de M. Quérard. L'un des ouvrages auxquels il a mis son nom n'est qu'un effronté plagiat, déjà signalé (Voy. Servan, XLII, 113). Quelques autres n'offrent plus aucun intéret aujourd'hui; on se bornera donc à rappeler ici les titres de ceux qui paraissent mériter encore d'être consultés. I. Traité d'équitation et des maladies hippiatriques, d'après les principes de Bourgelat. 1776, in-8°. II. Manuel du jeune officier, ou Essai sur la théorie militaire, Paris, 1782, in-80. Cet ouvrage eut beauconp de succès, et fut réimprimé plusieurs fois. L'édition de Paris, 1793, est annoncée comme la sixième. III. Nouvelle histoire numismatique des différents peuples anciens et modernes, et de tous les papiers-monnaies de l'Europe, 1792, in-8°. IV. Recherches sur les origines celtiques, et principalement sur celles du Bugey considéré comme le berceau du Delta celtique, Paris, 1798, 2 vol. in-8°, avec le portrait de l'auteur et 1 o pl.; reproduit en 1808, mais sans autre changement que celui des frontispices. Cet ouvrage est divisé en 20 chapitres. Les douze premiers contiennent l'histoire des révolutions du Bugey, depuis les temps les plus

BAC

reculés jusqu'à l'échange de cette province coutre le marquisat de Saluces. Dans le treizième on trouve des recherches historiques et critiques sur l'hydrographie de ce petit pays. Dans le quatorzième l'auteur montre que le culte d'Isis était établi dans le Bugey. Il traite dans les deux suivants des antiquités d'Is-Arnore ou d'Isernore , et des monuments antiques dont on voit des fragments sur différents points de cette province. Le dix-septième chapitre est consacré à des recherches sur les anciennes familles du Bugev, dont les noms sont expliqués par le celtique. Le dix-huitième renferme la correspondance de l'auteur sur les antiquités de sa patrie, avec Christin, ancien membre de l'assemblée constituante (Voy. Christin, VIII, 476), La Batie, Chapuv, bibliothécaire à Bourg, etc. Le dix-neuvième offre la description des médailles rares de son cabinet et des antiquités qu'il avait recueillies dans ses voyages ou découvertes aux environs d'Ovonnax. Le vingtième et dernier n'est qu'un long extrait des Origines gauloises de La Tour d'Auvergne (Vor. Tour n'Auvergne, XLVI, 349). L'ouvrage est terminé par des Recherches onomatiques sur divers noms propres celtes, étrangers la plupart au Delta celtique (c'est-àdire au Bugey), et appartenant aux autres contrées gauloises. Bacon reproche (tom. II, 116) à La Tour d'Auvergne d'avoir, par un amour aveugle pour sa petite Bretagne, fait sortir de l'Armorique presque toutes les nations du globe. Mais Bacon n'est-il pas tombé lui-même daus cette exagération systématique, en présentant les montagnes du Bugey comme le berceau de tous les penples de la Gaule?

BACQUET (JEAN), jurisconsul-

te, né, dans le XVIº siècle, à Paris, se fit recevoir en 1549 avocat au parlement. Ponrvu vers 1570 de la charge d'avocat du roi en la chambre du trésor, il n'en continua pas moins de fréquenter assiduement le barreau, profitant, pour perfectionner ses ouvrages, des discussions qui s'élevaient entre ses confrères sur les points obscurs du droit. Jaloux du succès qu'obtenait son traité du Domaine, le célèbre Chopin lui ayant un jour reproché d'avoir pillé celui qu'il avait écrit en latin sur le même sujet : Il n'en est rien , lui dit Bacquet; en vérité j'ai voulu le lire, mais il faut que je vous confesse que je n'entends pas votre latin (Dialogue des savants, par Loisel, 503). Ce mot piquant a pu faire croire à Lenglet-Dufresnov que Bacquet était l'auteur de l'Anti-Chopinus; mais on sait que cette satire est de J. Hotman (V. CHOPIN, VIII, 445). Bacquet jouissait de la considération dne à ses utiles travaux, lorsqu'un affrenx malheur vint empoisonner ses derniers jours. Un de ses gendres, le fils de Jacques Charpentier, l'adversaire de Ramus, avec lequel on l'a confondu quelquefois (V. CHARPENTIER, VIII, 240), avant été convaincu de trahison, subit, le 10 août 1597, le supplice de la roue sur la place de Grève. Bacquet mourut de chagrin, le même mois, « fort regretté des gens d'honnenr « fant pour sa probité que pour sa « doctrine » (Journ. de Henri IV, par l'Estoile, II, 333). C'était un homme très-savant. On peut encore consulter utilement ses ouvrages qui toucheut à l'histoire, tels que son Traité des droits du domaine royal, celui de l'Etablissement et de la jurisdiction de la chambre du trésor, etc. Les OEuvres de Bacquet, recneillies en 1601 in-fol.,

ont été réimprimées huit ou dix fois dans le XVII<sup>e</sup> siècle. Les éditions revues, augmentées et mises dans un meilleur ordre par Ferrière, sont les plus estimées. La plus récente, comme la plus recherchée, est celle de Lyon, 1745, 2 vol. in-fol. W-s.

BADARO (JEAN), médecin hotaniste, né à Langnelia, dans l'état de Gênes, en 1793, fut admis à l'àge de 13 ans au lycée impérial que le gouvernement français avait établi à Gênes après sa réunion à la France. En 1815, Badaro reprit ses études à l'université de Pavie, et il étudia ensuite la médecine et la botanique sous le célèbre Moretti. Un peu plus tard il visita les Apennins, les Alpes, la Sardaigne, et il forma partout des cahinets précieux. En 1827, il s'embarqua pour le Brésil avec l'intention d'y acquérir d'autres trésors du même genre. Il fut bien accueilli par l'impératrice Léopoldine; mais une mort subite ferma pour lui, en 1831, une carrière pleine d'espérances et consacrée tout entière à la science. Les ouvrages les plus connus de Badaro sont : I. Observations sur les parties les plus remarquables des fleurs pour lour classification botanique, Voy. Journal phisico - chimique de Pavie. II. Observations sur différentes plantes de la Ligurie occidentale et de la Sardaigne, Voy. le même jourual. III. Sur une espèce de Braxica qui se trouve sur les Apennins maritimes de la Ligurie. IV. Plantarum Liguriæ occidentalis centuriæ decem, inséré dans la Flore italique de Moretti.

G—c—r.

BADE-DOURLACH (CHAR-LES-FRÉNÉRIC, graud-duc de), né à Carlsruhe le 22 novembre 1728, succéda le 11 mai 1738 à son aïeul

Charles-Guillaume (Voy. BADE, III, 199), sous la tutelle de sa grand-mère et de son cousin, Charles-Auguste. Dirigé par les meilleurs maîtres, le jeune prince faisait alors ses études au seiu de sa famille: il alla les achever à Lansanne; et peu de temps après, dans l'unique but de s'instruire, il entreprit plusieurs voyages en France, en Angleterre et surtout en Hollande près de son aïeule maternelle, la princesse Marie-Louise, mère du Stathouder. Il ne revint à Carlsruhe que lorsque sa minorité ent cessé; et il fut iuvesti de la souveraineté le 14 août 1750. Sa tutelle avait été parfaitement administrée, et après toutes les prodigalités du règne précédent, tant de contestations et de guerres ruinenses, ses élais lui étaient remis exempts de dettes et de procès. Il fit encore un voyage en Italie; et lorsqu'il eut parcouru cette belle contrée en homme d'état, en savant et en naturaliste, il viut se livrer tout entier aux soins du gouvernement. Il lui fallut terminer quelques discussions de peu d'importance avec l'Autriche et la Bavière; et lorsque enfin' il fut bien assuré de rester en paix avec tout le monde, il s'occupa de la prospérité de ses sujets. D'abord il releva le palais de Carlsruhe qui tombait en ruines, et il ajouta beancoup à cette ville par de nouveaux édifices et des établissements utiles, tels qu'un collège, une école de dessin et un amphithéâtre de chirurgie. Il réussit dans le même temps à en augmenter de plus de moitié la population, en y attirant les étrangers par de nombreux avantages et par la plus graude tolérance sous le rapport de la religion et de la politique. Pendant toute la guerre de Sept ans , il

eut assez de prudence on de bonbeur pour préserver ses états des maux qui assigèrent l'Allemagne, et il n'envoya strictement à l'armée d'empire que le faible contingent dont il ne put se dispenser. Vivant sans faste, il mit ses finances dans le meillenr état, saus augmenter les impôts; enfin il assura par tous les movens le bien-ctre de ses sujets. Les domaines de son cousin le margrave de Bade-Baden, qui lui échurent en 1771 par l'extinction de cette branche aînée, viurent ajouter à sa puissance sans imposer de sacrifices à ses peuples. Il avait épousé le 28 juillet 1751 une princesse de Hesse-Darmstadt, et le 24 novembre 1787, par un mariage morganatique (1), Louise Geyer de Geyersberg, qui fut élevée au rang de contesse de Hocbberg. Le margrave Frédéric avait eu de ces deux mariages quatorze enfants, dont trois seulement étaient morts en bas âge : tous furent élevés sons les yeux de leur père, d'une manière patriarcale et dans l'union la plus parfaite. Ce fut ainsi que cette famille, qui eut pu servir de modèle non pas seulement à la cour, mais dans tous les rangs de la société, fixa l'attention de tant de hauts personnages, et que la plupart des trônes de l'Europe furent uccupés par des princesses de Bade. Deux épousèrent des princes souverains de Hesse et de Brunswick; une autre le roi Maximilien de Bavière : nne autre le roi Gustave IV de Suede, et enfin une cinquième l'empereur Alexandre de Russie. Tout semblait concourir an bonheur du margrave, et rien ne devait truubler la fin de sa carrière, lorsque la révolution

(i) On appelle ainsi en Allemagne le mariage d'un prince qui épouse une fessme d'un raug inférieur au sien, française commeuça. De tous ·les princes d'Allemagne qui avaient des possessions en Lorraine et en Alsace , il était , sans aucun doute, le plus fortement atteint par les décrets de l'assemblée constituante : et il fut aussi un de ceux qui réclamèrent avec le plus d'instance. Lorsque la guerre éclata, en 1792, he pouvant se dissimuler qu'il aurait beaucoup à en sonffrir, le margrave parut très-alarmé, et il adressa à la cour de Vienne et à la diète de Ratisbonne de très-pressantes exhortations pour la désense du corps germanique. Il fournit ensuite ses contingents à l'armée d'empire avec beaucoup d'empressement; mais lorsqu'il connut mieux les causes et les mobiles de cette terrible guerre, et surtout lorsqu'il s'apercut que ses états en supportaient les plus fortes charges et qu'ils étaient exposés aux plus grands dangers, lorsque enfin lui même eut été obligé de s'en éloigner plusieurs fois, il se hâta de se rapprocher de la France, qui d'ailleurs revenait alors à des principes moins dangereux pour ses voisins. Le margrave de Bade signa , le 28 août 1796, un traité de paix avec le directoire exécutif, et moyennant quelques millions, des provisions pour l'armée française et une renonciation formelle à ses possessions d'outre-Rhin, ses peuples furent préservés au moins d'une partie des calamités de la guerre, qui continua cependant de se faire dans leur voisinage, et quelquesois encore sur leur territoire, au mépris des engagements les plus formels. Dans l'impuissance où il était de faire respecter son indépendance, le margrave souffrit tout sans se plaindre; et, après que le général Bonaparte se fut emparé du pouvoir en France, il

crut devoir ajouter encore à tant d'abnégation et d'impassibilité. Ce fut surtout au mois de mars 1804, lorsque ce redoutable voisin fit enlever le duc d'Enghien à main armée sur le territoire badois, que se montra dans tonte son évidence l'invariable et constante résolution du margrave de conserver la paix à tout prix, Non-senlement il s'abstint de toute protestation ou réclamation, il publia encore peu de jours après l'évènement un décret d'exclusion pour tous les émigres, tous les individus, attachés à l'armée de Condé et suspects au gouvernement français. Et cette condescendance, que tout le monde considéra dans le temps comme le résultat d'une faiblesse déplorable , n'était cependant que la conséquence d'un système politique long-temps médité, et sinon fort honorable, an moins d'une extrême prévoyance, et dont la maison de Bade a recueilli de grands et solides avantages. La soumission et l'obéissance du margrave envers Napoléon ne firent que s'accroître avec l'elévation et la puissance de celui-ci. Il eut plusieurs fois l'honneur de recevoir le héros du siècle dans son palais de Carlsruhe; et après s'ètre excusé sur son âge de ne pouvoir assister à son couronnement, il y envoya son petit-fils, héritier de sa couronne, et qui dès-lors était destiné à devenir l'époux d'une fille adoptive du nouvel empereur (V. l'article suivant ). Réglant ensuite toutes ses actions sur celles de son pnissant allié, il adopta en même temps le système de la conscription, si onéreux pour ses peuples, et le code français qui fut au moins pour eux une sorte de dédommagement. En qualité de membre de la

confédération du Rhin, il fournit de s contingents qui presque tous périrent sous le ciel brûlant de l'Espagne ou dans les glaces de la Russic. Pour tant de sacrifices , le margrave devint électeur en 1803, puis grandduc en 1806, avec le titre d'altesse royale; et ce qui était plus réel et plus solide, il ajouta à ses provinces une grande partie de celles qui furent arrachées à l'Autriche par les traités de Presbourg et de Vienne. Si plus tard ses successeurs ont été obligés de rendre quelques parties de ces provinces, ils en ont été amplement dédommagés par d'autres concessions; et les états de Bade, qui comptaient à peine, avant le règne de Charles-Frédéric, 200 mille habitants, en ont aujourd'hui plus d'un million. Ce prince se montra toujours l'époux le plus affectueux et le plus attentif, le père le plus tendre et le plus soigneux de l'éducation et du bonheur de ses enfants. Ses mœurs contrastaient singulièrement avec celles de son prédécesseur (1); et c'était sans doute encore moins en raison de sonâge que pour ses vertus et sa prudence que depuis long-temps on l'avait surnommé le Nestor des *souverains.* Aucun règne dans les temps modernes n'a été aussi long que le sien, et l'on peut dire aussi qu'il n'en est point qui, dans une sphère aussi étroite et dans des temps aussi malheureux, ait été aussi utile, aussi favorable au bien-être des peuples. Le grand-duc Charles - Frédéric monrutà Carlsruhe le 10 juin 1811, à l'âge de 83 ans. Son petit-fils lui succéda (Voy. l'article suivant).

<sup>(1)</sup> Le margrave Chorles-Guilloume avoit porté le un pris des convenances et la dissolution don morturs à un tel degre, qu'à l'exemple, des princes moustannes, et seul de tout les princes chrétiens, il entretenait un sérail dana son palais.

— Sa première femme Charlottes-(ou Caroline) Louise de Head-Darmstadt, mariée eu 1751 et morte en 1763, était une des princesses les plus distinguées de l'Allemagne par sa beauté et sou esprit. Voltsire, qui visita plusieurs fois la cour de Carlsruhe, était un de sesadmirateurs, et li entretint avec elle peudant plusieurs amuées (de 1758 à 1764) une correspondauce qui a été iusérée dans la collection de ses œurves. M— 1.

BADE (le grand-duc CHARLES-Louis-Frédéric de), petit-fils du précédent et fils du prioce héréditaire qui mourut le 15 déc. 1801, naquit à Carlsruhe, le 8 juin 1786, et fut élevé avec le plus grand soin sous les yeux de son aïeul qu'il accompagna dans les voyages que sa famille fut obligée de faire pour se soustraire aux calamités de la guerre. Ce prince n'avait que dix-huit aus lorsque, sur l'invitation de Bonaparte, il se rendit à Paris en 1804 pour le couronnemeut de ce nouvel empereur. Napoléon, qui avait des vues sur lui, l'accueillit avec beaucoup d'égards, et deux ans plus tard (8 avril 1806) il lui fit épouser M11e Stéphanie Tascher de la Pagerie, cousine de l'impératrice Joséphiue, qu'il avait adoptée en lui dounant les noms de Louise- . Adrienne-Stéphanie-Napoléon de France. Ce mariage se fit a Paris avec une grande soleuuité, et il fut suivi de fêtes somptueuses. Les deux époux se rendirent eusuite à Carlsruhe, d'où le jenne prince fut presque aussitôt obligé de s'éloigner pour aller prendre le commaudement du corps d'armée badois, qui dut se réunir à la graude armée de Napoléou destinée à combattre les Prussieus. Ainsi il eut part à la victoire d'Iéna, et il fit aussi la guerre de Pologne, sui-

vant toujours le quartier-général de l'empereur des Français qui lui témoignait de l'intérêt et de l'affectiou. Ce jeune prince se distingua surtout sous les ordres du maréchal Lefebyre, au siège de Dantzig, où ses troupes curent beaucoup à souffrir. Sou aïeul lui couféra pour ces exploits le grade de général d'infauterie, et le titre de chancelier de l'ordre du Mérite militaire qu'il veuait de fonder. Pendaut ce temps, la grande-duchesse de Bade était venue se réunir à l'impératrice Joséphine qui tenait sa cour à Mayence, et elle ne retourna à Carlsruhe que lorsque sa cousine fut partie pour Paris. Les deox époux s'étaut enfin réunis, se rendirent dans cette capitale après la paix de Tilsitt, et ils y assistèrent à toutes les fêtes qui cureut lieu pour célébrer l'auniversaire de la naissance de Napoléou et le mariage de son frère Jérôme avec une princesse de Wurtemberg. Le prince électoral de Bade fut un des témoius de ce mariage, et il retourua dans sa résidence à Carlsruhe, comblé de présents et de toutes sortes de bienfaits. Il y était à peiue arrivé qu'il fallut reprendre les armes et marcher contre les Autrichieus qui venaieut d'envahir la Bavière. Le jeune prince fit encore cette campagne à la tête du contingent badois, avec la même distinction et les mêmes succès que celle de Prusse. Sa maison fut encore payée de taut de zèle par d'amples accroissements de territoire, et l'ou peut dire qu'elle était parvenue à l'apogée de sa gloire et de sa puissance l'orsque le graudduc Frédéric mourut, le 11 juin 1811. Sou petit-fils n'eut plus qu'à se maioteuir dans une position aussi brillaute; et il lui suffit pour cela de suivre le système et les principes de

politique si habilement adoptés par son aïeul. A la demande de Napoléon, quelques régiments badois furent envoyés en Espagne, et un corps plus nombreux, sous les ordres du comte de Hochberg, suivit cet empereur en Russie dans la désastreuse campagne de 1812. Presque toutes ces troupes v périrent et furent renouvelées pour la campagne de 1813, non moins désastreuse et non moins funeste pour Napoléon et ponr sesalliés. Le grand-duc de Bade l'abandonna un des derniers, et ce ne fut que le 20 novembre 1813 que, pressé par les souveraius de Russie et d'Allemagne, qui étaient ses parents et ses protecteurs naturels, il se décida à réunir sa canse à la leur. La déclaration qu'il publia explique si clairement sa politique et celle de son prédécesseur, elle fait si bien connaître les motifs secrets et ostensibles de leur alliance avec la France, enfin cette pièce indique si bien les causes de son changement de système, que nons croyons devoir en rapporter les principaux passages. « Conformément à l'exemple « de mon illustre aïeul, je me suis « fait un devoir d'assurer le bien-« être de mes sujets et la conservaa tion de l'état de Bade. Les obligations contractées envers la # France par feu le grand-duc, lors « de son accession à la confédération · du Rhin, m'avaient été transmi-« ses, et j'ai dû les regarder comme « sacrées; j'ai cru ponvoir, en les « remplissant avec exactitude, assu-« rer le bonheur et l'intégrité de a mes états; et quoique de telles a liaisons avec la France aient long-« temps privé mes peuples de tout commerce, et qu'elles les aient « entraînés dans une guerre lougue « et pénible, j'ai toujours espéré « que la paix mettrait un terme à

BAD « tant de maux. La divine Provia dence, qui décide de la destinée a des peuples, vient d'arracher la « victoire aux armées françaises, et de a la donner aux armées alliées coma battant pour la cause de l'Allema-« gne, et elle a jugé à propos de a mettre un terme à la domination « de la France. Des bords de l'Elbe « à ceux du Rhiu les armées alliées « marchent de victoire en victoire « sans interruption. J'ai fait nne « dernière tentative pour le repos et « la sureté de mes états menacés « d'être si prochainement le théâtre « de la goerre, et j'ai demandé à « l'empereur des Français la neutra-« lité du pays de Bade, espérant obtenir le consentement des hautes puissances alliées; mais les résultats a ont trompé mou attente. N'ayant pu garantir par cette voie la su-« reté de mes états, je suis con-« traint de réunir mes efforts à ceux « des alliés contre la France. Le « salut de la patrie, la liberté « et l'indépendance de l'Allemagne « sont désormais les seuls buts que « nous devons atteindre de con-« cert avec nos illustres alliés. Je ne puis vous dissimuler que notre po-« sition géographique et notre ex-« trême voisinage de la France ré-« clament de notre part de plus « grands sacrifices, et que la néces-« sité de défendre vos familles et « vos foyers doit vous déterminer à « de plus grands efforts, afin d'ar-« river à la paix générale et à un « équilibre qui en assure la durée, « protège la liberté du commerce. anime l'industrie, et rende à la « nation une prospérité dont elle est a privée depuis long-temps. » Lorsque le grand-duc fit ainsi counaître les motifs de sa politique , il recevait

dans son palais l'empereur Alexan-

dre, son oncle. Il obtint facilement de ce monarque et de ses alliés la reconnaissance de tous ses agrandissements de territoire, et à cette condition il réunit aux armées de la coalition le contingent badois qui fit, sons les ordres des généraux alliés, la campagne de France en 1814. Le grand-duc se rendit l'année suivante au congrès de Vienne où tous les sonveraius, et particulièrement l'empereur François, s'empressèrent de lui témoigner leur estime. Ce monarque le nomma colonel d'un régiment de l'armée antrichienne qui reçut le nom de Bade, et qui plus tard a été transmis a son successeur. Le grand-duc profita de ces bonnes dispositions pour se faire encore que fois confirmer par les puissances dans ses nouvelles possessions; et il consentit dans le même temps à céder au roi de Wnrtemberg quelques portions de territoire, dont il fut amplement dédommagé, sur la rive ganche du Rhin. Ainsi confirmé et garanti à plusieurs reprises par toutes les puissances, le Grand-Duché de Bade doit être désormais compté an nombre des principales puissances du corps germanique. Il a droit à la septième place dans la diète, et il y a six voix au lieu de trois qui appartenaient à l'ancien margraviat. Son étendue est de 273 milles carrés géographiques ( 758 lienes ); sa population de 1,020,400 habitants, ses revenus de 10 millions de florins (25 milions de francs), et son armée de 12,000 hommes. Dans les circonstances difficiles où il s'est tronvé, le grand-duc Charles-Louis-Frédéric a , comme on vient de le voir, soutenn et défendu sa pnissance avec antant de fermeté que prudence Il cut, an commencement de 1818, avec le roi de Bavière, des discussions très-vives et dans lesquelles il ne déploya pas moins de caractère. La lettre qu'il écrivit à ce prince, le 13 mars de cette année, est un monument historique digne d'être conservé; et d'ailleurs elle fait bien connaître ce qu'étaient alors les prétentions et le but des deux puissances. « C'est avec la plus grande « peine, écrivait le grand-duc, que je « me détermine à entretenir V. M. « d'une affaire qui ne doit pas être « moins en opposition avec vos sen-« timents qu'avec les miens. Mais « l'empire des circonstances me fait « un devoir de rompre enfin le si-« lence que la délicatesse m'a fait « peut-être garder trop long-temps. « Depuis trois ans, je suis menacé « de me voir enlever nne partie de « mes états ; et tandis que mon pays « a fait les plus grands efforts pour « me mettre à portée de soutenir la « dernière lutte ponr l'indépendance « de l'Allemagne d'une manière « énergique et honorable, mes alliés « cherchent a m'arracher mes plus « belles provinces et à disposermême « pendant ma vie de ma succession. « Je crois avoir prouvé au monde « entier, lors des différentes négo-« ciations qui ont eu lieu, l'insuffi-« sance des motifs par lesquels on « voudrait colorer cette violation de « mes droits les plus sacrés, et « l'opinion a déjà jugé ma cause a avant même que l'on connût toute « l'étendue de l'injustice dont je « dois être la victime. S'il est péni-« ble pour mon cœur de voir que « des puissances qui ont déclaré à la « face du monde qu'elles n'ont pris « les armes que pour détruire l'em-« pire de l'arbitraire, et introduire « en Europe un système politique « basé sur les principes de la mo-« rale, se laissent entraîner, par les « fausses représentations qu'on leur

32 « fait, à consentir à ce qu'on paie « leurs dettes avec des provinces qui « m'appartiennent, et dont j'ai « acheté la conservation par le sang « de mes sujets, quels sentiments dou-« lonreux ne dois-je pas éprouver « lorsque je vois mes plus proches « parents à la tête de ceux qui cher -« chent à m'opprimer, et qui, non « contents d'accepter ce qu'on veut « me ravir, pressent en outre l'exé-« cution de mesures auxquelles ils « n'anraient jamais du donner leur « consentement. Je me perds dans « mes réflexions, lorsque je cherche a à accorder les démarches offensan-« tes renonvelées sans cesse par le « cabinet de V. M. avec les témoi-« gnages d'attachement qu'elle conti-« nue de me donner. Il m'est abso-« lument impossible de séparer, « dans une affaire aussi sérieuse, le gouvernement de son chef, de sorte a que je trouve dans l'un mon parent « et mon ami, tandis que l'antre se « montre mon plus cruel ennemi. Je « vous dois enfin, Sire, ma profession « de foi. Il est temps que l'affaire se « termine d'une manière ou d'une au-« tre, et je dois déclarer à V. M. « que, croyant avoir plus que rem-« pli mes engagements, soit par les « efforts que mon pays a faits ponr « la cause commune, soit par les « dernières propositions que j'ai fail a remettre par mon ministre a Franc-« fort, je suis irrévocablement dé-« cidé à ne plus entrer dans aucune « composition ultérienre. Je ne m'a-« vengle pas sur ma situation; je « suis prêt à tout; mais je vous dé-« clare, Sire, que si l'on avait desa sein de m'arracher par la force ce « qu'on n'obtiendra jamais de mon « consentement; j'en appelle pour « ma défense à l'opinion publique, a et V. M. trouvera difficilement un

a tenant assez dit au roi. Les senti-« ments de mon cœur exigent que a j'adresse encore un mot à mon beau-« frère et à mon ami. Je vous con-« jure donc, Sire, par les liens du « sang qui nous unissent, faites ces-« ser une négociation qui depuis a trop long-temps attire l'attention « inquiete de l'Europe, et qui, si « l'on adopte le principe sur leque « elle est basée, pourrait avoir des « suites aussi facheuses pour V. M. « que pour moi. » Cette fermeté ent le résultat qu'elle devait avoir. La Bavière céda et le grand-duc conserva ses possessions tout entières. Lorsque Bonaparte revint en France en 1815, le grand-duc de Bade fit contre lui tont ce qui était en son pouvoir. Il adhéra à toutes les déclarations, à tous les actes qui furent signés par le congrès de Vienne, et fit no traité particulier avec l'Angleterre ponr mettre à la disposition de la coalition une armée de seize mille hommes. Cette armée entra en campagne dans le mois de juin; mais elle était à peine arrivée sur la frontière de France que déjà la bataille de Waterloo avait mis fin any hostilités. Le grand-duc envoya alors au duc de Wellington le grand-cordon de l'ordre de la Fidélité, avec une boîte enrichie de diamants et ornée de son portrait. A l'exemple de quelques autres souverains, et probablement par leurs conseils, ce prince avait donné à ses peuples une constitution à-peu-près semblable à celle du royaume de Wurtemberg (Voy. Frédéric, roi de Wurtemberg, au Supp.); mais cette charte, long-temps promise, n'avait pas encore recu d'exécution lorsqu'il mourut le 8 décembre 1818 à Radstadt, d'où ses restes furent transportés à Carleruhe, puis à

Pforheim, pour y être inhumés dans le tombeau de ses aucêtres. — Le grand-duc Charles ne laissant que trois filles, eut pour successeur son noice Louis-Auguste (Vo<sub>7</sub>. Particle suivant). — La grande-duchesse douarières, as veure, fut mis ee nossession du château de Manheim arce cent mille florins de rerenu. M—n i.

BADE (Louis-Auguste-Guil-LAUME, grand-duc de), né le 9 février 1763, était fils de Charles-Frédéric, et par conséquent oncle du précédent. Dès sa plus tendre enfance, son caractère de bonté et de donceur, son application à l'étude, tout enfin semblait justifier la préférence que lui accordait son père. Cependant, deux de ses frères étant plus àgés que lui, rien ne devait faire présumer qu'il půt régner un jour. Destiné à l'état militaire, son éducation fut entièrement dirigée vers la guerre. A peine était-il parvenu à l'âge de l'adolescence, qu'il fit ses premières armes dans l'armée de l'empire, d'abord comme colouel, ensuite comme général-major; mais cette étroite sphère ne pouvait suffire à son désir de s'instruire et d'acquérir de la gloire. L'armée prussienne passait alors pour la mieux exercée de l'Europe; le prince Louis résolut d'y servir, et il se rendit en 1789 à Berlin, où il fut parfaitement accueilli par le roi Frédéric-Guillaume II. Ce monarque lui donna aussitôt le grade de colonel et le commandement d'un bataillon de ses gardes. En 1792 il le décora de l'ordre de l'Aigle-Noir, et l'emmena dans sa malheurense expédition de Champagne; l'année suivante il le fit général-major dans son armée qui combattait sur les hords du Rhin. Le jeuue prince de Bade fit ainsi la guerre dans l'armée prussieune jusqu'au traité qui mit fin aux hostilités,

en 1795. Il retourna dans sa patrie. pénétré pour le roi de Prasse de la plus vive reconnaissance, et pour le prince royal d'une amitié qui fut toujours partagée, et qu'une longue séparation ne put effacer. Dès que ce prince fut monté sur le trône, il nomma son jeune ami lieutenant-général, et fit tous ses efforts pour qu'il vînt auprès de lui. Mais le prince de Bade ne pouvait alors s'éloigner de Carlsruhe, où sou vieux père avait plus que jamais besoin de sa présence. Il était devenu président de son ministère de la guerre et chef de son armée; et ce fut dans ces importantes fonctions qu'il passa les deruières années de ce long règne, donnant aux troupes badoises nue impulsion, un mouvement que jusqu'alors on y avait ignorés. Toutefois, il ne prit personnellement aucune part aux guerres dans lesquelles le grand-duc fut entraîné comme allié de Napoléon et membre de la confédération du Rhin. Lorsqu'il eut perdu son père (1811), le prince Louis, ne recevant plus de son neveu les mêmes témoignages de confiance, s'éloigna entièrement des affaires ; il vécut dans la retraite uniquement occupé de ses études politiques et militaires, jusqu'à ce que la mort du grand-duc Charles l'eut fait monter sur le trône (8 décembre 1818). Bien que la paix fut alors générale en Europe, et que rien ne semblat devoir la troubler, les circonstances étaient difficiles pour les plus grands comme pour les plus petits états. Le premier acte de souveraineté du nouveau grand-duc fut de reconnaître la constitution qui avait été promise plutôt que donnée par son prédécesseur. On ne peut pas supposer que, général prussien et militaire des l'enfance, il eut beaucoup de penchaut pour le gouverne34

ment représentatif; cependant ce fut la principale affaire de son règne ; et des le commencement il parut se conformer de bonne foi à sa position, et fit l'ouverture des chambres d'une manière très-convenable; mais déjà de grandes difficultés se présentaient: la noblesse, qui se voyait atteinte par les innovations dans ses prérogatives et même dans ses propriétés, s'y montrait fort opposée. Le grand-duc, persuadé que de pareilles questions ne doivent pas être discutées publiquement, avait créé une commission chargée de terminer tous les différends avec des députés de la noblesse; et cette commission, après un petit nombre de conférences, avait résolu toutes les difficultés par un traité de conciliation que le grand-duc se hâta d'adopter, croyant par la meltre un terme à toutes les discussions. Mais il n'en fut pas ainsi ; ce décret fut repouesé par la majorité des chambres, qui le regarda comme illégal et inconstitutionnel. Dirigée alors par un esprit d'opposition systématique, et dont on n'a vu que trop d'exemples, cette majorité repoussa les propositions les plus sages, jusqu'à ce qu'enfin le grand-duc donnat l'ordre de tlore la session. Il ne réunit plus ensuite les chambres que dans le mois de juin 1820, et pendant cet intervalle il ne s'occupa que de concessions et d'améliorations qui passent satisfaire tons les partis. Se présentant à l'ouverture de cette session avec un projet de lei municipale, la suppression des peines afflictives en matière de police, l'abolition de la corvée et de tout ce qui pouvait avoir encore quelque apparence de servitude , il s'était flatté de satisfaire à tontes les exigences. Ce ne fut néanmoins qu'avec beaucoup de peine qu'il obtint son budget; et dans la

session suivante, celle de 1822, la seconde chambre mit une telle lenteur à l'accorder, elle se montra si constante dans son opposition, qu'il fallut encore la proroger. Réunie six mois plus tard, elle ne montra pas de meilleures intentions, et fut ajournée indéfiniment le 3 février 1823, après avoir positivement refusé le budget de la guerre, celui qu'il importait le plus au grand-duc de faire passer. Ce prince déclara que, obligé qu'il était de remplir ses engagements envers son armée et envers le corps germanique, il suppléerait à l'absence des lois par des moyens d'administration; et les chambres ne furent plus réunies qu'en 1828. Alors tout se passa avec beauconp de calme; de sages lois furent adoptées, et toutes les mesures du gouvernement appronvées. Ce fut par là que se terminèrent les opérations des états-généraux sons le règne du grand-dnc Lonis. D'autres actes très-importants signalèrent encore ce règne remarquable; mais les chambres n'y eurent aucune part. Un synode général fut convoqué par le prince pour la réunion des deux églises protestantes , et cette réunion se fit à la satisfaction de tous les habitants. Par le même pouvoir, des réglements longtemps médités assurèrent dans les finances l'ordre et l'économie, et dans les troupes l'instruction et la discipline. An debors, la politique du grand-duc ne fut ni moins ferme ni moins éclairée ; il obligea ses voisins, et notamment la France et la Hollande, par de sévères représailles, à réduire les droits d'entrée sur les produits de l'industrie badoise; et défendit ses possessions contre les prétentions de l'Autriche et de la Bavière avec la même fermeté que son prédécesseur. Il mourut à Carlsrube le 50 mars 1850, et ses états passèrent tont entiers, tels qu'il les avait reçus, à son frère consanguin le comte de Hochberg, nédu second marge du grand-due Frédéric, qui avait été reconun par les puissances pour héritier du trône en cas d'extinction de la branche alnée. Le grand-due Louis n'avait pas été marié.

Memirié.

BADIA Y LEBLICH (DOMI-NIQUE), célèbre voyageur espagnol, connu aussi sous le nom d'Ali-Bey, était né en Biscaye, au mois d'avril 1766. Après avoir quitté les écoles, il apprit l'arabe et les idiomes les plus répandus de l'Europe moderne. Il étudia aussi les mathématiques, et s'appliqua spécialement à la pratique de l'astronomie, de la géographie, de la physique et de l'histoire naturelle, employant ainsi d'une manière ntile les moments de loisir que lui laissaient les devoirs de la carrière militaire dans laquelle il était entré. Doné d'un esprit fécond en projets, il conent l'idée de fonder dans l'Afrique septentrionale, au nord du désert d'Angad, entre Maroc et Alger, nne colonie enropéenne qui, en même temps qu'elle aiderait an progrès de la civilisation dans ces contrées où elle était si reculée, contribuerait à diminuer la puissance des états barbaresques. Ce plan, présenté en 1801 par son anteur au prince de la Paix, fut accueilli favorablement. Au commencement de l'année suivante, lorsque la paix fut rétablie dans toute l'Europe, Badia vint à Paris, où il se lia avec plusieurs savants. De là il passa en Angleterre, où il fut également bien accueilli. Ce fut à Londres que, dans la préocenpation de ses projets avanturenx, il se fit circoncire et prit le costume musulman. Il revint en Espagne au mois d'avril 1803, et le 29 juin suivant il s'embarqua dans nn petit bateau à Tarifa, franchit le détroit de Gibraltar, et, après nne traversée de quatre heures, entra dans le port de Tanger. Ici commence la mission secrète de Badia : était-il l'agent du roi d'Espagne ou de Napoléon? et qu'elle puissance faisait les fonds du luxe qu'il déploya à Tanger? Interrogé par les officiers de la marine, il répondit qu'il venait de Londres par Cadix, qu'il était musulman, natif d'Alep en Syrie, fils d'un prince, et qu'il se nommait Ali-Bey el Abbassi. Ses passeports furent tronvés en règle ; de nouvelles questions lui furent adressées, et aucune suspicion ne s'éleva sur ses réponses. Il obtint la permission de débarquer, fut reçu hospitalièrement par le gonverneur ou kaïd, et alla occuper une maison qu'on lni prépara. Il assista le vendredi snivant à la prière publique dans la mosquée, et se conforma à toutes les pratiques et à toutes les cérémonies prescrites par le rituel de l'islamisme. Il visita même un santon qui le félicita d'avoir pu s'échapper de la terre des infidèles. L'annonce qu'il fit d'une éclipse de soleil qui devait avoir lieu le 17 août, et dont il avait tracé la figure telle qu'on devait la voir dans la plus grande obscurité, la vue de ses équipages qui arrivaient d'Enrope dans un batean, ses présents au cadhi, an kaïd et aux principaux personnages, ses libéralités envers d'antres, tont contribnait à fixer sur lui l'attention générale et à lui faire des amis, de sorte qu'en peu de temps il prit une supériorité décidée sur tons les étrangers et sur les habitants les plus considérables de la ville. Muleï-Soliman qui régnait à Maroc étant venn à Tanger, Badia lui fut présenté, et lui offrit, suivant l'usage de l'Orient, un cadean magnifique. Ce prince lui répéta plusieurs fois, d'un ton très-amical, qu'il était le bien-venu; il lui demanda dans quelles contrées il avait voyagé, quelles langues il parlait et écrivait, quelles sciences il avait étudiées dans les écoles des chrétiens. et combien de temps il avait sejourné en Europe; enfiu ce priuce reudit graces à Dieu qui l'avait tiré de la terre des infidèles, et témoigna ses regrets de ce qu'un homme tel que lui eut taut tardé à venir dans l'empire de Maroc; il se moutra aussi très-flatté de ce qu'Ali-Bey eut préféré son empire aux états d'Alger, de Tunis et de Tripoli, et l'assura, à diverses reprises, de sa protection et de son amitié. Le leudemain ce prince lui versa lui-même du thé, et avant écrit une prière en caractéres arabes, il la lui présenta afin qu'il la lut, et il accompagna cette lecture du doiet sur le papier, eu corrigeant ses défauts de prononciation. Il examina ses instruments dans le plus grand détail, et en fut très-satisfait. Le soir il lui envoya en présent deux pains assez uoirs, et dont l'aspect interdit beaucoup Badia; mais ceux qui étaient près de lui s'empressèrent de le complimenter en lui disant : « Yous ètes le frère du sultban; il est votre frère. » En effet, snivant la coutame antique des Arabes, ces pains étaient un signe sacré de fraternité entre l'empereur et Badia. Celui-ci recut bientot l'ordre d'accompagner le monarque à Mequinez. Cependant i! obtint la permissión de rester encore quelques jours à Tanger. Le kaïd, témoin de la bienveillance de son souverain pour Badia, engagea ce dernier avec beaucoup d'instances, et à plusieurs reprises, à lui demander tout ce dont

ilavait besoiu. Le 25 octobre Badia quitta Tanger accompagné d'une suite nombreuse. Il retrouva l'empereur à Mequinez, et ensuite à Fez. Il y vécut avec magnificence, et eut des entretiens fréquents avec les savants du pays: il réussit, ce qui u'était pas facile, à les convaincre qu'ils raisonnaient très-mal et sur des sujets futiles . et parvint à les corriger, ce qui était plus difficile encore. Il pensa, ditil, que cette étincelle de lumière finirait par produire à la longue d'heureux résultats chez ces peuples. Les principaux schérifs lui avaient rendu visite; les questions qu'on lui adressait à lui et à ses domestiques sur sa personue et sur les événements de sa vie furent d'abord sans fin : mais il v répoudit si bien que, dès le second jour, ils lui avaieut baisé cent fois la barbe; et les plus notables lui demandèrent la grâce d'être comptés au nombre de ses amis. Le prince le comblait de marques d'affection, et l'appelait son fils. A la fin de février 1804 Badia fit une exentsion à Salé et à Rabat; le 21 mars il entra dans Maroc. L'empercur, qui y résidait, lui fit don de biens considérables pour qu'il put soutenir son rang; et ce prince voulut qu'il allat par partie de plaisir a Souara ou Mogador. Badia fut de retour à Maroc le 15 mai : il avait été reçu pendant tout ce voyage, avec les bonneurs et le cérémonial usités pour les grands de l'empire. On a dit qu'eu août il recut, de la main de Charles IV, un contre-ordre fondé sur des scrupules de conscience, mais qu'en même temps son souverain le nommait brigadier-général. On ajoute que vers la fin de janvier 1805 l'ordre de reprendre ses opérations lui parvint. Radia déclara bientôt à l'empereur qu'il allait partir pour Alger et la

Mekke. Mule'i - Soliman s'opposa tant qu'il put à ce voyage; il vint passer une journée entière chez lui, et renouvela ses instances pour le retenir. Badia resta inébranlable: au moment du départ le souverain et lui s'embrassèrent les larmes aux yeux. Après avoir laissé l'administration de ses biens au gouverneur de Maroc, il partit pour Fez; et le 30 mai, muni de lettres de recommandation de l'empereur pour le dev de Tunis et pour le pacha de Tripoli, il se mit en route pour Alger. Muleï-Soliman n'avait pas voulu, par des considérations politiques, écrire au dey, mais son frère avait remis à Badia une lettre pour ce prince. Le 9 juin il entra dans Ouschda, village au-dela du désert d'Angad près des frontières de la régence d'Alger. Au moment de son arrivée, le chef et les principaux du village lui déclarèrent qu'il ne pouvait aller plus loin, parce que le même jour ils avaient reçu la nouvelle de troubles survenus dans le royaume d'Alger; on se battait dans Trémecen, ville la plus proche. Badia expédia vers cette ville un courrier qui, à son retour, annouca que le tumulte y était apaisé, mais que les chemins étaient infestés de rebelles qui volaient et assassinaient. Badia demanda une escorte au chef du village, qui ne put la fournir, n'ayaut pas assez de forces. Cependant, au bout de deux jours, il mande le scheikh d'une tribu voisine, et lui propose de conduire le voyageur à Trémecen. Cet Atabe, après de lougues discussions, partit sans avoir rieu décidé. « Plusieurs jours s'étaient « passés en négociations inutiles, dit « Badia; cependaut les révoltés s'apa prochaient jusque sous les murs « d'Ouschda. Ma position devenait de « plus en plus critique, parce que

« sistance s'épuisaient, et que de l'au-« tre je savais que mes ennemis de Ma-« roc s'étaient prévalus de mon séjour « prolongé à Fez pour me rendre sus-« pect à l'empereur. Persuadé qu'ils « ne manqueraient pas de profiter de a cette circonstance pour me noircir, « je pris le parti de monter à cheval « pour aller tout seul chercher le « scheikh qui avait son douar à deux « lieues de distance à l'entrée des « montagnes. » Les gens de la suite de Badia, instruits de sa résolution, frémirent d'effroi, à l'exception de deux renégats espagnols qui s'étaient reunis à lui lors de son départ de Fez. Quand il voulut sortir, une cinquantaine des principaux habitants s'y opposèrent; il força le passage; bientot la population le rejoignit à bride abattue pour lui former une escorte. Le scheikh des Arabes, vaincu par ses raisonnements, conviut de s'arranger avec un scheikh du voisinage, qui devait le couduire à Trémecen. Deux jours après Badia fut averti de se tenir prêt pour le lendemain. Le scheikh vint en effet avec près de cent hommes, et déjà la troupe était à une demi-lieue d'Ouschda, quand deux soldats de l'empereur de Maroc accourant au galop lui crièrent d'arrêter, ils étaient suivis d'un corps de troupes commandé par un officier de la garde. Celui ci dit à Badia que le monarque ayant appris qu'il était retenu à Ouschda l'avait expédié pour le protéger. Badia eut beau représenter que les troubles du royaume d'Alger et les brigandages des révoltés étant les seules canses qui l'avaient retenu, il pouvait continuer sa route en sureté, puisque le danger était passé, d'autant plus qu'il était escorté par deux tribus amies , l'officier lui déclara que, vu l'état des

choses, il ne pourrait consentir à son départ avant d'avoir reçu de nouveaux ordres de son maître. Badia revint donc à Ouschda et écrivit à ce prince. La réponse du prince fut un commandement apporté par deux officiers de cour de conduire Badia à Tanger, afin qu'il pût s'y embarquer pour le Levant. Force fut a notre vovageur d'obéir, il partit le 3 août avec son monde et ses équipages, sous l'escorte de trente oudaias ou gardes-du-corps de l'empereur, commandés par deux officiers. On prit d'abord la route du sud à travers le désert, où la caravane souffrit beaucoup du manque d'eau: on marcha ensuite au nord-onest, et l'on rejoignit la route de Fez. dont ensuite on s'éloigna. Le 17 on était à Larache sur la côte de l'Atlantique. Une corvette de Tripoli, qui se trouvait dans le port, fut équipée aux frais de l'empereur; et le 13 octobre Badia s'y embarqua seul. Jusqu'a ce moment il avait toujours été accueilli par les soldats et par le peuple avec les plus grands honneurs, traité comme un fils ou un frère de l'empereur. « C'est ainsi, dit-il, que je sortis de « l'empire de Maroc. Je supprime les « réflexions qui ne doivent pas tron-« ver ici leur place, et qui peut-être « un jour la trouveront dans un autre « endroit. » Comme il n'a pas publié les explications qui auraient jeté quelque lumière sur cette singulière catastrophe, on est réduit aux conjectures : la plus probable est que le coup qu'il avait monté manqua par un retard de quelques heures. Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'être étonné de la conduite de l'empereur de Maroc dans cette occasion; c'est avec beancoup de raison sans donte que Badia le dépeint comme un prince d'un caractère très-doux. Arrivé à Tripoli le 11 novembre, il fut encore recu

très-amicalement par le pacha; le 26 janvier 1806 il prit passage sur un gros batiment turc commandé par un capitaine ignorant et ivrogne, qui se laissa pousser sur les côtes de la Morée, puis sur celles de Chypre que Badia visita. Il quitta cette ile le q mai snr un petit navire grec ; le 12 il jeta l'ancre dans le port d'Alexandrie. Le capitau pacha qui s'y trouvait alors lui donna des lettres de recommandation pour Mohammed-Aly, pacha d'Egypte, ponr le pacha de Damas, et un firman pour le schérif de la Mekke. Ce fut à Alexandrie que notre voyageur reçut la visite de M. de Chateaubriand qui, dans son Itineraire de Paris à Jérusalem, convient qu'il eut dans cette occasion une de ces petites jouissances d'amour-propre dont les auteurs sont si jalonx. L'anecdote est trop connue pour que nous La racontions; mais il est bon de répéter que notre illustre compatriote jugea qu'Ali-Bey était digne de descendre du grand Saladin(1). « Je suis « même encore un peu persuadé, ajoute-t-il, que c'est le Turc le « plus savant et le plus poli qui soit au « monde. » Badia reprit, le 20 octobre, le chemin de son pèlerinage; le o novembre il mouilla a Boulak, port du Caire. Sa réception dans cette capitale fut, comme partout ailleurs, marquée par les égards que les personnages les plus distingués lui témoignérent : il y vit un frère de l'empereur de Maroc qui le traita en ami ; Mohammed-Aly l'accneillit honorablement. Le 15 décembre il se joignit à la caravane de la Mekke. Quoiqu'il laissat an Caire presque tous ses effets et une partie de ses domesti-

<sup>(</sup>z) Puisque Badia prenait le titre d'el Abassi, c'est-à-dire descendant des khalifes abbassides, il ne pouvait pas être issu du sulthan Saladin da la race des Ayoubides. A--r.

ques, il avait conservé avec lui quatorze chameaux et deux chevaux. Le 19 il s'embarqua à Suez sur un daô ou navire arabe; et, après une traversée pénible, il prit terre à Djidda le 23 janvier 1807. Le 25 il entra dans la Mekke, où il aecomplit toutes les cérémonies prescrites aux musulmans, et fut présenté à Ghaleb, schérif de la cité sainte, qui causa avec lui en arabe, et qui trouva qu'il parlait et prononçait très-bien cet idiome. Quelques jours après il eut l'insigne honneur de balaver et de parfumer la Kaaba après le scherif, qui alors le proclama serviteur de la maison de dieu, Badia recut en sortaut les félicitations du penple assemblé dans la cour du temple. Après s'être couformé à toutes les pratiques du pèlerinage, il prit la route de Djidda, où il s'embarqua pour Yambo; il voulait visiter le tombeau de Mahomet à Médiue, mais à seize lieues de cette ville uu parti de Wahhabis arrêta la caravane dont il faisait partie et le dépouilla de plusieurs effets précieux. Il profita d'une absence momentanée de ces brigands pour détruire ses collections de plantes, d'insectes et de minéraux qui auraient pu le compromettre auprès d'eux. Les pèlerins passèrent vingtquatre heures dans des transes cruelles ; les Wahhabis les rançonnèrent, puis leur permirent de s'en aller avec les employés du temple de Médiue qu'ils avaient chassés. Badia, qui avait eu le bouheur de conserver ses instruments astronomiques et beaucoup d'autres choses, fit voile pour l'Egypte, et il arriva le 14 juin au Cure, où il fut promené comme en triomphe au milieu d'une foule immense. Le 3 juillet il partit avec la caravane de Syrie, et suivit la côte jusqu'à Jaffa ; la il tourna vers Jeru-

salem. En sortant de Ramlé, il fnt arrêté par deux vieillards qui prétendaient qu'il était chrétien, et qui ne le laissèrent passer que quand il eut répété la profession de foi musulmane. A Jérusalem il visita le temple musulman dont l'entrée est désendue aux chrétiens, et parcourut les environs jusqu'à Hebron. De retour à Jérnsalem, il se rendit à l'église du Saint-Sépulchre, et s'entretint dans sa laugue maternelle avec des religieux de son pays. Il regagna ensuite Jaffa, d'où il alla par mer à St-Jean d'Acre, et de la par terre à Nazareth, où il logea au couvent des Franciscains. Puis il vit Cana, le lac de Tibériade, passa le Jourdain, franchit les montagnes, et le 23 septembre il arriva aux portes de Damas. Homs, Hama, Alep, Autioche, furent les villes où il passa avant de descendre sur les bords de l'Oronte à Souaidié; un petit navire le conduisit à Cazanlie sur la côte de Caramanie. Bientôt il fut rendu à Tarsous , s'engagea dans la chaîne du mont Taurus, trayersa Koniéh, Akschéher, Afioum-Karabissar Kutaiéh, Isoik, enfin un bras de la Propontide et arriva à Scutari le a roctobre. « Pendant mon sé-« jour en Europe, dit-il, je m'étais lié « d'amitié avec M. le marquis d'Al-« menara, qui se trouvait alors am-« bassadeur du roi d'Espagne à Cons-« tantinople. Je lui donnai avis de a mon arrarée : sur-le-champ ce res-« pectable ami m'envoya son drog-« mau, des domestiques et des ba-« teaux pour la traversée du Bosa phore; il porta la délicatesse jus-« qu'à me donner chez lui un appar-« tement qu'il avait fait préparer à « la turque, afin de ne pas contrarier « mes habitudes. » Quoique Badia continuât à Constantinople à passer peur us musulman, il ne profita de

son déguisement que pour satisfaire sa curiosité; il n'avait d'autre compagnie dans le khan où il était logé que son dragoman turc, son esclave et son janissaire; il ne fréquentait aucun habitant de la capitale; il fut reconnu une fois dans une mosquée par un officier du capitan pacha, qu'il avait vu à Alexandrie, et qui lui donna mille preuves d'attachement; une autre fois par le kaïmakan du grand-vizir, qui, à cheval au milieu d'un cortège brillant, le salua d'un sourire gracieux, et ne cessa de tourner la tête ponr le regarder; il s'abstint de rendre visite à ce dernier. « Je fus sincèrement affligé, dit-il, de « ce que les circonstances m'avaient « empéché d'aller serrer cet excel-« lent ami dans mes bras; mais ce « rapprochement aurait contrarié mon « plan de conduite. » Il partit le 7 décembre: le 10 il passa le Danube à Rouschonk sur les froutières de la Valaquie, revint de Boukharest dans l'Europe occidentale, et le 9 mai 1808 il arriva à Bayonne. Le roi Charles IV, à qui il alla rendre ses devoirs. lui donna l'ordre le plus positif de servir Napoléon, en lui déclarant que cela convenait à tous. Badia s'attacha donc à Joseph Bonaparte qu'il servit comme intendant et préfet dans différentes provinces, notamment dans celle de Cordoue. Après la chute de Napoléon et de son frère, Badia vint à Paris, où il vit les savants, et soigna la publication de ses voyages (2). Toujours occupé

de plans relatifs à l'Afrique, Badia présenta, vers la fin de 1817, au ministre des affaires étrangères, un projet de voyage dans les contrées intérieures de cette partie du monde. Sa proposition fut acceptée; une ordonnance du 20 décembre le reconnut comme maréchal-de-camp au service de France, et lui donna mission pour ce voyage qui devait commencer par le pelerinage de la Mekke, afin qu'il pût ramener en Afrique des domestiques et des compagnons témoins de son séjour en Orient comme musulman. Il partit l'année suivante pour la Syrie; à Damas il se joignit à la caravane des pèlerins. Bientôt il fut attaqué d'une dyssenterie qui le conduisit au tombeau le 30 août 1818. On l'enterra au châtean de Balka sur la route de la Mekke. Le bruit courut d'abord qu'il avait été assassiné , et quelques personnes assurérent qu'il avait lui-même répandu la nonvelle de sa mort, afin d'assurer le succès de ses projets, M. V. Hngo, qui l'a connu en Espagne en 1809, dit qu'il avait un tour d'esprit original, de la malice et de la gaîté. L'autenr de cet article, qui a vn Badia plusieurs fois, et toutes les personnes qui ont eu l'occasion de se tronver avec lui ne sont pas surprises qu'il ait pu jouer si parfaitement le rôle de musulman; ses traits fortement prononcés, et qui avaient quelque chose de levantin, la

<sup>(</sup>a) La tille de Badia avait épouse De Litie de Sales; à la mort de ce d'emire, Eddia vouller engage le gouvarnement à scherer la libilitablequa da son georder. Il y unt des négociations ouvertes avec Barbier. Le général Badia (évet sainsi qu'il signait alors ses lettres y cervial; le 17) juin 1819, un savant hibilothecire le 17) juin 1819, un savant hibilothecire que so mille france de plun ou, de moisie « dans l'acht d'un objet si important, ne sont « fren aux yenc d'un prince, et ils sont lout ne

pour l'existence d'une paorre veuve et de son e cellui. A cont vous prions, nous veus supces et le contra de la company de la contra de la conquiere cher again, cent mille frança et la passe que par en relacer l'authente d'un seupasse sus passes a récheter l'authente d'un seupasse sus passes à réchet l'authente d'un seupasse que l'authente de la company de la contra égociate, et la bibliodèque de sus genére, veulne se temps, et la company de la

facilité que l'habitude de sa langue maternelle lui donnait de prononcer convenablement les sons rudes et guituraux de l'arabe, et son sang-froid imperturbable, contribuèrent puissamment à le déguiser pendant plus de quatre ans. Le voyageur anglais Bowdich prétend tenir d'un viceconsul anglais que le premier soupcon que l'on eut qu'Ali-Bey était chrétienvint de ce qu'on avait remarqué qu'il avait des cors aux pieds, d'où les Maures inférèrent aussitôt qu'il avait porté des souliers, et qu'il ne prenait des sandales que par calcul. L'observation du vice-consul n'était pas d'un grand poids, puisque Ali-Bey avouait qu'il avait long-temps vécu dans l'Europe chrétienne, où il avait du porter des souliers. Bowdich affirme aussi que Badia, sous le rapport de la science, n'était qu'un charlatan. Nous craignons que ce jeune Anglais n'ait, en écrivant cette assertion, cédé à son penchant pour l'envie. Du reste, Badia, par son énergie, son adresse, son habileté inimitable à jouer le personnage d'un Arabe, était certainement très-propre à voyager en Afrique. On a de lui : Voyages d'Ali-Bey el Abassi en Afrique et en Asie pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807, Paris, 1814, 3 vol. in-80, avec un atlas qu'il a dessiné, et qui est composé de cartes, de plans et de vues. Cette relation, qui parut en même temps traduite en anglais et en allemand, est une des plus précieuses que nous possédions pour diverses contrées auparavant peu visitées par les Euro-péens. La géographie y a beaucoup gagné pour ce qui coucerne l'empire de Maroc et le Hedjaz ou la terre sainte des musulmans en Arabie. Badia s'abstient de détails sur les pays déjà décrits, et se borne à des

remarques générales qui sont toujours instructives. Voyageant en homme riche, il était súivi d'un grand train et de nombreux serviteurs, il fréquentait les personnages les plus considérables; il a donc pu acquérir sur divers points des renseignements authentiques, mais en même temps il a dù être d'une réserve extrême sur tout ce qui aurait tendu à faire concevoir des soupcons sur son compte. Il n'a donc pu', dans quelques contrées, converser avec des hommes qui, répondant à des questions multipliées, lui auraient fourni des notions sur divers points qu'il a été obligé de négliger. C'est par ce motifqu'il est très-succinct sur les mœurs des Arabes (3). Burckhardt, qui est allé après lui en Arabie, dit que sou plan de la mosquée de la Mek-

BAD

(3) Ou a peusé qu'Ali-Bey était employé comme espiou par Bouaparte et le prince de la Paix. Bodwdich assure que c'etait dès-lers ane opiniou généralement répandue, et il a-ionte. On de la contraction de la contraction. joute: + On dit qu'il avait reçu beaucoup d'argent comptant par la voie de Mogador; et les Européens demeurant alors dans le pays assu-rent que les ministres et les grands de Maroe furent assex odroits pour se prêter à toutes les petites circonstances qui, aidant à confirmer tes peutes circonauteus qui, souatt a contrater toutes les idées présomptueuses d'Ali-Bev, le por-tèrent à croire que ses largesses lui avaient pro-curé un credit appérieur à celui de tunte autre personne. On dit aicime que les ministres nidèreot a entretenir ces illusions, en sollicitunt frequenment son intervention on leur favour auprès de l'emperaur , comme étant le seul qui est une influence décidée sur ce monarque. Mais des uc les fouds qu'il prodiguait furent épuisés, il fut si precipitamment et si à propos pour lui expulse du pays, qu'un nouvel ordre de se defaire secrétement de lui, pour empécher qu'il or révé-lit plus que ce qu'ils suppossient qu'il avait ap-pris, n'arriva pas assez tot pour être executé. Badia avouait, ou plutôt se vantait derant ses connaissances à Paris, que son dessein autorise était d'effectuer une révolution dans l'empire de Maroc à l'avantage de l'Espogne; et qu'il avait amené toutes les circonstances preliminaires'à on degre de maturite qui avait sorpassé soo atteote. La crise, disalt-il, anrait cu lieu saus la pusil-La crise, disalt-il, aurait cu lieu saus sa posi-lanimic de gouvernenont espaçaol qui se lui permit pas de frauper le coup. Nais Badie était un gascon en politique. » — Il conserva des re-lations avec Narco, même avec l'empereur les dermires lettres qu'il reçot sont de 1811; elles ne lui parvinrent qu'en 1815. Il avoit laisse à Maroc un file musulman nomme Othman-Bey, né es 1805.

ke est parfaitement exact, mais qu'il n'en est pas de même de celui de la ville et de ses différentes vues du Hedjaz. Du reste, les deux voyageurs sont d'accord sur les faits principaux. Ouelques écrivains se sont trompés en disant que Badia était le premier chrétien qui fût allé dans le Hediaz, où les seuls musulmans peuvent pénétrer (V. VARTOMANUS, XLVII, 537). La position dans laquelle se trouvait Badia doit faire excuser ses inexactitudes. Combien de fois n'a-t-il pas été obligé de sacrifier à sa sureté le désir qui le portait à examiner et à recueillir des objets curieux. Ses remarques annoncent de la rectitude dans le jugement, de la perspicacité, de la bonne foi et de l'instruction; ses observations astronomiques sont précieuses. Son livre parvint en Egypte l'année même de sa publication; Mohammed-Aly et les oulemas du Caire furent piqués d'avoir été les dupes d'un chrétien qui avait feint de professer leur religion. Cependant Badia, dans tonte sa relation, ne trahit nullement son secret, il commence par une invocation à Dieu, suivant l'usage des musulmons; elle est en caractères arabes et suivie d'une version française. Il parle constamment en sectateur de l'islamisme, et l'on ne peut s'empêcher de sourire de sa persévérance à sontenir ce rôle. D'après la dédicace adressée au roi de France et signée B ..., éditeur, on est fondé à croire que Louis XVIII contribua par sa munificence à la publication de cet ouvrage, qui tiendra toujonrs un rang remarquable parmi ceux de ce genre. On le lit avec plaisir; et la position singulière dans laquelle l'auteur s'était placé donne à ses récits un vif intérêt. L'avis de l'éditeur, qui précède le premier volume, annonce que

La partie historique descriptive des vorçaes d'All-Pey sera univil e plus tôt possible de la partie scientifica que, qui conticorda des discussions sur l'astronomie, la botanique, la fedologie et l'histoire, avec des tibles et des graures en tout genre, et qu'on y joindra les analyses de ouvrages de quelques voxageurs qui son precédé ou suvi Alli-Bey das les contrées qu'il a visitées; mais cettle pronosse à pas été rempile. E—s.

BADONVILLE(Pierne), aidede-camp de Pichegru, naquit à Pressy-le-Sec en Bourgogne, vers 1760, de parents obscurs, reçut peu d'éducation, et s'engagea dans un régiment de cavalerie quelques années avant la guerre de la révolution. A cette époque il se distingua par son courage, et obtint un avancement rapide. Il était chef d'escadron dans le 8º régiment de hussards, lorsque Pichegru en fit son aide-de-camp et lui donna toute sa confiance. Badonville méritait cette confiance par sa discrétion et par son inviolable attachement au général en chef, qui le chargea, en 1795, de ses commissions auprès du prince de Condé, et lui communiqua ses plus importants secrets ( Voy. PICHEGRU, XXXIV, 277). Lorsque les papiers de ce général furent livrés au directoire, en 1797, Badouville s'y trouva gravement compromis, et la police crut le reconnaître sous le nom de Coco inscrit dans plusieurs de ces correspondances. Il fut arrêté à l'époque du 18 fructidor (septembre 1797), et long-temps détenu dans la prison du Temple, où il eut à subir pendant près de trois ans de nombreux interrogatoires. Inébranlable dans son dévouement, il répondit toujours avec une fermeté et une adresse dont on ne le croyait pas capable; et le gouvernement fut à la

iş.

fin obligé de le mettre en jagement devant un conseil de guerre, qui l'acquitta faute de preuves contre lui. Ce verdict d'absolution fut prononcé à Strasbourg dans le mois de janvier 1800, environ deux mois après que le général Bonaparte se fut emparé du pouvoir. Mais Badonville ne put recouvrer son grade, et ce ne fut qu'en 1803 qu'il obtint d'être employé comme chef d'escadron. Des l'annéesuivante, ayant appris l'arrivée de Pichegru dans la capitale, il se hâta de s'y rendre. Surveillé par la police, ainsi qu'il n'avait pas cessé de l'être, il fut arrêté de nonveau, mais on ne tronva jamais de preuves qui pussent établir ses rapports avec son ancien général. On le retint néanmoins encore en prison pendant deux ans; et ce n'est qu'en 1805 qu'il lui fut permis de se retirer dans son département, sous la surveillance de la police. Il resta sans fortune et sans emploi. On a dit que le roi Louis XVIII l'avait nommé marécbal-de-camp, et lui avait accordé une pension et la croix de St-Louis; mais il n'a joui d'aucun de ces avantages. Le malheureux avait succombé depuis long-temps lorsque ce prince monta sar le trône, en 1814. M-p i.

BADOU (Jrax-Barrarst), pret tre de la congrégation de la doctrine chrétienne, naquit à Toulouse vera la find dui-septième siècle, et fat l'un des plus saints missionaires de son temps. Les travaux apostoliques auxquels il se livra pendant ving-thuil ans avec un a lei infaitigable produisireat les fruits les plus abondants. Il apoctor de les fruits les plus abondants. Il apoctor de les érèques, pleins de vénération pour ses vertus et pour mes lalents, éempresaient de l'appeler. On assure que le P. Badou déstriit arassure que le P. Badou déstriit ardemment de mourir dans l'exercice de son ministère. Ses vœux înrent exancés par une bien triste catastrophe le 6 septembre 1727: il avait commence à donner une retraite dans la maison des filles du Bon-Pasteur à Tonlouse, située sur les bords de la Garonne, lorsque, le septième jour, une inondation extraordinaire gagnal'intérienr du couvent ; le P. Badou se trouva enfermé avec les religieuses, il se retrancha dans la partie de la maison qu'il présumait être la plus solide, et continua le cours de ses exhortations; mais les eaux grossissant renversèrent le bâtiment, et engloutirent le saint prêtre avec cinquante-deux religieuses. Quelques-nnes, accablées sous les décombres, ne périrent pas surle-champ, mais il fut impossible de les dégager. Le P. Badou lui-même, enseveli au milieu des rnines, vécut encore quatorze heures; et, par un effort de zèle et de courage digne des premiers martyrs, il ne cessa d'exhorter à la mort celles des sœurs qui ponvaient encore l'entendre. La relation de cet affreux désastre a été publiée à Paris, Delespine, 1727, in-4° de 15 pages. On a du P. Badon un livre intitulé : Exercices spirituels, avec un catéchisme et des cantiques pour aider les peuples à profiter des missions, Toulouse, 1716, in-12.

BAE

BAECK on BECK (Ja. x-Georca), graveur allemand, étain fe vers (795, a haggloong. Christ mous (795, a haggloong. Christ mous der inside J. B. on simplement d'un B. (Foy. 1. Diet. der monogrammer. 37, 165). Huber ne fait ancum mention de cet artiste dans son Manuel des curieux. L'abbé Bayer (rel, dans es Notices sur les graveurs, I, 30, lui a doma un article qui laisse beaucoph désirer. On peut conjecturer que Baëck apprit les éléments de son art dans sa ville natale où la gravure était alors très-florissante. Il visita depuis les diverses capitales de l'Allemagne pour perfectionner son talent ou pour chercher à l'employer. On juge par le nombre d'estampes dont son OEuvre se compose qu'il était à la fois très-laborieux et fort occupé. Il a gravé, d'après les peintres allemands, des sujets d'histoire ou des paysages. On lui doit aussi la reproduction de quelques tableaux du Ponssin. Il réussissait particulièrement dans le portrait. Baverel en cite plusieurs de ce maître, parmi lesquels on distingue ceux de Louis XIV, et du roi de Suède Gustave-Adolphe. Baëck était, en 1725, dans la force de l'âge et du talent, puisqu'il n'avait guère que cinquante ans. Mais on ne connaît aucun ouvrage de lui postérieur à cette date; et tout fait présumer que sa mort fut prémaluréc.

BAEIIR (JEAN), célèbre compositeur et maître de concerts du duc de Weissenfels, naquit en 1652 et mourut en 1700. Il a laissé plusieurs ouvrages remarquables, entre autres: I. Bellum musicum, 1701, in-4°. II. Discours sur la musique, 1719. III. Le très-honorable Menestrier. Ces deux derniers sont en allemand. - BAEBR (Joseph), le plus grand virtuose sur la clarinctte que l'ou ait connu dans le dernier siècle, naquit à Grunwald dans la Bohème, en 1746. Il servit d'abord comme trompette dans les troupes autrichiennes, puis dans celles de France, où il fit les campagnes de la guerre de Sept ans en Allemagne. Etant vénu à Paris il entra dans les gardes-du-corps, égalementen qualité de trompette. Ce fut sculement alors qu'il apprit la clarinette. Il y fit des

progrès i rapides qu'en peu de temps il fut regardé comme le plus fort qu'il y cât en France sur cet instrument. Naturellcment inconstant, il parcourat successivement la Halle Lande, l'Angleterre et l'Allemen, et partout il se fit admirer par la pustesse et la facilité de son jeu. Il se fixa enfin en Russie où il mourut dans les premières années de ce siècle. Il jouait aussi du violon avec une grande supériorité. On a de lui une arriette pour la clarinette avec sept un variations, et punieurs sonates. Z.

BAENTSCH(LOUIS-GUSTAVE), conseiller de la régence ducale à Coethen, naquit le 4 janvier 1774 à Gusten, où son père était officier de justice. Après avoir commencé ses études dans sa ville natale, il fut envoyé à l'école de Bernbourg pour les achever. En 1792 il se rendit à l'université de Halle afin d'étudier la jurisprudence et de terminer son cours académique. De retour dans la maisou paternelle, il fut attaché au cabinet de la régence ducale (1795), et s'y livra tout entier aux affaires de l'état. En 1804, il fut nommé secrétaire titulaire de la chancellerie et en même temps sccrétaire de la régence et du consistoire. En 1811, sous la domination française, il remplit les fonctions de juge-de-paix près la cour de justice et la cour criminelle, et devint président du consistoire et membre de la direction de l'instruction. Enfin en 1819 il eut l'honneur d'accompagner le duc Frédéric d'Anhalt-Coethen au congrès de Vienne, d'où il ne revint qu'en 1820, pour reprendre ses fonctions qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée le 23 août 1830. Baentsch était un des hommes les plus éclairés de l'Allemagne. Il est auteur de très-bons

articles insérés dans divers journaux.

10000

On a trouvé dans ses papiers un recueil de poésies inédites destiné à être imorimé.

BAER (CHARLES-FRÉDÉRIC), théologien protestant (1), né en 1719, à Strasbourg, acheva ses études avec succès au gymnase de cette ville, et fut bientôt pourvu d'une chaire à l'université (2). S'étant fait counaître par son talent pour la prédication, il obtint le titre d'aumônier du roi de Suede, et remplit, pendant plusieurs années les fonctions de chapelaiu et de secrétaire de la légation suedoise à Paris. Il prononça, dans l'oratoire de l'ambassadeur, eu 1751, l'Oraison funèbre du maréchal de Saxe, qui eut plusieurs éditions (3), honneur qu'obtiennent assez rarement les discours d'apparat, et qu'il traduisit lui-meme en allemand. Baër fut, en 1759, nommé correspoudant de l'académie des sciences. Il fit nen de temps après un voyage à Stockholm ; mais. le climat de la Suède étant contraire à sa santé, il revint à Paris où il prononça l'Oraison funèbre de Louis XV eu 1774. Il se retira dans sa patrie vers 1784 avec le titre d'aumônier honoraire du roi de Suède, et mourut le 23 avril 1797. Il joignait à beaucoup d'instruction une grande modestie. Il était membre des académies de Stockholm, de Goettingue et d'Augsbourg (4). Ou-

(1) Barbier donne à Bacr le titre d'abbé qu'il n'ajamais eo, et qui poorrait faire eroire qu'il était catholique. Voy. Examen critiq., p. 70. La nouvalle édition de Feller, tom. 2, p. 384, reproduit la même erreur

tre les disconrs dont on a parlé, ses ouvrages sont: I. Lettre sur l'origine de l'imprimerie, servant de réponse aux observations de Fournier jeune sur les Vindiciæ typographicæ de Schoepflin, Paris, 1761, in-8°. Fournier répondit victorieusement (Voy. FOURNIER, XV, 385). II. Essai historique et critique sur les Atlantiques, ibid., 1762, in-8°. Daus cet ouvrage, suivant Barbier, l'auteur veut prouver qu'il existe des rapports sensibles et frappants entre les Juissde Moïse et les Atlantides de Platon. III. Dissertation philologique et critique sur le vœu de Jephté, ibid., 1765, in-8°. Son but est de prouver que Jephté ne sacrifia point sa fille, mais qu'il se coutenta de la consacrer au Seigneur, Cette opinion fut réfutée par Rondet (Voy. ce nom, XXXVIII, 551), qui fit paraître sa réponse dans le Journal de Trévoux, et l'inséra depuis dans la 2º édition de la Bible dite d'Avignon, 1768, III, 590. IV. Sermon sur les devoirs des sujets envers leur souverain, Genève et Paris, 1775, in-4°. L'auteur, qui l'avait composé en allemand, le traduisit en français. V. Recueil de cantiques (en allemand), Strasbourg, 1777, in-8°. Baër a traduit du suédois ; Recherches sur les maladies épizootiques, Paris, 1776, in-80; un Mémoire sur la plantation et la culture des orties, tiré du Recueil de l'académie de Stockholm, et publié dans les Nouvelles Ephémérides économiques, 1776; dans l'Esprit des journaux, juin même année. Il a traduit de l'allemand, l'Es-

iuscriptions et belles lettres ( Examen , p. 70 ). C'est une erreor qu'on n'aorait pas relevée, si elle n'avait dejà passé daos la France littéraire de M. Querard. Le recueil de l'académie des sciences ne contient pas non plus un seul mémoire de Beër.

<sup>(2</sup> M. Herman ne fait aucune mention de Baer dans la liste qu'il a donnée des professeurs de l'université, toto. II. p. 293-301 des Notices sur Strutbourg. Cependant Baer joignait ce titre à tous ceux qu'il prenaît à la tête de ses ouvrages. (3) L'Oraison fancèbre du marechal de Saxe fut

<sup>(3)</sup> L'Onzion jancore du marecinal ue cause su imprimée à Paris, 175; in-4°; on la retrouve à la soite de l'Histoire de ce prince, par Neel, Mittaw (Paris), 1752. La traduction allemande est de 1751, in 3°.

(4) On trouve, dit Exrhier, plusieurs mémoi-res de Bair dans la collection de l'académie des

sai de Meyer sur les apparitions, inséré par Lenglel-Dufresnoy dans son Recueil de dissertations, II, 277-336, et l'ouvrage de Jérus-lem (V. ce nom, XXI, 548) sur les Vérités de la religion: mais cette traduction est restée inédite. W—s.

BAERLE (MELCHIOR VAN). né à Anvers, fils de Lambert, ar chiviste de cette ville, eut pour frère aîné Gaspar qui succéda à son père dans ses fonctions et n'a jamais rien écrit ; il ne faut donc pas, avec Valère André, déjà corrigé par Bayle, et pourtant suivi par Foppens, Moréri et Sax, faire Melchior frère du poète Gaspar Van Baerle (V. ce nom, III, 206); il était son oncle. En effet ce poète était fils du frère aîné de Melchior. Celui-ci eut le bonbenr d'étudier sons des maîtres habiles, et profita si bien de lenrs leçons qu'il parvint à com-poser avec facilité en prose et en vers. On a de lui : I. Brabantia dos libri V, carmine heroïco, et Antuerpiæ Encomium, Anvers, 1562, in-8°. II. De Diis gentium, lib. II, versu elegiaco, ibid., 1562, in-8°. III. Bucolica et raptus Ganymedis, ibid., 1572, et dans les Delicia poet, belg., P. I, pp. 212-229, où l'on trouve aussi l'églogue de Galatée qui va jusqu'à lap. 240. IV. Oratio de vitæ humanæ felicitate, avec un poème de rerum humanarum vicissitudine ad Gasparum Barlæum fratrem, ibid., Plantin , 1566 , in - 8°. V. De miseriis vitæ humanæ, 1566. VI. Corvinus, dans son oraison funèbre de Gaspar Baerle, le poète, fait mention d'un autre opuscule intitulé -Historia de domus Austriaca eminentia. VII. Gaspar Gevartius avait en manuscrit dans sa bibliothèque: Trajectum captum ad Nico-

laum Schetum Gasparis filium. La devise de Melchior était Rara juvant. Le frère aîné de Melchior se retira en Hollande où il eut encore pour fils Lambert Van Baerle. qui devint professeur de langue grecque à l'université de Leyde. Le second frère de Melchior, appelé Jacques, fut d'abord professeur de seconde à l'école latine de Levde . ensuite directeur de celle de La Brille. Coupé, Soirées littéraires, t. XIII, pp. 270-280, s'est occupé de Melchior, dont parle également Hoevfit, Parnassus Latino-Belgi-R-r-c. cus, pp. 47-48.

BAERT (FRANÇOIS), en latin Baertius, naquit, en 1651, à Ypres, où sa mère, qui habitait Bailleul, s'était réfingiée pendant sa grossesse, pour échapper aux soldats dont toute la Flandre était alors inundée. Elle y donua le jonr à deux jumeaux , dont François fut le seul qui vécût. Ayant terminé ses premières études, il demanda à entrer chez les jésuites et l'obtint. Il fit son noviciat à Malines, acheva sa philosophie à Anvers, et pendant six ans professa les humanités à Bruges et aillenrs. Il consacra ensuite trois années à la théologie, sontint des thèses sur tontes les parties de cette science et recut la prêtrise en 1680. L'année suivante ses supérieurs le rappelèrent à Anvers ponr aider le P. Papebroch (Voy. ce nom. XXXII, 516), quiétait fort occupé de la rédaction des Acta Sanctorum. ouvrage colossal non moins utile à l'archéologie, à la diplomatique, à l'histoire civile et littéraire, qu'à celle de l'Eglise, et auquel Leibnitz, tout protestant qu'il était, a rendu un si éclatant temoignage ouvrage qui contient même à lui seul les annales d'une partie du moven age, et le tableau de la géographie et des mœurs de ces siècles barbares. Papebroch chargea Baert d'aller avec Conrad Janning présenter le tome septième du mois de mai à Maximilien-Henri, archevé. que-électeur de Cologne, à qui il a été dédié. Ces deux jésuites profitèrent de l'occasion pour visiter certaines bibliothèques de l'Allemagne, dans lesquelles Papebroch lui-même n'avait pas pénétré. Baert, en particulier, s'acquitta si bien de cette recherche, qu'il recueillit un grand nombre de monuments importants dont ses collaborateurs ont fait un ntile usage. Ayant poussé jusqu'en Bohème , ils s'arrêtèrent quelque temps à Prague , où on leur fit don d'un ancien martyrologe, appelé le Danois dans la Revue d'Usuard. Accueillis ensuite à Vienne avec distinction par l'empereur Léopold, ils fouillèrent assidûment dans la bibliothèque impériale et réunirent quantité d'actes en grec et en latin. Pendant ce voyage qui dura environ huit mois, Baert prêta son attention non-sculement ace qui ponvait concerner les vies des saints, mais à tout ce qui tenait à la situation des villes, anx coutumes des peuples, à l'architecture desédifices religieux, etc. Il eut plus tard la direction temporaire des Acta Sanctorum, et les savants agiographes, en louant son zèle et son habileté, le remercient de leur avoir épargné les arides détails de la correction des épreuves, de la correspondance et de l'administration. Baert a rédigé entre antres, dans le tome 1er de juin, le 2, la vie de S. Adalgise, qu'il réduisit aux règles de la chronologie, et celle de S. Evemyrène ; le 4, les actes de sainte Ninoque. Dans le tome 11 de juin , le 7, les actes de S. Paul et de S. Colman; le 9, ceux de S. Colombe et de son successeur S. Baithène; le 14, ceux de S. Basile-le-Grand. Dans le tome 3 de juin, le 17, ceux de S. Huvin et de S. Moling. Dans le tome 4 de juin, le 21, ceux de S. Majan; le 22, de S. Eusèbe; le 23, des SS. Zenon et Zene. Tout ce qu'il écrivit sur les saints de l'Irlande et de l'Écosse prouve qu'il était très-versé dans la connaissance de leur pays. En général il montre beauconp de critique en cette matière, corrige les anachronismes, sépare très-bien les pièces authentiques des pièces supposées, et explique parfaitement le schisme qui divisait les Ecossais relativement à la célébration de la Pâque. ainsi qu'une fonle de difficultés concernant ce penple, tant ancien que moderne. C'est à ses soins aussi que l'on doit plusieurs tables des matières, travail modeste, mais pénible, et dont les personnes studienses apprécient seules toute l'importance. Le 12 janvier 1716, atteint d'apoplexie, il fut rapporté sans force dans son cabinet; il resta dans cet état environ quatre ans, jusqu'à ce que, avant subi inntilement l'amputation du pied droit où s'était mise la gangrène, il mourut le 27 octobre 1719, dans la maison-professe des jésuites à Anvers. Guill. Cuperns on Cnypers a inséré son éloge au tome a de juillet; et c'est de la que nous avons extrait la notice qu'on vient de lire. An-dessons de son portrait on a gravé ce distique :

Mille interque curas promovit Baertius Acta : Quid non scripturus, si lienisset, erat?

R—F—G.

BAERT (PHILIPPE), bibliothéaire du marquis de Chasteler (V. ce

caire du marquis de Chasteler (V. ce nom, au Supp.), s'occupait par prédilection de l'étude de l'héraldique, laquelle, ainsi que nous l'avons dit a l'article d'Azevedo (Voy. ce nom, LVI, 621), absorbait alors en partie la littérature belge. C'est de lui que sont le Supplément au nobiliaire des Pays-bas et de Bourgogne, 2º éd., Louvain, 1772, in-12; et le Vrai supplément aux deux volumes de ce nobiliaire, ibid., 1774, in-12. Mais l'un et l'autre ont été corrigés par le comte de Cuypers, autre généalogiste. Ferd .-Jos. de Holleber, major des invalides, a donné une nouvelle édition du deuxième, corrigée et augmentée de plus d'un quart, sous le titre de Nouveau vrai supplément, etc., La Haye, 1774, in-12. Au tome ter, page 216, des Acta Sanctorum Belgii, on cite un ouvrage manuscrit de P. Baert : De Comitibus Bruxellensibus. On a encore de Philippe Baert: Essai historique et critique sur une ancienne ville et forteresse saxone nonmée Sigisbures, située dans le comte de la Marck, laquelle fut détruite au treizième siècle, 1803, in-8°. R-F-G.

BAERT (le baron ALEXANDRE-Baltbazarn-François-de-Paule de) naquit vers 1750 à Dunkerque, dans une famille opulente, et se livra des sa jennesse à de longs voyages, d'abord en Russie, particulièrement sur les rives de la mer Caspienne , puis en Angleterre, où il sejourna longtemps et qu'il parcourut dans tons les sens. De la il passa en Espagne; etil setrouvait à Gibraltar en 1789. Revenu, vers cette époque, dans sa patrie, il crut ainsi que beaucoup d'honnètes gens aux bienfaits de la révolution, et fut élu en 1791 dépulé du département du Pas-de-Calais à l'assemblée législative, où il parla le 2 1 octobre en fayeur de la liberté illimitée

des cultes et demanda, en conséquence de ce principe, que les actes de naissance et de décès fussent tenus par des officiers civils. Cependant il siégeait au côté droit, c'est-à-dire avec les plus modérés; et, lorsqu'il vit la majorité se jeter ouvertement dans des voies de révolution et d'anarchie. il fit tous ses efforts pour l'en empêcher. Le 20 avril 1792 il fut un des sept qui, s'apercevant du piège dans lequel on voulait entraîner Louis XVI, s'opposèrent à la déclaration de guerre contre l'empereur d'Allemagne. Baert travaillait dans le même temps à la rédaction d'un journal intitulé l'Indicateur, où il s'efforçait de combattre les opinions exagérées. Se trouvant auprès du roi le 20 juin 1792, lorsque la populaçe envahit le château, il cherchait à le rassurer en lui disant que l'assemblée le soutiendrait. - « Oui, répondit le « monarque; mais vous qui avez beau-« coup voyagé, que croyez-vous que « l'on dira de nous chez l'étranger? » Lorsque la révolution du 10 août 1702 eut complété le renversement de la monarchie, Baert ne se crut nlus en sureté dans la capitale : il se rendit d'abord dans sa patrie, puis aux Etats-Unis d'Amérique, qu'il parcourut en observateur. Ce fut la qu'il acheva son grand ouvrage sur l'Angleterre et ses colonies. Il revint en France peu de temps après le q thermidor, et s'y occupa de la rédaction des documents recueillis dans ses courses pénibles, et qu'il publia successivement, savoir: I Mémoires historiques et géographiques sur les pays situés entre la mer Noire et la mer Caspienne, Paris, 1799, un volume in-40, qui parut sous le voile de l'anonyme, et dans lequel se trouve l'extrait d'un voyage entrepris en 1784 dans la partie de la Russie qui avoisine la mer Caspienne, II. Tableau de la grande Bretagne, de l'Irlande et des possessions anglaises dans les quatre parties du monde, 4 vol. in-80, avec fig. et cartes, Paris, 1800. Cet ouvrage passe encore pour un des meilleurs qui aient été pu-bliés sur l'empire britannique; il contient des observations et des détails précieux sur les mœurs et les institutions de ce pays; et les Anglais, si difficiles sons ce rapport, ont cependant rendu justice à l'auteur. L'empereur Napoléon le consultait toutes les fois qu'il avait besoin de quelques notions exactes sur l'Angleterre. Baert avait éponsé mademoiselle de Montboissier, petite-fille de Malesherbes. Devenu l'un des principaux habitants du Loiret, il fut nommé en 1815 par ce département membre de la chambre des députés. Voulant assurer son élection, il avait fait imprimer une circulaire sous ce titre: A messieurs les électeurs du département du Loiret. Fidele à son caractère de sagesse et de modération , il crnt voir de l'exagération dans le système de la majorité de cette chambre, et vota constamment avec la minorité insqu'à l'ordonnance du 5 septembre 1816 qui en prononca la dissolution. Cependant il ne fut point réélu et continua d'habiter la capitale, où il est mort le 23 mars 1825. On lui attribao nne brochure anooyme publiée sous ce titre : Le Consommateur , in-8°, Paris, 1802. М—р j.

BAEZA (Dizeo Dz.), célèbre théologien et prédicateur espagol, né en 1582, in Ponferrada, dans la Galice, embrassa la règle do saint Ignace, à l'âge de dix-buit ans, et professa d'abord la philosophie dans divers'collèges; mais, ses talents pom la chaire l'ayant bientôt fait coonaitre, il quittà l'enseignement pour se livrer à la prédication. Les succès qu'il obtint dans cette carrière le placèrent au rang des premiers prédicateurs de l'Espagne. Cependant, sessermons, dépouillés du charme que leur imprimait sans doute un débit animé, n'offrent guère que des lieux communs, et ne sont nullement propres à justifier la réputation dont il a joui. Le P. Baeza mourut à Valladolid, en 1647. Outre ses recueils de sermonsin-4°, on a de lui : Commentarii morales in historiam evangelicam. Ces paraphrases de l'ancien et du nonveau testament ont été imprimées successivement à Paris et a Lyon, in-fol., en onze tomes . dont on tronve les titres dans la Biblioth. Soc. Jesu, 169. W-s.

BAGARD (Césan), sculpteur habile, connu des artistes français sous le nom de Grand Cesar, naquit à Nancy, le 27 mars 1639. Disciple de Jaquin qui travailla longtemps a Paris, Bagard y suivit son maître et exécuta, entre autres ouvrages, denx figures allégoriques représentant la Force et la Vertu, qui furent placées sur l'arc-de-triomphe dressé en 1659 pour le mariage de Louis XIV. Il revint ensuite en Lorraine, où il demeura jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée à Nancy en 1709. On connaît de lui : 1º un buste de Louis XIV qui ornait l'ancienne porte royale de Nancy, construite par ce monarque en 1673; 2º le tombe au de Jean Rousselot, dans la paroisse S. Epyre de Nancy, représentant Jésus-Christ à table avec les disciples d'Emmaus; 3º deux génies ailés placés aux Minimes de Nancy, sur le tembeau de Georges-Affricain de Bassompierre ; 4º denx statues colossales, l'une de sainte Thérèse,

l'autre de S. Jean de la Croix, aux Carmes de Nancy; 5° dans la même église, une Vierge en marbre soulenue par des anges, surmontant l'autel Notre-Dame du Mont-Carmel; 6º le devant d'antel de cette chapelle sculpté en bois et représentant la nativité de Jesus-Christ; 7º le tombeau de Porcelets de Maillane, à l'église du collège de Nancy: 80 un Christ, vrai chef-d'œuvre de l'art, élevé sons l'arcade du chœur de l'église S. Sébastien de Nancy; 9° quatre statues colossales au novicial des Jésuites de Nancy : 10° une Vierge au-dessus de la porte d'entrée du couvent des religieuses de Sainte-Elisabeth de Nancy; 11° uu Christ de petite dimension ; 12º les apôtres S. Pierre et S. Paul, en pied, mais de petite dimension; 13º Hercule enfant ; 14º nn crucifix; 150 une sainte - famille; 16º une Vierge en bois de Sainte-Lucie; 17° une statue de S. Pierre, dans le cloître des Cordeliers de Nancv: 18° un Ecce homo de grandeur naturelle, dans une chapelle, près Sauxure-lès-Nancy ; 19° plusieurs ouvrages de sculpture d'un fiui admirable décoraient aussi la chartreuse de Bosserville; mais la révolution a fait disparaître presque toutes les compositions de César Bagard .- Le génie de ce sculpteur lui a survécu dans la personne de son fils (Toussaint), mort jeune a Nancy en 1712, et dans celle de Jacob-Sigisbert Adam, son élève. Les cendres de César Bagard reposaient aux Minimes de Nancy.

BAGAROTTO (DONINIQUE), en latin Bagarotus, inrisconsulte que Barbier nousareproché sans beaucoup de raison d'avoir omis, et que nous ne donnons guère ici que pour faire voir combien sont sutiles la plupart de ses

observations (V. Examen critique. 70), vivait au 13º siècle. Fabricius (Bibl. med. et infim. latinit.) dit qu'il était Français; mais le P. Sarti (de professorib. Bononiens., 107) s'efforce de prouver qu'il était de Bologue. Les raisons qu'il allègue à l'appui de sun opinion ne sont rien moins que concluantes suivant Tiraboschi (Storia della letterat. ital., IV, 276). Quoi qu'il en soit, Bagarotto vint fort jeune à Bologne attiré sans doute par la célébrité d'Azon (V. ce nom, III, 148) et des autres jurisconsultes qui rendaient alors l'école de droit de Bologne la première du monde. Il en soutint la réputation par ses talents, et fut revêtu de différents emplois honorables qu'il remplit avec autant de prudence que d'habileté. Les registres et les diplômes de Bologne font mention de Bagarotto depuis l'an 1200 jusqu'en 1242; et l'on conjecture avec assez de vraisemblance qu'il termina sa laborieuse carière cette même année, dans un âge avancé. On a de lui deux opuscules: l'un De dilatoriis exceptionibus, inséré dans le tome 5 des Tractatus tractatuum juris ; et l'autre , De testium reprobatione, dans le tome 4 du même recueil. Quelques auteurs lui attribuent encore un traité : De cavillationibus, imprimé sous le nom de Bonacurse. Pancirole parle avec éloge de Bagarotto dans son ouvrage De claris juris interpret. liv. II. ch. 24. W-s.

BAGARRIS. Voy. RASCAS, XXXVII, 105.

BAGETTI (le chevalier Josera-Pirane), peintre paysagiste, mé à Turin en 1764, fut admis, dès sa première jennesse, au conservatoire de musique de l'église métropolitaine dirigé par le célèbre abbé Ottani;

mais, ne se sentant point de goût pour l'état ecclésiastique, il s'adonna a l'étude de l'architecture, et s'étant enthousiasmé pour le talent du peintre Palmieri, il se livra, sons ses auspices, avec beauconp de succes, à la peinture de l'aquarelle. Il présenta un de ses tableaux au roi Victor-Amédée III, qui le nomma son dessinateur, et l'envoya, en 1793, à la suite de l'armée qui occupait le comté de Nice, et qui bientôt après occupa la place de Toulon. A son retour, Bagetti fut nommé professeur topographe à l'école du génie. Lorsque les Français s'emparèrent du Piémont, en 1798, il resta à Turin, sans prendre du service : mais, enfin pressé par ses amis Brambilla, Pasqueri et Castellino. et sur les instances du général Dupont, il se rendit à Paris en 1807, et y fut bien accueilli par le ministre Clarke, qui l'attacha au dépôt de la guerre avec le grade de capitaine ingénieur-géographe, spécialement chargé d'exécuter à l'aquarelle des tableaux représentant les victoires des armées françaises. Quelques-uns furent gravés par ordre de Napoléon; mais les évenements de 1814 en empêchèrent la publication. Dans l'espace de huit ans il acheva plus de quatre-vingts tableaux, qui se trouvent dans la galerie de Fontainebleau et au dépôt de la guerre. Il existe an musée royal de Paris une aquarelle de la plus grande dimension, qui offre une vue générale de l'Italie , partant des Alpes jusqu'a Naples. Bagetti déploya toutes les ressources de son art dans l'exécution de ce tableau qui embrasse une immense étendue de pays. Obligé de s'écarter des règles ordinaires de l'optique, il prit un point de vue très-élevé au-dessus de la surface de la terre; et, par

cette hardiesse ingénieuse, il représenta, sans nuire aux premiers plans, les objets les plus éloignés. En 1811 Bagetti présenta ce tablean à Napoléon qui le décora de la Légiond'Honneur, et l'envoya à Naples afin d'exécuter une vue générale de l'Italie jusqu'aux Alpes pour faire le pendant du premier tablean. La guerre de Russie étant survenue. Bagetti fut obligé d'y suivre Napoléon, et le grand tableau resta inachevé dans son porteseuille. Considéré . après la restauration, comme étranger, il épronya de la part du ministre de la guerre plusieurs désagréments, et crut devoir donner sa démission. Il se rendit en 1815 à Turin, où le roi lui conféra le grade de major d'infanterie, et lui fit changer l'étoile de la Légion - d'Honneur contre la croix de Savoie qu'on venait de créer. Bagetti, pour donner nn essai de son talent, exécuta nn bas-relief qui figurait les Alpes et tout le Piémont jusqu'aux limites de la Lombardie. Il composa ensuite plusieurs tableaux de batailles en l'honneur des héros de la Savoie, et fut décoré de la croix de St-Maurice avec une pension. Ayant appris la musique dans sa jeunesse, Bagetti improvisait sur le piano des motifs trèsagréables pour se distraire dans la maladie à laquelle il succomba en mai 1831, à Turin. Une inscription latine mise sur son tombeau rend témoignage de son talent. Bagetti, qu'on peut nommer le premier des peintres à l'aquarelle, fut un théoricien distingué, membre de l'académie royale des beaux-arts de Turin. Il a public en italien l'Analyse de l'unité de l'effet dans la peinture, et de l'imitation dans les beaux-arts, Turin, 1827, in-8°; ouvrage qui mériterait d'être traduit. Le roi Charles-Albert, juste appréciateur des arts, a fait demander à la veuve ce qui lui restait des meilleures productions de son mari, et il les a payées généreusement en lui

accordant une pension. G-G-Y. BAGGE (JACQUES), amiral suédois, naquit en 1499 dans la province de Halland. Son père avait été officier supérieur de Christian II; mais pendant le siège de Stockholm, en 1520, il avait donné sa démission et prêté serment à Gustave Wasa. Le fils, qui alors était très-jeune, suivit cet exemple et prit les armes pour le héros suédois. La carrière du jeune Bagge s'écoula pendant douze ans dans l'accomplissement de ses devoirs, mais sans occasion de se faire remarquer. Ce ne fut qu'en 1534, à l'époque où quelques bourgeois de Lübeck entreprirent de conquérir les deux royaumes du Nord, que commenca sa célébrité. Il combattit d'abord dans l'armée que Gustave Ior envova au secours du Danemark, et se distingua surtout au siège de Halmstad qui lui dut son salut. Averti d'une invasion qui se préparait dans le sud du Hallaud, il marcha avec 400 bommes; maisl'ennemi se retira à son approche jusqu'à Engelholm et sembla vouloir l'attirer dans un piège. Bagge s'en était aperçu et, voyant devant lui des forces très-supérieures par leur nombre, il se tint renfermé dans Halmstad, où le comte de Hoeja, beau-frère de Gustave Ier, vint l'assiéger. Ce fut alors que Bagge cut recours à une ruse qui lui réussit. Il mit en évidence, sur les remparts, des canons très-mauvais et que leurs affûts supportaient à peine; et, des que l'eunemi, plein de confiance à cette vue, essaya de monter à l'assaut, Bagge déployant sa meilleure artillerie le foudrova du feu le mieux nourri. Mais il eut le malheur d'être blessé grièvement dans cette brillante affaire. Ne vonlant pas quitter le commandement dans le moment décisif, il se fit porter sur un brancard et continua de donner ses ordres jusqu'à ce que l'ennemi fut dans une déroute complète. Le comte de Hoeja s'enfuit jusqu'en Zélande, et il laissa le commandement à son lieutenant-major qui resta prisonnier dans les mains des Suédois. Cette opération fit le plus grand honneur à Bagge; et il fut des-lors considéré comme l'un des meilleurs officiers de l'armée suédoise. Cependant les connaissances qu'il avait acquises dans la marine le firent nommer contre-amiral, et en 1541. lorsque le roi se rendit au congrès de Bromsebro, il commanda le hatiment qui porta à Calmar la reine et les jeunes princes , Eric et Jean. Bagge fut ensuite chargé de soumettre les rebelles de Smolandie . qui, sous les ordres de Nicolas Dack, portaient l'effroi dans cette province; il les battit dans plusieurs rencontrés, et s'empara de leurs chefs qu'il condnisit prisonniers au château de Calmar. Mais il allait être bientôt appele à de plus glorieux exploits. Au commeucement de 1555, il fut chargé de commander nne expédition contre les Moscovites qui , à plusieurs reprises, étaieut venus envabir et ravager la Finlande. Ayant sous ses ordres une flotte nombreuse, Bagge laissa les plus gros bâtiments à Wiborg, et s'étant mis sur les plus petits, il les dirigea courageusement jusque dans la Newa. La, ayant rencontré un Boïard qui lui reprocha sa témérité, il répondit par d'amères récriminations sur les invasions et les ravages



exercés en Finlande par les Russes; et finit par lui dire ouvertement qu'une telle conduite n'appartenait qu'à des barbares et à des brigands: Ces dernières paroles, prononcées avec beaucoup de force, excitèrent au plus haut degré la colère du Boïard; et une guerre terrible dut en être la suite. Bagge expédia aussitôt un courrier à son souverain, qui était déjà arrivé à Abo; et, ayant reçu de lui une réponse approbative, il se mit en monvement avec sa flotte, confiaut le commandement de terre à Clas Christerson de Horn. Après une affaire très-vive, près de Noeteborg, il revint à Wiborg , où il se réunità plusieurs autres corps suédois. Se trouvant, malgré ces renforts, dans une grande infériorité, il se tint renfermé dans la place, on des forces très-nombreuses vinrent l'attaquer. Une ruse fort simple le tira encore de ce mauvais pas; il fit pendant toute nne nuit rouler sur les pouts, avec un grand bruit, des chars dont le mouvement ressemblait à celui de l'artillerie et des troupes. A ce bruit les Russes ne doutèrent pas qu'il n'eût recu de nombreux renforts; et des le leudemain ils se retirerent, abandonnant leur arrière-garde qui fut écrasée par les Suédois. Un armistice fut conclu: mais les Russes demanderent que Bagge, qu'ils regardaient comme la principale cause de la guerre, leur fût livré .- « Oui, répondirent les commissaires de la Suede, a condition que tous ceux d'entre vous qui ont pillé et ravagé la Finlande seront mis a mort anparavant. » Les Russes n'insistèrent pas , et la paix fut signée pour 40 ans. Dans cette occasion la Suède dut beaucoup à la valeur de Bagge; elle ne dut pas moins anx soins qu'il donna à la marine. A l'époque de la

mort de Gustave I'r, la flotte se trouva dans un tel état qu'Éric XIV était maître de la Baltique. La ville de Revel ayant imploré du secours contre les villes anscatiques qui voulaient détruire son commerce, ce fut encore l'amiral Bagge que le roi chargea de soumettre cette ligue, et ce fut pour lui une opération aussi prompte que facile; mais une carrière plus brillante encore vint s'ouvrir devant lui. La Pologne, jalouse des possessions qu'Eric XIV avait dans l'Estonic . excita facilement contre ce prince le Danemark et quelques états allemands qui ne voyaient pas non plus sans peine les accroissements de la puissance suédoise. Le roi de Danemark fit arrêter en pleine paix, dans sa capitale, un ambassadeur suédois qui se rendait anprès de l'électenr de Hesse, et devait ramener la fille de ce prince au roi Eric; et il ne fut pas permis à la princesse de passer par le Danemark. Gnstave irrité mit anssitôt en mer nne flotte nombreuse ; et il en donna le commandement à Bagge qui la conduisit à l'ennemi. Les deux escadres se rencontrèrent près de Baruholm, et les Suédois furent vaiuqueurs dans un combat opiniatre qui dura cinq heures. Ils prirent trois vaisseaux de ligne et l'amiral danois Brockenhansen, ainsi que plusieurs officiers de marque, entre autres le général en chef Otto Krumpen. Après cette victoire importante Bagge continua sa course vers la côte allemande, fier de ses succès et digne par ses exploits d'escorter l'épouse de son roi. Mais la princesse, ayant changé d'avis, ne voulut plus de la couronne de Suède. Bagge retourna alors à Stockholm où Eric XIV, s'il ne fut pas satisfait comme amant, le fut au moins comme roi, en voyant sa flotte

victorieuse. Pour houorer son amiral, il voulnt que Bagge entrât en triomphe à Stockholm. Le héros, décoré d'une chaîne d'or, fit son entrée à la tête d'un brillant cortège. Après lui venaient, tristes et abattus, l'amiral danois et les autres prisonniers au nombre de six cents, la tête nue et des bâtons blancs dans les mains : ils étaient suivis du bouffon de la cour, qui les raillait et jouait du violon. De pareilles insultes ne pouvaient qu'aigrir les esprits. La guerre recommença avec plus d'opiniàtreté. Bagge fut bientôt prêt à la tête de sa flotte, mais cette flotte ne comptait plus que dix-huit vaisseaux. Celle du Danemark au contraire, jointe à celle de Lübeck, en compfait trente-trois. Après une descente à Gotland , qui alors appartenait au Danemark, Bagge mit a la voile et rencontra l'ennemi près d'Oeland, où fut livré un combat qui dura tout un jour, sans que la victoire fut décidée. La flotte danoise se retira dans le Sund et l'amiral snédois revint à Stockholm pour y passer l'hiver. Le roi, qui s'était attendu à des succès plus décisifs, fut si mécontent du retour de son amiral, qu'il envoya au devant de lui un messagé pour lui porter ses reproches et lui défendre d'entrer dans le port. Cette injustice du monarque, qui n'était au reste que la suite d'un mouvement d'humeur, fut promptement réparée, et Bagge regagna bientôt la confiance de son souverain qui le chargea de préparer une nouvelle expédition pour le printemps suivant. Cette expédition , composée de 35 vaisseaux, la plus belle que la Snede eut jamais eue, mit à la voile le jour de la Pentecôte 1564. Mais après une navigation de quelques jours, elle fut dispersée par une violente tempête; et elle

n'avait pas encore en le temps de se réunir tout entière, lorsque la flotte danoise se présenta pour la combattre. Bagge ne craignit ponrtant pas de l'attendre, et il en aurait peut-être triomphé si la plus grande partie de ses navires ne s'étaient pas tenus obstinément loin du combat. malgré ses ordres réitérés. Trois seulement restèrent avec lui, et pendant deux jours, avec ces faibles moyens, il tint tête à deux escadres ennemies , il mit même en fuite celle de Lübeck ; et ce ne fut que le troisième jour , lorsque le vent lui devint toutà-fait contraire , qu'entonré et pressé par de nombreux ennemis, mais se défendant encore, il abandonna son vaisseau tout enflammé et près de sauter. Conduit prisonnier en Danemark, il y fut réduit pendant plusieurs années à la plus cruelle captivité; et après 40 ans de brillants services, il mourut ainsi dans les fers, sans que ses enfants aient jamais pu ni le voir, ni même savoir a quelle époque il avait В-1-м. cessé de vivre.

BAGGESEN(Jens c.a-d.Emma-NUEL), poète danois, né à Korsoer, le 15 fev. 1764, fitses études à l'université de Copenhague, et montra dès sa jeunesse un esprit original et une grande chaleur d'ame, justifiant ainsi le jugement de Wieland qui le qualifiaitd aimable enthousiaste, d'amo candide et dominée par un amour poétique du grand et du beau, qui allait jusqu'à la fureur. Il plut, autant par ses entretiens animés que par ses poésies, à plusieurs grands personnages, dont l'amitié protectrice lui fut utile toute sa vie. Il n'était encore connu que par des contes plaisants et par quelques odes, lorsqu'en 1789 le comte Adam de Moltke, un de ses protecleurs, l'emmena dans un voyage en Suisse et en France.

Son esprit fut vivement frappé des changements politiques qui agitaient Paris; il vit dans celte ville plusieurs hommes marquants; cependant Neeker lui parut si vaiu qu'il ne voulut pas le connaître personnellement, ce qui ne l'empêcha pas dans la suite d'avoir beancoup d'attachement pour Mme de Staël. En revenant par l'Atlemagne dans sa patrie, en 1790, il se lia avec Wieland h Weimar, avec le philosophe Reinhold à Iéna, Klopstock à Hambourg et Voss à Eulin. Wieland et Klopstock devinrent ses modèles, et on retronve, dans les poésies allemandes qu'il composa dans la suite, des traces de l'impression que ces grands poètes avaient faite sur son esprit. Il avait épousé, à Berne, la petite-fille du célèbre Haller. De retour à Copenhague, il se passionna pour la philosophie de Kant, qu'il appelle dans ses lettres le plus grand sage qui ait paru au monde depuis Jesus-Christ. Il entrelint une correspondance très-animée avec Reinhold qu'il regardait comme le premier des philosophes après Kant. Dans la suite Reinhold ayant modifié ses idées, Baggesen s'attacha davantage à Jacobi. Les évènements de la révolution française firent diversion à son étude ardente de la philosophie allemande, La mort de Mirabeau fit pleurer cet enthousiaste, mais celle de Louis XVI lui causa une hémorrhagie. Cependant il avouait être républicain par principes, ou plutot cosmopolite, et il se réjonissait vivement des premiers succes de la république française; il ne pouvait même hair Robespierre, comme il le dit dans sa correspondance. Peu content de sa position isolée en Danemark, et pen propre à des travanx assidus et réguliers, il profita des secours fournis par le prin-

ce de Holstein-Angustenbourg et par le ministre Schimmelman, pour entreprendre de nouveaux voyages, après avoir employé sa favenr anprès de ses protecteurs pour améliorer le triste sort de Schiller, qu'il aurait vonlu attirer en Danemark. Ce fut lui aussi qui fit donner à Reinhold la chaire de philosophie à l'université de Kiel. Il conduisit sa femme dans le sein de sa famille à Berne, et fit de la des exeursions en Autriche et dans la haute Italie, cherchant partout les hommes célèbres, et les étonnant par son imagination féconde et par sa conversation originale. Son grand désir était de revoir la France; aussi, après avoir conduit sa femme dans la famille Wieland à Weimar. il revint à Paris, et y fit de nouvelles connaissances. Sieves l'aceueillit bien. Garat promit de travailler avec lui à propager en France la philosophie de Kant, Lalande lni ayant dit : « La lumière nous vient du nord, » Barresenlui répondit : « Oui; mais la chaleur nous vient du midi. . Le lendemain du supplice de Fouquier-Tainville et de quinze autres individus, il écrivit : « J'ai vu expirer bier seize individus en seize minutes; j'ai eutendu les applandissements des speclateurs et des specialrices; je res-pecte encore l'humanité, et j'aimo mes amis, mais je déteste maintenant les hommes, je les méprise en masse comme des insenses; la plus affreuse de lenrs sottises est la peine de mort. » En 1796 il revint dans sa patrie, où ses amis îni procurèrent enfin noe chaire à l'université; mais Baggesen, à qui une vie sédentaire couvenait peu, se remit en route des l'année suivante, pour accompagner sa semme dout la santé affaiblie avait besoin d'un climat plus doux. Elle mourut à Kiel, lui laissant deux enfants en bas âge. Baggesen, accablé de chagrin, les couduisit en Suisse, et chercha des distractions dans les voyages et dans les études philosophiques; il se lia avec Jacobi, et entretint nne correspondance active avec ce philosophe. Il se rendit à Paris en 1798, et y revint encore l'année suivante, après être retourné à Copenhague. Il y épousa alors Fanny Reihaz, fille d'un pastenr suisse. Il la conduisit en Danemark; mais voyant qu'elle ne s'habitnait pas an climat de ce pays, et vivant dans la gêne, quoiqu'il fut attaché à l'université et qu'il travaillat ponr le théatre, il la ramena à Paris. Ses ressources étaient tonjours précaires. Pendant un de ses voyages dans la capitale de la France, il ne pnt remplir ses engagements pécuniaires, et fut emprisonné par ses créanciers à Ste-Pélagie. Baggesen était insouciant , et surtout paresseux. Il en fait l'aven dans nne de ses lettres. « Je suis. dit-il, l'être le plus inerte, le plus lent, le plus ennemi du travail qui existe; je ne connais pas de plus grand tourment que le travail physique, ni de plus grand plaisir que le repos matériel. Jamais le corps et l'àme ne sont d'accord chez moi. d'où résulte le ménage le plus déplorable. Mon esprit est fait pour veiller sans cesse, et mon corps pour se livrer à un sommeil continuel. J'achève plus tôt une Iliade dans la pensée, que je n'arrive à mettre un quatrain sur le papier. Il n'y a que la faim on les coups de bâtou, ou de hauts intérêts accompagnés d'un devoir rigide qui pnissent me faire prendre la plume. N'oublions pas l'amonr qui m'a souvent engagé aussi à écrire. » Il dit ailleurs : « Il est en moi, ainsi que dans tons les hommes, un pen de feu divin, mais il est

caché comme dans un caillon; pour l'en tirer, il faut de grands coups du malheur ou le contact avec des esprits supérieurs.» Ce fut pendant son séjour en France, prolongé insqu'en 1810, qu'il composa ses principales poésies allemandes. Obligé enfin , par l'épuisement de ses ressources, à chercher une place, il se fit pommer professenr de littérature danoise à l'université de Kiel. Il occupa cette chaire pendant peu d'années, ne pouvant s'astreindre davantage à une vie régulière et monotone. Les victoires de Bonaparte lui avaient inspiré le projet d'un poème épique dont il attendait une gloire immortelle. Quand son héros se fut fait empereur, l'ardeur du poète disparat, et le projet fut abandonné. Après avoir donné sa démission en 1814, il revint à Copenhague, et y recut les témoignages d'estime dus à l'un des plus grands poètes de sa nation. Les honneurs dont il fut comblé ne furent pourtant pas sans mélange d'ameriume. Son gout formé au style classique de l'ancienne école allemande repoussa le romantique de son compatriote et ami OEhlenschlæger; il se permit des épigrammes qui, étant bien accueillies par une partie du public, lui attirerent le vif ressentiment de la jeunesse enthousiaste du romantisme de son rival. Le pnblic se divisa en deux camps, et ce ne fut pas celui de Baggesen qui recueillit les honneurs de la victoire. Sa santé déclina sensiblement; il prit les eaux de Carlsbad, mais sans succès, et en retournant dans sa patrie il mourut à Hambourg, le 3 octobre 1826. Ses fils, dont l'un est pasteur en Suisse, et l'autre officier au service du Danemark, ont entrepris la publication de celles de ses œnvres qu'il a écrites en dapois. Il avait contribué

à fonder en 1796 la société de littérature scandinave, et en avait été le premier secrétaire. Le théâtre de Copenhague a été pendant quelque temps sous sa direction. Voici les principaux de ses écrits : I. Contes plaisants, en vers, Copenhague, 1783, in-8°, dans le genre des contes de Wieland; augmentés et publiés de nouveau à Copenhague en 1807, sous le titre d'Aventures et contes plaisants, 2 vol. in 8°. II. Ouvrages de ma jeunesse, Copenhague, 1791, 2 vol. in-8°. C'est le recueil de ses poésies détachées. On y trouve les meillenres pièces que Baggesen ait composées dans le genre gracieux; quelques-unes sont devenues populaires dans le nord. Son ode Halléluia a été mise en musique par Kruse. III. Le Labyrinthe, ou Excursions d'un poète en Europe, ib., 1792-93, 4 vol. in-8°. IV. Nouveaux mélanges de poésies, ibid., 1807. V. Epitres poétiques, ibid., 1807, in-8°. Ce furent les premiers modèles de ce genre de poésie dans la littérature danoise. Ces onvrages sont en danois. Les suivants ont été composés et publiés en allemand. VI. Poésies, Hambourg, 1803. Parmiles pièces de ce recneil on distingue Rosette, imitée en français par Vanderbonrg, Ronde d'adieux, qui eut une grande vogue, les Années de l'enfance, Chanson pour le Thé. On y trouye aussi plusieurs pièces inspirées par les évènements politiques. VII. Parthenals, ou le Voyage aux Alpes, idylle épique, Hambourg et Mayence, 1806, Amsterdam, 1807, Hambourg, 1811, Leipzig, 1812, dernière édition, 1819; traduite en français par M. Fauriel, Paris, 1810, in-12. Ce poème aété beaucoup vanté; il y a des tableaux charmants de la Suisse, mais l'ensemble est sans vi-

BAG

gneur, et ce n'est pas dans cet essaique Baggesen a révélé tout son génie. VIII. Haideblumen, fleurs des bruyères. Amsterdam, 1808, 2 vul.; recueil de nouvelles poésies, dont quelquesnnes sont pales comme les flenrs dont elles portent le titre. Un petit nombre de ces pièces respire une douce mélancolie. Dans l'Almanach pour les amants, 1810, se tronvent les poésies qu'il composa plus tard. IX. Adam et Eve, poème épique et humoristique, Leipzig, 1826, in-80, publié après sa mort. C'est en partie un travestissemeut du poème de Milton, et en partie une lutte contre le poète anglais. Baggesen y passe du sérieux au plaisant, de l'épopée à la satire. Ces brusques transitions étaient dans son caractère. Aussi les critiques allemands ont-ils remarqué qu'aucun onvrage poétique de Baggesen ne fait connaître son humeur bizarre comme celui-ci , qui du reste a scandalisé les âmes pieuses par le ton léger avec lequel il traite les traditions bibliques. Il a laissé en manuscrit un autre poème de ce genre, Faust, dans lequel, dit-on, les allusions satiriques sont encore plus nombreuses, et snrtout plus personnelles. X. Briefwechsel, correspondance avec Reinhold et Jacobi, publiéc par ses deux fils, Leipzig, 1831, s vol. in-8°. C'est dans ces lettres, remplies d'esprit, de verve, de jugements piquants sur les évènements et sur les personnes, que Baggesen a montré toute l'inégalité de son hnmeur. Wieland lui écrit: « Vous avez une imagination colossale; vos lettres ressemblent à des explosions du Vésuve dans une sombre nuit d'été. » Il y en a qui sont écrites en effet avec une chaleur brûlante; ses amitiés deviennent des adorations, ses inquiétudes, ses chagrins sont peints

dans le ton sombre du désespoir; ou bieu sa gaîté devient extravagante. Sous le rapport du genre épistolaire, ce recueil est unique, du moins dans la littérature allemande. Parmi les ouvrages moins importants de ce poète, nous citerons les pièces qu'il fit pour le théâtre, entre autres l'opéra d'Oberon, eu danois, Copenhague, 1790, et la Harpe enchantée, opéra mis en musique par Kuhlau. Une notice de ses ouvrages a été insérée dans la Décade philosophique, nº 35 (1804); ou y a joint la traduction française de deux morceanx de ses poésies diverses: un Hymne à Dieu, et les Jours de l'Enfance. La Gazette littéraire de Danemark a donné, en 1826, une notice nécrologique sur lui. Il parut, peu de temps après sa mort, nne dissertation médicale sur sou autopsie : In memoriam J .- J. Baggesen, édit. D. Fricke, Hambourg, 1827, dans laquelle le docteur s'étoune d'avoir trouvé le cerveau du poète dans nu état semblable à celui d'un aliéué: Quis non similitudinem hujus cranii cum insani videt? Nonne hac sunt abnormitates quæ in insanis reperiuntur? D---c.

BAGGOWOTH , géuéral russe, commandait tine avant-garde à Preussich-Eylau le 8 février 1807, et fut chargé de défendre le village de Serpalleu qui couvrait le front de l'armée russe. Dans la resistance qu'il opposa sur ce point aux efforts de l'armée française, il fit d'abord quelques centaines de prisonniers et s'empara de plusieurs aigles; mais enfin, ne pouvant plus résister au torreut des forces qui arrivaient sur lui de toutes parts, il prit le parti de mettre le feu au village, et rejoiguit à travers mille périls le corps du général Kamenskoy, auquel il appartenait. Baggowoth, toujours place aux postes les plus périllenx , ne se distiugua pas moius aux batailles de Heilsberg et de Friedland. Il reparut eusnite dans la mémorable campagne de 1812, et, devenu lieuteuant - géuéral , il commanda l'aile droite à la terrible bataille de Borodino. Ou sait que cette aile droite appuyée à la Moskowa occupait le point le plus redontable de la position des Russes, et que Napoléon, qui l'avait ainsi jugé au premier coup d'œil , ne fit devant elle que de simples démoustrations, Baggowoth eut donc peu de peine à résister : mais lorsque l'aile ganche et le centre furent obligés de céder à l'impétuosité française, il se hata de marcher à leur secours, et sa présence contribua beaucoup à rétablir les affaires sur ce point. Selon sa coutume il forma ensuite l'arrière-garde daus la retraite, et soutint avec beaucoup de fermeté les efforts des Francais. Sa division ayant été chargée de la principale attaque contre le corps de Murat à Taroutino, il y fut tué d'un boulet de canon, le 7 oct. 1812, des le commencement de la bataille. M-p j.

BAGIEU (JACQUES), chirurgien distingué du siècle dernier , membre de l'académie de chirurgie , s'est fait couuaître par d'intéressantes et utiles recherches sur les amputations, et par le soin qu'il a mis à restreindre le nombre des circonstaoces dans lesquelles on doit recourir à ces graves opérations. On a de lui aussi des observations curieuses sur les corps étrangers, extraits des diverses parties du corps dans lesquels ils avaient été introduits. Ses écrits, pour la plupart critiques, out pour titre: I. Lettre au sujet de quelques remarques in-

sérées dans l'édition de Dionis par Lafaye, Paris, 1750, in-12. II. Deux lettres, l'une sur plusieurs chapitres du traité de la gangrène de Quesnay, l'autre sur le traité des plaies d'armes à feu de Desponts, Paris, 1750, in-12. III. Nouvelle lettre sur plusieurs chapitres du traité de la gangrene, Paris, 1751, in-12. IV. Examen de plusieurs parties de la chirurgie, d'après les faits qui peuvent y avoir rapport, Paris, tom. Ier, 1756; tom. II, 1757, in-12. On trouve aussi de Bagieu, parmi les mémoires de l'academie de chirurgie (tom. II, p. 274), un travail fort remarquable sur la question de savoir s'il est plus avantageux d'attendre que la nature sépare la portion devenue saillante de l'os, ou de la séparer par une seconde amputation. L'auteur, s'appuyant de l'autorité du célèbre Louis, veut qu'on ne diffère point en pareil cas d'opérer une seconde fois, et cette opinion a été renouvelée, il y a nne vingtaine d'années, dans une thèse soutenue devant la faculté de Paris. J-D-N.

BAGNOLO (JEAN - FRANÇOIS-Joseph, comte), docteur en droit et mathématicien, né à Turin en 1700. a laissé des dissertations sulla gente Curzia e dell' eta di Q. Curzio l'istorico, Bologne, 1741, in-8°; sur l'Ortatore, emploi de la marine; une lettre sull' aurora boreale. Son principal ouvrage qui est très-estimé eu Italie est l'explication des Tables de Gubbio, Venise 1748. Dans la première partie de ses recherches, il donne le système général qu'il a suivi pour l'interprétation de ces tables; il expose ensuite comment elles ont été retrouvées, et il juge les auteurs qui ont traité de ces matières; il démontre en quelle langue elles ont été écrites; il «étend particulèrement aur tout ce qui concerne ces monuments de la theologie paienne dont il dévoile les principes. La première partie de l'ouvrage est terminée par une version littérale de trois decou tablesqui contiennent l'iroudologie des ausciens éclaircie par des notes savaties. Le contre Baguolo a écrit sur la langue italieme; il a fourni plusieurs moto nouveaux au Vezchalarie imprimé à Venise en 1745. On trouve aussi de lui, dans la collection Calogeronar, un traité sur le quarré des nombres. Ce savat est mort vers 1760. A-D. Cavat est mort vers 1760. A-D. Cavat est mort vers 1760. A-D.

BAGRATION (le prince PIERRE), l'un des généraux russes les plus distingués qui aient combatu les Français dans les dernières guerres, descendait des princes de Géorgie (1). Né en 1765, il entra au

(1) La famille Bagretion, ou des Pagratides, a donné à la Géorgie et à l'Arménio une longue doune à la Georgie et à l'Armemo une longue nuite de rois (P'. Davis, X., 596-597; Distriertet, XI, 45-46; Genour, XVII, 138 et suiv; 36-coop, LVII, 487). Les historieus de Géorgie foot remonter la fondation de ce royaumo au temps de la conquêrte de la Perse par Alexandre, et ils diviseut les souverains qui Alexandre, et 18 devisent ses Souverains plant on out gouverne cet état en quinte dynasties, dont les Pagratides forment la dernière; mais ils sont les Pagratides forment la dernière; mais ils sont lein de «socrade» au l'origine de ostre dynastia. Les récits qu'ils en out faits, dictés par la finateris, paraissent s'avoir d'autre but que cétui de donnée le relief d'une descenditore liliustre à la maison qui dominait de leur temps leur tris. Nous nous contenterons de rapportar da mots ce qui doit être considéré cumma le u invraisemblable. Les anuales de Géorgie fixeut l'origine de la dynastie des Pagratides à l'en 614 de notre ère; elles lui donnent pour souche un Juif nomme Paperatius ou Bagrat, qui aveil un Juli nomme l'accratins ou Bagrat, qui avent été acheté comme elclars par une princeses géor-giasme nocamére Backel. Cette princesse fit de Bagrat son amant, pais son épons; elle était héritière du trône, et Bagrat, pour justifier as soudaine étération, pritendit descendre de barid par Chéphan, éncle de Jérna Christ (Voyle Tablean hist. de la Géorgie, par l'erch drite Enginius (en russe), et Muller, Sommi Bussicher Geschicht., VII. 34, cteniy.). Constantin Porphyrogénète (De admin. imper., c. 45) place l'élévation de ce Juif vers la fin du 5° siècle de notra ère (490-500); maia cette dernière date se rais encore trop récente s'il ésait vrai que Moise de Chorène, dans son flistoire de l'Arménie, eut frit mention de Bagrat. Quel qu'il ar soit, l'existence et la fortune extra n personnege nous pareissent un fait historique incontextable; et l'époque précise de son exisservice de Russie comme simple sergent le 21 février 1782, lorsque sa patrie fut définitivement soumise par les armes de Catherine II, et, des l'année suivante, il commenca à faire la guerre contre quelques peuplades du Caucase et du Cuban, qui furent bientôt obligées de se soumettre à la puissance russe. Devenu colonel en 1788, Bagration se trouvail a l'assaut d'Otchaskow et il eut part aux évènements les plus importants de cette guerre. Il passa à l'armée de. Pologne en 1794, se siguala dans beaucoup de rencontres par sa bravoure et son activité, notamment le 24 octobre à l'assaut de Prague, où il désit un corps de cavalerie ennemie, et le poursuivit jusqu'à la Vistule. Distingué dès-lors par Souvarow, qui le nommait son bras droit, il l'accompagna dans sou expédition d'Italie en 1799. Le 10 avril, Bagration se rendit maître de Brescia, où il s'empara de 40 canons et fit prisonniers 1800 hommes. Cinq jours après il obtint encore un succès important contre le général Serrurier, et fut blessé d'une balle au pied droit. Le leudemain dans la plaine de Mareugo, il obligea Moreau à se retirer devant lui. Commandant l'avantgarde des Austro-Russes à la bataille de la Trébia, il y obtiut également des succès, mais plus chèrement achetés. Il déploya encore beaucoup de valcur et d'activité dans l'état de Gèues, puis en Suisse, où il ne put cependaut empêcher les revers et la retraite du général Korschakow. Blessé d'un coup de mitraille au combat de Nafalse, il retourna bientôt eu Russie, ct partagea la disgrâce de son ami Souvarow dont il devait partager le triom-

Îer, mais que ce capricieux monarque changea subitement en d'injustes persécutions. L'un des plus grands torts du généralissime, auprès du czar, était d'avoir pris constamment pour général de jour le prince Bagration, taudis qu'un réglement impérial lui prescrivait de dunner cet emploi tour-àtour à tous les généraux. A l'avènemeut d'Alexandre, celui-ci recourra toute la faveur, tous les avantages dont il avait joni long-temps, et il fut chargéen 1805 de commander l'avantgarde de l'armée qui était euvoyée au secours des Autrichiens, suus les ordres de Koutousof; mais les revers que ceux-ci éprouvèrent en Souabe compromirent gravement l'armée russe, surtout l'avant-garde de Bagration qui, dans sa retraite sur la Moravie, se trouva dépassée de plusieurs jours par le corps de Murat, lorsque ce général ent trayersé le Dauube par une surprise et un mensonge. Les Russes eurent recours à des moyens à peu près semblables; ct, par de vaines paroles de paix et d'armistice, ils réussirent à gagner quelques heures qui assurèrent la retraite de l'armée principale; mais pour l'arrière-garde que conduisait Bagratiou, tout espoir semblait perdu. Atteint, près d'Hollabrun, par le corps de Murat et celui de Soult, entouré et coupé sur tous les points, il résolut de s'ouvrir un passage à tout prix, mit le feu au village pour couvrir ses flancs et refusa bravement de capituler devant une armée trois fois plus nombreuse que sa division. On se battit corps à corps pendant plusieurs heures à la lueur de l'incendie, et le carnage fut affreux. Après avoir perdu la moitié de sa troupe, le général russe met le reste en colonne, et marchant à

tence semble devoir être cherchie entre le commencement du 5° et le fin du 6° siècle de notre ère. F—alceux qui lui barraient le chemin , il leur fait crier : Nous sommes Français; ne tirez pas sur les vôtres; il passe avec ce stratagème et va rejoindre à Wischau le général en chef étonné, et qui le croyait sacrifié pour le salut de sou armée. « Cette affaire, « dit l'historien Dumas , fit beau-« coup d'honueur à Bagration. Il « se dévoua pour le salut des siens , a garda sa position, soutint en plaine, « avec six & sept mille hommes, l'ef-« fort de vingt-cinq mille ; et, cédant « enfin un champ de bataille glorieu-« sement défendu pendant six heures, « il se retira et rejoignit l'armée « avec le reste de ses braves soldats. « Trois mille étaient tombés en com-« battaut ou avaient été faits pri-« sonniers... » Pour récompense de ce beau fait d'armes, il fut nommé lieutenant-général, et il alla combattre en cette qualité à Austerlitz, où il se distingua encore en commaudant l'arrière-garde dans la retraite. Lorsque la guerre recommença, après la défaite des Prussiens en 1806, Bagration eut de nouveau dans l'armée russe le poste le plus périlleux, et il ne déploya pas moins de courage aux sanglantes batailles d'Eylau, d'Heilsberg et de Friedland. Ce fut lui qui, couvrant la retraite de l'armée russe le 20 juin 1807, entra en pourparler avec Murat pour une suspension d'armes que la paix de Tilsitt suivit bientôt. Mais, destiné à ne prendre aucun repos tant que l'on combattait encore de quelque côté, l'infatigable Moscovite fut presque aussitôt envoyé contre les Suédois. Le 9 février 1808 il entra dans la Finlande, occupa tout le pays sur le golfe Bothnique, chassa le général Doebeln des îles d'Aland, battit eucore Klingsporre, Lowenhiem, les poursuivit jusqu'à

Kirka-Outfebo, et fit sou entrée dans Abo le 10 mars de cette année. Tous ces expluits lui avaient fait une grande réputation. Il en fut récompensé par le don d'une belle terre de cinq mille roubles de reveun, et peu de temps après il fut mis à la tête de l'armée de Moldavie, dans le mois d'août 1809, après la mort du prince Prosorowski. Il v obtint d'abord quelques succès, et s'empara de la forteresso d'Hirsova; mais il éprouva bientôt uu échec à Tartaritza, près de Silistria. Selon leur usage, les historiens russes ont a peine fait mention de ce revers; mais il paraît qu'il sut considérable, et que tout le tort en fut attribué à Bagration, puisqu'on le remplaça aussitôt par Kamenskoi, Cependant deux ans s'étaient à peige éconlés lorsque l'empereur Alexaudre , au moment de l'invasion des Français , lui confia de nouveau nu des postes les plus importants : ce fut le commandement de la seconde armée de l'Est, ou plutôt de l'aile gauche de la ligne immense qui se prolongeait des rives de la Baltique jusqu'à la Gallicie. Cette ligne élait sans doute trop étendue, et Napoléon eut dès le commencement la pensée de la rompre pour combattre séparément tous les corps qui la composaient. S'il ne rénssit point dans ce projet, c'est moius à l'incapacité de son frère Jérôme et à une faute de Davoust qu'on doit l'attribuer. qu'à la valeur et à l'habileté de Bagration. Mais ce n'est pas ainsi que Napoléon expliquait cette affaire: comme l'a dit M. de Ségur, il a mieux aimé censurer les siens que de louer un général ennemi ( Voy. Davoust, au Supp.). Ce qu'il y a de sur cependant , c'est que Bagration , après des marches et contre-marches aussi pénibles que périlleuses, au

the track of

milieu de trois armées ennemies, dont chacune était plus forte que la sienne; après leur avoir tenu tête dans plusieurs occasions; après avoir exterminé un corps de six mille Polonais qui le pressait de trop près, alla se réunir à la grande armée de Barclay de Tolly, derrière le Dniéper, lorsque tout le monde le croyait perdu sans ressources; et qu'il arriva précisément au moment où allait se livrer la hataille de Smolensk, à laquelle il prit nne part très-honorable. Il combattit encore à Valontino et surtout à la terrible bataille de Borodino ( la Moskowa), où, chargé de défendre l'aile ganche qui était le côté le plus fai-ble de la position , il soutint longtemps senl les plus grands efforts de l'ennemi, et fut blessé mortellement à la fin de la journée, lorsqu'à la tête d'une masse d'infanterie, il Ini donnait l'exemple du conrage et la pressait de faire un dernier effort. On raconte que les traits de bravoure, quels qu'en fussent les auteurs, excitaient en lui une si vive admiration, qu'après avoir été atteint de cette cruelle blessure, il était assis au milien du champ de bataille, sur la berge d'un retranchement que les Français vinrent attaquer avec une admirable valeur ; à la vue de cet exploit, Bagration s'écria à plusieurs reprises: Bravo, Français, bravo! Après la bataille, il sut transporté à Moskow, d'où son ami Rostopchin se hâta de le faire partir lorsque les Français s'en approchèrent. Il monrut à Sima le 24 sept. 1812. Si le prince Bagration n'est pas un des généraux les plus habiles qu'ait eus la Russie , il en est au moins un des plus braves, des plus actifs et des plus expérimentés. Pendant plus de trente ans il fut à peine quelques mois sans faire la guerre, et on le vit toujours au poste

le plus périlleux. Son courage et sa présence d'esprit ne se démentirent jamais. Sa retraite de Moravic en 1805 et celle de Wolhinie en 1812, suffiraient ponr illusirer une des plus belles carrières militaires. M-m j.

BAIARDI ou BAIARDO OCTAVE-ANTOINE ), antiquaire italien, était né vers 1690 à Parme, d'une famille noble, et prétendait descendre du chevalier Bayard. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il vint à Rome, où sa naissance et ses talents le firent assez promptement parvenir aux dignités de référendaire et de notaire du saint-siège. Douéd'uno imagination ardente et d'une vaste mémoire, il s'acquit la réputation d'un des premiers archéolognes de l'Italie. La découverte d'Herculaunm surprit toute l'Europe. Les savants attendaient avec impatience la pnblication des monuments qu'ou y avail trouvés en foule. Le roi de Naples, Charles III, jeta les yeux sur Baiardi ponr le charger de ce travail important. A son arrivée à Naples, en 1747, il commença par rédiger en un vol. in-fol. le Catalogue des monuments rassemblés à Portici. Ce volume devait être suivi d'un second qui comprendrait les figures des monuments avec leur explication. En attendant que les gravures fussent terminécs , Baiardi , jaloux de faire parade de son savoir aux yeux des Napolitains, obtint du roi la permission de composer un Prodrome ou préface, destiné à saire connaître l'époque, les suites et l'utilité des fouilles d'Herculanum. Il avait plus d'érudition qu'il n'en fallait pour ce travail, mais il manquait de jugement et de goût, deux qualités qui lui auraient été nécessaires pour user sobrement de son savoir. Il avait déjà para de ce Prodrome 5 vol. in4º très-épais, que Baiardi n'avait pas encore abordé son sujet. Impatienté du retard qu'épronvait la description des antiquités, le roi pritenfin le parti de distribuer ce travail à plusieurs savants doot il composa l'académie Ercolanese, Baiardi en fut nommé le président; et oo lui conserva le traitement de 6,000 écus qui lui avait été promis. Mais il n'en resta pas moins furieux de se voir, par cet arrangement, rayir une partie de la gloire qu'il se promettait eo publiant seul ce grand ouvrage. Il quitta Naples quelques mois après, meoacant de faire imprimer à ses dépeus deux nouveaux volumes de son Prodrome ; heureusement il n'en fit rien. L'abbé Barthélemy, voyageant pour procurer de nouvelles médailles au cabinet du roi, eut l'occasion de voir Baiardi, une première fois, à Naples. Il le trouva', dictant à son secrétaire une réponse à un moine de Calabre qui l'avait consulté sur l'embarras de concilier le systeme de Copernic avéc le passage des Ecritures qui déclare la terre immobile. Après avoir congédié son messager, le savant Italien combla l'abbé Barthélemy de témoignages de son estime et de son attention; il fit apporter une grande boîte toute pleine de ses poésies latines dans lesquelles il choisit une pièce intitulée : Description anatomique du cerveau. Mais la signora Maria Laura, son ancienne amie , lui avant représenté qu'un si beau sujet devait être médité pour être bien senti . il se rendit à cette raison, et lut sa Fontaine de Trevi, pièce qu'il déclara lui-même, pleine de feu poétique. Le bon accueil qu'il avait reçu de Baiardi décida Barthélemy à lui faire une seconde visite après son retour a Rome. Dans la conversation, il lui demanda s'il finirait sa préface. Il répondit qu'il l'avait suspendue, et que, pour se délasser, il s'occapait d'un abrégé de l'Histoire Universelle, qu'il reusermerait en douze vol. io-12, et dans laquelle il préluderait par fixer le point du ciel où Dieu plaça le soleil en formant le monde. Il venait, ajoute Barthélemy, de découvrir ce point, et il me le mootra sur un globe céleste. Tout en se moquaot des ridicules de Baiardi , l'académicien français n'en rend pas moins justice a son mérite réel. « Il aorait, dit-il, a du se contenter de parler et ne m pas écrire. Sans son Prodrome « il serait plus estimé; car il sait et a sait heaucoup .... Il n'est pas char-« latan a l'égard de l'antique. » On ignore la date de la mort de ce prélat: mais elle est postérieure à l'année 1760, époque où il était très-âgé. Le seul ouvrage imprimé que l'on connaisse de lui, est le Prodromo della antichità d'Ercolano, Naples, 1752-56, in-4°, 5 vol., à chacun desquels est le portrait de l'auteur en médaillon. Il a eu plus oo moins de part aux premiers volumes du magnifique ouvrage intitulé : Le antichità di Ercolano esposte, con qualche spiegazione, Naples, 1757-92, in-fol., 9 vol. ainsi divisés : Les peintures, 5 vol. ; les bronzes, 2 vol.; les candélabres 1 vol.; enfio le catalogue, qui est de Baiardi, 1 vol. C'est du Voyage de Barthélemy en Italie qu'on a extrait la plupart des détails semés dans cet article. Le savant Français parle de Baiardi dans sa Correspondance , p. 52, 121, 307 et 403.

BAIL (CHARLES-JOSEPH), né en 1777, à Béthune, achevait ses études à l'université de Dooai lorsqu'il s'enrôla dans les chasseurs francs du

Hainaut, corps de nouvelle création, qui marchait au secours de Lille , assiégée par les Autrichiens. Quoiqu'il n'eut pas encore atteint sa quinzième année, il supporta les fatigues de la vie militaire avec courage; fit comme volontaire la campagne de Belgique, en 1793; entra l'année suivante dans l'artillerie, et passa quelque temps après dans l'administration de l'armée. En 1807 il fut adjoint à l'intendance d'Erfurt, et plus tard chargé, sous les ordres de M. Beugnot, de l'organisation administrative du nonveau royaume de Westphalie, dont il publia eu 1809 la statistique, ouvrage regardé comme le plus complet et le plus exact qu'on ait encore sur ce pays. Successivement chef des bureaux de la régence du royanme, secrétaire-général du ministère des finances et enfin inspecteur aux revues, il donna dans ces différentes fonctions des preuves de son désintéressement et de la variété de ses conuaissances. Lors de l'expulsion des Français de la Westphalie, en 1813, Bail fut fait prisonnier; mais il ne tarda pas à obtenir la permission de rentrer en France, où il continua d'être employé dans son grade d'inspecteur. Eu 1814 il fit hommage au roi d'un travail qu'il venait de terminer sur l'importation et la liberté du commerce des grains (Moniteur, 945). Il coucournt, en 1815, aux opérations qu'exigea le licenciement de l'armée de la Loire. Peu de temps après il cessa de faire partie du corps des inspecteurs. Admis en 1818 à la réforme, il s'établit à Margency, dans la vallée de Montmorency, et consacra ses dernières années à la rédaction de divers onvrages qui, bien qu'un peu superficiels, prouvent que l'anteur joignait à des vucs utiles le

talent de les présenter d'une manière intéressante. Il concourut, en 1823, à l'académie des inscriptions, sur l'état des Juis en Europe au moyen age; mais son memoire n'avant point été couronné, Bail en concut un chagrin qu'il ne fut pas le maître de dissimuler, et qui troubla ses derniers jours. Déjà malade depuis quelques mois, il mourut le 20 février 1827, à l'âge de 57 ans. Bail est l'éditeur de la Correspondance de Bernadotte, prince royal de Suède, avec Napoléon, depnis 1810 jusqu'en 1814, Paris, 1819, in-8°. Outre quelques brochures de circoustance, dont on trouve les titres dans la France littéraire de M. Quérard , on a de Bail : I. Des Juifs au 100 siècle, ou considérations sur leur état civil et politique en Europe, suivies de la notice biographique des Juifs anciens et modernes qui se sont illnstrés dans les sciences et les arts . Paris , 1816; deuxième édition , 1817, in-8°. Dans cet ouvrage, l'auteur plaide avec chalenr et conviction la cause des Juiss contre lesquels plusieurs villes d'Allemagne faisaient revivre les réglements rendus dans des temps de barbarie; il donna lien à des observations de M. de Cologna, grand-rabbin et président du consistoire central des Israélites, et à quelques autres écrits. II. Essais historiques et critiques sur l'organisation des armées et sur l'administration militaire en France . Paris . 1817. in-8°. Ou y trouve, dans un cadre assez étroit, beaucoup de faits, d'observations, de vues nouvelles et utiles. III. Qu'est-ce que le clergé dans une monarchie constitutionnelle? ou de l'église selou la Charte, Paris, 1818, in-8°; c'est une critique du dernier concordat. IV. Du cadastre considéré dans ses rapports avec

l'économie politique et la répartition des impôts, Paris, 1818, in-8°. V. De l'arbitraire dans ses rapports avec nos institutions, ou la police, les prisons, le jury, les lois pénales et la peine de mort en France, Paris, 1819, in-8°. Bail y demande l'application du jury aux matières civiles, et l'établissement d'une colonie où seraient conduits les individus condamnés à la peine des travaux forcés. VI. Histoire politique et morale des révolutions de France. ou chronologie raisonnée des évènements mémorables depuis 1787 jusqu'à la fin de 1820, Paris, 1821, 2 vol. in-8°. Méconteut des tentatives faites depuis 47 ans pour établir en France une constitution conforme aux intérêts nationaux, il conclut : « que la liberté est une plante qu'on « ne saurait v naturaliser, et que le « système représentatif est une ridi-« cule fiction. VII. Etat des Juifs. en France, en Espagne et en Italie, sous les rapports du droit civil, du commerce et de la littérature, depuis le commencement du 5° siècle de l'ère vulgaire jusqu'd la fin du 16°. Paris, 1823, in-8º de 200 pag.; c'est le mémoire qu'il avait adressé à l'académie dont il critique le jugement dans la préface. VIII. Etudes littéraires des classiques français, Paris, 1824, 2 vol. in-12, ouvrage posthume dans lequel Pauteur a rassemblé le fruit de ses lectures. La Revue encyclopédique. dont Bail était un des rédacteurs, et l'Annuaire nécrologique de M. Mahul, contiennent des notices sur cet écrivain. W-s.

BAILLET ( CHRISTOPRE-ER-MERT, comte de), naquit le 1 " septembre 1668, au château de la Tour, dans le duché de Linxembourg. Il était fils d'un consciller et recevem des domaines royaux, qui fut anobli par lettres du roi Charles II, données a Madrid le 1er septembre 1674; mais sa famille fait remouter plus hant sa noblesse, puisqu'elle prétend descendre de Henri de Baillet, trésorier de France, et de Jeanne des Essards , fille de Pierre des Essards , général des finances sous Philippe de Valois. Une branche de cette famille suivit les ducs de Bourgogne aux Pays-Bas, et y contracta diverses alliances. Pierre de Baillet, trisaïenl de Christophe-Ernest, avait épousé l'héritière de la maison de Boncourt, en Lorraine, dont il prit le nom et les armes. Celui anquel est consacrée cette notice, entra dans la robe comme ses ancêtres. Le roi d'Espagne Charles II le nomma d'abord assesseur du conseil provincial de Luxembourg, le 27 mars 1699. Dela il fut appelé au grand-conseil. à Malines, le 26 janvier 1704, et nommé, peu de temps après, procurenr-général et maître des requêtes de l'hôtel. L'empereur Charles VI le fit président de cette cour suprême par lettres dn 5 août 1716 et conseiller d'état le 10 avril 1718. Sa conduite à la fois serme et modérée . lors du soulèvement de Malines, au mois de juin 1718, sonlèvement dont les causes et les résultats sont nettement exposés dans le tome III des Archives pour l'histoire civile et littéraire des Pays-Bas, p. 201-231, lui valut le poste éminent de chef et président du conseil privé, le 19 septembre 1725; il devait en cette qualité diriger l'archi-dnchesse Marie-Elisabeth. Le 10 mars 1719, il avait été honoré du diplôme de comte; cette pièce, insérée p. 43 r du tome Ier du Supplément aux trophées de Brabant, rappelle longuement tous ses services et le recounaît d'attriction anciemement noble.
Il épous Aum Martini de Junembourg, décédée à Malines, le 18 août 1717. Comblé d'honneurs, curironné de la vénération publique, il monrut à Bruselles, le 7 jins 1752. Son épitaphe se lisait autrefois dans l'église des carmes déchansés.

R. - c.

BAILLIE (MATHIEU), médecin et anatomiste distingué, naquit dans le comté de Lanark en Ecosse , le an octobre 1761. Son pere qui avait d'abord été pasteur, fut ensuite nommé professeur de théologie à l'université de Glascow, on le jeuce Bailhie étudia avec succès les auteurs classiques grees et latins, les mathématiques, la logique et la philosophie morale. Sa mère était sœur des célebres anatomistes Jean et Guillanme Hunter ; les grands avantages qu'on espéra de cette parente déciderent sa vocation pour la médeeine, car son gout l'eut porté de préférence vers la chaire ou le barreau. Arrivé à Londres, à l'age de 18 ans, pour y commencer ses études médicales, sous la direction de ses illustres parents'; Baillie fit des progres si rapides en anatomie, qu'an bout de deux aus il fut capable d'en donner des lecons : mais peu de temps après', en 1783, il eut la douleur de perdre Guillaume Hunter, l'aîné de ses oncles, qui lui laissa son théàtre anatomique, sa maison, un petit bien de famille en Ecosse et l'usage de sou muséum anatomique qu'il légua à l'université de Glascow. Deux ans après la mort de son oncle, et agé seulement de 22 ans, il ouvrit conjointement avec le docteur Cruikshank, un cours d'anatomie qui attira nn grand nombre d'élèves. Le jenne professeur se distingua surtout par la simplicité, la clarté et l'ordre

qu'il sut mettre dans l'exposition des matières qu'il enseignait ; en même temps il s'occupait de la formation d'un cabinet d'anatomie pathologique qui s'enrichit beauconp par la suite et dont presque tontes les préparations avaient étéfaites par lui-même : deux ans avant sa mort il en fit présent au collège des médecins de Londres. En 1787, à l'âge de 26 ans, Baillie obtint la place de médécin de l'hôpital Saint-Georges; ce fut principalement depnis cette époque qu'il commença à s'adonner à la pratique; il n'abandonna pas pour cela sa science favorite, l'anatomie, qu'il regardait comme la base essentielle de l'art de guérir. Il recueillit dans son hôpital des cas nombreux d'anatomie pathologique, et publia un manuel de cette science ; en 1795. Le succès de ce livre augmenta beauconp sa réputation. Sa clientelle devint très nombreuse ; et s'accrut encore après la mort du doctenr Pitcairn qu'il remplaca pendant sa dernière maladie. Ses occupations furent dès-lors si multipliées, qu'il se vit obligé, en 1799, de renoncer à sa place de médecin de l'hôpital St-Georges et à ses lecons d'anatomie. Baillie se distingna surtout par la sureté de son diagnostic, qui était fondé sur ses grandes connaissances anatomiques ; anssi dans bien des cas il reconhaissait l'impnissance de son art, et employait moins de remèdes que beancoup de ses compatriotes. Il eut toujours de très-bons procédés envers ses confrères , surtout envers les jeunes médecins. J. Wardrop, qui a écrit sa vie, rapporte plusieurs traits qui prouvent son désintéressement. Une jenne dame étant venue le consuffer pour une maladie de poitrine il lui conseilla d'aller passer l'hiver dans un climat plus chaud que celui

de l'Angleterre : cette dame lui avant exposé que sa fortune ne lui permettait pas de faire cette dépense, Baillie lui donna à l'instant l'argent nécessaire. Une dame d'un haut rang, mais peu riche, avait eu recours à ses conseils: tant que dura la maladie, il recut les honoraires qu'elle lui offrit, mais il les renvoya après la guérison. Sa réputation alla toujours en angmentant. Il fut nommé membre de la société royale de Londres et du collège des médecins. Il devint aussi médecin consultant du roi Georges III. et médecin ordinaire de la princesse de Galles. Ses occupations trop nombreuses finirent par alterer sa sante; dans l'été de 1823, il fut alteint d'un catarrhe pulmonaire accompagné de fièvre. Des saignées locales et l'application d'un vésicatoire diminuèrent la toux; mais l'appétit se perdit, la faiblesse augmenta de jour en jour, et il succomba le 23 septembre. Les principaux duvrages de Baillie sont : I. Anatomie pathologique the morbid anatomy of some of the most important parts of the human body); Londres, 1795, in-8°411 y en a d'antres éditions augmentees, 1798, 1807 et 1812. Tradulte en allemand avec des additions par Hohnbaum et Semering, Berlin, 1794-1820, in-8°; en italien par Zami, Venise, 1820, 2 vol. in-8". Il en existe deux traductions françaises, la première par Ferral, Paris, 1803, la seconde par Guerbois, Paris, 1815, in-8°. Cet ouvrage remarquable, comme fivre élémentaire , pour l'époque où il a paru, n'est plus au niveau de la science. Il a beaucoup contribué à répandre le goût de l'anatomie pathologique en Angleterre. II. A series of engravings intented to Illustrate the morbid anatomy; fascic.

1-10 , ibid. , 1799-1813 , in-4. C'est une série de planches accompagnées d'explications pour servir de suite à son anatomie pathologique. III. Lectures and observations on medicine, ibid., 1825. in-80; trad. en allemand par Hohnbaum, Leipzig, 1827. Cet ouvrage contient les lecons servant d'introduction à sou cours d'anatomie, plus d'autres leçons sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux; enfin des observations pratiques. Plusieurs écrits de Baillie ont été recuriflis et publiés par J. Wardrop, avec une notice étendue sur sa vie, Londres, 1825, 2 vol. in-80. Le premier volume contient des observations on des mémoires qui avaient déjà été imprimés dans les Transactions philosophiques, ou d'autres recueils scientifiques. Le second renferme l'anatomie pathologique de l'auleur. Baillie a encore publié l'Anatomie pathologique de l'uterus d'une femme enceinte, Londres, 1794, in-40; ouvrage de G. Hunter. qu'il a accompagné de notes. Le 108° vol. du Monthly Review, pag. 83, contient un article sur la vie et les ouvrages de ce médecin. G-T-R.

BAILLIE (Joss), savant Anglais, ski herecker, av 766 s, full dis a premitre jennesse, floré dans Fart militaire, et partile at 1790 pour les Indee, od il celta au service de la compagie. Il s'occupa d'abset de l'évolude des langues de l'Ovient, et il yfit des progrès si rapides, que, en 1797, l'illuchargé parle geuverneur-genéral, sti John Shore, de traducing de Tarbe un gros volume de lou musulmines, comprenant lout le code Innamen, dans son application, aux matières civiles. Malburquasement us self orlume, conténant les

lois commerciales, a vu le jour. Lors de la fondation du collège du fort William, Baillie fut nommé professeur d'arabe, de persan, de droit mahométan, et il remplit cette chaire avec distinction jusqu'en 1807, où il fut promu an grade de colonel, et envoyé en qualité de résident à la cour du nawab-vizir d'Aoude. En 1801, il publia quelques tables destinées à faciliter ses cours de langues; et de 1802 à 1803, il donna l'édition des textes originaux de cinq ouvrages les plus estimés, snrla grammaire arabe, savoir : Miet Amil , Scherh Miet Amil, Misbah, Hedayet Alnahw et la Cafia d'Ebn-Hadjib, En 1815. Baillie fut nommé résident à Lachnau; et, en 1818, il se retira du service de la compagniedes Indes, ponr retourner en Angleterre, où il arriva en 1823. Il fut nommé un des directeurs de la compagnie, et il en a rempli les fonctions avec honnenr jusqu'à sa mort, arrivée en 1833, à

Londres. G-G-Y. BAILLOT (PIERRE), né à Dijon le 8 septembre 1752, y mourut le 20 février 1815, professeur de littérature française et de rhétorique au lycée, et membre de l'académie. Entré vers 1769 dans la carrière de l'instruction publique après avoir fait d'excellentes études, il ne tarda pas à se faire connaître honorablement par de bons élèves et par quelques poésies françaises, dont on retrouve les principales dans la Feuille de Bourgogne. Le regret d'avoir perdu son fils, tué an siège de Peniscola en Espagne, où il servait comme capitaine d'artillerie, avança le terme de sa carrière laborieuse. Des divers ouvrages qu'il a composés, on n'a livré à l'impression (outre les poésies dont nous avons parlé) que les trois spivants, qu'il avait faits pour ses

elères et en quelque sorte avec eux.
Lécici de la bastelli de l'Aurathon,
lu le 5 septembre 1931 dans la société patriolique de Dijon, suux
gardes nationaux volontaires de
la Coite-d'Or, lors de leur despert
pour l'armée; 1792, in-5º. II.
Phadri fabula selecta, avec des
notes; trois éditions dont la demire
parta Dijon, ches Bligna, en l'en l'en
parta Dijon, ches Bligna, en ses
selectas, au tumn lycoorum, éçalement avec des notes fort bien faites,
Dijon, Coquet, 80 e. D.-19.
Dijon, Coquet, 80 e. D.-19.

BAILLOT (ETIENNE-CATBE-RINE), né à Evry-sor-Aube en 1758, était avocat au bailliage de Troves lorsque la révolution commença. Il s'en montra partisan, et fut nommé, par le tiers-état de sa province, député aux états-généraux de 1789, où il ne se fit point remarquer. Il ne prit pas une seule fois la parole dans la longue session de l'assemblée nationale, et siégea constamment au côté gauche avec la majorité qui votait en faveur des innovations. Il fut nommé membre du tribunal de cassation lors de sa première installation, en 1791, et se retira en 1796 dans son département, où il ne s'occupa plus que de littérature et de la culture des champs. Il est mort à Evry-sur-Aube, le 15 avril 1825. On a de lui une traduction en prose médiocre des satires de Juvénal (par B ...), Paris, 1823, in-8°. Il a laissé en manuscrit des Recherches sur l'histoire de Champagne, dans lesquelles il s'est particulièrement occupé de généalogies.

BAILLY (ANTOINE-DENIS), prote de Didot, était né à Besançon, le 8 novembre 1749, de parents pauvres. Ayant fait ses étndes avec succès an collège de cette ville, il embrassa la profession d'imprimeur. et vint à Paris, où il ne tarda pas à se distinguer de la foule des ouvriers par ses connaissances littéraires, par l'intelligence parfaite des procédés typographiques et par son assiduité au travail. Devenn prote de l'imprimerie de Didot jeune, il y surveilla l'impression de la plupart des beaux ouvrages sortis de ses presses depuis 1780, et qui sont recherchés des amateurs, non moins pour leur correction que pour leur élégance. C'est à Bailly que l'on est en partie redevable de la publication des Etudes de la nature, ouvrage qui commença la réputation de B. de Saint-Pierre. « Le manuscrit, dit « M. Aimé Martin, fut rejeté succes-« sivement par plusieurs libraires, et « l'auteur se décida à le faire impri-« mer à ses frais. Ce n'était pas « chose facile; car tous ses moyens « se réduisaient à 1200 fr. que « M. Hennin promettait de lui prê-« ter, et les imprimeurs, aussi ignoa rants que les libraires, refusaient « de faire les avances du reste. Heu-« reusement le hasard fit tomber le « manuscrit entre les mains du prote « de M. Didot jeune. Il se nommait « Bailly; et son nom doit être con-« servé, pnisque, seul de tons ceux « qui avaient cu l'ouvrage entre leurs « mains, il sut en apprécier le mérite. « Il osa même en prédire le succès, « et son jugement eut l'heurenx effet « de décider M. Didot à faire une « partie des frais de l'impression. » (Mémoir, sur la vie de B. de Saint-Pierre, 285.) La modestie geance lui méritèrent l'affection de tous les littérateurs qui fréquentaient cette imprimerie. Le duc de Nivernais l'honora d'une amitié qui ne s'est jamais démentie. Aimant les livres avec passion, Bailly était parvenu à en for-

mer une collection peu nombreuse, mais précieuse par le choix et la beauté des exemplaires. Un revers de fortune l'obligea de la mettre en vente : dans le courant de 1800 il en publia le Catalogue, précédé d'un court avertissement, dans lequel il exprime le regret d'être obligé de se défaire de sa bibliothèque. « Elle est, « dit-il, composée de livres qui m'ont « été donnés par des savants et des « hommes de lettres qui m'honerè-« rent constamment d'une bienveil-« lance particulière; ou par des lia braires qui m'accordèrent leur es-« time, et anxquels j'ai eu le plaisir « d'être quelquefois utile dans le « conrs de ma longue carrière typo-« graphique. » Bailly survécut longtemps à la dispersion de ses livres. Il vivait encore à Paris en 1815; mais on n'a pu découvrir la date de sa mort. On lui attribue les deux ouvrages suivants: 1. Dictionnaire poétique d'éducation, Paris, 1775, 2 vol. in-8°, publiés sous le pseudonyme de Delacroix (Voy. le Dict. de Barbier ). II. Choix d'anecdotes anciennes et modernes, recueillies des meilleurs auteurs, in-12, 4° édition angmentée et mise en ordre par Durdent et H. Duval, Paris, 1824. 3 vol. in-18. W-s 1824, 3 vol. in-18.

« maina, il aut en apprécier le mérite.

« Il osa même en prédir le souccès, BARTULIY de Juilly (Espais-Louisel to son jugement ent l'heurenx effet

« et son jugement ent l'heurenx effet

« a partie des décider M. Didot à faire un des melleures professeurs du célèbre

« partie des frais de l'impression. » collège de Juilly. Il adopta les prin(Mémoir, sur la viue de. B. de cipes de la révolution, et renonça dès

Saint-Pierre, 285.) La modestie le commencement anx fonctions de

68 Bailly, ses saltents et son obli». Penseignement pour se faire recevoir

geance lui méritèrent l'affection de

tous les littérateurs qui fréquentaient voic la plus favorable dans la carrière

cette imprimerie. Le duc de Nivernais

fluoront d'une muitié qui se évalismais administrateur de Scien-cet-Marne

démentie. Aimant les livres avec pas
sion, Builly etait payreau à en for- partement à la conveigne autonnation, automaté

en septembre 1792, Ami de la révolution, mais surtout homme de bien, Bailly fut effrayé des violences qui signalèrent le début de cette assemblée; et, s'il ne les combattit pas avec force, il les improuva du moins par son silence et par ses votes négatifs. Dans le procès de Louis XVI notamment il se réunit sur tontes les questions à la minorité qui, si elle ne voulait pas ouvertement sauver ce prince, étail au moius décidée à ne pas le faire mourir sur l'échafaud ; il vota pour la détention, pour le bannissement deux ans après le rétablissement de la paix générale, ensuite ponr l'appel au peuple et pour le sursis à l'exécution. Il garda le plus profond silence jusqu'à la révolution du 9 thermidor, et conconrut de tout son pouvoir au renversement de Robespierre. Après cette journée mémorable, il fut nommé secrétaire, puis envoyé commissaire à Strasbourg, afiu d'y adoucir ou d'y réparer les cruels résultats des missions de Saint-Just et Lebas. Il fit sortir de prison tous les gens de hien, et il expulsa des fonctions publiques tous les hommes féroces qui les y avaient entassés. Rentré dans le sein de la convention nationale, il y fit le rapport de ses opérations, et continua de combattre avec beaucoup d'énergie le parti des terroristes. Dubois-Crancé ayant cherché à effrayer ses collègues sur les progrès du royalisme, et s'étant fait applaudir du petit nombre de députés qui restaient attachés au système de Robespierre, Bailly se tourna vers eux et leur dit: " Messieurs de la ci-devant Monta-, « gne, yous n'êtes pas encore les a maîtres, » Il remplit les fonctions de président dans la terrible journée du 1 er prairial an 111 (20 mai 1795), et n'y déploya pas moins de courage

que Boissy'd'Auglas qui occupa le fauteuil après lui (V. Boissy n'ANGLAS, au Supp. et VERNIER, XLVIII, 253). Il présidait encore le 3 messidor an III (21 juin 1795), lorsqu'une députation de la section du Muséum étant venue féliciter l'assemblée de sa victoire sur les terroristes, et lui demander une constitution, il fit cette réponse remarquable: « La convention saura « maintenir la république par une « constitution sage; mais ce ne sera « pas la république de Robespierre, « la république des décemvirs, des « bommes de sang; ce ne sera pas la « république de Paris; mais celle de « tous les départements, parce que « tous les départements concourent « à sa défense..., etc. » Dans la séance du 19 thermidor (6 août 1795) il accusa Gonpilleau d'exagérer le tableau de la réaction qui avait alors lieu dans le midi contre le parti desterroristes. A la même époque il s'opposa avec force à la proposition, faite par un de ses collègues, d'arrêter tous les prêtres qui n'avaient pas prêté. serment, et il annonca que le comitéde sureté générale dont il était membre avait pris à cet égard toutes les mesures que réclamait la tranquillité publique. Lors de la mise en activité. de la constitution de l'an 111, Bailly passa par la voie du sort au conseildes cinq-cents, et il en fut élu secrétaire le 18 juillet 1796. Dans cette nouvelle assemblée il se rangea encore plus ouvertement du parti clichien que l'on accusait de tendre à la royauté, et qui fut renversé par la révolution du 18 fructidor an v (sept. 1797). Il avait en conséquence été inscrit sur la liste de déportation ; mais, lorsque cette liste fut discutée au corps législatif, Malès déclara que son collègue Bailly ne pouvait pas être royaliste, puisqu'il était prêtre assermente et marie; et cette considération qui n'était point fondée, car Bailly n'avait jamais été dans les ordres ; le sauva de la déportation. Réélu député au même conseil par le département de l'Aube, en 1798, il v fut dénoncé à la tribune comme royaliste par son collègne Ganran: mais cette accusation n'eut point de suite. Bailly concournt de tout son ponvoir à la révolution du 18 brumaire qui placa l'autorité dans les mains du général Bonaparte, et il fut en conséquence nommé aussitôt après préfet du département du Lot. Sa conduite dans ces nouvelles fouctious fut celle d'an homme prudent et moderé; il sut concilier les intérêts et les partis opposés, et il réussit ainsi pendant treize ans à se faire estimer de tons ses administrés. et approuver du gouvernement qui le nomma baron et officier de la Légion-d'Honneur. En 1813 quelques désordres s'étaut manifestés dans son administration, un sévère examen fut ordonné, et il en résulta que la probité de Bailly ne pouvait être mise en doute; mais que par négligence ou par faiblesse il y avait toléré de grands abus. Le gouvernement impérial ordonna son remplacement, et il vint habiter une modeste maison de campagne qu'il possédait en Normaudie : il ne s'y occupa plus que de l'éducation de sa nombreuse famille, jusqu'an mois de juillet 1819, époque où il périt par une chute de diligence sur la route de Rouen, après avoir subi l'amputation douloureuse d'un bras. On connaît de lui un Rapport sur l'organisation des sociétés nationales des sciences, belleslettres et arts , iu-8º qu'il présenta au conseil des cinq-cents, au nom du comité d'instruction publique, en 1799. M-Di-

BAILLY (JOSEPH) , littérateur , naquit en 1779, à Besancon. Il dut anx services de son père la faveur d'être admis, encore enfant, élève à l'hôpital militaire de cette ville. En r798 il fut commissionné pharmacien sous-aide à l'armée des Grisous. A la paix de Campo-Formio, voulant profiter de ses loisirs pour acquérir de nonvelles connaissances, il vint à Paris où il entra chez un des pharmaciens les plus accrédités, et en même temps fréquenta les cours de médecine, de chimie et d'histoire naturelle. Le désir de visiter l'antique berceau des sciences lni fit solliciter, en 1801, une place de pharmacien en Egypte. Il s'embarqua sur le vaisseau l'Indivisible. commande par l'amiral Gantheaume: mais, trois mois après sa sortie de Toulon, la flotte y reutra saus avoir pu débarquer les troupes qu'elle transportait. Son gout pour les voyages lointains décida bientôt Bailly à partir pour Saint-Domingue, A son arrivée il apprit que le général Leelere était mort, et que la colonie était en proie au double fléau de la guerre civile et de la fièvre jaune. Euvoyé, par ses supérieurs à Jacmel. il y fut atteint de la fièvre; mais il eut le bonheur d'échapper, taudis que tons ses camarades succombérent; et il resta seul chargé de l'administration et du service de santé de l'hôpital. Les nègres visrent assiéger la ville dont les Anglais bloquaient le port. Après quatorze mois de résistance il fallut capituler; et les Anglais transporterent à Santo-Domingo, avec les restes de la population blanche, la garnison qui, de trois mille hommes, était réduite à trois cents, dont la moitié malades ou convalescents. Accueilli de la manière la plus amicale par son compatriote le général Ferrand (Vor. ce nom.

XIV, 396), Bailly obtint peu de temps après la permission de passer aux Etats-Unis, d'où il revint en France. Attaché comme pharmacien aidemajor à l'armée des côtes, il fut employé dans le même grade en Allemagne et en Prusse. Dans la campague de Russie il avait été chargé du service de l'ambulance de la garde impériale ; mais une maladie grave le retint à Wilna, d'où, à peine convalescent, il s'échappa pour aller rejoindre les débris de notre armée. Il faisait partie de la garnison de Dresde, qui fut retenue prisonnière contre les clauses de la capitulation. Dirigé sur la Bobême, il ne revint en France qu'après l'entrée des alliés à Paris. Lors de la réorganisation des hôpitaux militaires, il fut attaché dans le grade d'aide-major à celui de Besancon. En 1823, avant été nommé pharmacieu principal à l'armée d'Espagne, quoique sa santé fut déjà très-affaiblie par les fatigues et par la maladie crnelle qui devait le conduire au tombeau, il saisit avec empressement l'occasion de visiter un pays si riche en souvenirs historiques, et dont les intérêts avaient été liés long-temps à ceux de la Franche-Comté. A sa fin de la guerre il revint à Besancon avec le titre de pharmacien major. Il avait été décoré de l'ordre de Charles III : et il recut peu de temps après la croix de la Légion-d'Honueur que ses chefs avaient sollicitée comme une récompense due à ses longs services. Au milieu des agitations de la vie des camps, il n'avait pas cessé d'aimer et de cultiver les lettres. Admis à la société d'agriculture et à l'académie de Besancon, il y lut plusieurs mémoires pleins d'intérêt, et dont le style rappelle celui de Bernardin de Saint-Pierre. Occupé sans cesse de vues bienfaisantes, de projets d'utilité publique, il publiait ses souffrances journalières en pensant aux moyens d'adoucir celles des autres. Philosophe chrétien, il voyait avec calme arriver le terme de sa vie; il monrut le 15 déc. 1832, pleuré de tous ceux qui l'avaient connu. Bailly a publié: Essai sur la culture du lin, - Essai sur l'agriculture, considérée dans ses rapports avec les arts industriels .- Notice sur le froment locular. - Essai sur les puits artesiens. A part ce dernier opuscule, imprimé à Besancon, 1830, in-8° de 20 p., tous les antres out été recueillis dans les Mémoires de la société d'agriculture. Ceux de l'académie contiennent les ouvrages suivants: Du but philantropique des sciences et des arts. -- Souvenirs d'un voyage à Grenade.-Notice sur l'île de Saint-Domingue. -Burgos et la Vieille Castille, souvenirs de 1823. - Valence et ses environs, excursious sur les côtes orientales de l'Espagne. - Recherches sur les moyens employés successivement en France pour extirper la mendicité et réprimer le vagabondage. Ce dernier mémoire obtint l'accessit au concours ouvert par l'académie de Macon. Quelques-uns des opuscules de Bailly ont été reproduits dans les Annales des voyages et dans les Revues qui se publient à Paris. Il a laissé manuscrits plusieurs Nouvelles et des Mémoires qu'il n'a pas eu le temps de terminer. W-s.

BAILLY-BRIET (JEAN-BAP-TISEE), avocat, né en 1739, à Beauçou, jouissait d'une assez graude réputation au barreau de cette ville. Ayant renoncé de bouue heure à la plaidoirre, à lint honoré de la couhiauce de toutes les graudes maisons de la province, et publia, dans une foule de causes importantes des mémoires qui pendant long-temps ont été recherchés des jurisconsultes. Connu seulement par ses talents et par sa bienfaisance, il n'en fut pas moins inscrit sur la liste des suspects en 1793, et conduit au château de Diion. Mais au bout de quelques mois les portes de sa prison s'ouvrirent sur la demande du même comité de surveillance qui l'avait fait arrêter. Il passa ses dernières années au milieu de ses livres, étranger à tous les évènements, et mourut le 27 octobre 1808, à 79 ans. Il avait eponsé la sœnr du savant historien de Pontarlier (Voy. DRoz, XII, 38). Ondoit à Bailly-Briet : Le comté de Mont. bėliard agrandi et enrichi au préjudice de la Franche-Comté par l'échange conclu le 21 mai 1786 entre le roi de France et le duc de Wurtemberg (Besançon), 1789, in-8º de 336 p. Cet ouvrage, dédié aux états-généraux, devint l'occasion d'une polémique assez vive entre l'auteur et un ministre protestant (V. Kilg, XXII, 400). Les diverses questions soulevées dans cet écrit furent tranchées, peu de temps après, par la réunion du pays de Montbéliard à la France; mais les chartes et les documents inédits, imprimés à la fin de ce volume, doivent lui mériter une place parmi les livres d'histoire qui pourront toujours être ntilement con-W-s. sultés.

BARD (sir Davn), geferal anglais, entra en 1772 comme enseigue dans le deuxième régiment d'inlanterie, devinit lieutenant en 1778, 
et quelques mois après capitaine de 
la compaguie de grenadiers d'un 
régiment (le 75°) levé par lord 
Macleod. Le corps, embarqué en 
1779 pour les Indes orientales, était 
à peine arrivé à Madras qu'il fallat combattre, et qu'il fut presque 
lat combattre, et qu'il fut presque

totalement détruit. Le sonverain de Mysore, le fameux Haïder-Aly, ayant conclu un traité secret avec les Mahrates et avec le nizam du Dékhan, et brûlant de se venger des Anglais qui, au mépris du traité de 1769. l'avaient laissé lutter seul contre de puissants ennemis, fit, en juillet' 1780, une soudaine invasion dans le Carnate à la tête d'une armée de 80,000 hommes, indépendamment d'un corps considérable sous les ordres de Meer-Saëb, de guelques troupes françaises, etd'un grand nombre d'officiers de la même nation. A cette armée formidable les Anglais ne ponvaient opposer que cinq à six mille soldats commandés par sir Hector Monro; encore une division de cette force, sous le colonel Baillie, était en ce moment éloignée du camp. Un détachement dont le 73° faisait partie fut envoyé pour la rappeler; mais à leur retour les deux détachements réunis furent surpris à Perimbancum, dans un défilé que le vigilant Haïder avait fait entourer de tronpes et de canons masqués, qui firent un grand ravage. Cependant la bravoure et la tactique des Anglais triomphaient de la supériorité du nombre et de la difficulté de la position, lorsque, par un malheur imprévn, les caissons de leur artillerie sauterent; leur explosion causa de grandes pertes. Tippou-Saëb, fils d'Haïder-Aly, dont les soldats fuyaient en désordre, profita de ce désastre pour les ramener sur le champ du carnage, et la fureur de ces barbares s'exerça avec une férocité qui ne fut tempérée que par les représentations des militaires francais (Voy. Hyper-Aty, XXI, 129). Le colonel Fletcher fut au nombre des morts. Le colonel Baillie et le capitaine Baird, grièvement

blessés, furent conduits à Seripgapatnam en présence d'Haider, qui les traita avec l'insolence que peut inspirer un triomphe chèrement acheté; il ordonna qu'ils fissent enfermés dans des cachots. David Baird fut enchaîné par la jambe à l'up de ses compagnons d'infortune, et plusieurs fois sur le point d'être fusillé. Ce ne fut qu'au bout de trois années et demie, en 1784, que le capitaine Baird sortit de captivité, et put aller rejoindre à Arcate les débris de son régiment. Nommé lieutenantcolonel en 1790, il prit part en 1791 et 1792 au siège de Séringapatnam, et l'année suivante à celui de Pondichéry. Le grade de colonel lui fut donné en 1795, celni de brigadier en 1797, et celui de majorgénéral en 1798. En 1799 il se retronva de nonveau devant Séringapatnam, et ce fut lui qui, le 4 mai, dirigea l'assant de cette place. L'armée reconnt sa belle conduite en lui faisant présenter par le général en chef Harris l'épée d'apparat (state sword) du sultan vaincu. Mais cette distinction ne le consola point de voir le commandement de la place qu'il venait d'emporter donné par le gouverneur-général, marquis de Wellesley, à un jeune officier, alors peu connu, mais qui était son frère, le colonel Wellington: cette préférence lui causa un sentiment d'irritation qui perça fréquemment dans sa conversation et dans ses lettres. Baird recut en 1801 le commandement d'une expédition envoyée en Egypte, et joignit l'armée du général Hutchinson pen de temps avant la reddition d'Alexandrie. Décoré, en 1804. de l'ordre du Croissant d'Egypte, première classe, devenu lieutenant-général en 1805, il fut mis à la tête d'une expédition contre

le cap de Bonne-Espérance. Le 8 juin 1806 l'armée hollandaise fut attaquée et défaite : le ro le fort et la ville du Cap capitalerent; le 18 la colonie fut rendne par le général Jansen. En 1807 Baird passa sous les ordres du général Cathcart, et commanda une division au siège de Copenhague, où il fut deux fois blessé légèrement. En janvier 1809 il était en Espagne à la tête de la première division de l'armée commandée par sir John Moore : à la Corogne il eut le bras fracassé dès le commencement de l'action (1). Ce fut lui qui, se trouvant le plus ancien officier après la mort du général, dut informer son gouvernement de l'issue de cette bataille que ses compatriotes ont regardée comme une victoire. A cette occasion le parlement britannique lui vota des remerciments, ainsi qu'il avait déjà été fait à son égard en quatre occasions précédentes. Baird fut créé baronnet en 1809. et en même temps grand-croix de l'ordre du Bain ; en 1814 il fut élevé au rang de général commandant en chef les tronpes, et nommé conseiller privé pour l'Irlande, Il fut fait gonverneur de Kinsale en 1810, et du fort George en 1827. Il est mort le 18 août 1829. M. Théedore Hook a publié en 1832, à Londres, la Vie de sir David Baird, comprenant sa correspondance avec le duc de Wellington, le marquis de Welfesley, les lords Melville et Castlereagh, etc., 2 vol. in-8°. Cet ouvrage, trop volumineux et qui n'est qu'un panégyrique, est l'objet de plusieurs lettres remplies de faits, et insérées dans

<sup>(</sup>z) Baird fut le premier officier de l'armée aeglaise pour lequel cut lieu l'opération d'extreire las os da la jointure de bras, en coupant sculcaucht quelques muscles, an lien de couper le bras méeule.

l'Asiatie journal de 1833. Le critique réduit de beaucoup l'opinion qu'on a donnée du mérite et des services de David Baird, ainsi que de la rigueur de sa captivité dans l'Inde. Selon lui cet officier, né avec d'heureuses dispositions, mais qui n'avaient pas été cultivées dans son enfance, n'était pas capable d'embrasser nn vaste plan d'opérations; il était d'ailleurs plein de bravoure, de résolution, et en même temps d'humanité, et savait maintenir parmi ses soldats la plus exacte discipline. L.

BAITELLI (GIULIA). Voy.

FENAROLI, XIV, 283. BAIZÉ (NOEL-PHILIPPE), prétre de la congrégation de la Doctrine chrétienne, né à Paris le 28 octobre 1672, dirigea d'abord le collège de Vitry-le-Français, et y enseigna la théologie en 1697. Il revint à Paris en 1704 pour y exercer les mêmes fonctions dans la maison de Saint-Charles, rue des Fossés-St-Victor, Miron, docteur de la maison de Navarre, ayant laissé ses livres aux pères de la Doctrine chrétienne, à condition que leur hibliothèque serait ouverte au public certains jours de la semaine, le P. Baizé en fut nommé directeur; il en dressa le catalogne avec une telle exactitude qu'aucun autre, sous ce rapport, ne peut lui être comparé. Le système qu'il avait adopté eut le suffrage le plus flattenr, celui de l'abbé Bignon, bibliothécaire du roi. Le P. Baizé fit l'ouverture de la bibliothèque de Saint-Charles le 24 novembre 1718 par un disconrs latin aussi élégant que solide, mais que par modestie il ne vonlut jamais. livrer a l'impression. Devenu assistant-général de la congrégation en 1725, toute sa vie ne fut qu'un travail continuel; mais rien ne put troubler la paix de son âme et la douceur

de son caractère. Il mourut à Paris le 24 janvier 1746. On n'a de lui d'écrits imprimés que l'éloge du P. Le Sémelier, inséré dans le Mercore de juillet 1725, des statuts et factums concernant les affaires de sa congrégation, quelques articles (dans le supplément de Moréri) sur les grands hommes qu'elle a produits et une histoire abrégée de cette même congrégation et de ses généranx dans le 1. VII du Gallia christiana. avec des pièces à la fin du volume. Le Catalogue de la bibliothèque de Saint-Charles, en 22 volumes infol. , est maintenant à la bibliothèque de l'Arsénal; mais le second volume de la table s'est perdn. On tronve dans le Mercure de France du mois de juin 1746, un éloge historique du P. Baisé, par son confrère le P. Devismes, p. 92-99. C. T-Y.

BAJON, médecin naturaliste de la faculté de Paris, fut envoyé comme chirurgien major à Cayenne, en 1763. Dès son arrivée dans cette île, il eut une occasion d'observer la maladie contagieuse qui se déclara parmi les Européens nonvellement débarqués; mais tons ses efforts pour la combattre furent inutiles, et il vit périr successivement la plus grande partie de ses compagnons de voyage. En 1773 il obtint une médaille d'or de l'académie de chirurgie pour un Mémoire qu'il lui avait adressé sur le traitement des maladies inflammatoires. L'année suivante il fut nommé, sur la présentation de Daubenton, correspondant de l'académie des sciences, à laquelle il envoyait -fréquemment des notes d'histoire naturelle. Après un séjour de douze ans, tant à Cayenne que dans la Guiane, il revint en France vers la fin de 1776, rapportant, avec

des plantes, des quadrupèdes et des poissons, une foule d'observations neuves qu'il publia sous ce titre : Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne et de la Guiane francaise, dans lesquels on fait connaître la nature du climat de cette contrée, etc. , Paris, 1777-78, 2 vol. in-8°, fig.; trad. en allemand, Erfurt, 1780-1784, 2 vol. in-80. Le premier volume contient seize mémoires : les uns sur les maladies qui règnent le plus fréquemment à Cayenne; les antres sur les serpents et autres animaux vénimeux qu'on rencontre dans cette île, sur quelques oiseanx rares, et enfin sur le manioc et les movens d'en neutraliser les propriétés délétères. Le second en renferme douze, dont le premier est la descriptiongéographique de Cayenne et de la Guiane; les suivants traitent des maladies que Bajon avait observées d'une manière spéciale ; et enfin d'autres sont consacrés à la description de plusieurs quadrupèdes peu connus, du poisson électrique que l'on nomme à Cayenne l'anguille tremblante ; des plantes alimentaires de la Guiane et de leur culture, et des corps lumineux qui brillent sur la mer dans l'obscurité. Plusieurs des mémoires de Bajon ont été publiés entiers ou par extraits dans le Journal de médecine et dans celui de physique. Buffon a fait usage de son mémoire sur le tapir; mais en y signalant, avec tous les égards convenables, quelques inexactitudes échappées au chirurgien naturaliste dans la description anatomique de ce quadrupede. Sonnini, dans les notes de son édition des OEuvres de Buffon, traite bien plus séverement Bajon qui, dit-il, confiné par son emploi dans Cayenne, s'en rapportait aux naturels du pays pour rédiger ses mémoires (V. le Buffon

BAKER, voyagenr anglais, qui doit être distingué par son mérite d'une foule d'aventuriers, a écrit un voyage qui porte son nom, quoiqu'il ne fût parti d'Angleterre qu'en qualité de facteur. Rondel et Reval étaient les deux capitaines de l'expédition, etcommandaient chacun un bâtiment. Il est vrai que les talents de Baker et l'expérience qu'il avait acquise dans le voyage de Rutter, lui avaient mérité l'honneur de partager l'autorité avec les deux chefs. Ce voyage est de l'an 1563. Au retour, qui fut assez malheureux, Baker s'était engagé par une sorte de vœu à ne plus approcher des côtes de Guinée. Cependant. pressé par les sollicitations d'une compagnie qui connaissait sa prudence et son zele; ayant même, comme tout bon marin, oublié après quelques mois de repos les peines qu'il avait essuyées, il céda au vœn de la compaguie, et se rembarqua pour la même destination. La France et l'Angleterre étaient alors en guerre; ce qui donna lieu à un combat contre deux vaisseaux français que l'on rencontra des le troisième jour. Après s'être vaillamment désendus, les Français se rendireut, et leurs vaisseaux furent vendus dans un port d'Espagne. A peine arrivé sur les còtes de Guinée, Baker descendità terre avec huit hommes; et, comme il avait

déjà fait le voyage, il se flatlait de réussir des le même jour à former avec les nègres quelques liaisons de commerce, et se proposait de regagner son vaisseau avant la nuit. Mais un orage furieux l'en empêcha. N'osant cependant demeurer à terre de peur de surprise, il passa la nuit dans sa chaloupe, exposé au vent et à la pluie, tandis que les vaisseaux détachés de leurs ancres étaient poussés vers la haute mer. Le lever du soleil ne ramena qu'une faible clarté. Un brouillard épais empêcha Baker d'apercevoir les vaisseaux et d'en être apercu. S'imaginant qu'ils avaient remonté la côte, il s'efforça de les y joindre, tandis qu'enx, se rapprochant du lieu où ils l'avaient laissé et ne l'y trouvant pas, crurent qu'il avait péri. Comme c'était par son conseil et ses lumières que devait se conduire cette entreprise, privés de ce puissant seconrs, les deux capitaines prirent le parti de retourner en Angleterre. Cette funeste résolution exposa Baker aux plus affrenx dangers. Il remontait constamment la côte, et chaque coup de rame l'éloignait des vaisseaux. Quelquefois il descendait à terre avec ses compagnons pour y prendre quelques racines, ou ponr acheter fort cher de quelques nègres un pen de miel ou de vin de palmier. Obligés de passer une nuit pres d'un ruisseau qu'ils avaient rencontré heurensement, et qui venait se jeter à la mer entre des rochers, ils éprouvèrent nn mal pire encore que la faim, c'était la crainte d'être dévorés par les animaux qui venaient se désaltérer à ce ruisseau. L'obscurité n'était pas si épaisse qu'ils n'en distinguassent une grande quantité; et leur aspect les épouvantait autant que leurs cris. Cependant ancun ne les apercut ou ne chercha à

leur nuire. Ils se rembarquerent le lendemain, et arrivèrent près d'une côte où des nègres en armes leur firent craindre un nonveau danger. Tontefois, en s'instruisant par signes, Baker connnt que les nègres étaient armés contre les Portngais; et les nègres s'apercurent que lui et ses gens avaient besoin de vivres. Ils leur en donnérent : et Baker leur promit le secours des vaisseaux qu'il lenr assura n'être pas éloignés. Cette supercherie lui réussit encore anprès de quelques autres peuplades ; enfin, n'ayant plus rien à leur donner, et s'étant dépouillés même de leurs habits, Baker et ses compaguons étaient voués à une mort presque certaine, lorsque deux vaisseaux français parurent et les recurent à lenr bord. Il est vrai que ce fut comme prisonniers de gnerre; mais après quelques mois de I séjonr en France, Baker acheta sa liberté, et retourna dans sa patrie où il mourut vers 1580. M-E.

BAKKER (GERBRAND), médecin hollandais, professeur à l'université de Groningue, naquit à Enkhnisen, dans la Nord-Hollande, le i'er novembre 1771. Après avoir appris avec beaucoup de facilité et de succès les langues anciennes, il se livra à l'étude de la médecine dans les universités d'Alkmaer, de Groningne et de Leyde. Il dut principalement son instruction aux soins du docteur Dupui, qui devint successivement professeur dans ces diverses facultés. Bakker snivit aussi à Levde les lecons de Sandifort, de Paradys, de Voltelen ; et il y fut reen docteur en 1794. Il exerca d'abord l'art de guérir à Edam, petite ville de la Nord-Hollande, et y montra beauconp de zèle pour l'exercice des acconchements et de la médecipe pratique. En 1806 il

fut nomme lecteur d'anatomie . de chirurgie et d'accouchements à l'école chirurgicale de Harlem, et l'année suivante une place de professeur ordinaire à Francker lui fut décernée. En 1811, lorsque la Hollande fit partie de l'empire français, le gouvernement le nomma professeur d'anatomie, de physiologie, de chirurgie et d'accouchements à l'université de Groningue. Bakker remplit ces importantes fonctions pendant dix-sept ans, et ne se distingua pas moins comme professeur que comme écrivain. Il fut surtout habile dans l'art des préparations analomiques et des injections. Ses cours d'accouchements contribuèrent beaucoup à former de bons élèves. Il s'occupa aussi avec zele de l'anatomie du cerveau et de l'anatomie comparée. Ce médecin montra toujours beaucoup d'humanité et de désintéressement ; et il eut surtout occasion d'en donner des preuves dans l'épidémie qui affligea la ville de Groningue en 1826, et dont il a publié une description. Il mourut d'une goutte anomale qui se porta sur les organes abdominaux, le 14 juin 1828. Bakker a publié divers ouvrages en hollandais. Plusieurs sont sur les accouchements ; on y remarque aussi un traité sur le magnétisme animal, un sur les vers, dirigé contre le professeur Rudulphi de Berlin, un autre sur l'œil humain, Ses autres ouvrages sont en latin. Voicila liste des principaux : I. Oratio inauguralis de iis qua artis obstetriciæ utilitatem augere possunt, et gratum magis acceptumque reddere, Groningue, 1814. C'est le discours qu'il prononça en prenant pessession de sa chaire de professeur à Groningue. II. Descriptio iconis pelvis femineæ et schematum capitis infantilis, iis-

que illustratus partas humani mes chanismus, ibid., 1816; gr. in-foli III. Osteographia piscium, Gadi præsertim æglefini, comparata cum Lampride guttato, specie rariore, ibid., 1822, in-80, avec 13 pl. IV. Epidemia quæ anno 1826 urbem Groningam ufflixit, in brevi conspectu posita, 1826, in-8°. V. De natura hominis liber elementarius, ibid., 1827, 2 vol. in-8°. Ce dernier ouvrage devait être un traité complet d'anatomie et de physiologie; nous croyons qu'il n'est pas terminé. G-T-E.

BALARD (MARIE-FRANCOISE JACQUETTE ALBY , dame ) née à Castres en 1776, avait recu de la nature un talent remarquable pour la poésie. Mariée jeune, elle eut le bonheur de rencontrer dans son mari, l'un des avocats distingués du barreau de Castres, un homme fait pour l'apprécier. Un poème en quatre chants, l'Amour maternel, qu'elle fit imprimer sous le voile de l'auouyme, Paris, 1810 . in-18, quoique inférieur à celui que Milleroye (Voy. ce nom, XXIX, 59) avait publié sur le même stijet, fut aceneilli favorablement par les connaisseurs. En 1811 Mme Balard remporta deux prix réservés à l'académie des jeux floraux, l'un pour une Etégie, et l'antre pour une Hymne à la vierge. Encouragée par ce double succès, elle continua d'envoyer presque chaque année quelques pièces an concours; et si toutes ne furent pas corronnées, elles mériteu rent du moins l'approbation de ses juges, et la propart furent insérées dans les recueils de l'académie. A l'épo4 que de la restauration. Mme Balard exprima ses sentiments dans une ode où l'on trouve, à défaut des véritables qualités du geure lyrique, de

-----

l'abondante et de la douteur. Admise en 1813 à l'académie des jeux di floraux, elle y lut dès l'année suivante un Eloge de mad. Verdier (V. ce nom. ALVIII, 171), qu'on trouva peu digos de celle qui l'avait inspiré. Du caractère leadre et portée à la mélascolie, M<sup>ere</sup> Balard réassissait surtout dans les sujets qui demandent de la sembilité. Sa étraitée price est le Tombeau de Sylvandre, idylle que termine ce vers si simple, mais is touchant :

Je ne venz pas me conceier.

M<sup>me</sup> Balard mourut à Castres, le 8
avril 1822, à 46 ans, laissant inédits plusieurs morceaux de poésie, eutre autres Velledac, cantate dont elle avait tiré le sujet des Martyrs de M. de Châteaubriand. S.—E.

BALBANI (NICOLAS), de la ville de Lucques, fut ministre de l'église italienne a Genève, où il publia en italien une Vie du marquis Galeazzo Caracciolo, dans laquelle, comme le titre l'annonce, on voit un rare et singulier exemple de persévérance dans la piété et dans la vraie religion, Genève, 1581, in-16. Cet ouvrage, qui eut dans le temps beaucoup de succès, fu ttraduit en francais par Vincent Minutol, et la tra, duction parut à Genève en 1587, l'année même de la mort de Balbani. Il a été aussi traduit en latin, 1506. in-8°; et en anglais par W. Grashaw, in-4°. G-É.

BALBIS (Jane-Barrerr), avant botaniste, auguit en 1766 î Moretta, petit village du Piémont. Après avoir acheré ses étades à l'unièversité de Turin, il y requi le deciorat, et flut répétiteur au collège des provinces, puis méderin agrégé à la même université. Son goit pour la botanique s'était manifesté de bonne eure. Il fit de rapides progrès dans cette science sous la direction d'Allioni (Voy. ce nom, I, 594), qui le regardait comme son meilleur élève. et auquel il succéda plus tard dans la place de professeur de botanique et de conservateur du jardin royal des plantes. Dans le mois de juin 1707, le docteur Barolo, son confrère, avant fait connaître an roi Charles-Emmanuel (Voy. ce nom, au Supp.) un complot qui se tramait contre son autorité, Balbis se croyant compromis se réfugia en France, où il fut employé comme médecin dans les hôpitaux militaires des armées des Alpes et d'Italie. Après la conquête du Piémont (déc. 1798), le général Grouchy le nomma l'un des membres du gouvernement provisoire à mais, dans le mois d'avril suivant, les succès de l'armée austro-russe le forcerent de quitter encore une fois sa patrie, où il revint l'année suivante après la victoire de Marengo. C'est alors qu'on le nomma professeur de botamque à l'université de Turin. Il enrichit le Jardin des Plantes de plusieurs espèces nouvelles, dont il a donné la description dans les mémoires de l'académie de Turin, et publia successivement plusienrs ouvrages importants. Par suite de la réaction piémontaise il perdit sa chaire en 1814, et se retira d'abord à Pavie, près de son ami Nocca, qu'il aida dans la publication de la Flora ticinensis. Il obteint en 1819 la chaire et la direction da jardin botanique de Lyon, et vint en cette ville, où il recut l'aceneil le plus distingué. Ayant éprouvé quelques désagréments en 1830, il demanda sa retraito qui lui fut accordée. Bientot des affaires de famille le rappelèrent en Piémont. Il v mourat le 13 fevrier 1831. Balbis était membre de plusieurs académics. Lyon lui dut une société linnéenne. Secondé par quelques amateurs éclairés de la botanique, il réunit en peu de temps les matériaux d'une Flore lyonnaise, et mit tous ces soins à terminer ce grand ouvrage. Une Notice intéressante snr Balbis , lue à l'académie de Lyon par M. le docteur Grosnier, est imprimée dans les Archives du département du Rhône, XIV, 129. Elle est suivie de la liste des ouvrages de Balbis, au nombre de quatorze. Les principaux sont : I. Enumeratio plantarum officinalium, Turin, 1804, in-4º. II. Flora Taurinensis, ibid., 1806, in-8°. III. Materies medica, ibid., 1811, 2 vol. in-8°. IV. Flore lyonnaise, Lyon, 1827-28, 2 vol. in-8°. V. Miscellanea botanica prima et altera. VI. De crepidis nova species. et autres mémoires insérés dans le recueil de l'académie des sciences de Turin, dont il était membre. Willdenow a donné le nom de Balbisia à une plante récemment déconverte.

G-G-ret W-s. BALBUS ou BALBI (PIER-RE), savant philologne dn 15° siècle, sur lequel on n'a que des renseignements incomplets et inexacts. Ughelli (1), Papadopoli (2), les continnateurs de Moréri et même Barbier, dans son Examen critique des dictionnaires, p. 71, disent qu'il était de Venise (3). Mais, dans la préface de sa traduction d'Alcinous, Balbi nous apprend qu'il était de Pise (4). Ugbelli lui avant donné les armoiries des Barbo, famille patricienne de Venise, qui a produit plusieurs hom-

mes de mérite (V. BARBO, III, 350). Papadopoli, sans antre examen, en conclut qu'il était parent du pape Paul II (5): A ce pontife les continualeurs de Moréri substituent son prédécesseur Pie II, sans dire le motif de ce changement. Si l'on en croit Papadopoli, Balbus se fit inscrire en 1422 à l'université de Padoue, et il en fréquenta les cours pendant quatre ans. Mais ce qui est plus certain, c'est que Balbus était en 1423 au nombre des disciples que la réputation de Victorin de Feltre (Vor. ce nom, XLVIII, 414) attirait à Mantoue de toutes les parties de l'Europe. Après s'être perfectionné dans la théologie, dans la philosophie ancienne et surtout dans la langue grecque, il se rendit à Rome, et ayant obtenn quelques bénéfices, il se consacra tout entier à la culture des lettres. Son ardeur pour l'étade lui sit refuser tons les emplois qui pouvaient le détourner de ses occupations; Panadopoli et les continuateurs de Moréri disent, il est vrai, que, chargé de différentes commissions, il les remplitavec autant de sagesse que de prudence ; mais tontes les recherches qu'on a faites ponr s'assurer s'il avait été réellement employé par Pie II ou Paul II sont loin de confirmer cette assertion. Balbus fut nommé, vers 1460, évêque de Tropea dans la Calabre ultérieure. C'est dans cette ville qu'il termina, le 22 mars 1462, sa traduction latine de la Théologie de Proclas, dont il offrit la dédicace au roi de Naples, Ferdinand Ier, Papadopoli assure que Balbus, se reposant sur ses vicaires de l'administration de son diocèse, ne tarda pas à revenir à Rome, où il mourut le 9 septembre 1470, à l'âge de 80 ans. Il

voie à Mareri, qui fait, micox que Feller, com-naître la vie et les trevaux de Balbus. (4) V. Maittaire, Annal. vypogreph., 1, 312; Bibl. Smithiana, LXXVII; le Catol. de la Val-lière, 3838; l'Index du P. Laire, Tireboschi, etc.

<sup>(5)</sup> Certissine Peulus II affinis fuit.

ajonte que ses restes furent déposés dans nue chapelle au Vatican, et que le pape Sixte IV lui fit élever un tombeau décoré d'une épitaphe. Mais on la chercherait vainement dans les Recucils de Galletti (V. ce nom, XVI, 361); et tout fait conjecturer que Balbus mourut dans sa ville épiscopale avant 1469. Tiraboschi (6) dit que Balbus s'était rendu très-habile dans l'astronomie, et qu'il avait traduit du grec en latin plusieurs ouvrages, renvoyant ponr les titres anx Scrittori de Mazzuchelli, II, 89. La traduction que Balbus avait faite de l'Introduction à la philosophie de Platon par Alcinous a été publice, avec sa dédicace au cardinal de Cusa (V. ce nom, X, 382), à la suite de la première édition d'Apulee, Rome, 1469, in-fol. Dans la préface, Jean André, évêque d'Aléria, parle de Balbus dans des termes qui font douter qu'il vécût encore à cette époque. La version d'Alcinous a été reproduite en 1472 à la suite de l'opuscule d'Honorius, De imagine mundi; et en 1488 à Vicence avec l'Apulée; mais la nouvelle traduction de Marsile Ficin a fait oublier depuis long-temps celle de son devaucier. Balbus a traduit en outre le Dialogue de saint Grégoire de Nysse sur l'immortalité de l'âme, et la Vie de saint Macrin; - le Sermon de saint Grégoire de Nazianze sur l'amour de la pauvrete; - celui de saint Jean Chrysostôme sur l'aumone; - celui de saint Basile sur la prière; - et enfin divers Opuscules de saint Maxime. Ses traductions étaient conservées dans les archives du chapitre de Capoue (Catal. Smith., LXXVII). Le P. de Montfaucon nous apprend que la bibliothèque du Vatican possède anssi quelques opuscules de Balbus (Biblioth. manuscriptor., I, 128). W—s.

BALDASSINI (JÉROME), historien, né, vers 1720, à Jesi dans la marche d'Ancone, puisa dans sa famille, avec le goût de l'étude, l'exemple du patriotisme. Comme son aïeul Thomas Baldassini (1), Jérôme consacra sa vie à recueillir et à mettre en ordre des matériaux pour l'histoire de sa ville natale, et mourut en 1780. Outre que ques opuscules qui n'offrent que peu d'intérêt, on lui doit : Memorie istoriche della città di Jesi, Villafranca, 1765. in-4°. Cet ouvrage, fruit de longues et consciencieuses recherches, est très estimé. A la suite on trouve une réponse à la dissertation de l'abbé Philippe Vecchietti sur le passage de saint Grégoire, où il est question de la ville d'Ausima. Vecchietti soutenait que c'est Osimo; mais Baldassini, comme on le pense bien, se prononce pour Jesi.

BALDELLI (le comte JEAN-BAPTISTE), littérateur italien, nagnit à Cortone en 1766, fit ses études à Florence, et fut des sa première jeunesse créé chevalier de St-Etienne. Entraîné par son goùt pour la carrière des armes, il se rendit en France, où il fut officier d'abord dans l'infanterie, ensuite dans la cavalerie. Il épousa à Marseille une demoiselle de Lumeny, qui lui donna une fille et monrut en couches. Il émigra en 1791, comme la plupari des officiers de l'armée française, et fit les premières guerres de la révolution dans les armées des princes, puis daus celles de Prusse et d'Autriche. Il revint dans sa patrie en 1795; et, lors-

<sup>(1)</sup> On a de Thomas Baldassini : Notizie iste-

que les Français envahirent l'Italie dans l'année suivante, le grand-duc lui donna le commandement d'one brigade qu'il chargea de couvrir la Romagne. Le comte Baldelli était encore à la tête de cette troupe en 1799; mais Napoléon ayant définitivement soumis la Toscane, en 1800, il s'éloigna de son pays, et se mit à voyager dans le nord de l'Europe, principalement en Angleterre. Il ne reviot en Toscane qu'à la fin de 1804. et consacra des-lors tous ses moments à sa famille et à l'étude des lettres. Nommé l'un des membres de l'académie dela Crusca, il en devint en 1815 le président. Ayant toujours joui d'une grande considération à la cour du grand-duc, il sut envoyé à Dresde en 1817 pour y négocier le mariage du fils de Ferdinand III avee la princesse Marie. Baldelli mournt gouverneur de Sienne en avril 1831, laissant dix enfants de son second mariage. Il était membre des principales sociétés littéraires d'Italie, et correspondant de plusieurs académies étrangères. On a delui, commeéditeor: Lettere italiane scelte, Faenza, 1792, in-8°. Ce choix de lettres annonce un homme de gout .-- L'édition des OEuvres de Machiavel, Philadelphie (Livourne), 1796, dont il revit le texte avec le plus grand soin. L'Eloge que Baldelli composa de ce grand publiciste, sur l'invitation de l'académie de Florence, se tronve à la tête de l'édition de ses OEuvres, Milan, 1804, 10 vol. in-80. - Une excellente édition des Rime de Boccace, Livourne, 1802, in-8°, accompagnée de notes utiles .- Une des Voyages de Marco Polo , Floreoce , 1827, 4 vol. in-4°, faite d'après le manuscrit connu sous le nom de il Milione, et que l'éditeur enrichit de plusieurs morceaox précieux (V. Polo, XXXV,

220). Il dédia son édition au pape Léon XII, et il recut un bref, du 29 mars 1828, où le pontife le remercie d'avoir défendu l'église et combattu les prejugés de la philosophie. Enfin , indépendamment d'un assez grand nombre d'articles insérés dans Anthologie de Florence, on doit à Baldelli, comme auteur : I. Del Petrarca e delle sue opere libri quattro, Florence, 1797, in-40. C'est un ouvrage savant, rempli de recherches exactes et intéressantes. On trouve à la fin une table chronologique où l'auteur désigne tous les lienx où Pétrarque résida, et de laquelle il résulterait que Laure n'était pas née lorsque le poète fit ses études à Montpellier. Il avait projeté, de concert avec Augelo Fabroni, de publier nne édition des OEuvres latines de Pétrarque; mais ce dessein, comme tant d'autres, est resté sans exécution. 11. Vita di Giov. Boccacio, ibid., 1806, in-8°. Baldelli dédia ce bel onvrage à l'Italie; et il a reçu des éloges mérités de Ginguené et de Roscoë. Il est orné d'on portrait de Boccace et de quatre voes : celle de la vallée de Magnona, où Boccace a placé la scène de son Ameto; celle de Commedia delle Fiorentine a Ninfoja, où il suppose que les personnages du Décameron s'étaient réfugiés; celle de Certaldo, lieu devenu célèbre par le séjour de Boccace et par son tombeau; et enfin celle de la vallée delle Donne illustrée par un passage du Décameron, Giorn. VI, 10 nov. Dans sa préface, Baldelli passe en revue les principaux historiens de Florence, appréciant leurs divers genres de mérite avec autant de goût que d'impartialité. Arrivé à Machiavel, il s'excuse de faire l'éloge d'un écrivain dont les ouvrages ont été condamnés par l'é-

actual of our d

glisc, et qui, dans son livredu Prince, a réqui selon lui les maximes les plus propres à fonder et afférinir une tyranuie insupportable. A la fin du volume il a rassemblé cinq dissertations (illustrazioni): sur les diverses fortunes que la littérature grecque a éprouvées en Italie, pouvant, comme Baldelli le dit lui-même, servir d'introduction aux onvrages de Hody et de Boerner; - sur la famille et le lieu de la naissance de Boccace : - sur son Décameron :sur les calomnies répaudues contre ce grand écrivain avec leur réfutation; -et enfin sur sa Fiametta.

G-G-r et W-s. BALDINI (PRILIPPE) était, vers la fin du dernier siècle, médecin de la famille royale de Naples. Il a composé en italien plusieurs dissertations qui roulent pour la plupart sur des objets d'hygiène. Après avoir été imprimées séparément, elles ont été réunies en un seul corps d'ouvrage sons le titre de Saggi intorno alla preservazione e cura della umana salute, Naples, 1787, 5 vol. iu-8°. Les principales dissertations qu'nn remarque dans ce recueil sont : sur l'exercice de la chasse et ses effets; sur celni de la pêche; sur celui du cheval et de la natation ; sur les bains d'ean douce et d'ean de mer ; sur l'usage des bains d'eaux minérales et de vapeurs; sur les sorbets et l'usage des boissons à la glace; sur les pommes de terre et les ananas ; sur l'usage du viu dans les maladies, etc. Le seul des ouvrages de Baldini qui ait été traduit en français est intitulé : Manière d'élever les enfants à la main à défaut de nourrice, Paris, 1786 , in-12. Cette traduction est attribuée à Lesebyre de Villebrune.

G-T-R.
BALDUNG (JEAN), dit Baldo-

green, peintre et graveur sur bois . contemporain d'Albert Durer, mérite comme lui l'estime de la postérité. Né a Gemunden, dans la Sonabe, vers 1 476, il ne lui manqua, pour atteindre la réputation des grands maîtres, que d'avoir vécu sur un plus vaste théâtre, et d'avoir pu échauffer son génie an soleil d'Italie. On reconnaît dans ses compositions une touche hardie, une exécution qui plaît. Ses tétes sont belles; on admire surtant dans ses tailles de bois ce qu'il a fait en clair-obscur. Les connaisseurs lui reprochent dans ses premières gravures un goût très-gothique et une mauvaise conpe : Baldung se corrigea de ce défaut, et quitta le genre sec et mesquin pour une manière noble et moins maniérée. Il a signé quelques estampes; les autres portent un monogramme. Les plus connues sout : 10 Jésus-Christ et les douze apôtres (1514); 2º Adam et Eve (1514); 3° Xanthippe montée sur Socrate, qu'elle fait marcher sur les mains et les pieds (1515); 4º Bacchus ivre, couché sur un tonneau, du haut duquel nn enfant lui lache son urine sur la tête; 5º des paysages gravés à l'eauforte; 6° un sabbat. Baldung vivait encore en 1534; plusieurs de ses estampes portent cette date. On ignore l'époque de sa mort. B-n.

BALEN (MATHIAS), historien, naquit en 1611, à Dordrecht (1), d'une des familles les plus honorables de cette ville. Elevé daus la maison de son aïenl maternel, à Cand, il y contracta l'habitude de parler flamand, et cultiva depnis cette langue

<sup>(</sup>v) Par une distraction inconcerable l'édition de Dietionnaire de Chaudon, 1804, fait de Dondercht une ville d'Augleterre, Barbier, dans son Exames critique, a relevé cette faute; mais il ament de remarquer qu'elle a passé dans le Dietionnaire universe public par Prodhomms, auquel lei-mêaue a travaillé.

de préférence au néerlandais On cite de lni des pièces de vers estimées. Avant abandonné la poésie pour se livrer aux études historiques, il obtint des magistrats de Dordrecht la permission de puiser dans leurs archives les matériaux dont il avait besoin, et mit au jour la description de Dordrecht, contenant son origine, ses accroissements et son état présent avec la généalogiedes principales familles, etc., Dordrecht, 1677, 2 vol. in- 40, fig. (2). Peu d'onvrages de ce genre, dit Paquot, ont été faits avec autant de soins, et il n'en est peut-être aucun qui renferme une si prodigieuse quantité de détails curieux (Mem. pour servir à l'hist. litter. des Pays-Bas, in-fol., I, 358). Balen mourut peu de temps après sa publication. Son portrait a été gravé par le fameux Romain de Hooghe. W-s.

BALGUERIE-STUTTEN-BERG (PIERRE) naquit à Bordeaux, en 1779, daus la religion protestante. Il était fils d'un commerçant de cette ville, qui avait beaucuup perdu par la révolution, et surtout par ses funestes résultats dans la colonie de Saint-Domingue. Comme son père, il entra des sa jeunesse dans la carrière commerciale; et, doué de beaucoup d'activité et d'intelligence, il y obtint d'assez grands succès; mais la guerre qui tint si long-temps enfermées dans nos ports l'industrie et la marine de la France, ne lui permit point alors de donner un grand développement à ses spéculations. Il ne supportait donc qu'avec peine un pouvoir si contraire au commerce, et l'on ne pent donter qu'il n'ait vn avec joie la chute du gouvernement impérial. Il fut un des premiers habitants de Bordeaux qui

offrirent an duc d'Angonlème le seconrs de leur crédit, lorsque ce prince vint dans cette ville en 1814. Des que la paix des mers fut assurée . Balguerie se hata d'ouvrir des débouchés dans les parages les plus lointains, et ses navires forent des premiers à faire reparaître dans les ports de l'Inde et de la Chine le pavillon français, qui depuis si longtemps avail cessé de s'y montrer (1). Ce fut anssi lui qui le premier sut former daus son pays ces associations de capitalistes, qui partont ont en de si brillants résultats, et qui, à Bordeaux, acheverent si promptement le pont de cetteville et celui de Libourne, puis ceux de Moissac, d'Agen, d'Aiguillun, de Coësmont et de Bergerac. Ce fut encore par son impulsion que s'éleva dans Bordeanx le bel édifice de l'entrepôt , et que furent établies, dans les faubourgs, des usines où l'on vit en peu de temps les métaux couler sons toutes les formes et pour tons les besoins. Enfin , on peut dire qu'à cette époque si brillante du commerce français, Balguerie eut part à tout ce qui se fit dans sa patrie de grand et d'utile. La banque, les bains publics, les bateaux à vapeur, tous ces importants objets attirerent successivement ses regards et ses soins. Ses dernières pensées furent des moyens de défrichement et de fertilité qu'il avait imaginés ponr les landes de la Guyenne, et de voies de communication entre Rochefort, Bayonne et Bordeaux, ponr lesquelles déjà il avait obtenn l'autorisation du gouvernement. Mais il ne lui était pas donné d'accomplir ces admirables projets, et il est à crain-

<sup>(</sup>a) Cet navrage est écrit en flamand, et nen pas en hollandais, comme l'a dit Barbier dans son Examen critique.

<sup>(1)</sup> La ralation de l'une da ces entreprises a été imprimée sons le litre de Journal d'un voyage autour du monde pendent les ausées 1816, 87, 18 et 19, par M. Camilla de Roquefeuil, 2 vol. la-8° avec une planche, Paris, 1823,

dre qu'ils ne soient morts pour toujonrs avec lni. Son activité était si grande que, dirigeant lui-même toutes ses immenses opérations, il trouvait encore le temps de remplir les fonctions de membre du conseil municipal et du conseil général du commerce, de directeur de la caisse d'épargne, de président de la banque, etc., etc.; mais ses forces s'épuisèrent avant le temps. A peine âgé de 45 ans, il fut atteint d'une maladie de langueur à laquelle tous les secours de la médecine ne parent remédier. Il mourut à Bagnère, le 25 août 1825. Son corps, transporté à Bordeaux , suivant ses dernières volontés, y fut inhumé avec de grands honneurs, dans un cimetière que luimême avait acquis de ses deniers ponr ses coreligionnaires. La chambre de commerce, dont il était président, a fait exécuter son buste en marbre . pour le placer dans la salle de ses séances. Le roi Louis XVIII lui avait donné la croix de la Légion-d'Honneur. Parses rapports de famille et de commerce , par ses croyances religieuses et par d'autres causes encore, Balguerie appartenait essentiellement sous le gouvernement des Bourbons au parti de l'opposition; et les chefs de ce parti voulurent, à plusieurs reprises, mettre à profit son influence. en le faisant nommer membre de la chambre des députés; mais il aimait trop la paix, il chérissait trop sa patrie, pour provoquer des agitations funestes, et il avait d'aillenrs trop de bon sens pour abandonner ses affaires, et les sacrifier à des spéculations politiques. Ainsi, comme l'a dit un des écrivains de ce parti, il se montra peu empressé d'inscrire son nom à côté de ces excellents citoyens qui prétaient avec énergie à la cause de la li-

berté, l'appui de leur influence et de leur richesse. La cause de la liberté perdit sans doute à ce peu d'empressement, mais Balguerie y gagna beaucoup; il remplit jusqu'a la fin de sa vie tons ses engagements; sa fortune s'accrnt de jour en jour, et il l'a laissée tout entière à ses trois filles. Un éloge funèbre prononcé sur sa tombe fut imprimé le même jour à Bordeaux, et inséré dans plusieurs journaux de cette ville et de Paris. Il a fait imprimer: I. Un mémoire à son Excellence Monseis gneur le duc de Richelieu. président du conseil des ministres, 1821, in-4°, où il s'agit de movens propres à faciliter la navigation de la rivière de Bordeaux. Il Lettre de M. Balguerie-Stuttenberg à MM. les membres du conseil général du commerce, Paris, 1821, in-80. On a un portrait de Balguerie litbographié par Galard. М-р ј.

BALINGHEM (le P. ANTOINE DE ), écrivain ascétique, né en 1571. à Saint-Omer, prit l'habit de Saint-Ignace à dix-sept ans, et après avoir professé les humanités et la philosophie dans divers collèges, se consacra tout entier à la prédication. Il mourut a Lille, le 24 janvier 1630. à l'âge de 49 ans, laissaut la réputation d'un homme pieux et instruit. Il a publić un grand nombre d'écrits, tradnits en partie de l'italien et de l'espagnol. Paquot en cite insqu'à quarante dans son Histoirelittéraire des Pays-Bas, II, 145, in-fol.; mais il n'indique point un ouvrage fort rare de Balinghem, intitulé : Les plaisirs spirituels contre-quarrés aux sensuels du Quaresme-Prenant, Douay, 1627, in-12. On se contentera d'indiquer ici ceux qui sont encorerecherchés des amateurs : I. les après-diners et propos de table

pontre l'excès au boire et au manger pour vivre longuement, Lille, 1615, pet. in-8°. Ce volume est assex rare: il y a des exemplaires avec un nouveau frontispice: Saint-Omer, 1624. L'onvrage nélé traduit en latin, Cologne, 1620. Le traducteur est le P. Jacq. Malbrancq, a qui l'on doit une histoire fort curieuse des Morins. (Voy. MALBRANCO, au Supp.). II. Zoopadia, sive morum à brutis partita institutio, ordine alphabetico tun virtutum tum vitiorum. Saint-Omer, 1621, pet. in-80, livre singulier, et qui peut avoir douné au P. Leroy l'idée de celui qu'il a intitulé: La vertu enseignée par les oiseaux, Liège, 1653, in-8°. III. Scriptura sacra in locos communes morum et exemplorum digesta, ouvrage très-utile aux ecclésiastiques et surtout aux prédicateurs. Il a été réimprimé plusieurs fois ; la meilleure édition est celle de Trévoux , 1705, in-fol., précédée de deux discours . l'un sur les difficultés que présente l'étude des livres saints, et l'autre sur l'obligation pour les ecclésiastiques

de les étudier. W-s. BALIVET (CLAUDE-FRANÇOIS), conventionnel, né en 1754, à Gray, exercait en 1790, la profession d'avocat au bailliage de cette ville, lorsou'il fut élu membre de la première administration centrale du département de la Haute-Saone; en acceptant cette place, il sacrifia sesgoûtset sesintérêts personnels à l'espérance d'être utile à ses concitoyens. Nommé depnis à la convention nationale, il siègea constamment avec les membres les plus modérés de cette assemblée, et monta rarement à la tribune, soit qu'il n'eût pas le courage de sou opinion, soit qu'il jogeat tont effort inutile pour la faire prévaloir. Dans le prorès de Louis XVI, sur la question de la

peine, il s'exprima en ces termes : a Bien persuadé que nous ne dew vons prononcer qu'une mesure de sureté générale, je demande sa dé-« tention provisoire et son bannissement à la paix. » La session terminée, il entra au couseil des anciens, et dut à l'estime de ses collègnes d'en être nommé secrétaire (1797). En quittant les fonctions législatives (1798), il accepta la place de commissaire du directoire près de l'administration de son département . qu'il remplit jusqu'à l'établissement des préfectures. Balivet alors se retira dans son domaine à Frasne Saint-Mamès, arrondissement de Vesoul. Il y mourut le 29 avril 1813, regretté de ses nombreux amis, et laissant la

réputation d'un homme modeste et

W-8.

instruit.

BALLEROY (JACQUES-CLAU-DE-AUGUSTIN, marquis de LA COUR), premier écuyer du duc d'Orléans, naquit le 20 janvier 1694, d'une ancienne famille de Normandie et entra dans les monsquetaires en 1712. If fut mestre-de-camp en 1714, brigadier en 1734, gouverneur du duc de Chartres en mai 1735, maréchal-de-camp eu 1738, lieutenant-général en 1744. Il snivit son élève dans les diverses campagnes auxquelles ce jeune prince prit part, se distingua au siège de Fribourg, et fut exilé en octobre 1744, pour avoir engagé le duc de Chartres à se joindre au parti des princes du sang, lors de la maladie de Lonis XV à Metz et du renvoi de Mme de Châteauroux. On vonlut surtout le punir d'avoir excité le zèle avec lequel le fils du duc d'Orléans, dit le Saint, avait contribué à amener le roi malade au pied du tribunal de la pénitence. Cette disgrace, qui dura trente ans . était une suite des intrigues du duc

de Richelieu. Balleroy ent dans sa retraite une correspondance suivie avec le marquis d'Argenson, son parent; et cette correspondance donna peut-être lieu à l'ouvrage que composa cet ancien ministre des affaires étrangères, sous le titre de Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, dans lequel il proposait l'établissement des assemblées provinciales. Après la mort de marquis d'Argenson, arrivée en 1757, Ballerov suivit le projet qu'ils avaient médité ensemble. Il s'en occupa plus particulièrement en 1764, époque où parut le livre qui vient d'être désigné, et développa ses idées dans un plan qu'alors seulement il confia au papier. Il le remit en 1769 à M. de Fontette, intendant de Caen. Celui-ci le proposa au contrôleur-général qui l'adopta, et chargea ce magistrat de rédiger l'édit. Mais les intendants des finances, qui n'étaient pas pressés de voir les provinces s'administrer elles-mêmes, firent retarder l'exécution du projet, et il resta dans les cartons du contrôleur-général jusqu'an ministère de Nocker. Le marquis de Balleroy était, du côté de sa mère, née du second mariage de Le Fèvre de Caumartin avec Mile de Verthamon, neveu de l'évêque de Blois, Caumartin , et neveu aussi de Mme d'Argenson (femme du lientenant de police), par conséquent cousin-germain du comte et du marquis d'Argenson, frères, et ministres l'un ell'autre. Dans les Mémoires de ce dernier, publiés d'abord en 1785 sous le titre d'Essais dans le goût de ceux de Montaigne, et dont M. Réné d'Argenson, arrière - petit - fils du ministre de la gnerre sous Louis XV, a donné en 1823 une seconde édition, il est question du marquis de Balleroy

à propos de quelques détails sur les conférences de l'Entresol, qui se tinrent chez l'abbé Alary (de l'académie française), depuis 1724 jusqu'en 1731. On trouve aussi une mention de cette espèce de club dans le 3º volume, page 45 1, et suiv., des Lettres de Bolingbroke, publiées à Paris en 1808 par le général Grimoard. Le marquis de Balleroy fit partie de la petite académie libre dont il s'agit, dès sa fondation. C'était une réunion toute composée d'hommes instruits et appartenant à la première classe de la société, qui se connaissaient bien et se fiaient les uns aux autres. L'abbé Alary en était le président (1). On s'y occupait de recherches historiques, de droit public, et en général des nonvelles politiques du temps. On vit sortir de la plusieurs hommes d'état distingués, jusqu'an moment où l'on soupconna les habitués de l'Entresol d'être opposés à la cour, ce qui amena sa dissolution. Balleroy y avait lu, ponr son contingent, des morceaux d'une Histoire des traités depuis la paix de Vervins, qu'il avait laissée en manuscrit, el que son petit-fils projette de livrer à l'impression. Il travailla encore à une Histoire & Allemagne (2). Le marquis de Balleroy était généralement reconnu pour un homme d'un mérite

(1) Montesquien y Int, evant de le faire ingeniere, son fameze Monleye de 5/16 et d' Rugenier, voi fameze Monleye de 5/16 et d' Rucette y Tablé de Silaté-Verre, som Projite pour manavert autoripped de 2/2 per, 14-4/2 et d'un tres ouvreçon. Cette excludes polítique port autres ouvreçon. Cette excludes polítique port disea. A la môme propues, mes antre academia polítique, dost tablé, de Saint-Verre faisait tableye de excludad de Roban, et ceist president tableye de excludad de Roban, et ceist president pur les jéstultes Convantines et Chomilterd.

(a) L'abbé alary en a aussi laissé une dont le manuscrit Sungrophe est dats mon cediuet, ainsi que les memorchis dont il est question dans la note précédente. A BA

très-distingué, et qui joignait à des conoaissances en plus d'un genre la philantropie la mieux entendue: il réunissait à cet égard la pratique à la théorie. Son désir d'être utile lui fit sacrifier une grande partie de sa fortune à l'ouverture et à l'exploitation de la mine de charbon de terre de Littry près Balleroy, qui est d'un seconrs si efficace au département du Calvados, où le bois est très-rare et très-cher. N moorut en 1773, dans la terre de son nom. Il avait épousé la fille do maréchal de Matignon. - Son fils, Charles-Auguste de La Cour, comte de Balleroy, lieutenaot-général depuis 1762, après une vie remplie de vertos et de services utiles, fut, en 1794, à l'âge de 74 ans, uoe des victimes do tribuoal révolutioonaire, C'est le père du marquis de Balleroy

actuel (Philippe-Auguste). L-P-E. BALLESTEROS (doo FRANcisco), général espagnol, né à Brea dans l'Aragon, en 1770, entra de bonne heure au service, fit la campagoe de 1793 comme lieutenant dans les volontaires de cette provioce, et fut bieotôt promu au grade de capitaine. En 1804 on l'accusa d'avoir détourné trois mille rations de fourage, et le ministre de la guerre, Caballero, proconca sa destitution. Quelque temps après, le prince de la Paix, alors tout-poissant, ayant sans doute reconnu l'accusation calomnieuse, le placa comme chef des douaniers dans les Asturies. Lors de l'invasion des Français en 1808, la juote de cette provioce lui confia le commandement d'un régiment, avec lequel il rejoignit l'armée commandée par Blake et Castaños. Il prit part sous leurs ordres à la victoire de Baileo, et alla ensoite dans le midi de l'Espagoe, où il montra beaucoup de talent et de sang-froid dans plusieurs opéra-

tions qu'il dirigea comme chef. Mais il se laissa surprendre à Santander, en 1809, et n'échappa qu'avec beauconp de peine aux poursnites de Napoléon qui commaodait en personne sur ce poiot. Il essuya encore un échec à Rooquillo en 1810, et un autre à Castilles. Mais étant passé daos l'Estramadure et l'Andalonsie. il v fut plus heureux, et battit des corps fraocais à Castaña et à Osuna. Poursnivi quelque temps après jusque dans les montagnes de la Rooda, il se réfugia soos le canoo de Gibraltar, et demanda à entrer dans cette forteresse; mais le gouverneur s'y refusa, craignaut que Ballesteros ne profitat de cette circonstaoce pour s'emparer de la place au nom de l'Espagne. Des officiers qui servaient alors soos ses ordres ont assuré que telle était réellement son intention, et qu'il ne fallut rien moins que la prudence et la fermeté du gouveroeur anglais poor faire échouer ce projet. Il est constant que dans toutes les occasions Ballesteros se montra fort opposé à l'Aogleterre; et. lorsque le marqois de Wellesley viot prendre le commandement des armées espagnoles, il refosa de lui obéir. On a prétenda que cette dissidence favorisa beaucoup les opérations du maréchal Soult; ce qu'il y a de sur, c'est que Ballesteros fut alors exilé à Ceuta par ordre des cortès. Il publia un mémoire justificatif, et plusieurs officiers prirent sa défense avec beaucoup de chaleur. Reintegré plus tard dans ses fonctions par le pouvoir qui l'en avait privé, il fut mis à la tête d'un corps de troupes qui occupait les montagnes de la Ronda. En 1811 la régence de Cadix le nomma lieutenant-général, et à son retour, en 1814, Ferdinand VII Ini confia le ministère de la guerre ; mais

les opinions qu'il manifesta contre le ponvoir absolu lui firent bientôt perdre cet emploi. Il fut exilé à Valladolid avec la moitié de son traitement. On conçoit qu'après tant de services rendus à la cause de l'indépendance et à celle de Ferdinand, Ballesteros dut éprouver pour de pareils procédés un ressentiment profond. Tout cela d'ailleurs ne fit que le lier davantage au parti qui réclamait une constitution; et, lorsque ce parti sembla triompher en 1820, par le soulèvement de l'armée dans l'île de Léon, on vit Ballesteros accourir aussitôt dans la capitale et s'y mettre à la tête du mouvement. Devenu président d'une junte provisoire, il fit prêter aux troupes un nouveau serment, éloigna du conseil les partisans du pouvoir royal, organisa une municipalité, fit sortir de prison tous les détenus pour cause politique, enfin il put être alors considéré comme le maître de tous les pouvoirs, et Ferdinand VII (Voy. ce nom, au Supp.) fut réellement prisonnier dans son palais, puis entraîné à Cadix. Quelques bataillons de la garde de ce monarque avant tenté de le délivrer dans la journée du 7 juillet 1823, Ballesteros marcha contre eux à la tête des milices et les mit en fuite. Lorsque, peu de mois après cet évènement, les Français pénétrèrent en Espagné sous la conduite du duc d'Angoulème, Ballesteros reçut du gouvernement provisoire le commandement général des troupes qui furent chargées de défendre la Navarre et l'Aragon. Repoussé derrière l'Ebre par le général Molitor, il se retira, toujours en combattant, vers les provinces méridionales. Arrivé dans les montagnes de Campillo de Aronas, non loin de Grenade, il essaya de tenir dans une position avantageuse; mais il fut battu

le 24 juillet, et le 4 août il signa & Grenade une convention par laquelle il reconnaissait la régence établie à Madrid en l'absence du roi, et s'engagcait à remettre les places qu'il avait en son pouvoir, à condition que ses troupes continueraient à recevoir leur solde, et que personne ne serait recherché pour délits politiques. Riego refusa de donner son adhésion à ce traité; et Ballesteros, ayaut fait d'inutiles efforts pour l'obtenir, se vit dans la necessité de l'y contraindre par la force des armes; mais une grande partie de ses troupes passa du côté de Riego, et ce général à sou tonr essaya de déterminer Ballesteros à reprendre le commandement en chef des troupes contre les Français. Fidèle a sa parole, Ballesteros rejeta toute espèce de proposition. Lorsque Ferdinand VII, après avoir déclaré nuls les actes du gouvernement constitutionnel, bannit de la capitale tous les fonctionnaires de ce gouvernement, et tous les officiers de l'armée, Ballesteros envoya au duc d'Angoulème sa protestation contre cette nouvelle abolition de la constitution et contre la violation de la capitulation qu'il avait signée. Il se réfugia ensuite en France, et vécut long-temps dans la retraite à Paris, où il est mort le 28 juin 1832. M-n j.

HALLET (PLASCOI), écrivain acclique et seromaire, aquali paris le 6 mai 1700, d'une famille honorable. Ayant embrasel Pétat-és satique, il fut pourru très-jenne de la cure de Gif près de Vyrsailles, et consacra ses loisirs à composer des ouvrages qu'il gogest propres hamer la dévotion et le goût des exercices de piét. Remplissant ses devoirs avec un zèle vraiment érangélique, il

BAL

ses confrères dans les fonctions pénibles du ministère. Appelé fréquemment à Paris, il y obtint dans les principales chaires des succès qu'il dut moins à l'éclat de ses discours qu'à leur solidité. Sa santé délicate n'ayant pu résister à l'excès des fatigues, il tomba malade, et se vit, avant l'âge de 50 ans, forcé de résigner sa cure. Depuis quelque temps la reine, épouse de Louis XV, avait bonoré l'abbé Ballet du titre de son prédicateur ordinaire, le senl qu'il prend, avec celui d'ancien curé de Gif, à la tête de ses ouvrages. Il employa ses dernières années à rédiger de nouveaux écrits et à retoucher ses sermons qui, s'ils ne lui assurent pas parmi les grands orateurs sacrés un rang qu'il n'ambitionna jamais, lui donnent des droits incontestables à l'estime publique. Ballet mourut vers 1762. On a de lui: I. Traité de la dévotion à la Sainte Vierge, Paris, 1750, in-12. II. Nouvelles Instructions pour le Jubilé, ibid., 1751, in-12. III. Instructions sur la pénitence du Caréme, ibid., 1754, in-12. IV. Exposition de la Doctrine de l'église romaine, contenue dans les articles de la profession de foi dressée par le pape Pie IV, ibid., 1756, in-12. V. Prónes sur les commandements de Dieu, ibid., 1757, 5 vol. in-12. Les exemplaires sous la date de 1753 ne différent que par le changement des frontispices. VI. Prônes sur les Evangiles de toute l'année, ibid., 1758, 8 vol. in-12. Ce recueil est très-estimé. VII. Panégyriques des Saints, ibid., 1758, 4 vol. in-12. Les deux premiers volumes avaient paru dès 1746; en les reproduisant l'auteur y joignit un troisième volume; le quatrième se compose de morceaux imprimés séparément et qui furent

réunis par le libraire. VIII. De la dédicace et de la consécration d'une église, traduit du Pontifical romain, ibid., 1759, in-8°. IX. Histoire des temples des païens, des juifs et des chrétiens, ibid., 1760, in-12. Ge n'est point, comme on pourrait le soupconner un ouvrage d'érndition. X. Vie de la sœur Françoise Bony, fille de charité, etc., ibid., 1761, in-12. W-s.

BALLET (JEAN), jurisconsulte, né, vers 1760, dans la province de la Marche, exercait en 1789 la profession d'avocat à Evaux. Nommé inge an tribunal de cette ville en 1791, il fut élu la même année par le département de la Creuse député à l'assemblée législative. Après avoir énuméré les nombreux services rendus par les comités pendant la session de l'assemblée constituante, il demanda qu'il en fût créé pour les différentes espèces de service, qui seraient chargés d'examiner les questions avant de les soumettre à la délibération publique. Nommé membre du comité des finances, il ne parut plus guère à la tribune qu'eu qualité de rapportenr. Le 2 avril 1792 il présenta la situation de la caisse de l'extraordinaire; et, pour faire face au besoin, demanda que la masse des assignats en circulation fut élevée à seize cent cinquante millions. Le 28 août suivant il fit rendre plusicurs décrets, dont l'un prescrivait le remboursement partiel de l'emprunt de 1782; et un autre l'impression et l'envoi à tous les départements des premières pages du livre rouge que, par un reste d'égards pour la famille royale, l'assemblée constituante avait jugé convenable de tenir secrètes. Ballet n'ayant point été élu à la convention, rentra dans la carrière de la magistrature. D'abord commissaire près le tribupal de Chambon, il fut en 1805 nommé procureur-général près le tribunal d'appel à Limoges. A la réorganisation des tribunaux, en 1811, il fut fait avocat-général à la cour impériale de cette ville, et créé chevalier de la Légion-d'Honneur. En mai 1815 il fut envoyé par le département de la Creuse à la chambre des représentants. Le 27 juin il fit adopter l'ordre du jour sur toute discussion relative au hudget jusqu'à ce que les bureaux chargés de s'en occuper eussent terminé leur travail. Le 6 juillet il proposa, comme article additionnel au projet de constitution que l'on discutait alors, que pendant la vie du monarque il ne lui fût point élevé de monument. Après la dissolution de la chambre, au second retour du roi, Ballet reprit ses fonctions d'avocat consultant. Il mourut à Limoges, le 30 avril 1832, laissant la réputation d'un hon jurisconsulte. - Il ne faut pas le confondre avec Ballet , notaire d'Haguenau, auteur des Conférences sur les ordonnances, les principes du droit romain et la jurisprudence des arrets du conseil d'Alsace, Colmar, 1788. in-8°. W-s.

BÁLLIN (CALTUS), neven et élève de Clande Ballin (Å'. ce nom, III, 287), naquit, vers 160e, it Paris, oi il mourtu le 18 mar 1754. Comme son oncle, il fut ofèrre da vic, et se distingua par la pureté et l'Alégance de ses travaux aussi celèmes daus les pays étrangers qu'en France. Ce fat surtout pour les cours d'Espagne et de Portugal, pour l'Italie, pour la Saxe, la Bavière et la Rassie qu'il file le plus grand nombre d'ouvrages. Il travailla aussi pour le prince Eugène. Louis XV l'employa pour les présents qu'il a arcessa au Grand-Seigeueu après

l'ambassade de 1741. Ballin avait exécuté avec beaucoup de talent la couronne du sacre et le cadenas du roi, qui fut regardé comme un de ses chefs-d'œuvre. On voyait encore de lui, a Notre-Dame de Paris, un soleil magnifique de cinq pieds et demi de hauteur, et le beau lampadaire qui était devant la chapelle de la Vierge. Il avait fait en 1749, pour l'église de Saint-Jean de Lyon, une croix et des chandeliers dans lesquels on reconnaissait toute la fraîcheur de son talent. Lorsque la mort l'enleva, à plus de 93 ans, il était encore occupé de son art : il finissait pour Louis XV un surtont d'or, d'une composition admirable, dont l'achèvement fut confié à son fils qui lui succéda dans sa charge d'orfèvre du roi.

BALLOIS (Louis-Joseph-Put-LIPPE), né à Périgueux, en 1778, doit être mis an nombre de ceux qui, les premiers, tentèrent d'henreux efforts pour propager et répandre en France le gout des recherches statistiques. Il était fort jenne encore, lorsqu'il fit paraître à Périgueux un journal politique (1), dans lequel il professait les principes républicains les plus exagérés. Ses doctrines déplnrent même au directoire exécutif, qui saisit bientôt une occasion de lui témoigner son mécontentement. L'exconventionnel Lamarque, nommé ambassadeur en Suedo, ayant voulu prendre Ballois ponr secrétaire de légation, reçut du gouvernement l'ordre positif de renoncer à ce choix. Cette exclusion, qui semblait frapper Ballois jusque dans son avenir, le précipita dans un tel désespoir qu'il prit la résolution de mettre fin à

<sup>(1)</sup> L'Observateur du département de la Dordogne. Ce journal fut supprimé par un arrêté du directoire.

92 sesjours; mais soit défaut de fermeté, soit que l'arme fiit mal dirigée, il ne se fit qu'une blessure pengrave. Echappé à ce danger, il participa à la rédaction de plusieurs feuilles publiques, qui furent supprimées après 1 le 18 bramaire. Cette révolution ayant tempéré la fougue de ses idées démocratiques, il tourna ses vues vers un ordre de connaissances dont les théories et l'application également inoffensives n'étaient pas de nature à effaroucher le pouvuir. Il entreprit en 1802 et coutinua jusqu'à sa mort la publication des Annales de statistique dont il a paru huit volumes in-80. Le plan de cet ouvrage était sage et bien concu. La première partie était consacrée à l'insertion ou à l'analyse des mémoires qui avaient pour but de faire connaître l'état réel du territoire français, sous tous les rapports de la production et de la consommation. Dans une autre division, l'auteur ue s'occupait que de la partie théorique de la scieuce, et, sons le titre de Mélanges, il rendait compte des ouvrages nationaux et étrangers qui avaient trait aux mêmes matières. On trouve dans ces Annales plusieurs écrits intéressants de sir John Sinclair, entre autres des ubservations sur la nature et les principes des recherches statistiques. L'éditeur a publié séparément un opuscule du même baronnet intitulé : Lettre à M. Ballois sur l'agriculture, les finances, etc., suivie d'un aperçu sur les sources de tout revenu public, Paris, 1803, in-8°. Un établissement qui semblait devoir prêter un nouvel appui à l'entreprise des Annales et aux progrès de la science venait de se former à Paris, sous le nom de Société de statistique ( 5 février 1803 ). Ballois en avait été nommé le secrétaire perpé-

tuel, mais la mort, qui l'avait fui lorsqu'il la cherchait, vint le surprendre au moment où il pouvait espérer d'obtenir par ses travaux un sort bonorable. Il termina prématorément sa carrière à Paris, le 4 déc. 1803, ayant à peine atteint 25 ans. Il était associé correspondant de la société philotechnique et membre de l'académie de legislation. L-u-x.

BALME (CLAUBE DENIS), médecin, correspondant de la société royale de médecine de Paris et de celle de Toulouse, associé de l'institut de santé et salubrité de Nîmes, naquit au Puy en Velay, le 24 janvier 1742. Après avoir reçu le bounet de docteur à l'université de Montpellier, le 4 mai 1763, il se rendit à Paris an commencement de 1767, pour y perfectionner ses études, et revint vers la fin de l'année suivante au Puy, où il exerça sa profession jusqu'a sa mort, arrivée le 29 nov. 1805. Il avait consacré une partie des loisirs que lui laissait une pratique étendue à composer différents ouvrages relatifsà son art. Outre plusieurs mémoires, réflexions ou lettres insérées dans le Journal de médecine de Paris, depuis 1768 jusqu'à 1790, il adressa à la société royale de médecine, de 1786 à 1789, quatre mémoires : deux lui méritèrent un des jetons d'or de la valenr de 50 fr. . que décernait cette compagnie savante à titre de prix d'encouragement. En 1797, la société de médecine de Paris, à laquelle il avait fait parvenir des observations sur les hémorrhagies utérines avant l'accouchement, lui décerna, pour premier prix d'émulation, une médaille d'or de la valeur de 100 fr. Les ouvrages qu'il a publiés sont : I. Dissertation sur le suicide, 1789, in-

8°. II. Mémoire sur les efforts.

Le Puy, 1791, in-12. III. Recherches diététiques du médecin patriote, Le Puy, 1791, in-12. IV. Considérations cliniques sur les rechutes, Le Puy , 1797 , in-12. V. Lettre sur les médecins accusés d'irréligion, et sur les nourrices mercenaires, Le Puy, 1804, in-8". BALOCHI, on plus exactement

BALLOCO (Louis), né à Verceil, en 1766, étudia la jurisprudence dans le collège del Pozzo, fondé par l'archevêque de ce nom à Pise, et fut recu docteur à l'université de cette ville en 1786. Mais son gout pour la poésie lui fit bientut abandonuer le barreau : il débuta dans cette nouvelle carrière par un poème intitulé: Il merito delle Donne, imprimé à Milan. Lors de la réunion du Piémont à la France, en 1802, Balloco vint à Paris, et il y fut attaché comme poète et chef de la scène au théâtre italien (1), où il douna plusieurs opéras de sa composition. Vivement affligé de la perte de sa femme, Balloco vivait depuis quelque temps dans la retraite lorsqu'il fut frappé du choléra, et mourut à Paris, en avril 1832 (2). On a delui: I. Il merito delle donne, trad. du français de Legouvé, 1802, in-18. On trouve à la suite de la traduction, plusieurs poésies de l'anteur. II. I virtuosi ambulanti, dramma giocoso in duo atti, Paris , 1807 , in-8°. III. Penelope, dramma serio in duo atti, Paris, 1815, in-8°, IV. La primavera felice, publié en 1816, pour le mariage du duc de Berry. Cette composition dramatique eut quelque succès : le prince voulut connaître l'auteur et le complimenta. V. Avec M. Soumet: Le Siège de Corinthe. tragédie lyrique en 3 actes, Paris, 1816, in-8°. VI. Cantata per l'illustre nascita di sua altezza il duca di Bordeaux, Paris, 1820, in-8". VII. Avec M. Soumel: II viaggio a Reims, dramma giocoso in un atto, composto per l'incoronazione di S. M. Carlo X, ital. et franc., Paris, 1825, in 8°. VIII. Avec M. Jouy: Moise, grand opéra en 4 actes, Paris, 1827, in-80. IX. Roberto il Diavolo, imité de la pièce française intitulée Robert-le Diable. X. Paroles et musique de plusieurs Romances, Cavatines et Cantates, dont une à quatre voix sur la mort de Cimarosa; cette dernière n'a pas été mise en musique. G-c-x.

BAL

BALSAMO ( l'abbé PAUL ), écrivain agrouomique, naquit à Termini en Sicile, le 7 mars 1763, de parens cultivateurs qui, lui voyant des dispositions pour les lettres, le destinèrent à l'état ecclésiastique. Reçu au séminaire de Palerme, Balsamo y fit ses études avec beaucoup de succès, et il apprit les mathématiques sous la direction de l'astronome Pizzzi, ponr lequel il conserva tou-

<sup>(1)</sup> Il composa, pendant plus de vingt ans, des l'évett pour ce theâtre, et n'ent pas toujours à se louer de sa fortune. Il écrivait (22 mars 1818) 1 × J'ignore le sort futur de la harsque. Ou assure cesendant que Paer sera le directeur de la musique. Pour moi je ne suis ce que je deviendrai. Je ne bonge pas, et je ni'en rapporte, comme maitre Jacques, à la destinée. J'ai été avant-hier spectateur oculaire de l'affreux déentre de l'Otenn: en deox heures toot a été brulé, excepté les murs, etc. « V—ra.

(z) Il écrivait pendant la première invasion
de sa maladie : « Mme Vestris m'a invité en va-

tre nom... Ma conscience m'ordnane de ren à votre aimable invitation. Ma belle voisine a peur de uma nubre, et il est tout simple que vons rednutiez ma personne. Savez-voos qu'elle o descudu l'entrée chez elle, même à une earte de visite à laquelle pourraient être attachés des missures pessilentiels!... Ma file est veoue à Paris, et je n'ai pu la voir, etc. »—Il a laissé asieurs poesies manuscrites, entre autres: Le 

jours de l'estime et de la reconnaissance. Il obtint au concours la chaire d'agriculture à l'université de Palerme, et fut envoyé par son gouvernement en Lombardie, en France et en Angleterre, où il séjourna deux ans, et so lia avec le célèbre Arthur-Young , auteur des Annales d'agriculture. On peut voir dans cet ouvrage plusieurs mémoires qu'il a rédigés . et qui présentent une analyse fort curiense de son système de culture avec des notes de son ami Yonng. Riche de nouvelles connaissances, Balsamo retourna à Palerme, et il y conçut le plan de ses leçons sur le théorème de Columelle, savoir, que pour bien cultiver la terre il faut trois choses: 1º Prudentia: 2º Rei voluntas agendi; 3º Facultas impendendi. Il divisa ses lecons en agriculture politique, agriculture théorique et agriculture pratique. Dans la première partie, il démontra les causes politiques qui nuisent à l'agriculture, particulièrement les manyaises lois, au nombre desquelles il place les emphytéoses, les vains parcours, les redevances, la féodalité et toutes les prohibitions sur le commerce des blés. Dans la partie théorique, il traita des nouvelles combinaisons chimiques de Dandole et Davy pour la fertilisation des terres. Il est sur que Columelle ne connaissait pas les propriétés de l'azote, ni celles de l'acide carbonique; Young Iuimême expliquait tout par le phlogistique; et cependant tous ceux qui ont adopté les méthodes de ces hommes célèbres ont tiré de leurs terres le plus grand profit. Dans la troisième partie, qui est celle de la pratique, Balsamo, en suivant les idées d'Young, démontre qu'il ne faut pas exiger des terres un trop grand produit, mais les résultats les plus

avantageux avec une moindre dépense. et pour cela il recommande l'usage des machines et des instruments les plus simples, celui des engrais les moins couteux. Enfin, il généralise toutes les pratiques des divers pays qu'il a visités. Les déclamations du professeur contre tous les genres d'abus. même contre les vexations des grands seigneurs, ne déplurent point au gouvernement sicilien, et le prince Caramanico, vice-roi , fut autorisé à conférer à Balsamo une abbave qui lui donna entrée à la chambre du clergé, laquelle trop souvent, d'accord avec celle de la noblesse, faisait supporter par le tiers-état tout le poids des impôts. Pour faire cesser une telle injustice, Balsamo fit interdire les donations; et, sur sa proposition, la répartition de l'impôt fut fixée d'après le revenu sur toutes les propriétés indistinctement. Nommé depnis long-temps bibliothécaire du roi. il fut chargé de présenter divers plans de réforme qui eurent un plein succes, et recut de nouveau pour récompense une abbaye très-riche; mais il en jouit pen de temps, étant mort en 1818 à Palerme. On a recueilli sea traités d'agriculture et d'économie politique au nombre desquels nous citerons: I. Il costante vile prezzo di generi non denota e non cagiona richezza e prosperità nello stato. II. Lo spendersi del denaro in un paese, quali utili effetti produca nel paese medesimo. III. Gliinteressi nazionali e la giustiziarichiedono che non si avvilisca il valore dellamoneta. IV. Diligenze e pratiche perchè livini regger possieno alla navigazione ed alla lunga conservazione. V. Sopra la birra, il sidro e l'idromele. VI. Pensieri sopra l'agricoltura di Sicilia. VII. Sopra l'influenza delle scienze nel miglioramento delle arti. VIII. Sopra il piacero dell'agricoltura, pra il piacero dell'agricoltura dall'inglese. IX. Sopra il dagi relatirabeza nasionale. X. La sentensa del villano. XI. I villano pilosofo. Tous ces écrits sont fort estimés na lulle; et l'auteur y est mis sur raog des savaots les plus distingoés.

BALTIMORE (le baron de). V. Calvert, VI, 572.

BALTUS (JACOURS), frère puine du P. Baltus, jésuite, né à Metz, le 31 janvier 1670, exerça dans cette ville la profession de notaire, et fut élu conseiller-échevin de l'Hôtel-de-Ville. Il avait tenu, par ordre chronologique, un journal des faits et des évènements les plus importaots qui coocernaient sa patrie. Ce travail fut mis au jour en 1789 par dom Tabouillot, sous le titre d'Annales de Metz. depuis l'an 1724 inclusivement, pour servir de supplément aux preuves de l'histoire de Metz, Lamort, in-4º de 360 p. M. Teissier, dans son Essai philologique sur les commencements de la typographie à Metz, 1828, in-8°, fait observer, à propos de cet ouvrage, que, malgré les dédains des esprits superficiels pour ces notes journalieres, elles finissent par former des recueils utiles, qui préservent de l'oubli des faits intéressants pour chaque cité. Mais M. Teissier commet une légère erreur en disant que ces Annales vont jusqu'à 1759; elles se terminent an 27 décembre 1755. On a placé à la fin quelques pièces, dont les trois dernières sont de 1759; ce qui a pu causer la méprise de l'auteur de l'Essai. Au milieu de détails fastidieux, tels que la description des fêtes données pour le bapteme de l'en-

fant de M. de Caumartin, intendant, ou à l'installation de M. le comte de Gisors comme gouverneur, on remarque des particularités curienses sur les constructions qui ont été élevées dans l'intérieur de Metz ou dans l'enceinte des remparts, pour embellir et fortifier une des places les plus importantes du royaume. L'annaliste n'oublie pas de donner la notice des anciens monnments que les travaux et les fonilles ont pu faire découvrir. L'échevin Baltus a publié le Journal de ce qui s'est fait à Metz au passage de la reine. avec un recueil de plusieurs pièces sur le même sujet, Metz, 1725. in-4°. La reine Marie Leczinska, fille de Stanislas, venant de Strasbourg, où le duc d'Orléans l'avait épousée par procuration de Louis XV, arriva le 21 août 1725 à Metz. On lui donna des fêtes brillantes one la relation de Baltus fait connaître en détail. Il mourut à Melz en 1760. L-m-x.

BALZAC ( ..... ), architecte, naquit à Paris vers le milieu du 18º siècle. Consu par son talent comme dessinateur, il fut désigné pour faire partie de la mémorable expédition d'Egypte, et nommé membre de l'Institut. Pendant le séjour de l'armée française au Caire il y fit jouer les deux Meuniers, opéra dont Rigal avait composé la musique. Son enthousiasme pour les arts le conduisit jusque dans l'ancieone Thébaïde, dont il visita les monnments. Après son retour en France, il fut adjoint à la commission chargée de recueillir et de disposer les matériaux du graod ouvrage sur l'Egypte que le gouvernement avait résolu de publier (V. J.-B. FOURIER, au Supp.). Balzac l'enrichit d'une foule de précienz dessins d'architecture. Dans ses loisire il cultivait la littérature avec quelque succès. Outre une Ode sur le mariage de l'empereur et la naissance du roi de Rome, imprimée dans les Hommages poétiques, II, 268, il a réuni, sous le titre de Poésies ad libitum, Paris, 1817, in-80, les pièces qu'il avait publiées dans les journaux. On cite encore de lui un pelit poème allégorique : Douleurs et guérison, Paris, 1819. Balzac conservait dans un âge avancé la chaleur et les autres qualités de la jeunesse. Il mourut d'une apoplexie foudroyante le 31 mars 1820. A cette époque il remplissait la place d'inspecteur en chef des travaux publics du département de la Seine. Il avait en portefeuille des poésies, une comédie en vers, ainsi qu'un grand nombre de plans, de projets et de dessins d'architecture; tous les journaux se sout accordés à faire l'éloge de son caractère et de ses talents.

BANCAL (Jaxo-Hexn), coma sons le nom de Bancal de Isants, naquit en Auvergue le Sants, et y posselli diai notaire à Paris, et y posselli une des meilleures éindes (1). Hadopta les principes de la révolution avec entoniment de la révolution avec entoniment de la romanyue, une tracoulte vi et l'anonyue, une decoulte de l'anonyue, une dedroits d'aire et de pouvoir à domner par le peuple français pour les états-genéraux dans les soirante assemblées undiquées à Paris (2).

Le 14 juillet suivant il fut député avec Ganilh par l'assemblée des électeurs de Paris vers l'assemblée nationale, pour lui faire connaître la situation de ces électeurs qui s'étaient déc!arés en permanence; et quelques jours après ces deux mêmes députés témoiguaient devant le Châtelet dans l'affaire Bezenval. Lorsque l'assemblée nationale s'occupa de la constitution qu'elle voulait donner à la France, dans le mois de juillet 1701. Bancal lui présenta, de la part du club des jacobins de Clermont Ferrand, une adresse dans laquelle ces démocrates réclamaient de la manière laplus insolente et même avec menace, contre la dissolution des assemblées électorales, qui venait d'être ordonpée par un décret. Biauzat, député de l'Auvergne, parla contre les signataires, et plus particulièrement contre Bancal qu'il traita d'intrigant. Sursa demande, l'adresse fut envoyée au comité des recherches; mais cette affaire n'ent pas de snite, et le 29 juillet, dans une nonvelle pétition, Bancal demanda avec plus d'insolence encore, de la part des patriotes de Clermont, justice et réparation. Toules ces circonstances contribuèreut à lui faire une réputation de patriolisme, et l'année suivante il fut nommé député à la convention nationale par le département du Puy-de-Dôme. Mais des-lors ses opinions s'étaient singulièrement modifiées; et elles semblaient se modérer à mesure que l'initation des esprits devenait plus grande. Lorsque le Prussien Anacharsis Clootz, se disant l'orateur du genre humain, publia son

<sup>(5)</sup> Bancal n'était conou à Paris comme noque aux le nous de Der fanet. Il vendé ini que aux le nous de Der fanet. Il vendé ini poble efferne, avendre de la manesipalité du 20 zo 2011, pais de la concurue de Paris, et se trouve comprié dans la mise hors la sid ec cete comnume, à la chute de Robespierre. Il périt sur l'echafaul le 3 sibermidor au l'echafaul le 4 sibermidor au l'echafaul

<sup>(3)</sup> Cetta declaration fut dequais instérée dans la Chronique da moir, redigée par Condorne, Kernsint, etc. Bunel, nous apprond lui-mone, consequent de la companya de la companya de la consequent consequent de la consequent de l

j'ai même éte, durant mon aéjour en Augleterre, charge par elle d'une mission pour y former ou lien arec les amis de la liberte. La paternité est la loi de la natura; la fraternité est celle da la sociéte. » (Honi Bancat à Anacheris Clost, ou collèges).

plan de république universelle, il avança que Bancal appuvait son systeme federatif: Bancal repondit par un pamphlet de 16 pages in-8º: « Frère, disait-il, vous me prêtez vos rêveries... Je ne veux pas, comme vous, que l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne et tous les autres états de l'Europe deviennent des départements de la France, dont le cheflien serait Paris. » Il reproche plaisamment à Clootz de vouloir creer environ mille départements dans sa république universelle. « La scule opération de la division de la France, fit envoyer dans le temps, à l'assemblée constituante, environ deux mille députés extraordinaires. Combien en faudrait-il pour tout le genre humain?... Je connais la lierté anglaise, et je ne pense pas que ce penple, qui a versé tant de sang pour se rendre libre, voulut faire de son île un département de la France. » Le 27 novembre 1792, Bancal demanda à l'assemblée qu'on laissat indépendante la Savoie qui venait d'être conquise, et qu'il sui fût permis de se donner le gouvernement qui lui conviendrait. Il était un des secrétaires à l'époque du procès de Lonis XVI, et il commença la discussion par contester à l'assemblég le droit de le juger. Il vota ensuite de la manière la plus favorable à ce prince, c'est-à-dire pour la détention et le bannissement à la paix, pour l'appel an peuple et pour le sursis à l'exécution. Dans la séance du 26 février, lorsque la convention discuta la question de savoir si Marat serait décrété d'accusation, Bancal demanda qu'il fût expulsé de l'assemblée comme un fou, et renfermé dans une maison de santé, où son état serait constaté par des médecins. Collot d'Herbois déclara que c'était Bancal

lui-même qu'il fallait taxer de solie ; et Marat répondit que c'étaient les hommes de l'appel au peuple qui acensaient l'ami du peuple. Le décret d'accusation ne fut pas prononcé. De plus en plus opposé au système de tyrannie qu'il voyait se former dans le sein de la convention nationale, Bancal combattit quelques jours après avec succès la proposition de prendre les ministres au sein de l'assemblée; mais il fit d'inutiles efforts pour que les attributions du comité de salut public se bornassent à surveiller le conseil exécutif, et pour que ses membres fussent renouvelés deux fois par mois. Nommé à la sin de mars l'un des commissaires qui furent envoyés à l'armée du Nord avec le ministre Beurnonville (V. ce nom, dans ce vol.), pour y faire exécuter le décret qui ordonnait à Dumouriez de se rendre à la barre, il chercha par des movens de douceur et de persuasion à le décider à l'obéissance. « En homme d'esprit, a dit ce géné-« ral dans ses Memoires, il me don-« na pour exemple de soumission « les généraux des Grecs et des Ro-« mains, tandis que son collègue « Camus parlait avec une dureté et « une rigneur excessives. » Mais ni l'un ni l'autre ne réussirent à persuader le general; les quatre représentants et le ministre surent arrêtés et livrés aux Autrichiens comme ôtages de ce qui restait encore à Paris de la famille royale. Bancal se soumit avec résignation à une destinée aussi imprévue ; et il est plus que probable que cette détention le sauva de l'échafaud. Lié comme il l'était au parti qui succomba dans la journée du 3 1 mai, ennemi personnel de Marat, et l'un des votants de l'appel au peuple, comme le lui avait reproché cet homme féroce, iln eut certainement pas échap-

pé aux proscriptions qui décimèrent bientôt cette assemblée. Au cootraire, tandis que les Autrichiens le traînaient de prisos en prison, sa place lni fut conservée par un décret dans le lien des séances de la coovention nationale, et son nom dut re ster inserit sur la liste des représentants. Bancal et ses collègues furent successivement transférés à Ebrenbreistein, à Egra, an Spielberg, à Olmutz. Ce ne fut que trois ans après leur arrestation que lenr échange fut consommé à Bâle, et qu'ils recouvrèrent la liberté en même temps que la fille de Louis XVI. Des qu'il fut revenn en France. il publia, dit le cousin Jacques (Belfroy de Reigny), un mémoire sur sa captivité, a qui annooce une ame timorée, un cœur honnête et des intentions pores : aus i l'appela-ton capucina (Dict. néolog. des hommes et des choses). Devenn membre du conse I des eing-cents par un décret spécial, Paocal parut pour la première fois dans cette assemblée le 1er janvier 1796. Il fut porté en triomphe daos les bras du président, et recot de lui l'aecolade fraternelle. Nommé secrétaire quelques jours après il ne prit p'us de part aox discussions que dans l'intérêt de la relicion et des mœurs. Les méditations de sa longue captivité avaient entièrement changé ses idées. Il demanda avec beauconp d'instances la prohibitiou des maisons de jeu et de débauche, la suppression du divorce, enfin il fit hommage aux deux conseils d'un écrit de sa composition, intitulé : Du nouvel ordre social fondé sur la religion, Paris, an V (1797), in-8° de 355 pages. Cel ouvrage avait déja paru dans la Chronique du mois de décembre 1792 et février 1793. Lors de cette réimpresson, Poultier accusa Bancal, dans son journal intitulé l'Ami des Lois, d'avoir reçu de l'argent de Roland, et d'avoir voulu Rolandiser les départements. Bancal, dans une réponse en date du 25 février, in-8°, taxa Poultier d'avoir un goût extrême pour les sottises et les calomnies. Sorti du corps législatif le 20 mai 1797, il alla vivre à Clermont-Ferrand dans une retraite absolue, se livrant exclusivement à des actes religieux et à l'étode du grec et de l'hébreu pour mieox comprendre le texte des saiotes écritures. Il est mort dans cette ville au mois de juin 1826, avec toutes les démonstrations d'une piété sincère; ce qui a fait dire anx ennemis de toute croyance religieuse que ses facultés mentales n'étaient plus les mêmes; mais rien daos toute sa conduite ne devait donner lieu à cette supposition ; et ce qu'il y a de bien sur, c'est que les dernières aonées de sa vie n'en furent pas les plus malheureuses.

M-Djet V-ve. BANDELLO (VINCENT DE), célèbre théologien naquit, en 1435, à Castel-Nuovo. Après avoir achevé ses études à Bologne, il embrassa la règle de Saint-Dominique. Le talent pour l'argumentation qu'il ent l'occasion de montrer dans les disputes publiques, si fréquentes à cette époque, ne tarda pas à le faire connaître. Chargé d'abord d'eoseigner la théologie, il s'en acquitta d'une manière bri lante; et fut député plusieurs fois à ces assen blées soleonelles où s'agitaient, co présence du souverain pontife et du sarré collège, des questions que l'esprit religieux du siècle faisait trouver très-importantes, mais qui n'exciteraient aujourd'hui qu'un superbe déda n. Ce fut dans une de ces assemblées que Vincent recut, en 1484, des mains du pape Inno-

• 0 0/50g

cent VIII, le laurier doctoral. Cet houneur accrut encore l'estime dont Vincent jonissait parmi ses confrères. Revêtu successivement des principales diguités de l'ordre, il en fut élu général en 1501. Son zèle pour la gloire d'un institut qui comptait déjà tant de saints et savants docteurs lui fit entreprendre la visite de toutes les maisons que l'ordre possédait en France, dans les Pays-Bas et en Espagne. Mais il reviut en Italie épnisé de fatigues, et mourut à Altomonte, dans la Calabre citérieure, le 27 août 1506. Vincent joignait à une vaste érudition un esprit vif, pénétrant et beaucoup d'éloquence; mais trop entier dans ses sentiments, il fut l'un des plus violents adversaires de l'immaculée conception de la vierge, traitant les francisca insquila défendaient d'ignorants, d'impies et d'hérétiques, jusqu'à ce que le pape Sixte IV, par sa bulle de 1483, condamnant Bandello et ses adhérents, eût fait triompher l'opinion opposée. Outre quelques ouvrages restés manuscrits, et dont on tronvera les titres dans la Biblioth. FF. prædicator. des PP. Quétif et Echard, II, p. r, on a de Bandello : I. Libellus recollectorius de veritate conceptionis B. Mariæ virginis, Milan, Valdarfer, 1475, in - 40, goth. , volume très-rare. Cet ouvrage fut, suivant le P. Laire, l'origine des querelles qui divisèrent si long-temps les cordeliers et les dominicains (V. l'Index libror. ab invent. typograph., II, 99). Il a été vivement réfuté par le P. Louis della Torre, cordelier, dans son Apologia pro conceptione immaculata, Brescia, 1486, in-4º. II. Tractatus de singulari puritate et prærogativa conceptionis Salvatoris D.N. J .- C., Bologue, 1481,

in-6°; ce volume n'est pas moins racque le précédent. La rimpression formatin-12, Ad exèmplar Bono-nite, 1481, n'est point recherchée. On peut consulter, pour plus de détaits, les Vies des hommes illustres de Touron, III, 675-8.5. Maiter par le P. Nouvelles traduites en francais par Boaistuas et Belleforet, était le neve de Vincent Bandello. W—s.

BANDINI (SALLUSTE). naquit à Sienne, d'une famille noble, le 10 avril 1677. Ses parents l'avaient destiné à la profession des armes, mais l'amour de l'étude lui fit abaudonner cette carrière, à laquelle il préféra les méditations sévères de la jurisprudence civile et ecclésiastique. Vers 1740 d composa sur la Maremma de Sienne, une dissertation écrite avec beaucoup de profondeur et de clarté. Cette œuvre d'un bon citoyen fut une source féconde de vérités utiles qui déterminèrent l'empereur François Icz et son fils, le grand-duc Léopold, a chercher les movens d'assainir le territoire siennois, ravagé par le manvais air. Les vues développées par Bandini sont nouvelles et démontrent qu'avant les courageux efforts de Quesnay, qui jeta en 1755 les premiers éléments de la science économique en France, un étranger avait abordé les mêmes matières avec succès. Mais les Français ne peuvent être accusés de plagiat ; car la dissertation de Bandini, déposée dans les archives du gouvernement, ne fut imprimée qu'en 1775. C'était la première fois que de grandes et nobles découvertes s'obteuaient simultanément dans des pays divers,

BANG ou BANGIUS (TROMAS),

savant philologue, naquit en 1600 dans l'île de Fionie, où son père était ministre. Quoique pauvre, il vint à Copenhague, et s'étant rendu agréable au chef de l'université, il y fit gratuitement son cours de théologie. Il se chargea ensuite de l'éducation de quelques jounes gentilshommes, entre antres du fils du grand-trésorier de Danemark, dont il eut une pension. Avec ce secours il vint en Allemagne, et suivit les leçons des plus célèbres professeurs. En 1630 on lui offrit la cliaire d'hébreu à Copenhagne. Il ne l'accepta que sous la condition qu'on lui permettrait d'aller quelque temps étudier l'arabe et le syriaque sous Gabr. Sionita, fameux maronite, alors à Paris. En 165 a il passa, de la chaire d'hébreu à celle de théologie; et fut nommé conservateur de la bibliothèque de l'académie. Ce sayant mourut le 27 octobre 1661, après une courte maladie. De quinze enfants qu'il avait eus de son mariage avec la fille d'un sénateur, un seul lui survécut. On a de Bangius un assez grand nombre d'ouvrages remplis d'érudition; mais ce sont pour la plupart des thèses et des programmes quin'offrent plus guère d'intérêt (1). On se contentera de citer : I. Observationum libri duo, Copeubagne, 1640, in-8°. Ce sont des remarques que Bangius fit par ordre du roi sur la Grammaire latine de Denys Jersin ou Jersinus, adoptée par les écoles de Danemark et de Norwège. II. Cœlum Orientis et prisci mundi triade exercitationum litterariarum repræsentatum, seu exercitationes de litteris antiquis, ibid., 1657, in-4°. Cet onvrage a été reproduit sous ce titre: Exercitationes

philologico - philosophicae quibus materia de ortu et progressu litterarum ex intimis et genuinis suis principiis pertractatur, Cracovie, 1691. C'est la même édition avec un autre frontispice. Dans cet ouvrage curieux et singulier Bangius recherche l'origine des lettres, des signes astronomiques et même des caracteres cabalistiques. Il y expose et réfute les opinions des auteurs qui s'étaient occupés avant lui du même suiet, tels qu'Ambrosio Tesco, Duret, Gaffarel, etc. Tous les savants danois contemporains l'out comblé d'éloges. Bayle lui a consacré un article dans son Dictionnaire. W-s.

BANG (FRÉDÉRIC-LOUIS), médecin danois, naquit dans l'île de Séeland, le 4 janvier 1747. Après avoir fini ses études, il voyagea pendant quelques années, visita les hopitaux de. Berlin, Paris, Strasbourg et v suivit les lecons des plus babiles professeurs. En 1775, il fut nommé premier médecin de l'hôpital Frédéric de Copenhague, fonction qu'il exerça longtemps avec un zèle digne d'être imité. Il enseigna la clinique dans cet hôpital, et y recueillit avec le plus grand soin les objets dignes de remarque qui s'offrirent à sa pratique. En 1782. Bang futélevé à la dignité de professeur à l'université de Copenhague; il y rendit de grands services aux élèves, soit par ses leçons , soit par ses conversations instructives. En 1807, son habitation fut incendice dans le bombardement de Copenhague par les Anglais, et il perdit sa bibliothèque et ses manuscrits. Il montra pendant toute sa vie un penchant pour la solitude et une grande piété. Dans ses dernières années, il s'occupa de poésie latine, et traduisit. en vers hexamètres plusieurs morceaux choisis de la Bible. Quelques-

<sup>(1)</sup> On en trouve une liste complète dans l'ouvrage, fort rare en France, d'Albert Bartholin: De reriptis Danorum, Copenh., 1666, p. 138,

uns ont été imprimés. Ce médecin mourut à Copenhague, le 26 déc. 1820. On a de lui : I. Selecta Diarii Nosocomii Fridericiani Hafniensis, Copenhag., 1789, 2 vol. in-8°, traduit en allemand par Jugler, 1790, 2 vol. in-8°. Cet ouvrage trop peu connu en France est un journal ou recueil des faits cliniques que Bang a observés dans l'hôpital Fréderic, depnis 1782 jusqu'en 1787. C'est une mine féconde d'observations pratiques précieuses. Elles ne sont pas toujours assez détaillées ; et l'auteur a négligé d'indiquer la constitution atmosphérique de chaque mois. On trouve plusieurs autres années de cet intéressant journal, dans les nouveaux Actes de la société de médecine de Copenhague. II. Praxis medicasystematiceexposita, ibid., 1789, 1 vol. in-8º. Ce traité de médecine pratique est hasé sur les observations recueillies dans l'ouvrage précédent, qui se montent à plus de vingt mille, commel'auteur l'annouce lui-même dans sa préface. Quand il indique une méthode de traitement, il renvoie ordinairement aux faits nombrenx de son joornal qui en constatent l'utilité. Il a para une 2º édition de cet ouvrage, avec des changements et des additions en 1818; il a été traduit en allemand par Heinze en 1796. III. Pharmacopæa in usum Nosocomii Fridericiani Hafniensis, ibid., 1788, in -8°. Cette pharmacopée est très-conrte. Bang a encore publié plusieurs mémoires ou observations dans les Actes de la société de médecine de Copenhague; il est aussi auteur de quelques ouvrages ascétiques.

BANKS (le chevalier baronnet sir Joseru), président de la société royale de Londres, naquit dans cette ville, le 13 déc. 1743, de Guil-

laume Banks-Hodgkinson et de Sarah Bate. Sa famille était d'origine suédoise, mais on a différé sur l'époque à laquelle elle vint s'établir en Angleterre; et, tandis que les uns la font remonter à un Simon Banks, qui serait venu se fixer dans le comté d'York, à l'époque d'Edouard, et qui aurait été le dix-huitième aïeul de sir Joseph; les autres ne lui accordent que deux générations en Angleterre. et nient que ce Robert Banks, qui géra sous Elisabeth et Jacques la charge d'attorney principal à Giggleswick . et dont les bls se distinguèrent pendant les guerres civiles, ait été un de ses ancètres. Ce que l'on ne conteste pas, c'est que l'aïeul paternel de Banks, celui qui, par son mariage avec une Hodgkinson, fournit à Guillaume son fils l'occasion de joindre ce dernier nom à celui de sa famille, n'ait été médecin dans le comté de Lincoln, et que ses succès dans l'exercice de sa profession n'aient été assez lucratifs pour le mettre à portée de léguer à ses fils un patrimoine considérable. Il fut même revêtu en 1736 des fonctions de shériff, et la ville de Peterborough l'envoya siéger à la chambre des commnnes. Comme tous les riches héritiers, Banks fut d'abord confié aux soins d'un ecclésiastique, des mains duquel il passa au collège de Harrow, situé dans le voisinage de Londres. Plus tard il alla compléter ses études à l'université d'Oxford, où l'on fit choix pour lui du célèhre collège de Christ. Il y était encore en 1761, lorsque la mort inattendue de son père le laissa maître de lui-même et de sa fortune : il n'avait alors que dix-huit ans. Cette liberté prématurée n'eût pas manqué de devenir un écueil pour tout autre. Mais déjà le gout des sciences natu-

relles était devenu ponr Banks nne passion à laquelle les autres devaient touiour céder. Ses tuteurs n'eurent pas à combattre en lui les peuchants funestes qui amènent si vile à lenr ruine tant de jeunes Anglais, pen de temps après la fin de leur minorité. Il est à noter qu'à cette époque, l'histoire naturelle, qui jusque là , faute d'être bien comprise et bien apprise, était restée dans l'enfance . venait de voir apparaître en même temps deux interprêtes sublimes, Buffun et Linné ; Buffon aux tableaux éloquents, an style large et majestueux : Linné aux formes sévères , aux classifications ingénieuses. Grâce à ces deux hommes, l'histoire naturelle devenait à la fois attravante et philosophique, littéraire et savante. Les genres d'esprit les plus divers se sentaient entraînés vers elle. Mais instinctivement l'on sentait que les bases seules étaieut posées, que bien des milliers d'êtres organiques ou inurganiques se tronvaient cachés dans les contrées étrangères; que puur commencer à comprendre la science, il fallait d'abord avoir des collecteurs. Peut-être aussi l'on peusait que ces collecteurs seraient long-temps à se montrer; car il faut non-sculement du savoir et du temps pour récolter les éléments de l'histoire naturelle, il faut aussi beaucoup d'argent. Or, qui serait d'humeur à le fonrair ? D'ordinaire , les savants ne sont pas millionnaires, et les millionnaires ne sont pas savants. Quant aux gouvernements, du temps de Banks, ils étaient encore fort peu sensibles aux prugrès de l'histoire naturelle. C'est Banks qui plus que tout autre était destiné à faire cesser cette indifférence. En attendant le jour où sa célébrité lui donnerait de l'influence, il méditait les œu-

vres des deux illustres naturalistes que l'Europe admirait. Déjà sa bibliothèque plus riche de jour en jour, s'accroissait de tous les ouvrages relatifs à sa science favorite. Décidé à tous les genres de sacrifice pour arriver à l'apogée de la science, il herborisait beaucoup, et c'est un sacrifice en Angleterre; car on n'herborise qu'à pied, et telle est la facilité des communications dans cette terre d'industrie, telle est surtout la tyrannie des nsages, qu'un voyageur pédestre est presque tenjonrs suspect. Du moins ne pent-on s'imaginer que ce soit nu gentleman. Aussi plus d'une fuis le jeune amateur de botanique fut-il pris pour un volenr; et nn jour, que barassé de fatigne il s'était endormi à quelque distance de la grande route, des officiers de police l'emmenèrent sous prévention de vagabondage, et bien et dûment garotté, devant nn juge-de-paix de campagne, que l'aventure divertit singulièrement. -La nature de ses biens, puur la plupart situés au milieu de la campagne , facilitait beaucuup ses savantes excursions, qui au reste ne l'empêchaient en rien de veiller à la prospérité de ses domaines. Au contraire, il les améliorait à vue d'œil, sans être infidèle à la science à laquelle il s'était voué. Sa propriété principale, connue sous le nom de Revesby Abbey (dans le comté de Lincoln), se trouvait sur la lisière de cesvastes prairies marécageuses qui entourent la baie de Bolton, et dont l'aspect analogue à celui des côtes planes de la Hollande leur a fait donuer le nom de cette contrée. C'est là que Banks passait la plus grande partie de l'année; il perfectionnait l'art de condnire les canaux et d'élever les digues, art si important pour les desséchements qui doivent rendre un jour d'immenses étendues à l'agriculture; il peuplait de poissons à son choix les étangs et les petitalacs de ce terrain agnatique, et quelquefois il s'y livrait au disertissement de la pêche. C'est dans cet exercice, qu'il contracta des liens d'amitié avec Jean de Mootaigu, comte de Sandwich, qui plus tard devint chef de l'amirauté , et dout tant de découverles importantes pour la connaissance du globe ent immortalisé le num. « Si l'anecdote est vraie, dit Cavier, elle offre un exemple de plus des grands effets que peul amener une petite cause; car on ne peut duuter que l'ascendant de Banks n'ait puissamment contribué à multiplier ces découvertes. S'il n'eut pas besoin d'exciter le comte de Sandwich à des expéditions auxquelles la volonté du rui l'engageait assez, toujours est-il vrai qu'il lui indiqua plus d'une fois les points où il convenait le mieux de les diriger, et qu'il lui fit connaître les moyens les plus surs de les rendre profitables. L'exemple de ce ministre passa du reste dans la suite en une sorte de règle, et les nombreux successeurs qu'il eut dans ce poste mobile, crurent tous s'honorer en prenant les avis de l'homme qui lui en avait donné de si avantageux » (Eloge de Banks, p. 4 et 5). Quoique pressentant aiusi combien un jour la haute protection du ponyoir aurait d'utiles résultats pour la science, et jetant en conséquence les fondements de l'antorité qu'il voulait avuir afin d'en faire rejaillir l'effet sor elle, Banks n'avait pas pris la résolution d'attendre qu'il fut hien en conr pour servir effectivement la cause de l'histoire nunrelle .- Des 1763 , profitant de l'offre d'un de ses amis qui était capitaine de vaisseau , il fit un voyage au dela de l'Atlantique, et alla visiter les plages, jus-

qu'alors inconnues, du Labrador et de Terre-Neuve; nous disons inconnues. car, bien qu'annoncées au monde depuis Gaspar de Cortereal, ces froides régions n'élaient visitées que par des pecheurs. C'est probablement pendant ce premier voyage que Banks acquit cet art heureux d'observation, ces babitudes, cette connaissance du moral des matelots et des indigênes qu'il déploya dans ses expéditions subséquentes. Aussi regrette-t-on que, même dès ce temps, \_\_ le jeune voyageur n'ait pas publié le récit de ce qu'il avait vu et recueilli dans son excursion : peut-être comptait-il que quelques-nns de ses compagnuns de voyage se chargeraient d'un soin dont il ne voulut point leur dérober la gloire. Effectivement sir Roger Curtis, alors lientenant sur le navire qui portait Banks au Labrador, et le capitaine Cartwright out mis au jour diverses observations dont ce voyage a été l'origine. Peut-être aussi le chevalier crut-il avoir assez fait en rapportant de la plage transatlantique des produits différents de ceux que l'Europe connaissait, et en les placant dans ses collections, où bientot plus d'un savant serait à même de les examiner, et de les décrire. Peutêtre enfin eut-il la modestie de ne voir dans ce voyage qu'un essai de ses furces, qu'une étude de sa tache à venir .- En effet, il était déterminé à s'expatrier de nouveau et pour longtemps, lorsque le gouvernement anglais équipa l'Endeavour, et en donna le commandement au capitaine Cook, le chargeant de visiter les archipels naguère entrevns par Byron, Wallis, Carteret, Bougainville, et surtout d'observer le passage de Vépns sor le disque du soleil, passage qui avait eu lieu en 1761, et qui devait se reproduire en 1769.

104 Une même ardeur excitait à cette énoque les trois puissances principales de l'Europe à faire preuve de quelque intérêt pour les sciences. L'apathique Louis XV lui-même avait sigué la commission de Bougainville partaut pour le tour du monde avec Commerson. Et Catherine II courtisant les encyclopédistes français, alors dispensateurs de la reuommée, ordonuait ces grands voyages en Sibérie exécutés sous la direction de Pallas, et destiués aussi en partie à l'observation du passage de Vénus sur le disque du soleil. A peine Banks eut-il connaissance des préparatifs de l'Endeavour. qu'il sollicita la permission de s'embarquer à bord du navire qui allait faire le tour du monde, et qu'il consacra une portion considérable de sa fortune aux apprêts indispensables à la réussite de ses projets. Il fit placer sur le vaisseau des instruments, des outils aratoires, des graines, beaucoup d'animaux utiles, puis tous les appareils nécessaires aux -obscrvations et aux experieuces physiques, ainsi qu'à la conservation des objets qu'on récolterait chemin faisant. De plus, sentant combien il y aurait d'avantage à ce que les observations fussent failes sur une grande échelle, et par conséquent par un grand nombre de collaborateurs, il détermina par des offres pécuniaires assez élevées diverses personnes à le snivre. Ce furent d'abord un secrétaire, quatre gens de service, deux dessinateurs, puis enfin le docteur Solander, Suédois, élève de Linné, et nouvellement fixé à Londres par un emploi au Musée Britannique. Banks l'avait connn depuis son retour de Terre-Neuve; et bientôt la communauté des goûts, des études, avait fait naître entre eux une intimité qui dura autant que leur vie . L' Endea-

vour mit à la voile, de Plymonth, le 26 août 1768; et, avant même que l'on eut atteint la hauteur du cap l'inistère, nos naturalistes avaient déjà retiré des profondeurs de la mer des poissous, des molusques et des crustacés encore inconnus aux savants, et un oiseau des rives de France était venu mourir blessé dans les mains de Banks qui lui donnait le nom de Motacella velificans. A Madère, grâce à l'intervention active du consul anglais Cheap, qui eut de la peine à triompher des absurdes répugnances du gouverneur portugais, il obtint, pour le docteur Solander et pour lui, la permission d'explorer les curiosités naturelles de l'île, et d'employer des indigenes à pècher des poissons, à faire la chasse aux oiseaux et aux insectes, puisque le temps les empéchait de procéder par eux-mêmes à toutes ces opérations. De Madère le navire continna sa route an sud ; et Banks, soit en passant près de Ténériffe, soit en cinglant vers les îles du cap Vert, soit enfin en se dirigeant de celles-ci vers les côtes du Brésil, saisit toutes les occasions d'ajouter de nouvelles richesses à celles dont s'énorgueillissait alors. l'histoire naturelle. Chaqueile, chaque flot pour ainsi dire lui payait son tribut : ni ailes ni nageoires ne ponvaient soustraire l'agile habitant des eaux on des airs à sa curjosité. Il arriva ainsi en vue de Rio-Janeiro. Mais là dominait un vice-roi encore plus ignare que le gouverneur de Madère. Ce profond politique pensa que le désir d'herboriser, de chasser et de . pêcher dans sa province couvrait quelque arrière-pensée; et en conséquence désense expresse fut faite à nos naturalistes de mettre pied à terre. En vain allégnèrent-ils l'intention d'aller rendre leurs bommages à son excellence le vice-roi.

BAN

BAN

Ouel supplice ! Rebronsser chemin en présence de toute une création nonvelle, de tout un monde, où rien, ni fleurs, ni plantes, ni reptiles, ni oiseanx ne ressemblait à lenr monde, où du sol, du ciel de l'Enrope rien ne restait que le soleil! Nos savants n'y tinrent pas. Après avoir envoyé les gens de service rassembler sur la côte et dans le pays tont ce qu'ils rencontreraient de plantes, d'insectes, d'oiseaux, de mammisères, Solander se glissa dans la ville avec le titre de chirurgiende l'Endeavour; et Banks, trompant aussi la surveillance des gardes-côtes, s'introduisit la nuit sur la plage brésilienne et butina en personne, mais sans oser s'aventurer dans Rio-Janeiro. Bientôt pourtant la soupconneuse police du vice-roi eut vent de ce qui se passait : des le lendemain, des officiers portugais vinrent faire à bord nne stricte recherche des personnes qui étaient descendues à la côte sans permis; et Banks avec sou ami se virent forcés de rester dans le navire, si mieux ils n'aimaient aller en prison a Rio-Jaueiro. Ou leva l'ancre le 7 décembre ; et, à peine le garde-côte ent-il affrauchi le vaisseau anglais de sa présence, que Banks passa sur une embarcation dans les îles de la baie de Rio. Là du moins il s'indemnisa de la contrainte qu'il avait soufferte, en moissonnant à pleines mains plantes et insectes. Avancant toujours an sud, il put admirer de plus en plus la richesse majestueuse de la nature, et entre autres végétaux marius, il recueillit le célèbre Fucus giganteus, qui offie souvent un développement de plus de 100 pieds de longuenr. Un nombre immense d'insectes vint ensuite s'offrir à lui le long des côtes de la Palagonie. Mais nous ne Unirions pas, si nous essayions de suivre ainsi de contrée

en contrée l'historique des acquisitions de Banks. Ce qui le caractérise non moins que ce zèle infatigable qui sans cesse grossit ses collections, ce qui donne au voyage de l'Endeavour la physionomie toute romanesque, toute épique du voyage des Argonantes ou de l'Odyssée, c'est cette influence qu'il exerce, fui non marin, sur les marins, lui Anglais, sur les sauvages qu'il visite. Les périls que court l'équipage dans les neiges de cette Terre de Feu dont le nom présente une si bizarre antinomie avec le froid glacial dont elle est le domaine, et qui menace d'endormir nos navigateurs d'un sommeil de mort; plus loin leur perte imminente dans les rochers de la Nonvelle Hollande, lorsqu'ils voient les pièces de leur bordage se détacher, une voie d'eau s'ouvrir plus puissante que leurs pompes, et qu'à l'instant de périr ils sont sauvés par l'idée que suggère un des hommes de la snite de Banks de faire entrer du dehors quelques flocons de laine dans les fentes du navire : les combats avec les anthropophages de la Nouvelle-Zélande; l'incendic général des herbes dans lequel les habitants de la Nouvelle-Galles . du sud furent au moment de les envelopper; les amonrs des marins et des Circés basanées qui ont valu à Otaïti le nom de Nouvelle-Cythère : tous ces épisodes, dit l'auteur de l'Eloge cité plus haut, communiquent à la relation de Cook l'intéret de ces « amnsantes sécries de l'Odyssée, qui ont fait le charme de tant de nations et de tant de siècles. Or, c'est incontestablement à la présence de deux hommes nourris d'autres idées que de simples marins, c'est à leur manière d'observer et de sentir qu'est du en grande partie ce puissant intérêt. Banks surtout se montre tonjours

d'une activité étonnante : la fatigue ne le rebute pas plus que le danger ne l'arrête. A Otari il a la patieuce de se laisser peindre de noir, de la tête aux pieds, pour faire un persounage dans une cérémonie funèbre qu'il n'aurait pu voir autrement. Et ce n'est pas seulement pour voir, pour observer qu'il déploie son caractère : en tout lieu, bien que sans autorité légale, il semble prendre naturellement le rang que lui anraient donné en Europe les conventions de la société. Il est toujours en avant 1 il préside aux marchés, aux négociations ; c'est à lui qu'on s'adresse des deux parts dans les embarras; c'est lui qui poursuit les voleurs, qui recouvre les objets volés. S'il n'eut retrouvé ainsi le quart de cercle qui avait été adroitement colevé par un insulaire, le Lut principal de l'entreprise, l'observation du passage de Vénus sur le disque do soleil, anrait été manqué. Une seule fois il n'osa se saire rendre justice; mais ce fut lorsque la reine Obéréa l'avant lozé trop pres d'elle lui fit, pendant la nuit, voler tous ses vêtements; et l'on conviendra qu'en pareille occurrence il n'eul pas été galaut de trop iusister sur son bon droit. Cette sorte de magistrature à laquelle il se trouva porté tenait à ce que, des-lors, sa figure, sa contenance étaient faites pour inspirer du respect, en même temps que sa bonté soutenue captivait l'amitie. Il donnait aux sauvages des outils d'agrichlture, des graines de plantes potagères, des animaux domestiques ; il veillait à ce qu'on ne les maltraitat point, et même à ce qu'on les traitàt avec indulgence lorsque les torts étaient de leur côté. » On comprend qu'ainsi aimé des naturels de l'Océanie il tronvait toutes les facilités nécessaires pour remplir ses caisses et ses portefeuilles. Aussi ses récoltes en tout genre farent immenses. Botany-Bay, dans la Nouvelle-Hollande, recut alors le nom qu'elle conserve en mémoire de la multitude de végétaux qu'il en remporta. Malheureusement le navire éprouve quelque temps après, sur les récifs de corail de cette grande î'e, l'accident relaté plus haut, et presque tontes les magnifiques collections qu'il avait formées au prix de tant de peines et de dangers furent perdnes ou endommagées au point qu'on eut des peines inouies a les restaurer. Plus tard, Banks et Solander faillirent périr dans l'archipel de Batavia victimes du climat meurtrier de ces îles. Ils échappèrent cependant, mais ils eurent le chagrin de perdre Tonpia, ehef otaïtien, qu'ils emmenaiert en Angleterre, et dont l'esprit supérieur promettait à la-fois et des renseignements à nos savants et d'utiles leçons à ses compatriotes , lorsqu'il serait revenu dans les îles qui l'avaient vu naître. Enfin, après avoir successivement parcourn les archipels de l'Océan-Pacifique, la Nouvelle - Zélande , la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-Guinée, les îles au sud de l'Inde . côtové l'Afrique, doublé le cap de Bonne-Espérance, et visité Sainte-Hélène, l'Endeavour, jeta l'aucre en Ang'eterre le 12 juin 1771. - Un applaudissement universel accueillit les voyageurs à leur retour; et le 10 août suivant . sur le désir formellement exprimé du roi, Bauks et Solander, accompagnés du président de la société royale de Londres, John Pringle, lui furent présentés à Richmond. Banks profita de celte occasion ponr offrir au monarque, dont le gout pour l'agriculture et la botanique était connu, des échantillons de graines rares et de

plantes dont la naturalisation en Europe pouvait présenter des avantages ou contribuer à l'ornement des jardins. Georges III reçut de tels dons avec un plaisir sensible; et des ce jour il ne cessa de donner à Banks des marques de son intérêt. Aussi lorsque, deux ans après, Cook dut partir pour une seconde expédition, non seulement il ob int sans peine l'autorisation de donner un nouvel exemple de ce genre si nouveau et si généreux d'entreprise qu'avait admiré l'Angleterre , il fut encore décidé en principe qu'il pourrait se donner sur le vaisseau les aises qui, sans gener l'expédition, eussent rendu son dévouement et celui de ses amis moiús pénible. Mais l'ombrageuse jalousie de Cook mit obstacle à des arrangements si justes : et, soit mécontentement de voir sa gloire partagée, soit souvenir de quelques embarras qu'avaient pn lui occasioner, pendant son premier voyage, les égards dus à des gentlemen, il imagina tout ce qu'il put pour ôter à nos naturalistes l'envie de faire partie du second voyage, et fit de son chef détruire à bord de son vaisscau divers préparatifs ordonnés par Banks. Ce dernier en fut piqué au vif, et déclara formellement qu'il renonçait à ses projets .- Toutefois, ne voulant pas que ses préparatifs demeurassent inutiles, il résulut de diriger ses efforts d'un autre côté. Au bout de quelques semaines (12 juille 11772), un vaisseau nolisé à ses frais le transportait avec le docteur Sulander, le Suédois Uno de Troïl, depuis évêque de Linkiobing, et quelques autres personnes vers le nord de l'Europe. En passant ils visitèrent Staffa, restée inconnue, quoique déjà nommée par Buchanan, qui n'avait pas même parlé de cette grotte de deux cent cinquante pieds de profondeur, qu'environnent des milliers de colonnes basaltiques dont la régularité naturelle simule celle des produits les plus corrects de l'architecture. Depuis que Banls, par son récit, eut affiré l'attention sur cette île merveilleuse dont la formation a donné lieu à des différends si vifs parmi les géologues, chaque année a vu des compagnies de curienx braver la mer orageuse qui baigne les Hébrides pour admirer cette configuration exceptionnelle. Faujas de Saint-Fond et Necker de Saussure . entre autres, s'y sont rendus, et ont visité les divers points de l'île avec un soin qui n'a été surpassé que dans ces derniers temps ... Les voyageurs arrivèrent ensuite en Islande. Cette île de glace, située aux confins de l'Amérique et de l'Europe, offre à ceux qui la visitent un spectacle non moins inattenda que. les îles équatoriales dont la mer Pacifique est se mée, et qui forment entre l'Asie et la côte ouest de l'Amérique un troisième monde, le monde maritime. Des neiges éternelles et des volcans se disputent l'empire de cette contrée polaire, qu'éclaire à certaines époques un jour de cinq semaines, que désolent des hivers de neuf mois. souvent prolongés jusque dans le cœur de l'été par l'irruption des glaces flottantes qu'une cause inconnue détache des poles. Les roches pelées et tranchantes, les geisers ou jets d'ean bouillante et les sonrces thermales ou tièdes (Averer et Laugar). an milieu des images les plus attristantes de la nature polaire, les amas de basalte qui forment, comme dans le comté d'Antrim, d'immenses piliers naturels, les collines de soufre au pied desquelles on voit l'argile dans une ébullition continuelle, et

dans les flancs desquelles sans cesse bouillonnent et sifflent les eaux : la végétation rabougrie et maigre qui a succédé aux grandes forèts dont jadis, à ce que l'on assure, étaient couvertes les rives méridionales; les énormes quantités de gros troncs de sapins el autres arbres qui viennent chaque année se jeter sur les côtes septentrionales de l'île, principalement au Cap-Nord et à la pointe dite Langaness, enfiu les nombreuses espèces ou variétés zoologiques qui peuplent l'air, la terre et les eaux dans cette île si peu connne, tout fut pour Banks et sa suite l'objet d'un examen attentif et fécoud en résultats. L'ichtyologie et l'entomologie d'une part, de l'autre la partie de la botanique relative aux acotylédones durent spécialement à ce voyage des accroissements inappréciables. Les observations de Banks ne portèrent pas simplement sur l'histoire naturelle. Les mœurs, la langue, la religion, la littérature, l'état social des peuples, attirerent aussi son attention; et l'Europe lui doit quelques notions aujourd'hui populaires sur l'ancienne culture intellectuelle des Islandais, sur leurs rapports avec le culte odinique dont les traces subsistent encore chez eux, sur la langue des Eddas dont ils parlent un dialecte fort pen éloigné de l'idiome primitif. Il fit plus; et, tant par suite de son voyage que par des relations directes avec d'illustres Danois, il fixa les regards du gouvernement de Copenhague sur cette possession trop négligée : et dans la suite, attentif à donner luimême aux habitants des marques effectives de souvenir, deux fois les sachant en proie aux famines, si fréquentes alors dans un pays aussi infertile qu'isolé, il leur expédia des cargaisons de grains à ses frais. L'ex-

pédition d'Islande fut la dernière de ce genre à laquelle se livra Banks. A partir de cette épogne il ne s'occupa plus que de la coordination des matériaux qu'il avait rassemblés. A côté de sa bibliothèque, depuis long-temps commencée et des-lors extremement importante par le nombre , le choix et la spécialité des ouvrages, grandirent des collections qui, par leur magnificence vraiment royale. l'emportaient de beancoup sur celles qui attirent les amis de l'étude dans la plupart des établissements publics. On s'attendait à voir Banks mettre au jour le fruit de ses recherches si variées; et probablement tel fut dans l'origine son projet. On avait même commencé à exécuter des gravures qui devaient être portées à deux mille. Mais, soit que des le principe le travail eut été distribué entre ceux qui anraient pu coopérer à cette belle publication, soit que dans les commencements les affaires politiques rendissent les circonstances difficiles pour la librairie, et qu'ensuite la mort du docteur Solander, survenue en 1782, eut fait ajourner indéfiniment un ouvrage dont il eut nécessairement été le collaborateur principal, soit enfin que des soins de patronage et les petites intrigues auxquelles donna lieu l'élévation de Banks à la place de président de la société royale de Londres aient absorbé le temps qu'il eut pu consacrer pour sa part à cette entreprise, les préparatifs n'amenerent aucun résultat; et, au grand déplaisir des naturalistes, rien ne parot de ce qu'ils s'attendaient à voir. Il faut ajouter que cette inaction ne tint ni à l'oisiveté ( trop de prenves d'activité en tout genre ont été données par Banks pour que l'on s'arrête à ce soupcon) ni, ce qui pourrait sembler

plus plausible, au désir de garder pour lui le secret de ses découvertes. Un des traits essentiels de son caractère est la générosité avec laquelle il mit toujours au service de quiconque voulait se livrer aux trayaux scientifiques, ses collections, ses dession et ses livres. Il céda ses vues de Staffa (les premières de toutes, à Th. Pennant qui avait en vain tenté d'aborder à la grotte mélodieuse ou grotte de Fiogal (An Oua-Vine, tel est le nom de la grotte anx colonnes prismatiques de basalte), et qui en eurichit la relation de son Voyage en Ecosse. Gærtner a librement et des milliers de fuis consulté ses herbiers puur composer son admirable Histoire des fruits et des graines. Les Eclogæ de Vahl doiventune partie de leur mérite aux facilités nou moins grandes qu'il ne cessa d'accorder à l'anteur. L'ouvrage de Rob. Brown sar les plantes de la Nouvelle Hollande a de même été rédigé au milien des collections de Banks : el on le sent assez à l'extrême nettete des descriptions. Fabricius a disposé de tous ses insectes; Broussonnet, en commencant son ichtyologie, reçut de lui, à titre de don, des échantillons de tons ses poissons. Qu'on ajoute à tout cela que sa maison était le rendez-vous perpétuel des naturalistes et des savaots de toutes les natiuns, et l'on comprendra que ce n'est pas au désir de monopuliser ses trésors scientifiques qu'est dù le silence de Banks. En effet qu'exigeait l'intérêt des sciences? Que ces immenses richesses fussent mises en œuvre; il n'exigeait pas qu'elles le fussent par lui-même. Il y a plus, il était à souhaiter que d'autres mains exploitas. sent cette mine opulente; car de cette manière chacan empruntait à la collection de Banks les objets de nature à entrer dans le cadre spécial de ses études; de cette manière les objets couraient moins de risque d'être décrits deux fois ou trois on même davantage, tandis que certes la publication d'un Thesaurus Banksianus ou Gazophylacium Banksianum, comprenant a-la-fois des objets géologiques, mineralogiques, botaniques, zoologiques, de toutes les classes, de tous les ordres, de toutes les familles, eul nécessairement amené cet inconvénieut, et imposé d'avance à tout naturaliste la loi de répartir ensuite chacun des ubjets admis aux honneurs du Gazophylacium dans sa famille, dant son ordre, dans sa classe .- Pendant que Banks se recommandaitainsi à l'estime de l'Europe savante par la protection éclairée qu'il accordait à ses frères en histoire naturelle, la présidence de la société royale de Londres vint à vaquer par la démission de Priogle. Ici remarquons que celle société ne recevant du gouvernement anglais aucune subvention, et en consequence se composant d'un grand nombre de membres dont les cotisations volontaires forment son budget des recettes, elle attache ane importance excessive au choix des hommes auxquels elle confie son administration, et que la nature de l'influeuce que ceux-ci exercent, soit sur la société en général, soit même sur le sort des individus, exige en quelque sorte qu'ils soient lien avec le gouvernement. Ceci est vrai surlout du président. Il en résulte qu'un très-petit nombre de sociétaires rénoissent tontes les conditions nécessaires à ce poste, qui d'ailleurs demande chez celui qui l'uccupe l'alliance de la science, de la fermeté, de la richesse et d'une influence sociale réelle. De la, endépit de l'usage de réélire tons les ans le président, l'usage

non moins respecté de réélire toujours le même jusqu'à ce que la mort nécessite un antre el:oix. On pressent déjà par la toute la nuuveauté du cas actuel : Pring'e qui donnait sa dén-ission ne pouvait être réélu. Mais les circonstances qui avaient amené cette résolution rendaient l'affaire plus piquante encore, et sous d'autres rapports faussaient singulièrement la position de ceux qui se présentaient pour ohtenir la succession de Pringle. On sait que Franklin, en expérimentant sur l'électricité, avait découvert la propriété qu'ont les pointes d'attirer le fluide électrique, et qu'il avait fondé sur cette propriété la construction des paratonnerres. Un nommé Wilson, voulant qu'il fut aussi parlé de lui, se mit à prétendre que les sphères attirent bien plus énergiquement le fluide, et conseilla de terminer les paratonnerres par desboutons de cuivre. Or Franklin appartenait aux colonies américaines ; et les colonies étaient en guerre avec la métropole qui, comme on sait, ne put parvenir à les remettre sons le joug. La théorie de Franklin ne pouvait donc être bonne, pnisque c'était celle d'un rebelle ; et Wilson , sans administrer beancoup de preuves en faveur de son assertion, compta trèsvite un grand nombre de champions. Bientôt les boutons et les pointes devinrent une affaire de parti, et l'on regarda très-sériensement les adversaires des boutons comme des ennemis de la métropole. Les hommes sensés eussent au moins du se tenir à l'écart, et garder en riant une stricte neutralité. Malheureusement un des princes du song royal crut cette précantion superflue; et, s'imaginant sans doute que quelque tempérament diplomatique pouvait arranger l'affaire à son gré, il se rangea, en

digne sontien de la vieille Angleterre sous la bannière des boutous, et se rendit auprès de quelques membres de la societé royale solliciteur contre les pointes. Pringle lui représenta respectueusement que la société ne pouvait faire d'amendements à ce qu'avait vouln la nature. Ces réflexions déplurent; et Pringle, au bout de trois ans de tracasseries, acheta le repos par sa démission. Elu à sa place au mois de novembre 1778, Banks eut pendant long-temps à subir d'amères et injustes critiques. Aux yeux des uns il était trop jeune. « Qu'a-t-il écrit? » disaient les autres. L'astronome Maskelyne et d'autres demandaient comment nn naturaliste pourrait présider tant de mathématiciens, ce à quoi l'on cut pu répondre : « Comment Newton, mathématicien, « a t-il pu présider tant de naturalis-« tes? » Au fond, la cause véritable de tout ce tumulte, c'était l'envie, Horseley, depuis évêque de St-David et de Rochester, mathématicien et théologien fouguenx, aspirait an fanteuil: intrignes, pamphlets, calomnies de salon, discours à la société, prédictions sinistres, il n'omit rien de ce qui pouvait servir sa haine, et il fut au moment d'écarter Banks de la présidence, quand enfin ses amis s'aperenrent qu'il la convoitait pour lui-même. Ce remède parnt pire que le mal; et, quelques séances après, la société réunie en une assemblée solennelle déclara qu'elle était satisfaite de son choix (2 janv. 1784). Horseley et quelques-uns de ses plus fougueux adhérents se retirèrent; et la compagnie, rendue à la paix, réélut pendant trente - huit années consécutives le président qu'elle s'était donné. Newton lui-même n'avait occupé le fauteuil que vin t-quatre ans. C'est surtout à partir de cette épo-

me que les savaots anglais se sont elevés au premier rang par des entreprises loiotaines, qui ont étendu le domaine de la géographie par une foule d'importantes découvertes en physique, en chimie, en géologie, en histoire naturelle; et, sans exagérer ici l'influence d'un homme, sans faire honneur à un seul de ce qui a eu surtout pour cause et l'énergie propre aux habitauts de la Grande-Bretagne et la marche ascendante du siècle, toujours est-il que Banks contribua par ses avis et sa direction aux progrès de la science; que les plans sou nis par lui an gouvernement, et tonjours approovés, activerent les découvertes en lançant toujours les hommes qui se dévouaient poor la science dans les pays qu'il était le plus utile d'explarer ; que le recueil des mémoires de la compagnie, tont en s'accroissant, parut avec plus de régularité et dans un format plus digne de l'importance de ses travaux ; enfin que sa faveur personnelle auprès du roi sut profitable à la société même qui aujourd'hui, grâce à Banks, occupe dans un des palais royaux un grand et bel appartement. Rien de ce qui intéressait les sciences ou les hommes de la seience ne lui était indifférent. De même que Louis XVI au commencement de la guerre anglo-américaine avait ordonné à tous ses vaisseaux de respecter Cook et ses compagnons, de même, lors du départ de La Pérouse , Georges III, sur les instances du chancelier Bancks, ordonna que sa marine eut les mêmes égards pour le navigateur français; et c'est surtout par ses réclamations réitérées, infatigables, que ce respect pour les savants est devenu un article de la loi des oations. Dans la suite, quand des inquiétudes trop fondées présagèrent la perte de l'in-

fortuné pavigateor, il le fit à ses dépens chercher par toutes les mers. Les collections de La Billardière étaient tombées au pouvoir du gouvernement aoglais: Bancks eut le crédit de se les faire remettre, et il les renvoya en France sans avoir ouvert une seule des caisses qui les emposaient. Il fit de même parvenir à un illustre voyageur (M. de Humbolt) des caisses ravies par des corsaires et rachetées par lui au cap de Boone Espérance. Broussoonet, forcé de fair la France, retronva partout, à Madrid, à Lisbonne, a Maroc, la main bienfaisante de Banks. C'est Baoks aussi qui fit le premier parvenir des secours et une lueur d'espérance dans le cachot où gémissait Dolomieu à Messine. En revanche, quaud la France, violatrice à son tour du droit des gens, emprisonoa des milliers d'Anglais, paisibles et inoffensifs coosommateurs des produits de l'industrie française . il s'empressa d'adresser à l'Institut une liste de tous ceux de ses compatriotes en faveur desquels pouvait s'al éguer le moiodre titre scientifique ; et l'Institut , peu difficile sur le préteste, réclamait le captif comme savant. De tels procédés certes suffiraient pour immortaliser un nom, même lorsqu'il ne se recommanderait par nul autre mérite.-Banks peot encore être cité comme un des fandateurs de la société horticulturale de Londres et du bureau d'agriculture, ainsi que comme un des membres les plus acciens, les plus actifs de la société africaioe dont le but est d'augmeuter nos connaissances sur cette partie du monde et de la civiliser. Tous cens qui ont vouln pécétrer dans l'iutérieur de cette effravante et oivitérieuse contrée, tombeau des Éuropéens, les Park, les Belzoni, les Bowdich, ont reçu de Bancks des encouragements efficaces et l'appui le plus flatteur. C'est encore lui qui a contribué, en dépit de quelques tentatives malheureuses, à faire persévérer l'amirauté dans la recherche du passage nord-ouest, enfintrouvé, au moins en partie, par le capitaine Parry. -Tant de travaux, tant de services, furent successivement récompensés par les titres que nous avons énumérés au commencement de cet article, et dont sans doute la chronologie complète intéresserait peu le lecteur. Nous rappelleruns néanmoins que celui de conseiller du roi, conféré à Banks en 1707, donna lieu à quelques plaisanteries dont il ne fit que rire, comme iadis il avail 11 de l'Héroide de la reine Oberea à sir Joseph Banks (opuscule attribué au professeur Porson) et du pamphlet que le représentait implorant du Seigneur la rénovation des plaies d'Egypte, ou au moins la multiplication des insectes. Cette fuis on le montrait courant après des papillons, tandis que ses graves cul-lègues délibéraient sur les intérêts de l'Europe. Mais, cumme évidemment ce n'est point aux véritables conseils politiques que Banks était admis, l'épigramme tombe d'elle-même : le rôle de Banks, à vrai dire, se bornait à cette influence familière que lui donnait sur le monarque la communauté de goûts et de travaux. Cette influence sans doute était assez grande, puisque les ministres l'employèrent quelquefois pour faire adupter des plans que les circonstances nécessitaient peut-être, mais que Georges III n'envisageait qu'avec répuguauce. Cequ'il y a de sûr, c'est que jamais Banks ne travailla directement à augmenter cette iufluence, et qu'il n'en usa pas plus avec l'idée d'usurper un rang politique que dans l'intérêt de sa fortune et de sa vanité. En effet,

qu'eût-il souhaité de plus? Tout ce qui contribue au bonheur du sage, tout ce qu'il avait ambitionné des sa jeunesse, il le possedait : richesse, amis, considération, instruments et malérians scientifiques, position sociale, moyens d'être utile. - La félicité domestique ne lui manqua poiut. Marié en 1779 à Dorothée Weston Huggeson, s'il n'eut pas d'enfants, du moins il vit constamment ses jours embellis par les soins de sa compagne; il ne perdit sa mère qu'en 1804. Sa sœur, une des femmes les plus spirituelles de l'Angleterre, vécut jusqu'en 1817, ct depuis son veuvage demeura tonjours auprès de lui. L'habile botaniste Brown était devenu son bibliothécaire; tont respirait autonr de Banks la science et l'amitié, lor que des infirmités doulonreuses l'avertirent que sa fiu approchait. Il expira daus sa maison de Soho-Square, le 19 mai 1820, leguant à Brown, sinon de quoi l'indemniser des espérances qu'il avait abandonnées pour lui, au moins de quoi rendre sa situation indépendante ; à M. Bauer des sommes pour contiquer les beaux dessins botaniques commencés dans le jardin royal de Kew; enfin au Musée Britannique sa bibliothèque dont le catalogue seul (5 vol. in-8°, Londr., 1796-1800), publié par Dryander, est sans contredit le monument bibliographique le plus utile aux naturalistes (V. DRYAN-DER, XII, 55). Ses ouvrages, qui réunis ne forment guère qu'un volume in-8°, consistent surlout en articles dans les recueils périodiques des sociétés savantes (Transactions philosophig., Archæologia, etc.). Il faut y joindre un essai sur les causes des maladies des blés (A short account of the cause of blight, the midew and rust in corn, 1805). — Cook donna le nom de Banks à une lle située au sud-est de la Noavelle-Zélande par 45° 45° lat. S. et environ 176° long. O. du méridien. Depuis on a donné ce même nom à diverses terres parmi lesquelles nous ne mentionareons qu'une des les découvertes en 1810 par le Fury et l'Héch dans la mer pohaire. Poor l'en de la la mer pohaire. Poor l'en de la la mer pohaire.

BANNELIER (JEAN ), savant jurisconsulte, naquit à Dijon, en 1683. Après avoir exercé quelque temps la profession d'avocat, il fut nommé professeur de la faculté de droit établie dans la capitale de la Bourgogne en 1722, et en devint ensnite le doyen (1). Il était avec Davot (V. ce nom, au Supp.) l'oracle du barreau de Dijon, et ses décisions, en ce qui tonche l'ancienne coutame de la province, sont encore suivies dans les tribunaux. Outre une Introduction à l'étude du Digeste, Dijon, x730, in-8° de 60 p., qu'il composa ponr ses élèves, on a de lui des Notes sur anelques-uns des Arrets notables du Parlement, dans le recueil de Fr. Perrier, 1732, in-fol.; et des Observations sur la coutume de Bourgogne, qui forment le huitième vol. de l'édition des Traites sur diverses matières de droit français, à l'usage du duché de Bourgogne, de Gab. Davot, qu'il fit paraître de 1751 à 1766, Dijon, 8 vol. in-12, avec des notes étendues. Le barreau de la province accueillit ce travail avec fayeur, et il fit souvent autorité devant jes tribunanz. (2) Honoré de la confiance publique et chéri de ses concitoyens pour sa douceur et son désintéressement, il mourut en 1766. Une des rues de Dijon a reçu le nom de Bannelier (5).

BAQUOY (PIERRE CHARLES), né à Paris, en 1760, petit-fils et fils de graveurs distingués , fut lui-même un des artistes les plus habiles de son temps. Elève de son père (Jean Bagnoy), qui était auteur de trèsbonnes planches pour l'édition in-4° des Métamorphoses d'Ovide, il se fit remarquer jeune encore par de belles gravures d'après Moreau jeune et Monsiau, pour la belle édition in-8º des OEuvres de Racine. Il grava ensnite, d'après les dessins de Myris, toutes les planches d'une Histoire Romaine in-4°, composée d'abord pour l'éducation des enfauts d'Orléans. et continuée en 1793 par ordre du comité de salut public ( V. Myris. an Supp.). Il a aussi gravé Saint Vincent de Paul recueillant un enfant; Fénélon secourant des soldats blesses, et quelques sujeta pour le musée Robillard, entre autres Diane chasseresse et la Mort d'Adonis, d'après le Poussin. Son chef-d'œuvre est une estampe encadrée du Martire des SS. Gervais et Protais, d'après Lesueur. Enfin, il a gravé d'après Moreau, Monsian et Myris, de fort jolies vignettes pour les OEuvres de Delille et celles de Berchoux. Cet excellent homme fut aimé de tous ceux qui le connurent. Il estmorta Paris, le 4 février 1829. - Ses deux filles, Mesdames Couet et Coelino, qui firent ses élèves,

<sup>(1)</sup> L'université accordre à la ville de Effon fut, sur les représentations de celles de Paris et, de Besançou, restreinte à la seula faculté de droit. Essais historiques sur Dijon, par X. Girault, pag. 208.

pag. 168.

(2) C'est par erreur que Camus, dans la Bibliothèque d'un avocat, et après lui le général Beauvais, dans son Dictionnaire univeret, attri-

buent à Bannelier un Traité politique et économique des cheptels, Dijon, 2765, iu-12. Cet outrage est de B. Colas. (3) « In mouvelle rue ouverte le long des bâ-

timents ou Bannelier donns pendent lant d'années da si doctes leçons, méritait bien de porter le nom de ce savant professeur. » (Essate historiques sur Dijon, par Grault, p. 288.)

ont aussi gravé an buriu avec succès. M-p j.

BAR (FRANÇOIS DE), né en 1538, à Seizencourt, près de St-Quentin, avant embrassé l'état monastique . fut admis à l'abbaye d'Anchin, ordre de St-Benoît, sur la Scarpe ; il devint en 1574 grand-prieur de cette maison, qu'il gouverna jusqu'à la fin de sa vie. Il était, dit Foppens (Biblioth. belg.), bomme de grande vertu et de grande érudition, Il avait cultivé l'histoire ecclésiastique avec tant de soin et de réputation, que le fameux cardinal Baronins ne dédaignait pas de le consulter pour la rédaction de ses Annales. Les ouvrages de Francois de Bar n'ont pas été publiés. On les conservait manuscrits à la bibliothèque d'Anchiu, d'où ils ont été transportés, lors de la révolution, dans la bibliothèque publique de Donai, qui les possède actuellement. Les treize volumes in-folio, dont Foppens a donné le détail, ne contiennent pas toutes les productions de ce laborieux historiographe. Ici nous nous hornerons anx indications suivantes: I. Epistolæ, petit in-4º. II. Cosmographia, in - 12. III. Opera varia, petit in-4°. IV. Chronicon ab origine mundi ad annum 1573, in-folio. Cette chronique, commencée par Jean Tobœuf ou Dobouf, promoteur de l'officialité d'Arras, sons l'évêque François Richardot, a été complétée et mise en ordre par de Bar, vers 1586. V. Compendium Annalium ecclesiasticarum Casaris Baronii, infolio. VI. Historia Archiepiscopatus Cameracensis et conobiorum ejus, in-folio. VII Historia Episcopatus Atrebatensis et canobiorum Artesiæ, in-folio. VIII. Historia Episcopatus Tornacensis, item Audomarensis et Gandensis,

in-folio. IX. De Ordinibus monasticis, in-folio. X. Opus Ordinum monasticorum, in-4°. XI. Historia monastica, in-folio. XII. Historia monastica Francia, Italiæ et Hispaniæ, in-folio. XIII. Historia Acquicinctensis Ecclesiæ, in-4°. XÍV. Electio et Gesta Warneri de Daure, abbatis Aquicinctini, in-folio, XV. Opera varia, in-folio. Fr. de Bar est souvent cité par les auteurs qui ont traité de l'histoire ecclésiastique des Pays-Bas. Ghesquière et Smet le mentionnent plusieurs fois dans leurs Acta Sanctorum Belgii. L'exameu attentif du recueil de ses lettres fournirait assurément quelques notions nouvelles sur l'histoire littéraire de nos contrées du Nord. Fr. de Bar est mort le 25 mars 1606. L. G.

BAR (Nicolas de), peintre célèbre, originaire du Barrois, connu en Italie sons le nom d'el signor Nicoleto, descendait de la famille de la pucelle d'Orléans, et vivait dans le XVII° siècle. Il a peint un grand nombre de Vierges, gente où il excellait. On lui doit aussi le Saint Sigebert qui orne nne chapelle latérale de la primatiale de Nancy, près du chapitre. Ce peintre, mort à Rome qu'il habita presque tonte sa vie, a laissé un fils né dans cette ville et peintre comme lui, qui prit le nom de du Lys accordé à ses ancêtres par Charles VII , en mémoire de Jeanne d'Arc, et qui vint en 1710 se fixer en Lorraine, où il mourut en 1732. Nicolas du Lys a beaucoup travaillé sur les rives de la Meurthe. Ses tableaux, généralement sombres, ornaient jadis l'église des Tiercelins et celle des Orphelines de Nancy, celles des Bénédictins de Lay, des Prémontrés de Pont-à-Mousson, et les galeries de plusieurs particuliers. B.n.

BAR (Georges - Louis , baron de), littérateur, était né, vers 1701 . en Westphalie, où sa famille tenait uo des premiers rangs. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il obtint un canonicat du chapitre d'Osoabruck, et fot en outre revêtu'de la dignité de prévôt, héréditaire depuis longtemps dans sa famille, et qui donnait le droit de présider la noblesse anx états du pays. Possesseur d'uoe grande fortone dont il se servit pour encourager la culture des lettres, le baron de Bar dans ses loisirs s'appliqua lui-même à la poésie française; et, suivant Barbier, il y surpassa tous les Allemaods qui s'eo étaient occupés avant lui (Voy. Examen critiq. des dictionn., 72); mais ce succès auprès des étrangers ne prouve pas que ses vers soicot très-bons. Ils furent peu connus eo Fraoce lors de leur publication; et ils soot aujourd'hui complètement oubliés partout. Le baron de Bar mourut dans sa terre de Barnau, le 6 août 1767. Ses ouvrages sont : I. Epîtres diverses sur des sujets différents, Londres, 1740, 2 vol. in-12; Amsterdam, 1751, 3 vol. io-8°; Francfort, 1763, 3 vol. in-tz. Le troisième contient des Réveries poétiques sur différents sujets. Elles ont été imprimées séparément, Francfort, 1766, in 80. Il existe uoe traductioo allemande des Epitres, Berlin, 1756, 3 vol. in-12. II. Consolations dans l'infortune , poème en VII chants , Hambourg et Leipzig, 1758, in-80. III. Babioles littéraires et critiques, en prose et en vers, ib., 1761-64, in 8°, 5 parties. IV. L'Anti-Hégésias, ibid., 1762, in-8°. C'est uo dialogue en vers contre le suicide.

BAR (Jean-Étienne) né à Anneville (Manche), en 1748, était a-

W-s.

vocat à Thionville à l'époque de la révolution. Il en adopta les principes avec enthoosiasme, et fut élu dépoté à la convention nationale par le département de la Moselle. Il y siégea constamment avec la faction de la Montagoe, et vota la mort de Louis XVI, sans appel et sans sursis. Le 15 août 1793, membre do cemité de législation, il proposa au nom de ce comité, un projet de décret portant: « Art. r. Le tribunal « de cassation est tenu de juger dans « deux mois, à compter de ce jour, « toutes les affaires dont les pièces « et les moyens loi sont complète-« ment parvenus, à peine de destitu-« tion. » Envoyé à l'armée du Nord dans le mois d'octobre 1793 avec Carnot et Duquesnoy, ils adressèrent à la conventioo le rapport de la victoire de Watignies et du débloquement de Maubeuge. Reotré dans la convention nationale, Bar en fut élu secrétaire, et dans la discussion qui eut lieu sur la noovelle coostitution qu'il s'agissait de donoer à la Fraoce, il prétendit que l'initiative de la révision ne pouvait appartenir qu'au people. Il prit peu de part aux discussicos jusqu'à la révolution du 9 thermidor; et ce fot après cet évènement qu'il demanda la cassation du jugement d'un conseil de guerre qui avait condamné à mort le représentant Dechezeao (V. ce nom, au Supp.). Il s'opposa ensuite à toute radiation sur la liste des émigrés. Deveno après la session conventionnelle membre du conseil des anciens, il oe conserva ses fonctioos que jusqu'au 1er prairial an v (20 mai 1797). Nommé par le directoire, commissaire près les tribunaux civil et crimioel du Bas-Rbin, il fut rééln en l'ao vI, par les électeurs de la Moselle, au conseil des anciens. Il en

BAR

devint deux fois secrétaire et prit sonvent la parole pour des objets de sinonce et de legislation. Il vota pour l'exclusion de Job Aymé; et, dans la séance du 1er fructidor an vii (août 1799), il se plaignit de ce que l'on avait attaqué sans raison le Journal des hommes libres, taudis qu'on laissait paraître impunément un pamphlet intitulé : Changement de domicile, où le conseil des ciuqcents était placé rue de l'Egout, celui des anciens à Montmartre, les conscrits rue des Boucheries et les royalistes au cap de Bonne-Espérance. Sur sa demande il fut décidé que le directoire aurait à rendre compte des poursuites qu'il dirigerait contre les auteurs de ce libelle. Après la révolution du 18 brumaire, Bar retourna dans sa patrie, et quelques mois après (mai 1800) le premier consul le nomma président du tribunal de Thionville, Il mourut dans cette ville l'année suivante.

BARAGUEY D'HILLIERS

M--- p i.

(Louis), général français, né le 13 août 1764, à Paris, d'une famille noble, fit dans cette ville des études qui, sans être profoudes, lui furent très-ntiles, parce qu'il les dirigea entièrement vers la carrière des armes à laquelle des lors on l'avait destiné. Il entra comme sous-lieutenant dans le régiment d'Alsace en 1784, et il était lieutenant au même corps le zer mai 1791, lorsqu'il donna sa démission, ne voulant pas servir la cause de la révolution. Avant bientôt changé d'opinion, il fut nommé capitaine dans un bataillon d'infanterie légère le 20 janvier 1792, et le mois suivant aide-de-camp du général Crillon. Trois mois après il obtint le même emploi auprès de Labourdonnaye, puis auprès de Custines qui le fit son

sous-chef d'état major, en lui donnant le grade de général de brigade. En remplissant ces fonctions, Baraguey d'Hilliers prit part à l'invasion du Palatinat et à la prise de Mavence à la fin de 1792; et la confiance du général en chef lui offrait alors la perspective d'une destinée encore plus brillante. Il fut même question de le faire ministre de la guerre; mais, entraîné dans la chute de son protecteur, il fut comme lui suspendu de ses fonctions, arrêté et conduit à Paris; cependant il ne parut pas dans le procès de Custines. Ce ne fut qu'un an après que, traduit au sanglant tribunal révolutionnaire avec cinquante victimes (1), qui ce jour-là même périrent sur l'échafaud, accusées d'avoir

(1) Un des documents historiques manuscrits . les plus curieux pour l'histoire de le conventio nationale, est calui que je possède st qui e pon titre : Extrait du regutre des audiences du triba nel criminel revelauonneire, a Du saº jour de « messidar de l'an second de la republique une z et indivisible.-Appert le tribuoal evoir ce a demné à la peine de mort » (auit la liste de 46 is dividus cerdannés à mart ce jour-la , at l'on ; trouve. e Louis Baracour n'Hillings, âgé de a 30 cms, el generel de brigeds à l'armée « du Bhin, né à Peris, y demeurant rue des a Ecouffes, uf 32.» Cet orticle a eté ensuitbarre sur la liste, sinsi que hnit sutres : ce qu prouve que les satraits des procès-verbeux de jugements étaient dressés evant l'audience of ces jugemeous étaient rendus! Les huit autre nums retires et barres sur le liste, soot: J .- E Lerehereque Thibenit, qui evait joné un rôle dans le premiere révolution de Saint-Domingue deux pisnteurs un bebitants du cop; un culti vateur eméricain, un capitame de vaissean; ne harroger de Paris; no secreteure de pasz de la sectes da musiem, et un juge militaire du tribunal cre nel du premier arrondussement de l'armée des A dennes. -- Permi les 37 antres condamnes dont les noms ne sent point herrés sur l'extrest, et qui furent exécutés le mêms jour 28 messie on remarque Jacq Rocal Conanana (sie) del La CRALOTAVE (sie), ex-procureur general su co-devant parlement de Ronnes; Georges-Marie Lucuruc Buecon file, age de 30 ans, etc.; denx juurnalistes P .- Germ. Pasissas et Ant. Fnexeue; six cures ou vicaires, des marechoux-de-camp, des colonelr, des unbies, un cuisioier, un chevalier de Malte, des capitoines de vaussean, des militaires de divers gredes, no Isboureur, des comtes, un homme de coulience, etc .- Cette pièce est einst terminee: Et aroir déclaré lours biens acquis à le république. V-VR.

conspiré dans la prison où tous étaient détenus, Baraguey d'Hilliers fut absous avec deux antres accusés. Un boubenr si rare et si inespéré donna lieu à beauçoup de coujectures, et l'on alla jusqu'à dire que le général Baraguey avait racheté sa vie par des actes de faiblesse; mais son caractère conun et le courage qu'il a taut de fois déployé ne permettent guère d'ajouter foi à de pareilles assertions. Malgré cette sentence d'absolution, il fut réintégré aussitôt après dans la prison du Luxembourg comme noble et suspect, et il n'en sortit qu'après la chute de Robespierre. Remis en activité le 5 prairial an 111 (24 mai 1795), il fut employé à Paris, et conconrnt sous les ordres de Pichegru à réduire le parti des démagogues du faubourg St-Antoine, révoltés contre la convention nationale; mai i quelques mois plus tard (13 vendémiaire an IV, 5 oct. 1795) il fut accusé d'avoir manqué de fermeté contre d'autres révoltés du parti contraire, de la section Lepelletier que l'on accusait de royalisme; ce qui le fit encore une fois destituer. Reintégré dès le mois suivant, il fut employé dans l'ouest sons les ordres de Hoche; puis à l'armée d'Italie, où il arriva vers la fin de la belle campagne de 1796. Le général en chei Bonaparte lui donna un commandement dans la Lombardie, et le chargea eusuite de s'emparer de Bergame, place de l'état véuitieu qu'il loi importait d'occuper, mais que la nentralité semblait mettre à l'abri d'une pareille entreprise. Baragoey d'Hilliers usa dans cette occasion de beaucoup d'adresse, et voici comment Bonaparte rendit compte de cette expédition au directoire : « Quoi-« que l'occupation de Bergame ne soit « pas une opération militaire, il n'en a

r pas moins fallu des talents et de la a fermeté pour l'obtenir. Le général a Baraguey d'Hilliers que j'en avais charge s'est parfaitement conduit; a je vais lui donner le commandement « d'une brigade, et j'espère qu'anx « premières affaires il méritera sur « le champ de bataille le grade de « général de division. » Chargé en effet bientôt après de conduire un corps d'armée dans le Tyrol , Baraguey d'Hilliers pénétra par la vallés de l'Adige jusqu'aux gorges de la Brenta, où il se réunit à l'armée principale, après avoir fait quatre mille prisonniers ; et le grade de général de division lui fut donné (mars 1707). Il recut peu de temps après du général en chef une prenve de confiance encore plus grande. L'adresse qu'il avait mise à s'emparer de Bergame fit avec raison penser à celoi-ci qu'il ne se montrerait pas moins babile dans une opération de même nature , mais de beauconp plus d'importance ; c'était l'occupation de Venise dont il s'avissait également de s'emparer à la faveur des dissensions que le voisinage de l'armée française y avait fait naître, et des mouvements populaires que l'envoyé de France, Lallement, et son secrétaire, Villetard, y avaient excilés. Baraguey d'Hilliers se tint pendant quelques iours en observation avec sa tronpe, attendant le résultat de toutes ces manœuvres et les ordres du général en chef, qui ne tarderent pas à arriver. Des le lendemain Venise fot an ponvoir des Français et la plus ancienne des républiques avait cessé d'être !. Bonaparte ne fut pas moins satisfait de Baragoey d'Hilliers dans cette occasion qu'il ne l'avait été à la prise de Bergame; il lui donna le commaudement de Venise; et ce général, établi dans l'une des plas riches maisons (l'hôtel Pisani), déploya un faste jusqu'alors iucoonu dans l'armée fraocaise. Il faut voir dans l'historien Botta comment, après avoir dépouillé les Vénitiens de leur marine, de leurs monuments des arts et de tontes leurs richesses, Baraguey d'Hilliers planta solennellement sur la place Saint-Marc un arbre de la liberté; et comment dans ce même temps se négociait leur tradition à l'Autriche. Quand cette opération fut consommée, le général en chef lui donna un autre commandement. Baragney se tronvait à Mantoue en fév. 1798, lors de l'insurrection qui éclata parmi les troupes de la garnison ainsi qu'à Rome, et il informa de cet évènement, par une lettre confideutielle du 10 février, Bonaparte qui était alors à Paris, se disposant à partir pour l'Egypte. Le général Baraguey fut appele à faire partie de cette expédition, et il s'embarqua dans le port de Gênes avec sa division pour se réunir devant Malte à la grande flotte que Bonaparte Ini-même conduisait à la conquête de l'Orient. On sait comment cette inexpuguable forteresse tomba dans les mains des Français, et l'on sait aussi tout ce qu'ils y tronvèrent de munitions et de richesses de toute espèce. Baraguey d'Hilliers fut chargé de porter à Paris la nouvelle de cette belle conquête avec une partie de ses richesses; mais la frégate la Sensible, sur laquelle ils'était embarqué, fut prise par les Anglais, et rien de la précieuse cargaison ne put arriver dans la capitale. On conçoit tout le mécontentement que durent en éprouver les Directeurs; ils s'en prirent à Baraguey d'Hilliers; sa destitution fut prononcée par un arrêté du 26 thermidor an vi (juillet 1797); et lorsqu'il revint de captivité, peu de mois après, il

fut traduità un conseil de guerre, pour la redditiou de la frégate dont il ne pouvaitêtre responsable, puisqu'il n'en avait pas le commandement. Acquitté par un jugement, il fut néanmoins mis à la réforme; mais dès l'année suivante il recouvra son activité. D'abord chef d'état-major de l'armée du Rhin, il en commanda ensnite l'aile droite. Il se trouvait à Landau au commencement de 1800, lorsque le feu prit au magasin d'artillerie; et ce fut à son sang-froid et à son courage que la ville tout entière dut son salut. Il obtint ensuite quelques succes contre les Autrichiens dans les montagnes des Grisons. Après la paix de Lunéville le gouvernement consulaire le fit inspecteur-général d'iofanterie; et, Napoléon devenn empereur, le nomma grandofficier de la Légion-d'Honneur et colonel-général des dragons. Gependant on a remarqué qu'il ne jouissait point alors de toute la faveur qui semblait appartenir à l'nn des plus anciens généraux de l'armée française, et surtout à l'un de ceux qui avaient fait les campagnes d'Italie. Napoléon le tint presque toujours éloigné de lui, et ne l'employa pas dans les occasions les plus importantes. Il lui donna le gouvernement de Venise en 1808, et ce fut en Italie, pnis en Hongrie, sous le vice-roi Eugène, que Baraguey fit la campagne de 1809. Après la paix de Vienne, il fot chargé de réduire les insurgés du Tyrol qui refusaient de se soumeltre, et qui combattirent avec tant de courage sous les ordres du fameux Hofer (Voy. ce nom, au Supp.). Baragney passa ensuite à l'armée d'Espague, et le 3 mai 1811 il battit sous les murs de Fignières un corps espagnol commandé par Campo-Verde. Appelé à la grande armée l'année suivante, il fut mis à la tête d'une division qui partit de Smolensk dans les premiers jonrs de novembre 1812, pour se diriger vers Kalonga, an devant de l'empereur, lequel avait d'abord dù faire sa retraite dans cette direction, mais qui en avait changé par suite de la bataille de Malojaroslawitz, N'étant pas informé de ce changement, Baraguey se trouva bientôt au milien de plusienrs corps russes, et une partie de sa division fut obligée de capitaler. Napoléou, informé de cet évènement au milieu des désastres de la retraite, en fut vivement courroucé, et il traita Baraguey d'Hilliers avec une extrême rigueur; il le suspendit de ses fonctions, et par un ordre du jour du 13 novembre il lui prescrivit de se rendre en Fraoce aux arrêts, jusqu'à ce qu'une enquête eut été faite sur sa conduite dans l'affaire du 9 de ce mois. Le malhenreux général, déjà tant de fois jugé et suspendu, couçut de ce dernier malheur nn tel chagrin, qu'il tomba malade en route, et que, forcé de s'arrêter à Berlin, il mourut dans cette ville vers la fin de décembre 1812 .- Une de ses filles avait épousé le général Foy. M-D j.

BARAILON (JEAN-FRANCOIS) . médecin et membre de la convention nationale, naquit le 12 janvier 1743, a Viersat, en Auvergne, d'nne famille honorable. Reçu docteur eo 1765, à la faculté de Montpellier, il conserva tonjours beaucoup d'attachement à cette école ; et il la défendit avec chaleur lorsque son existence fut menacée. Ses talents l'ayant fait promptement connaître, l'académie royale de médecine l'admit au nombre de ses correspondants en 1776, de ses associés en 1778, et elle lui décerna successivement cinq médailles, pour autant de mémoires sur des

questions médicales qu'il avait traitées avec succès. Pourvu, en 1786, de la charge de médecin en chef de la généralité de Moulins, il fit adopter par l'administration diverses mesures d'utilité publique ; et le Bourbonnais lui fut redevable d'établissements qui contribuèrent à reodre les maladies contagieuses moins fréquentes et moins meurtrières. Il avait toujours montré un goût trèsvif pour les recherches d'antiquités. De fréquents voyages le mirent à même d'explorer les ruines des anciennes villes du Bourbonnais, de la Marche et du Berry; il entreprit à ses frais plusieurs fouilles; et, sans négliger l'exercice de son état, il acquit des coonaissances étendues dans l'archéologie, la numismatique, la géographie et l'histoire du moyen âge. Jonissant de l'estime et de la confiance générale, il fut élu en 1789 maire de Chambon, petite ville de la Marche, où il avait fixé sa résidence. Nommé plus tard juge de paix, il fut enfin député ala convention, en 1792, par le département de la Creuse. Il y débnta par accuser le ministre Pache de malversations daos l'approvisionnement des armées; et, des les premiers jours de 1793, il apostropha Robespierre qui restait impassible à la tribune, malgré les cris des Girondius, en lui demandant s'il se croyait encore an 2 septembre. Lorsqu'il fut question de procès de Louis XVI, Barailon se récusa dans ces termes : « Je ne crois pas être ici a pour juger des criminels, ma cona science s'y refuse. » Cependant il vota, non comme juge, mais comme homme d'état, la démition et l'exil à la paix. Dans la séance du 11 mai suivant, il proposa des moyens de pacifier la Vendée et demanda une amnistie pour tous les hommes égarés qui déposeraient les armes. Son nom était le vingt-cinquième sur la liste des députés qui devaient être proscrits au 51 mai, et s'il ne partagea pas le sort de ses collègues , il le dut à Chaumette qui le fit rayer à la prière d'nn de ses amis, que Barailon avait obligé dans une circonstance récente. Pendant tout le régime de la terreur , il ne parla qu'une seule fois ; ce fut pour demander la suppression des loteries. Mais, après le 9 thermidor, il reparut à la tribune pour dénoncer les dilapidatenrs des deniers publics, contre lesquels il provoqua des mesures qui ne furent jamais exécutées. Il fit rendre plusieurs décrets dans l'intérêt des musées et des dépôts d'objets d'art, ainsi que de l'instruction publique. Quoiqu'il regardat les prêtres comme les auteurs de tous les troubles, il réclama des adoucissements au sort de ceux qui étaient détenus; et il ne tint pas à lui de faire rapporter la loi qui condamnait à la déportation ceux qui avaient refusé de prêter serment. Il saisissait toutes les occasions de combattre les anarchistes, et sit rejeter la proposition de remettre en vigueur là loi sur le maximum qui, dit-il, en tuant le commerce, avait organisé la famine. Ce fut au nom du comité d'instruction publique qu'il présenta, le 15 janvier 1795, un programme pour la fête auniversaire de la mort du roi (1). Le 4 février snivant il fit décréter que les jardins botaniques de Montpellier et de Strasbourg resteraient à la disposition des nouvelles écoles de santé. Nommé l'un des commissaires chargés de l'exécution des lois sur l'instruction

publique, il organisa en trois mois les écoles centrales de dix-sept départements. Le 7 août il demanda le rapport de la loi sur le partage des biens communaux, qu'il déclara destructive de l'agriculture et contraire au but qu'on s'était proposé. En novembre, il fit décréter que le sceau de l'état porterait le bonnet et le niveau. Lors de l'attaque de la convention par les sections de Paris, au 13 vendemiaire, il se signala parmi les médecins qui portèrent des secours aux blessés. Entré an conseil des cinq-cents, il attaqua le projet sur l'instruction primaire qui, s'il était adopté, dit-il, coûterait à l'état des sommes énormes en pure perte. Il montra le ridicule de charger un instituteur de campagne d'enseigner dix sciences, dont chacune exigerait un professeur, et demanda qu'on se bornat dans les petites écoles à l'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'il fut question de fixer le traitement des instituteurs, il réclama de nouveau l'ajournement, fondé sur ce qu'il n'existait pas en France assez de sujets propres à remplir les fonctions de maître d'école (2), a J'ai vi-« sité, dit-il, des communes considéa rables où il n'y a qu'un seul instia tuteur, et celui qui prend ce titre « ne sait pas l'orthographe. » Dans la discussion sur les hopilaux, il vota. pour qu'on en réduisit le nombre , en adoptant le mode de secours à domicile. Le 1er octobre 1796, dans un discours très-remarquable, il attaqua le système d'organisation de l'école polytechnique, qu'on aurait pu, dit il, nommer encyclopédique, puisqu'on y démontre en ce moment jusqu'aux éléments d'anatomie et

<sup>(</sup>z) Il n'est pas exset de dire, comme la Biographie noovelle des contemporains, que Barrellon fit décreter la féte anniversaire du 2x janvier; ella était déjà décrétes quand il fut chargé d'en dresser le programme.

<sup>(</sup>z) La convention avait tronvé que 20,000 écoles suffissient à toute la France.

do botanique. Il rend instice an mérito des professeurs, parmi lesquels il se plait à reconnaître des savants très-distingués, « mais, ajon-« te-t-il , on paraît s'êtro moins oc-« cupé de l'instruction des élèves que « de fairo une grando montre, une « superbe parade de savoir..... Cea pendant la triste expérience des écoa les normales aurait dù nons corri-« ger de la solie de vouloir tout en-« seigner, et de vouloir qu'on sache « tout à la fois. Si une pareille méa thode était adoptée , nons n'anrions « bientôt plus un seul homme vrai-« ment instruit; mais nous possédea rions à la place beancoup de savan-« tasses, qui disserteraient sur tont « et ue sauraient raisonner sur rien... a Eufin, cet établissement absorbe à a lui seul les fonds qui feraient fleurir « six écoles spéciales , à coup sur plus a profitables. » Le 31 décembre, il fit, au nom d'une commission, un rapport sur le nouveau costume des fonctionnaires publics. « On a pensé, a dit-il, qu'il fallait laisser à des « Français l'habit français, et qu'il a était ridieule de lenr donner celui « des Brames et des Talapoins, » Adjoint, en 1797, à la commission d'instruction publique, Barailon fit décréter l'établissement d'écoles spéciales de médecine à Paris, Lyon, Strasbourg et Montpellier. Il était absent par congé à l'époque du 18 fructidor; mais a son retour il a'empressa d'adhérer aux mesnres prises contre les royalistes, et il demanda qu'on poursuivit les prêtres qui continuaient d'exciter des troubles dans les départements. Il no voulait pas qu'on leur imposat l'obligation de se sonmettre à la constitution du clergé, a tellement absurde, dit-il, qu'il « n'est pas un senl individu, pour " peu qu'il fut raisonnable, qui no

a so fit un devoir do la rejeter avec « dédain; » mais il voulait qu'ils cessassent de troubler le pays, ou qu'ils fussent tenns d'en sortir. Quelques jours après il attaqua le projet d'écoles secondaires, demandant qu'on se bornat à améliorer les écoles centrales, en supprimant comme inutiles les chaires d'histoire et de grammaire générale, qui seraient avantagensement remplacées par deux nouvelles chaires de latin, dont les titulaires enseigneraient simultanément la grammaire française et la géographie. C'est, dit-il en terminant, pour la cinquième fois que je combats les systèmes fantastiques d'instruction publique. Mais ce ne devait pas être la dernière. Le 13 janvier 1798, à l'occasion des changements que l'on projetait an régino de l'écolo polytechnique, il ne craignit pas d'attaquer de nouveau cette école, présentée par les journalistes, commenne des plus admirables conceptions du siècle. « Si j'avais, « disait-il , une écolo de service pna blica former, jo me garderais bien a d'enlever à la surveillance do leurs « familles , de livrer à eux-mêmes des « jeunes gens de 18 à 20 ans, et sur-« tout de les stationner à Paris..... " L'ancien gonvernement s'était mona tré plus prévoyant à cet égard, en « disséminant les mêmes écoles dans « des communes pen pupulenses...» Après avoir prédit que cette école ne pent être qu'une canse perpétuelle de troubles et do désordres, Barailon vient à l'argument ordinaire de ses partisans, l'habileté des professeurs. " Je sais , dit-il , que les professeurs a sont les hommes les plus babiles de « l'Europe, et c'est à cause de cela a même qu'ils ne peuvent pas bien « enseigner. Ils sont beanconp trop « au dessus de leur auditoire, et se a perdont dans des régions où l'élève

« ne peut pas les atteindre. On ne « fait point des savants comme des ara tistes..... Les professeurs ne pen-« vent que préparer ; l'étude et les « livres font le reste. A quoi bon a d'ailleurs la recherche scientifique a dans l'enseignement? Est-ce pour « être un peu plus obscur et inintelli-« gible ? Le néologisme empêche « souvent d'utiles institutions de s'éa tablir. Le système des poids et me-« sures serait en activité, si, au lieu « de mots prétendus grecs, on eut « appliqué au calcul décimal les an-« ciennes dénominations françaises, Je a me résume : L'école polytechnique « est inutile. » L'impression de ce discours fut ordonnée. Barailon reparut encore à la tribune dans le cours de la session, mais il n'y parla qu'une seule fois , avec quelque étendue, et d'une manière remarquable. Ce fut pour attaquer le plan d'organisation des écoles spéciales de médecine. « Il est, dit-il, j'en con-« viens, le plus avantageux pour Pa-« ris où l'on veut tout centraliser ; il « est le meilleur pour le maintien des « abus, pour les professeurs qui en a profiteront sans rien faire, ponr « cette foule d'employés dont on paie « l'oisiveté. On reconnaît facilement « la main à laquelle on doit ce projet. « Il est dù à des métaphysiciens, à « des naturalistes , à des physiciens , « à des chimistes, à des moralistes, à a des poètes, tous excellents acadé-« miciens, mais dont on pent révo-« quer en doute le mérite dans l'art « de gnérir. » Barailon demanda ensuite que l'âge de la conscription fût fixé à vingt-un ans au lieu de dix-huit. Après la session il fut élu membre du conseil des anciens, où il provoqua des mesnres contre les assemblées politiques dont les membres étaient connus la plupart pour leurs opinions

anarchiques; et il s'opposa vivement au rapport de la loi du 14 frimaire an V, qui exceptait de l'amnistie les complices et les partisans connns de Robespierre. Etranger aux partis qui divisaient les membres du gonvernement, il combattit les propositions qui tendaient à renforcer l'autorité des conseils et à diminuer celle du directoire. Dans le comité secret du conseil des anciens, il se prononca presque seul contre les mesures qui préparèrent le 18 brumaire (3). Il entra cependant au nouveau corps législatif, dont il fut éln président en 1801. Rendu à la vie privée en 1806(4), il se hata de revenir a Chambon, et il y reprit, avec la pratique de la médecine, ses études archéologiques. Il était associé correspondant de l'institut depuis sa fondation ; il y avait lu plusienrs mémoires, en 1801, sur la découverte d'une ancienne ville, appelée aujourd'hui Toull, dans le département de la Creuse; en 1802, sur les premiers ouvrages de tuilerie et de briqueterie exécutés pendant le séjour des Romains dans les Gaules. Il offrit, en 1806, à l'académie des inscriptions et belles-lettres des vases d'étain. tronvés récemment dans une fouille à Néris, près de Montlucon, et qui devinrent le sujet d'un mémoire de Mongez. En 1806, sur le rapport d'une commission composée de MM. Visconti, Quatremère et Mongez, la même académie décida qu'il serait pris sur ses fonds particuliers la somme nécessaire pour faire dessiner et graver les

<sup>(3)</sup> Les Biographies contemporaines disent cependant par errenr qu'il prit une part très-

active à cette journée.

(4) C'est par une grave erreur que les Bingraphies supposent que Barallon, plus que sexagranire lorsqu'il sarrit du corps legislatif, accepta la place de substitut du procureur impérial; il est éridant que la ressemblance de nom l'a fait condouér avec un de ses parents.

monuments gaulois et celtiques recneillis par Barailon dans la Marche et les provinces voisines. Le zèle qu'il avait montré pour la propagation de la vaccine dans le département de la Creuse (5) lui valut, en 1812, le second prix. Il était occupé de revoir son ouvrage, d'archéologie dont il se proposait de donner une édition augmentée de plusieurs nouveaux mémoires, lorsqu'il mournt subitement à Chambon, le 14 mars 1816, à 73 ans, laissant la réputation d'un habile médecin, d'un savant antiquaire et d'un homme de bien. Son exaltation révolutionnaire fut attribuée à la chalenr de son imagination. Il était membre d'un grand nombre d'académies, de sociétés littéraires on agricoles, etc. Indépendamment de plusieurs articles dans les journaux de médecine, on a de lui : I. Observations sur une espèce d'épilepsie qui reconnaît pour cause le virus miliaire, Mem. de la soc. de médecine, I, 17º part., 223. II. Mémoire sur les fièvres miliaires, couronné par l'académie d'Amiens. L'auteur, ayant revu son travail, l'adressa à la société de médecine, qui le jugea digne de paraître dans sou recneil. La première partie, contenant la description des symptomes, des variétés et des complications de cette maladie, se trouve tom. Ier, 2° part., 153-244; et la seconde. relative an traitement, mais par extrait, tom. II, 198-205.III. Mémoire sur la nature et les causes des différentes espèces d'hydropisie, ibid., tom. VI. Barailon avait partagé le prix sur cette question avec Camper, en 1782. IV. Mémoire sur les avantages et les dangers du quinquina : il lui valut le second prix en

BAR

BARANTE (CLAUDE-IGNACE BRUGIERE DE), né à Riom en 1755, étaitpetit-fils de Claude-Ignace (V. ce nom, VI, 89). Après avoir fait des études brillantes au collège de Juilly, il fut fixé dans sa province par des fonctions de magistrature. Lorsque la révolution commença, il professa des opinions libérales et modérées, mais ne fut appelé ni éla à aucun emploi public. Sous le régime de la terrenr, il fut persécuté et emprisonné. En 1800, le premier consul le nomma préfet à Carcassoone, et deux ans après à Genève. Homme de bien et homme d'esprit, il snt se faire estimer et aimer dans cette ancienne république, qui regrettait vivement son indépendance et gémissait de sa réunion forcée à la France. Barante n'était point un de ces administrateurs dont le zèle est sans bornes et sans mesure; il se croyait aussi des devoirs à remplir envers les habitants du pays dont l'administration lui était confiée; mais Napoléon ne l'entendait pas ainsi. Ba-

<sup>1783.</sup> V. Recherchessurlespeuples cambiovicenses de la carte théodosienne, dite de Peutinger; sur l'ancienne ville romaine de Neris: sur les ruines de plusieurs autres villes romaines de l'ancien Berry: sur divers monuments celtiques; sur les ruines et les monuments de la ville celtique de Toull; sur les premiers ouvrages de tuilerie et de briqueterie, etc., Paris, 1806, in-80, de 350 p. On trouve une analyse très-étendue de ce Recueil dans le Moniteur, 16-23 mars 1807. M. Eloi Johanneau reproche quelques légères erreurs à Barailon; mais il loue sans réserve son érndition consciencieuse et son infatigable patience. On couserve de lui plusieurs mémoires inédits.

<sup>(5)</sup> Ce département fut cité dans le rapport de 1811 comme celul nu il evait été le plus pretique de vaccinetions dans le courant de l'angée.

rante eut un antre tort à cette énoque Moe de Stael, M. de Saint-Priest et d'antres exilés habitaient sur cette frontière: le préfet, sans manquer à ses obligations officielles, avait pour eux plus d'égards et de ménagements que ne l'eut voulu le maître. Il vivait en société habituelle avec les exilés sans songer à les tracasser, ni à les faire espionner. Vers la fin de 1810, il fut remplacé dans la préfecture de Genève et se retira à la campagne en Auvergne. Il y est mort au commencement de 1814. Outre son mérite comme administrateur consciencieux et éclairé, il était studieux et ami des lettres. Il a publié: I. Introduction à l'étude des langues, Riom 1791 , nn vol. in-12. II. Eléments de géographie, un vol. in-12 , qui a eu plusieurs éditions. Ces deux livres avaient été composés pour l'éducation de ses enfants dont il s'était fort occupé. III. Essai sur le département de l'Aude, Carcassone, 180a et Paris 1803, in-80, Ila placé, dans une édition des Maximes de La Rochefoucauld, nn morceau de morale très-remarquable intitulé: Examen du principe fondamental des Maximes, Riom, 1798, in-12. Les articles d'Aguesseau, Bèze, Calvin, Duprat, dans la Biographie universelle, sont de lui. Il a inséré quelques tragments de critique ou de politique dans divers journaux, surtout dans l'Historien et dans la Décade philosophique. Claude de Barante est le père de M. de Barante, actuellement ambassadeur de France à Turin, et notre collaborateur dès le commencement de l'entreprise.

BARAS (MARC-ANTOINE), publiciste, né à Tonlonse en 1764, cultiva d'abord les lettres et la jurisprudence, disputa quelques prix à

l'académie des jeux floraux, et se fit recevoir avocat an parlement; mais il ne tarda pas à renoncer an harrean pour se livrer à l'étude de l'économie politique, science qui ne comptait alors en France qu'un petit nombre d'adeptes et de partisans. Des plans de réforme et d'amélioration qu'il soumit au ingement de Condorcet lui méritèrent l'estime de cet homme célèbre. Il recut aussi des encouragements de Bailly et de Rabant-Saint-Etienne auxquels il fut présenté dans un vovage à Paris. Son traité d'Arithmetique politique, ouvrage composé sur le plan de celni d'Arthur Young qui porte le même titre, lui valut les suffrages des hommes éclairés. Baras se montra dès le principe partisan de la révolution. Il sojvit la ligne de conduite adoptée par ses illustres amis, et partagea l'erreur dans laquelle ils étaient sur la possibilité de maintenir le trône, sans lui donner les moyens de résister aux factions. Eln en 1791 membre de conseil municipal de Toulonse, il se servit de son influence pour assnrer l'exécution des nouvelles lois. Néanmoins il se montra constamment l'ennemi de tous les excès, et ne craiguit pas de compromettre sa popularité pour soustraire aux persécutions les prêtres insermentés. Une armée espagnole s'étant approchée des Pyrénées, Baras fut un des commissaires envoyés près de la Convention parle conseil général du département, ponr presser l'adoption des mesures propres à garantir la frontière. Il était à Paris au 31 mai; et de retour à Toulouse, dans le compte qu'il rendit de sa mission, il retraca les scènes odieuses dont il avait été le témoin avec une énergie capable de sonleyer d'indignation tous les hommes généreux. Dénoncé peu de temps

après comme fédéraliste, il fut rameué à Paris ; déclaré complice d'Hébert, de Vincent, de Momoro, qu'il ne connaissait pas personnellement et dont il n'avait cessé de combattre les doctrines, il périt sur le même échafaud, le 13 avril 1794. Outre le traité d'Arithmétique politique dont ou a parlé, et un Mé-moire plein de détails historiques d'un grand intérêt, sur la fête qui se célèbrait à Toulouse le 27 mai, eu sonveuir de l'avantage remporté en 1591 sur les protestants, fête qu'il fit supprimer, on a de ce jeune et malhenreux écrivain un Éloge du docteur Price, Toulouse, 1791, iu-40, et un Tableau de l'instruction publique en Europe, ibid., a vol. in-8°. Cet ouvrage est si rare qu'aucuu des bibliographes qui l'ont cité n'indique la date de sa W-s. publication.

BARAT (Nicolas), savant orientaliste, né à Bourges, dans le XVII siècle, fit ses premières études à Seus et vint les achever à Paris. Quoique avant amassé, jeune encore, les trésors d'une vaste érudition qu'il pouvait rendre plus fractueuse pour lui, il se contenta d'un chétif emploi de sous maître au collège Mazarin. Adouné à l'étude des langues orientales, il devint l'élève de Richard Simon et le collaborateur du P. Thomassin qui, sans son secours , n'eut pu achever le Glossarium universale Hebraicum. Cet ouvrage sut publié, après la mort de l'auteur , par les soins de Barat et du P. Bordes, Paris, 1697, in-folio. Le P. Bougerel (Vie du P. Thomassin, au tom. I, pag. 12, de l'Ancienne discipline de l'église, 1725, 3 vol. in-folio), dit que Barat et le P. Bordes mirent à la tête du Glossarium du P. Thomassin, outre sa Vic , une préface , en quatre parties, où ils exposent son système. Notre collaboratenr Tabaraud (article Thomassin, tom. XLV, p. 476), reprend le P. Bougerel sur ce point et dit que cette pièce préliminaire appartient bien au P. Thomassin. Il y a ici errenr des denx côtés. Une savante préface avait été écrite en français, par le P. Thomassin. Les deux éditeurs la traduisirent en latin, et tout en la rangeant dans un nonvel ordre , ils s'efforcèrent de rendre, avec le plus de fidélité possible, les idées et le style de l'auteur. Barat aida beaucoup de ses lumières, J.-B. Duhamel, pour l'impression de la Bible que ce savant publia en 1706, Paris, Mariette, in-folio. Il s'était surtout chargé de comparer la Vulgate, avec le texte hébreu et d'expliquer les passages obscurs sur lesquels les interprètes différaient de sentiment. L'éditeur parle avec reconnaissance, dans sa préface, de ce qu'il doit à Barat; il l'appelle : " Inter alios vir doctus, isque « in lectione scripturarum valde a tritus, atque in critica sacra « exercitatus. » Barat mourut en 1706, dans un âge peu avaucé. Son éloge fut prononcé par l'abbé Paul Tallemant à l'académie des inscriptions et belles lettres. Il était entré dans cette compaguie comme élève, sur la désignation de Despréaux (1). Barat était fort charitable envers les panyres, qualité d'autant plus méritoire, qu'il avait peu de moyens pour satisfaire ce généreux penchant. It répandait même avec joie jusqu'à son nécessaire. Il avait formé



<sup>(1)</sup> La classe des élèves fut supprimée en 1716, et remplacée par un nombre égal d'associés. L'éloge de Bart et si inséré dans les Mémoires de l'écodémie des inscript. et belles-lettres, fin-4°, tom. 3, p. 345, et dans l'Històire de cette scadémie (par M. de Boze), tom. 1, p. 41.

une collection de livres curieux sur lesquels il amassa les matériaux d'un travail critique. Ces observations furent publiées après sa mort sous le titre de Nouvelle Bibliothèque choisie, où l'on fait connaître les bons livres, en divers genres de littérature et l'usage qu'on en doit faire, Amsterdam, Mortier, 1714, 2 vol. in-12. Elles se rapportent surtont à des livres qui ont pour objet les langues savantes , aux éditions des Pères de l'église grecque, aux onvrages des rabbins, etc. Les réflexions de l'auteur sont presque toujours judicieuses et exposées avec beaucoup de clarté. L'ouvrage, de Barat, quoique traitant des mêmes matières, et portant le même titre, est différent de celui de Richard Simon. Barat, à la vérité, eut aussi beaucoup de part à la Bibliothèque choisie de ce savant, qui fut publiée sous le nom de Sainjore (2). « Le P. Thomassin se plaignait de sa « trop grande et trop continuelle a application à l'étude, comme s'il eût prévu dès-lors que ces grands « trayaux pourraient épuiser ses « forces et abréger sa vie (3). » Il avait entrepris la traduction en latin de la Bibliothèque rabbinique de Schabtai', qu'il se proposait de publier avec des remarques et des additions considérables. Ce dessein ne put être exécuté. L-n-x.

ETE CECULÉ.

BARATON, poète frauçais, né vers le milieu du XVII' siècle, ne descendait pas, comme un pourraitle conjecturer, de Baraton, grand-échanson de France, dont la ligne masculine s'éteignit à la fin du XVII' siècle; mais il ne serait

pas improbable qu'il descendit d'un Martin Baraton, ménétrier d'Orléans, dont parle Duverdier dans sa Bibliothèque. Quoi qu'ilen soit, notre Baraton composa un grand nombre de pièces de vers, une entre autres, en 1676, sur la mort de Turenne. C'est de lui anssi qu'est cette épigramme si connue :

> Hoissiers, qu'on fasse silanca, Dit en tenánt audience Un président de Baugé: C'est un bruit à tête fendre] Nons avans déjà jugé Dix causes sans les entendra.

Quelques-nues de ces pièces ont été insérées dans plusieurs collections poétiques, notamment dans le Recueil de Vers choisis, publié par le P. Bouhours, en 1693, et dans le livre II du Nouveau Recueil des Epigrammatistes François, Amsterdam, 1720, 2 vol. in-12 (tom. 2, pag. 10-20). L'éditeur Bruzen de la Martinière dit que le second livre comprend les auteurs vivants, ce qui nous porte à croire que Baraton vivait encore à cette époque. Il eut grande part à la rédaction du Dictionnaire des Rimes de Richelet; et, dans l'édition de 1692, il supprima toutes les rimes indécentes. Il fit paraître en 1704, in-12, ses Poésies diverses, réimprimées en 1705. Voy. le Journal de la Librairie, 1823, p. 530 et 1824, p. 485.

BARATTIERI (le comte Cuantia), physicien, (ain fe vers 1758 à Pliainnee, d'une famille patricienne. Toute la fortune devant ; suivant la coultame, passer à son frère ainé, ses parents cherchérent à le dédommager en lui donnant une éducation brillante. Après avoir terminé ses édudes classiques, il apprilles principales langues de l'Europe, et se reudit très-habile daus les mathémareudit très-habile daus les mathéma-

<sup>(2)</sup> Eloge historique de M. Simon, à la tête de ses Lettres choisies, par Bruzen de La Mertinière, Amsterdam, 173n, 4 vol. in-12, tom. 1, p. 98. (3) Eloge de Barat, par Tallamant, Hist, de l'académie des inscr., tom. 1, p. 42.

tiques et dans le dessin. Sa position lui faisant un devoir du célibat, il chercha dans les voyages une utile distraction aux peines d'un amour naissant et partagé. Il visita la plus grande partie de l'Allemagne, la Prusse, où il s'arrêta quelque-temps à la conr de Frédéric, la France et l'Angleterre. Ce fut dans la patrie de Newton que se développa son goût pour les sciences physiques. Quoique admirateur de ce grand homme, il n'adopta point son système sur l'optique. Sontenant que les conleurs et la clarté ne sont point inhérentes à la lumière, il essaya d'expliquer son action sur l'organe de la vue, dans un mémoire intitulé : Congiettura sulla superfluità della materia colorata o de colori nella luce, e del supposto intrinseco suo splendore. Cet ouvrage, où l'on trouve quelques aperçus ingénieux , est peu connu en France. De retour dans sa patrie . Barattieri consacra ses loisirs à des expériences de physique, dont les résultats sont consignés dans les Opusculi scelti, recueil qui s'imprimait à Milan. Il y mourut en 1806, à 68 ans. Son éloge parut la même année, à la tête de la Physique mise à la portée de tout le monde, par M. Duburqua, Paris, in-8°. Barbier en a donné un court extrait dans son Examen critique, p. 73.

xxov, marquis ne), sisu d'une ancienne famille du Berry, naquit le 73 août 1760, an c'hâteau de Villegongis, preis de Châteauroux. Comme la plas grande partie de la jeune noblesse de l'ancienne France, il enra d'abord dans la carrière des armes, et parvint au grade de liuutnant-colonel d'infanterie. Il avait déjà quitté le service lorsque la révolution éclata çet, depuis plusieurs

BARBANCOIS (CHARLES HÉ-

années, il se livrait tout entier dans ses vastes domaines à son penchant pour l'économie rurale et les expériences agricoles. Le château de Villegongis est au centre d'une contrée du Berry , connue sous le nom de Champagne. Le sol végétal y a trèspeu de profondenr, et ne se prête qu'avec peine à la culture des céréales; mais il produit nne herbe fine et courte, qui convient parfaitement à la nourriture des bêtes à laines. On en élevait plus de 250 mille dans ce canton, et il était en possession de fournir anx manufactures les laines les meilleures et qui présentaient le plus d'analogie avec celles de l'Espagne. Il fallait soutenir cette prééminence que la routine pouvait laisser échapper, an moment où des efforts se tentaient sur d'antres points de la France ponr améliorer les races. Barbancois dirigea le mouvement qui fut imprimé à cette partie intéressante de notre industrie agricole. Par son exemple, ses écrits, et l'émulation qu'il sut exciter à propos chez le propriétaire et le métayer, il obtint des succès tels, qu'il força la concurrence même à reconnaître que les toisons de la Champagne égalaient presque en beanté les laines étrangères les plus renommées. C'est dans le domaine de Villegongis que l'introduction des bêtes à laine d'Espagne a eu lien pour la première fois au centre de la France, vers l'année 1776 (1). Depuis lors, Barbançois parvint à conserver cette race dans sa pureté. Un dépôt aussi précieux eut l'avantage de faciliter le croisement des races qui fut pratiqué avec non

<sup>(</sup>c) M. de Berbançois (Patit traité d'agricultion, pag. 159) fait remonter cette importation à l'emme 1963, co coun apprenant que son père, dès cette époque, eveit fait venir quelques béliers supagools, et qu'il les avait croités avec ser caves indigence.

moins de succès par cet habile agronome. Ce mode de propagation, d'abord rejeté par l'accoutumance, dut être accueilli aussitôt que l'intérêt des propriétaires de troupeaux fut mieux entendu, et Barbançois ne contribua pas peu à leur înspirer, sous ce rapport, des idées plus justes. Il exposa ses vues dans un Mémoire sur les moyens d'améliorer les laines, et d'augmenter le produit des bêtes à laine dans le departement de l'Indre, Châteauroux , 1804, in-80; et dans les Ephémérides de la société d'agriculture du départ, de l'Indre, pour l'an XIII, Châteauroux, in-80, p. 33. Toutes les améliorations se tiennent en agriculture. Un nouveau système d'assolements, introduit par le propriétaire de Villegongis sur la vaste étendue de 500 hectares de terre, acheva de vivifier la contrée. Barbançois obtint, en 1809, le prix proposé par la société d'agriculture du département de la Seine, pour le meilleur mode d'irrigation. Répandre le goût des entreprises utiles, éclairer l'intelligence tardive du cultivateur, inspirer aux classes aisées le désir d'habiter la campague, donner à tous la lecon du travail, telle est la noble tache qu'il s'était imposée, et qu'il n'a cessé de remplir jusqu'à la fin de sa vie , arrivée prématurément le 17 mars 1822. Les ouvrages qu'il a publies sont : I. Petit Traite sur les parties les plus importantes de l'agriculture en France, Paris, 1812, in-80. Cet écrit est, comme le dit l'auteur, le fruit de son expérience, et nou l'extrait sans examen des divers traités qui l'ont precede. Il renferme, en moins de 300 pages, toutes les notions élémentaires et pratiques les plus propres à diriger l'homme des champs dans ses

travaux, quel que soit le genre d'exploitation qu'il ait embrassé. II. Le Réve singulier, ou la Nation comme il n'y en a point, par M. de B.; tome 1er, Paris, 1808, in-80. Barbier dit que cet ouvrage n'a été tiré qu'à vingt-cinq exemplaires. III. Principes généraux d'instruction, rédigés par demandes et par réponses ; 2º édition, Paris , 1820, in-80. Ces principes, puisés dans une série d'idées trop métaphysiques , rempliraient difficilement l'objet que s'était proposé l'anteur , en écrivant pour l'instruction de la jennesse. Il y a quelque chose de plus vrai et de plus positif dans nne pétition imprimée à la suite de l'ouvrage et présentée à la chambre des députés en 1818, relativement à l'instruction publique. Barbançois y propose le rétablissement de ces écoles centrales qui, après les années les plus désastreuses de la révolution, contribuèrent à faire revivre le goût des bonnes études. IV. Des droits et des devoirs des députés, Paris, 1818, in-8°. Ce sujet est principalement envisagé par l'auteur, sons les rapports de l'économie politique. Il rauge parmi les devoirs d'un bon député, l'obligation de prévenir les divisions de partis, en repandant l'instruction dans toutes les classes. V. Les Majorats dans la Charte, ou réponse à la brochure de M. Lanjuinais, intitulée: la Charte, la Liste civile et les Majorats, Paris, 1819, in-80. VI. Lettres ( deux ) écrites en 1800 . à M. le Président de l'académie des sciences : la première relative à un système sur l'électricité ; la seconde relative à un tableau synoptique des sciences, Paris, Barrois ainé, 1819, in-8º. VII. Lettre adressée à M. de la Métherie,

rédacteur du journal de Physique. contenant un essai sur le fluide électrique. Ontre l'extrait de l'ouvrage sur les moyens d'améliorer les laines, on trouve dans les Ephémérides de la société d'agriculture de l'Indre de l'an XIII à 1818, plusieurs mémoires de Barbancois. relatifs à l'économie rnrale. Il fut, dans cette compagnie, membre d'une commission chargée de jeter les bases d'nn code rural. Il a composé plusieurs articles pour les Annales de l'agriculture française de Tessier et Bosc. On lit dans le compte rendu des travaux de la société des sciences et arts du départ. de l'Indre, pour 1803, une opinion de Barbançois sur une question de morale délicate. Il y cherche à définir ce que l'on doit entendre par grand homme, homme celèbre, homme illustre. Le choix d'un pareil sujet et la manière dont il est traité préscntaient plus d'une allusion piquante. Barbancois avait épousé une riche héritière de Saint-Domingue. dont tonte la fortune fut perdue par la révolution. Nommé président du collège électoral de l'Indre en 1815, il ne put réussir à se faire nommer député, et s'en consola facilement en reprenant ses travaux agricoles. M. Bonneau, membre de la société d'agriculture de l'Indre, a publié des Notes sur la vie de M. de Barbancois, présentées à cette société le 1er septembre 1822, Châteanroux, 1823, in-80. Le propriétaire de Villegongis a laissé heaucoup de manuscrits sur des questions de physique, de médecine et de philosophie. On peut regretter que, dans ces sortes de matières , il ne se soit pas tonjours défendu d'nn certain penchant au paradoxe. L-m-x. BARBANEGRE ( le baron

Joseph ), général français, né en 1772, dans la petite ville de Pontac. an pied des Pyrénées, d'une famille pauvre, servit d'abord sur mer dans un emploi subalterne, puis dans le cinquième hataillon de volontaires des Basses - Pyrénées, où il fut nommé capitaine. Ce fut en cette qualité qu'il fit ses premières campagnes contre les Espagnols. Devenu surnuméraire par snite de la nouvelle organisation, en 1796, il ne rentra dans le service actif qu'en 1801, et fut alors nommé capitaine dans la 17º demibrigade. Il passa avec le même grade dans les chasseurs à pied de la garde consulaire, en 1802; fut nommé, trois ans après, chef de hataillon dans le même corps, et enfin colonel du 48° régiment de ligne, qu'il commanda avec heaucoup de distinction dans la campagne d'Austerlitz, et l'année suivante, contre les Prussiens et les Russes. Nommé général de brigade . le 21 mars 1800, il fut encore employé à la grande armée, et comhattit avec la même distinction anx batailles de Ratisbonne et de Wagram. II conduisit nne brigade dans la malheureuse expédition de Russie en 1812, etfut successivement commandant de Borisow et de Smolensk. Placé à l'arrière-garde dans la retraite, il fut blessé de deux coups de fen à Krasnoi, le 18 novembre, et se vit forcé, quelques jours après, de se renfermer avec les débris de sa troupe, dans la place de Stettin, où il soutint un long siège, et ne se rendit que le 5 décembre 1813. Conduit prisonnier en Russie, il revint en France dans le mois de juillet 1814. Le roi le créa chevalier de Saint-Louis, et l'adjoignit à l'inspection générale de l'infanterie. Barhanegre n'hésita pas néanmoins à se ranger sous les drapeaux de Na130

poléon, lorsque celui-ci revint de l'île d'Elbe, en 1815, et il fut nommé commandant de la ville d'Orléans le 25 mars, puis commandant de la place d'Huningne, où il eut bientôt à soutenir un siège contre les Suisses et les Autrichiens, réunis sons les ordres de l'archi-duc Jean. Désespérant de rénssir par les moyens ordinaires contre des forces très-nombreuses, il bombarda à plusieurs reprises la ville de Bâle, et causa dans cette cité populeuse des pertes considérables. Les alliés s'étant approchés de la place, et ayant ouvert la tranchée, Huningue es-suya à son tour un bombardement qui dura deux jonrs, et qui força Barbanègre à capituler le 26 août. La faible garnison sortit avec les honneurs de la guerre, et alla se réunir aux débris de la grande armée, sur la rive ganche de la Loire. à l'exception des bataillons de garde nationale, qui en formaient la plus grande partie, et qui furent licenciés. Les circonstances de ce siège qui dnra deux mois, ayant donné lieu à beaucoup d'assertions inexactes et contradictoires dans les journaux de Paris, le Spectateur Autrichien, journal officiel, les réfuta avec amertume, et traita durement Barbanègre. pour avoir fait bombarder inutilement une place onverte et sans défense. Une commission d'enquête ayant été formée, pour examiner sa conduite, déclara à l'unanimité, le 14 septembre, qu'elle était sans reproches. Cegénéral arriva à Paris quelques jonrs après, et cessa d'être employé. Il est mort dans cette ville le 9 nov. 1830 .--Son frère ( Jean) , colonel de cavalerie, était un des meilleurs officiers de cette arme. Ses premières campagues furentaussi contre les Espagnols, puis en Italie : il s'y trouva aux batailles de Rivoli, d'Arcole et de Crémone, où il fut blessé de six coups de sabre et d'une balle dans la poitrine. Remarqué alors par le général en chef, il fut admis dans ses guides avec le grade de lieutenant; il le suivit en Egypte, et fut nommé à son retour capitaine, et mis à la tête d'une compagnie des grenadiers à cheval de la garde des consuls, qu'il commandait à la bataille de Marengo. Il mérita un sabre d'honneur dans cette mémorable journée, et devint, peu de temps après, chef d'escadron, aide-de-camp du maréchal Bessières , et enfin colonel du cinquième régiment de hussards, qu'il commandait à la bataille d'Iéna, où il se distingua encore par sa brillante valeur. Mais ce fut son dernier exploit. Atteint d'un boulet de canon, il expira sur le champ de bataille. Napoléon, qui, plus d'une fois avait admiré sa bravoure, voulait qu'un monnment fût élevé à sa mémoire, et il fit transporter ses restes à Paris, où ils sont restés long-temps déposés au Gros-Caillou, et enfin accordés aux demandes réitérées de sa famille. М-р ј.

BARBANTANE. Voy. Pu-

GET, au Supp. BARBARIGO (JEAN-FRANcors), cardinal, naquit à Venise, en 1658 (1), d'une famille patricienne qui a produit un grand nombre de personnages distingués. Placé par son oncle le cardinal Grégoire Barbarigo (Voy. ce nom, III, 327) au séminaire qu'il venait de fonder à Padoue, il y fit des progrès rapides dans les sciences et les lettres. Sa naissance lui onvrit la carrière des honneurs; et, après avoir rempli diverses fonctions, il fut, malgré sa grande jeunesse, nommé deux fois ambassa-

<sup>(</sup>s) Et non pas en 1670, comme le P. Mos-chini l'a dit par inadvertance.

deor à la cour de Louis XIV. Ayant ensuite embrassé l'état ecclésiastique. it fut fait primicier de l'église Saint-Marc, et en 1697 évêque de Vérone. Il passa de son siège en 1714 sur celui de Brescia. Le pape Clément XI le créa cardioal; et en 1723 il fut traosféré au siège épiscopal de Padoue, où il mourut le 27 janvier 1730. regretté surtout des pauvres auxquels il distribuait la plus graode partie de ses revenus. Il aimait les lettres, et ne cessa de favoriser ceux qui les cultivaient. Ce fot à son invitation que fut entreprise l'Histoire ecclésiastique de Vérone. Il fit réimprimer à ses frais les OEuvres de saint Zénon, Padoue, 1710, in-40; et oo lui doit la première édition des OEuvres de saint Gaudence, publiée par le P. Gagliardi ( Voy. ce nom. XVI, 250) (2); enfin le séminaire de Padoue se ressentit de sa bienfaisance. Désirant transmettre à la postérité le souveoir de ses aocêtres, il fit graver leurs portraits avec des vignettes où sont représentées leurs priocipales actions, et y joignit un abrégé de leur vie en italien, qui fot traduit en latin par le P. J. - Xav. Valcari. L'impression, exécotée avec une magnificence vraiment royale, ne fut terminée qo'en 1732, deux aos après la mort du cardinal. L'ouvrage est intitulé: Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente, Patavii, ex typis seminar., gr. in-fol., 80 pl. (3); suivant le P. Moschini les exemplaires restèrent entre les mains des héritiers du cardinal jusqu'en 1760, et parnrent alors avec une addition de 5 pl. accompagoées d'un texte rédigé

par Angiol .- Ant. Fabri, professeur à l'académie de Padone. Quelque temps après parot sousce titre , Ad numismata gentis Barbadica additamentum, no nouveau supplément de 4 pl. avec noe explication par le P. Noel Lastesio ou della Laste (V. co nom , XXIII , 417 ). Il est dédié à Mme Contarina Barbarigo, deroier rejeton de cette illustre famille. Cette dame mourut en 1804, à Santa-Maria Zobenigo, avant institoé son héritier Marc-Aot. Michiel , patricien de Venise. La Vie du cardioal Barbarigo fait partie des Vitæ illustrium virorum seminarii Patavini, par J .-B. Ferrari, Padoue, 1816, in-80. Oo peut encore consolter Moschini : Storia della letterat. venezian: del secol. xviii, II, 95. W-s.

BARBAULD (ANNA-LÆTITIA) fille du docteur Aikin, ecclésiastique et maître d'école daos le petit village de Kilworth-Harcourt en Leicestersbire, naquit en 1743. Douée d'une intelligeoce précoce, et d'un goût trèsvil pour l'étude et pour la poésie, elle décida son père, malgré le prejugé subsistant contre les femmes savantes, à lui enseigner le latin et un peu de grec. M. Aikin ayant été appelé à enseigner dans l'école de Warringtoo, Aona, qui avait alors atteint sa quinzième année, se trouva placée dans un cercle plus étendu, et eut occasion d'augmenter son instruction dans la société de plusieurs hommes de mérite, notamment les docteurs Eufield et Priestley. Là, ses sentiments et sa verve poétique prirent un plus grand essor; et lorsque son frère, qui veoait de terminer ses études médicales, vint s'établir dans la petite ville babitée par la famille (V. AIKIN, LVI, 115), il la pressa de faire un choix parmi les effusions de sa muse, et de les retoucher;

<sup>(</sup>a) Cette éd. des OE arres de St Gaudence parat à Padone, Conino, in-\$0, en 1720, et non pas en 1710, comme on l'a dit à l'ort. Gaulians.

(3) Cre planches ont été gravées par Oudenarde (V. ce nom, XXXII, 255).

et il les livra à l'impression. Ce mince volume fut si bien reçu du pnblic, que quatre éditions se suivirent presque immédiatement en 1773. Le succès engagea l'éditeur à réunir les morceaux en prose sortis de la plnme de sa sœur et de la sienne; et ce recueil (Miscellaneous pieces), publié la même année, ne fut pas moins heurenx que le précédent. En 1774 Anna épousa M. Rochemont Barbauld, issn de protestants francais réfugiés en Angleterre sous le règne de Louis XIV, et qui, devenu pen de temps après son mariage pasteur d'nne congregation dissidente à Palgrave en Suffolk, ouvrit dans le voisinage une maison d'éducation particulière. Quelques dames qui avaient de l'influence dans la société, entre autres mistriss Montague(V.ce nom, XXIX, 425), autenr de l'Essai sur Shakspeare, ayant désiré établirune sorte de collège pour les femmes , avaient jeté les yeux sur Anna pour la direction de cet établissement; mais elle s'en défendit, et exposa les raisons de son refus dans un écrit qui a été conservé. Nous y lisons cette comparaison ingéniense . « Les femmes doivent acquérir le savoir loin du bruit et de l'éclat. Les larcins que les personnes de notre sexe font à la science sont assujettis à une règle analogue à celle des anciens Spartiates : on les tolère seulement lorsqu'ils sont cachés avec soin; mais on les punit, s'ils paraissent, par une sorte de flétrissure. » La réputation dont M'" Barbanld jouissait déjà attira en pen d'années dans la nouvelle pension un grand nombre d'enfants parmi lesquels plusieurs ont fait honneur à cette école. L'nn d'eux, Wm Taylor, auteur des Synonymes anglais, a signalé le talent de l'institutrice ponr former à la composition anglaise.

Barbanld et sa femme n'ayant point d'enfants adoptèrent, avant sa deuxième année, nn des fils du médecin Aikin, et c'est pour ce petit Charles qu'elle composa ces leçons destinées à la première enfance (Early lessons), qui ont fait époque dans l'art de l'éducation première. La fatigue et l'intérêt de sa santé obligèrent M. Barbauld, au bout de onze années d'exercice, à quitter la carrière de l'enseignement. Accompagné de sa femme, il alla faire quelque séjonr en France (1785 et 1786), puis revint se fixer dans le joli village de Hampstead, comme pasteur d'une congrégatiou peu nombreuse. Anna comptait se horner désormais à soigner l'éducation de deux jennes personnes; mais son frère, moins indifférent qu'elle à la gloire littéraire, viut réveiller, au nom de la liberté, la muse qui sommeillait. Elle écrivit en 1790 ponr exprimer l'indignation que lui inspirait le rejet du bill pour le rappel des actes de corporation et de test. Le rejet d'un autre bill pour l'abolition du commerce des noirs lui inspira en 1791 nne épître à Wilberforce. Quelques autres écrits sur des sujets politiques et religieux, plusieurs des morceaux composant les Soirées au logis, des essais critiques, imprimés en tête de belles éditions des Plaisirs de l'imagination d'Akenside et des Odes de Collins, furent les fruits de ses veilles jusqu'en 1797. Elle vint s'établir à Stoke-Newington en 1802, afin de se rapprocher de son frère. En 1804 elle publia un choix du Spectateur, du Babillard, dn Tuteur, et du Franctenancier, précédé d'un essai contenant la vie des auteurs et des jugements sur leurs écrits. Cet essai est considéré comme ce qu'elle a produit de meillenr en ce genre. Le caractère de son esprit et de ses pensées avait de l'analogie avec celni d'Addison: on apercoit en la lisant qu'elle s'était nourrie de bonne heure de la lecture de ces feuilles qui semblaient devoir être et ne furent pas éphémères. Mme Barbanld consentit vers le même temps à faire un choix dans une masse de lettres de Samuel Richardson que ses héritiers venaient de vendre; elle en élagua les denx tiers, et malgré ces suppressions ce qu'elle destina à voir le jour (Londres, 1804, 6 vol. in-80) fnt peu gouté du public ; mais il n'y eut qu'une voix pour reconnaître le mérite du mémoire biographique ct des observations critiques dont l'éditenr curichit ce recueil épistolaire. L'nn des rédacteurs de la Revue d'Edinhourg trouve les observations de Mar Barbauld sur la conduite et les caractères des romans de Richardson pleines à la fois de justesse et de finesse; il est vrai qu'il reconnaît dans cet éerit le ton emphatique commun , dit-il , à tous les ouvrages de cette dame ; mais le style ampoulé qu'il lui reproche ne nous a pas égament frappés dans celles de ces productions qui nous sont connues. Walter Scott, en écrivant la vie de Richardson dans les Vies des Romanciers, n'a pas cru pouvoir en puiser les matériaux à une meilleure source qu'à cet ouvrage, « écrit, disait-il, « avec autant de talent que de cana deur. » Mme Barbanld avait depuis quelque temps devant elle le triste succtacle d'un époux dont les facultés intellectnelles s'altéraient graduellement; elle en fut entièrement séparée par sa mort arrivée en 1808. Elle chercha encore des consolations dans la culture des lettres. Une édition des Romanciers anglais parut en 1810 (50 vol. in-12), avec une intro-

duction, et des notices biographiques et critiques rédigées par elle. Ce fut vraisemblablement sous l'inspiration de son frère qu'elle se hasarda l'année suivaute sur un terrain souvent dangereux, en écrivant un poème , intitulé Mil huit cent onze, le plus étendu de ceux qu'elle a composés. L'horizon politique était sombre alors pour l'Angleterre. Cet ouvrage, qui présente de grandes beautés, et dans lequel l'auteur prédisait à son pays des malbeurs qu'il n'a point éprouvés, attira sur elle les traits d'une critique outrageuse; et elle en fut si profondément blessée, qu'elle ne voulut plus rentrer dans la carrière littéraire, et vécut dès-lors dans le cercle de scs amis intimes resserré de jour en jour. Elle mourut le q mars 1825, daus la quatre-vingt-deuxième année de son âge. Anna-Lætitia Barbauld était d'un naturel bienveillant, indulgent, exempt d'envie. En contact avec les femmes auteurs les plus distinguées de son temps, elle n'avait pour elles qu'admiration, estime, affection; sentiments qui se moutraient dans sa conversation, et que la publication de sa correspondance n'a pas démentis, comme il arrive quelquefois. Le recueil de ses poésies, depuis long-temps épuisé, et qu'elle se préparait à reproduire quand une critique malveillante la fit renoncer à toute prétention littéraire, a été réimprimé avec ses écrits en prose, sous la direction d'une de ses nièces, Lucy Aikin, et précédé d'une notice biographique, 1825, 2 vol. in-8°. On trouve dans ccs deux volumes des morceaux tantôt sérienx, comme l'Essai sur l'inconséquence de nos prétentions, tantôt hadins et enjoués, comme l'Inventaire du mobilier du cabinet de Priestley; parmi les meilleurs sont des essais sur

· Of Lincoln

l'Education el sur les Préjugés. Dans un Essai sur les romans elle s'est proposé d'imiter le style de Samuel Johnson , et elle l'a fait avec tant de succès, que ce littérateur célèbre a avoué que c'était la meilleure imitation qu'on en eut faite, en ce qu'elle réfléchissait la couleur de ses pensées non moins que le tour de ses expressions. Tout ce qu'elle a écrit annonce beaucoup de sagacité, d'instruction, un grand sens; le style en est énergique, clair, élégant. Nous avons omis, dons le cours de cette notice, de mentionner des Hymnes en prose pour les enfants, des Morceaux religieux (Devotional pieces). compilés d'après les psaumes de David, avec des réflexions sur l'esprit de religion, sur les religions établies et sur les sectes (1775); The Female Speaker, recueil de vers et de prose, 1811, 1 vol. in-12. On a publié en 1827 : d Legacy, etc., Legs aux jeunes dames, par mistriss Barbauld, in-12. Plusieurs de ces productions ont été traduites en français. I. Dieu dans la nature, hymne en prose a l'usage des enfants, 1800, in-12 de 47 pages. II. Vie de Richardson, avec l'examen de ses ouvrages, traduite par J .- J. Leuliette, Paris, 1808, in-8°. III. Simples contes à l'usage des enfants, traduits par Mme de Givrey, in-12, avec fig., Paris, 1829. IV. Les Soirées au logis. V. Historiettes et conversations du premier age, 1834, in-18.

BARBE (le P. Paurivep), doctrinaire, naquit en 1723, à Loudres, de parents français réfugiés en Angleterre par suite de la révocation de l'édit de Nantes. Son père, pasteur de l'église anglicane, étant rentré dans la communion romaine, revint en Françe ayec sa famille vests 1755.

Le jeune Barbe obtint une bourse au collège de Louis-le-Grand, où il fit ses études d'une manière brillante; et se rendit ensuite à Dublin, près de son aïeul paternel, homme d'un rare mérite, dont les conseils et les leçons l'aidèrent à se perfectionner dans la connaissance des langues anciennes. Il revenait en France par les Pays-Bas en 1746, lorsqu'il tomba devant Louvain dans les mains des Français qui assiégeaient cette ville, et qui le prirent pour un espion. Il se tira de cet embarras par sa présence d'esprit et l'a propos de ses réponses. Arrivé à Paris, il fut admis dans la congrégation des PP. de la doctrine chrétienne, et chargé d'enseigner la rhétorique successivement à Avalon et à Vitry-le-Français (1). Après la suppression des jesuites, il fut nommé principal du collège de Langres; mais ses supérieurs l'envoyèrent bientôt à Chaumont avec le double titre de préfet des études et de professeur de belles-lettres. Il avait pour confrères le conventionnel Jacob Dupont et Manuel devenu si célèbre commo procurent de la commune de Paris Mémoires de Lombard de Langres, I. ch. 1er). La réputation dont jouissait le P. Barbe ne pouvait manquer d'attirer à Chaumont un grand nombre d'élèves. Ses talents, relevés encore par sa douceur, par sa piété, par son infatigable patience, le faisaient chérir de tous les jeunes gens; et de tous ceux qui avaient eu occasion de suivre ses lecons, il n'en était pas un qui ne conservat la plus profonde vé-



nération pour ce digne maître. Appelé par ses supérieurs à Paris, en 1785, il laissa sa bibliothèque à Chaumont pour que les écoliers pussent continuer à s'en servir. Depuis quelques années il jonissait, sur la cassette de la reine, d'une pension de 800 livres : mais il n'en avait jamais employé la moindre partie pour ses besoins. Des qu'il la touchait, il s'empressait de la distribuer aux pauvres. Sur l'invitation de l'archevêque de Paris, M. de Juigné, il se rendit au mont Valérien pour y travailler à la révision des ouvrages des Pères grecs, dont une société d'ecclésiastiques préparait, sous la direction du prélat, une traduction française (V. P .- TH. LAMBERT, au Supp.); mais cette tâche était au-dessus de ses forces, et il revint épnisé de fatigues dans la maison de Saint-Charles, chef-lieu de sa congrégation, à Paris. Son nom était inscrit sur la liste des prêtres qui devaient être arrêtés la veille des massacres de septembre. Manuel l'ayant su, l'envoya chercher par nu de ses agents pour le mettre en sureté. Le P. Barbe, échappé comme par miracle au fer des assassins, erra pendant plusienrs jours dans les rnes de Paris. Boncheseiche, son ancien élève, l'ayant tronvé sur une borne, le recueillit dans sa maison; mais le P. Barbe craignant de compromettre son hôte sortit de chez lui et fut arrêté par des gens de police, qui le conduisirent à la commune auprès de Manuel. Cet homme, qui n'était pas nathrellement cruel, lui remit, avec l'argent nécessaire pour son voyage, un passeport où se trouvaient ces mots: honnête homme quoique prêtre; et il le sit conduire hors des barrières. A son arrivée à Chaumont, Barbe reçut d'un de ses anciens élèves l'accueil le plus tendre ; mais en vain

tous les soins lui farent prodigués. Le coup était porté; et il expira le 8 octobre 1792, à l'âge de 60 ans. On a da P. Barbe : I. Fables nouvelles, divisées en 6 livres (sans nom d'auteur), Paris, 1762, in-12; 2º édition, dédiée à madame la Dauphine, Paris 1770, in-12. II. Fables et contes philosophiques, ibid. , 1771 , in-12. Ces deux volumes sont rares (2). On y distingue : L'Origine des fables . la Précipitation, les deux Intérêts. la Mort de Turenne, etc., qui sont dans la mémoire des amatenrs. Outre nne foule de jolies pièces de vers, il a laissé mannscrits des Préceptes de rhétorique, des discussions littéraires. etc. Le P. Barbe comptait an nombre de ses élèves des hommes très-distingués, entre autres le celèbre d'Ansse de Villoison. Lombard de Langres, qui fut anssi de ce nombre. a parlé de îni avec beanconp de sensibilité dans ses Mémoires. L'abhé Mathieu (V. ce nom, au Supp.) a publié : Notice sur le P. Barbe, Chaumont, in-8° de 8 p., extrait d'un annuaire de la Hante-Marne

## D—B—s et W—s. BARBEAU-DUBARRAN. Voy. Dubabran, au Supp.

BARBEDETTE-CHERME-LAIS (JOSEPH-JEAN), né au village des Faucheries, sur la paroisse

(a) Les deux recettle de Brite continuent que plate y competit de qui forme la dédicace de la record, a desente de Route de General de Control de Contr

de Louvigué-du-Désert (département d'Ille-et-Vilaine), le 11 octobre 1784, étndia successivement à Fongères, à Rennes et à Paris. Après avoir terminé son cours de droit qu'il était venu suivre dans cette dernière ville, il exerca pendant quelque temps la profession d'avocat avec beaucoup de succès, et se fit aussi une réputation par un Traité des attributions des juges de paix. Paris, 1810. in-8°. Les circonstances le conduisirent alors à accepter une place de sous-shef dans l'administration de la guerre; mais son gout pour les matières judiciaires lui rouvrit bientôt nne carrière qu'il n'avait quittée qu'à regret. Il montra anssi dans ce temps-là du goût ponr les compositions dramatiques; mais, à en juger par quelques essais, ce n'était pas sa vocation. Il renonca donc au culte des muses, et se livra tout entier à l'étude de la jurispredence. Après la restauration , les députés de son département, auxquels se joignit un magistrat qui lui portait beancoup d'intérêt, Favard de Langlade, le présentèrent an ministre de la justice pour la place de président du tribunal civil de Fougères, et il v fut nommé lors de l'organisation des tribunaux, en 1816. Dans ces fonctious importantes, Barbedette se fit beaucoup d'honneur par son assiduité et par ses lumières. Il continua néanmoius à concourir au Répertoire de la nouvelle legislation, etc., publié par Favard de Langlade. On peut voir ce qu'en dit ce magistrat dans sa préface. Barbedette peut même eu être regardé comme l'autenr, vu la part principale qu'il eut à la composition et à la rédaction. Une maladie de langueur, occasionée ou aggravée par nne application trop continue, abrégea les jours de Barbe-

dette. Son neveu, le docteur Riban, le fit venir à Lonvigné-du-Désert pour lui prodiguer ses soins; mais tout fut inutile. Il mourut au village du Planty, le 28 janvier 1826.

В-р-Е. BARBERI (FRANÇOIS), né à Rome, vers le milieu du 18° siècle, se livra dès sa jeunesse à une étude approfondie des lois romaines ; et devint sous le règue de Pie VI. procureur fiscal, c'est-à-dire chargé d'instrnire, de poursuivre et à peu près de juger toutes les espèces de crimes commis dans les états de l'église. Il jouissait d'une grande réputation de probité et de savoir. Chargé de suivre le procès du fameux Cagliostro, il le fit condamner à une détention perpétuelle. Il publia ensuite, sur l'affaire de Bassville (V. ce nom, III, 500, et ANTONELLI, LVI. 371), une brochure où il prouva que l'on ne devait attribuer son assassinat qu'à l'effervescence populaire. En 1709 les Français arrêtérent Barberi, et lui firent subir de fort mauvais traitements; mais il ne voulut ni prêter le serment qu'on exigeait de lui, ni reconnaître la nouvelle autorité Persécuté avec acharnement, il résista à toutes les menaces. Comme il mourut sur la paroisse de St-Louis des Français, on placa sur son tombeau une épitaphe qui rappelait les mauvais traitements qu'il avait reçus; mais la prudence des administrateurs des établissements appartenant à la France fit effacer ces récriminations. On doit regretter que Barberi n'ait pas laisse des observations sur les lois criminelles alors en usage à Rome, et dont l'é-

tude lui était si familière. BARBIÉ DU BOCAGE JEAN-DENIS) naquit à Paris, le 28 avril 1760, d'une ancienne famille,



originaire de Normandie. Il annonca de bonne heure un goût décidé pour les sciences géographiques. Au sortir du collège Mazarin, où il avait fait d'excellentes étndes, il se présenta chez l'illustre d'Anville , fort vieux alors; il en fut parfaitement accueilli, devint son disciple, et ne tarda pas à être connu. Choiseul-Gouffier lui confia les cartes et plans de son voyage pittoresque de la Grèce, et l'abbé Barthélemy, qui l'avait placé en 1785 au cabinet des médailles, l'atlas d'Anacharsis. Ce grand travail parnt en 1789, et fonda la réputation de son auteur. Pendant la tourmente révolutionnaire, la géographie ancienne dut rester silencieuse. Barbié du Bocage fut arrêté comme suspect, et perdit sa place à la bibliothèque du roi. Nous le retrouvons en 1797 attaché au burcau du cadastre, et en 1802 au dépôt de la guerre, où il fut chargé de la carte de la Morée, qui ne vit le jour que long-temps après(1). En 1810, il publia la grande carte de la Grèce, de ses colonies et de ses conquêtes, qu'on peut regarder comme le complément de l'atlas d'Anacharsis. Vers le même temps, il fut employé par Napoléon à la rédaction d'une suite de cartes et de mémoires surles expéditions des Romains en Asie', et notamment dans l'Inde. Barbié du Bocage était alors membre de l'institut, d'un grand nombre d'académies, et professeur de géographie à la faculté des lettres de l'académie de Paris, dont il fut nommé doyen en 1815. Il est peu d'ouvrages marquants pendant une période de quarante années, pour lesquels il n'ait composé des cartes ou des plans topographiques, accompagnés d'analyses ou de mémoires. Dévoné tout entier aux progrès de la science qui avait occupé sa vie, Barbié du Bocage fut en 1821 un des fondateurs de la société de géographie dont il eut deux fois la présidence. Il était dans sa destinée de finir sa carrière par l'ouvrage même qui avait commencé sa reputation. Après la mort de Choiseul-Gouffier, il se chargea de terminer, de concert avec M. Letronne, le voyage pittoresque de la Grèce. On lui doit tonte la géographie ancienne du second volume : ce fut son deraier travail. Après une maladie de 34 jours, il fut enlevé à la science, le 28 décembre 1825. La Grèce, ses colonies et ses conquêtes furent les terres de prédilection de Barbié du Bocage. L'atlas d'Anacharsis est sans contredit son meilleur ouvrage; il a fait faire un pas à la partie topographique de la science : Ce fut une heureuse et savante application de l'érudition classique à l'ancienne géographie. Toutefois, l'école de d'Anville, à laquelle appartenait Barbié du Bocage, a été dépassée sous le point de vue de la critique rationelle, qui ne se borne pas anx textes seuls pour l'identité des localités, mais qui demande à l'histoire religieuse et morale des peuples et à l'ethnographie des témoignages encore plus certains. C'est aussi à la géographie mathématique perfectionnée des modernes, qu'il appartient d'éclairer d'une lumière nouvelle les descriptions des auteurs anciens, et à indiquer l'emplacement des villes détruites et des localités incertaines. Les ouvrages de Barbié du Bocage

BAR

<sup>(1)</sup> En 1803 il fut nominé géographe du mire des relations exteriauren; en 1806 membra da l'institut (3º classe), eu remplacement d'Anquetil, et charge la même année da la direction de la grande carte de France pour les ponts-et-chaosacea; membre de l'academie de Fiorence en 1807, et de la Societé royale de Gart-tingue, au 1808; il fat nommé en 1809, professeur à la faculté dea l'ettres de l'académie de Paris, et membre de l'institut de Hollande.

x38 BAR sont nombreux : voici les principaux ; I. Urbis Mytileni specimen vetus. -Urbis Halicarnassi specimen vetus .- Mileti vicinia variis temporibus, pour le 1er vol. du Voyage pittoresque de la Grèce, 1782. II. Atlas pour le Voyage du jeune Anacharsis, Paris, 1788-1789, iu-4º. Dans la nouvelle édition in-fol, publice en 1799, on remarque de nombreuses corrections : l'analyse est entierement refaite. III. Cartes et notices pour le Mémoire de M. de Ste-Croix, sur le cours de l'Araxe et du Cyrus.-Essai sur la bataille de Cunaxa, avec un plan. IV. Carte pour la Retraite des dix mille de Xenophon, pour les Mélanges de géographie de M. de Fortia, V. Carte de l'île de Crète et an. pour les anciens gouvernements fédératifs de M. de Ste-Croix. VI. Carte de la Scythie, de l'Egypte, etc., pour la trad. du Traité des airs, des eaux et des lieux du docteur Coray. VII. Notice sur la vie et les ouvrages de d'Anville, Paris, 1802, 1 vol. in - 8%. Cette Notice a été attribuée aussi à M. de Manne. VIII. Carte semi-topographique de la Morée, 1807, 1 feuille. Cette carte terminée en 1807 n'a paru que long-temps après. IX. Cartes des marches d'Alexandre et analyse ; plan de Tyr ; de Thèbes en Béotie; essai sur la topographie de cette ville ( pour l'Examen des historiens d'Alexandre, de .1. de Ste-Croix). X. Divers plans pour le Voyage de M. Pouqueville, en Morée, etc. XI. Carte de la navigation intérieure d'une partie de la Russie europeenne, Paris, an 13 (1805). XII. Traduction des voyages de Chandler dans l'Asie-Mineure. Paris, 1806. 3 vol. in-8°. XIII (en société avec M.

l'abbé Servois ). Notice sur un manuscrit de la bibliothèque du prince de Talleyrand , 1807. Barbié du Bocage cherche à établir que la côte orientale de la Nile-Hollande a été reconnue par des Portugais en 1525. XIV. Plans d'une partie de l'île de Cerigo, de l'île de Tine (pour le Voyage de M. Castellan et de Zalouy). XV. Carte générale de la Grèce , Paris, 1810. Cette carte forme le 1er no qui manquait à la nouv. édit. du Voyage d'Auacharsis, imprimée par Didot jeuue, en 1799. XVI, L'Hellespont et l'île de Lesbos ponr le Thucydide de Gail. XVII. Partie septentrionale de l'Inde pour les Indiques d'Arrien. XVIII. Précis de géographie ancienne ( imprimé à la suite de l'abrégé de la géographie de Pinkerton, édit. de 1811). XIX. Cartes historiques de l'état de l'Inde en 1605, en 1707, en 1812, pour les monuments de l'Indoustan, décrits par Langlès. XX. Carte de l'Espagne ancienne, pour les classiques de Lemaire. XXI. Carte de la Grèce moderne, pour le Voyage de M. de Ponqueville, 1821. XXII. Mémoires sur Ænoë, Phyle et Eleutheres, pour la topographie de la bataille de Platée, de M. Spencer Stanhope. XXIII. Plans topographiques et itinéraires de Constantinople, du Bosphore, elc., pour le Voyage pittoresque de M. Melling(1). XXIV. Toute la partie géographique du voyage pittoresque de la Grèce, de M. de Choiseul. Barbié du Bocage a inséré plusieurs mémoires, dissertations et notices dans le Mémorial topographique et

<sup>(2)</sup> Burbie du Bocage se servit du savant tra-vail fait par le général Andréossi pendant son ambassade à Constantinople, ce qui excita una réclamation faite par ce dernier dans les feuil-les publiques.

militaire, dans le Magani encyclopédique, dans le Bulletin el la société de géographie, etc. Il a laissé insdits ou manuscrits plusuers cartes et mémoires, estre lesquels on remarque ceus sur la plaine d'Argos, sur les expéditions en Asie de Lucuellus, de Pompée, de Crassus, sur la longueur du mille romain, etc. (3). L.——x.

BARBIER (ANTOINE-ALEXAN-DRE), célèbre bibliographe, né le 11 janvier 1765, à Coulommiers, termina ses études en 1782 au collège de Meaux; et, ayant embrassé l'état ecclésiastique, remplit successivement les fonctions de vicaire à Acy, Dammartin et à la Ferté-sous-Jouare, dont il fut nommé curé en 1791 par les électeurs du district de Meaux. En 1793 il renonca à la prêtrise, et, après le concordat de 1801, il obtint du pape un bref qui le rendit à l'état séculier et lui permit de se marier en face de l'Eglise. Son goût pour les livres s'était développé pendant son séjour au séminaire de Saint-Firmin; et il sentit le besoin de se former de bonne heure une bibliothèque pour ses études et pour ses travaux. Des 1789 Barbier s'occupait de rassembler des matériaux pour compléter la Bibliothèque d'un homme de gout et les Dictionnaires historiques de Ladvocat et de D. Chaudon. Il revint à Paris en 1794 pour entrer à l'école normale comme élève envoyé par le département de Seineet-Marne. Peu de temps après il fut

(c) Les nouvelles fonctions de Burkler largoproducture course les personne de singularnouvelles de la personne de singularnouvelles de la bibliothectra lei pictre de la companya de la personne de private reveyer de la missage par les meiopretent, hannes par les missages de la personne de vez les milyans, et les jusquestes qu'il en person, hannes l'appeleur despres son c'incepante de la personne del la personne de la personne del personne de la personne de la personne del personne de la personne de l

nommé membre de la commission temporaire des arts, et, en cette qualité, chargé de répartir entre les différentes bibliothèques de Paris les livres entassés pendant les premières années de la révolution dans des dépôts où le moindre risque qu'ils courussent était de se détériorer. Dans l'examen one Barbier fit de ces dépôts, il ent le bonhenr de découvrir, parmi les livres de Querheuf ( V. ce nom, XXXVI, 386), le recueil des Lettres de Huet, qui, sur sa demande, fut euvoyé à la bibliothèque nationale, et la collection complète des manuscrits de Fénelon. qui, restitués d'abord à ses héritiers, font aujourd'hui partie de la bibliothèque du séminaire de Saint-Sulpice et ont été si utiles an cardinal de Bausset pour la publication de ses intéressants écrits (V. BAUSSET, dans cevol.). Chargé par François de Neufchâteau (V. ce nom, an Supp.) de composer une bibliothèque pour le directoire, Barbier en fut nommé le conservateur. Après le 18 brumaire il devint bibliothécaire du conseil d'état; et en 1807 il remplaca Ripault (V. ce nom, au Supp.) comme bibliothécaire particulier de l'empereur (1). Malgré les devoirs que lui

<sup>(3)</sup> Plasticers are rathe et hommes de lettere, collègene on min de Bayler du Bonage, ent proposed à se finantiales, on public postéries-rement des discours et des notires, pour donner de touchants regrets et de juiste dispos aux vertus privère de ca navant. Les discours imprimises de conductar regrets et de juiste dispos aux vertus privère de ca navant. Les discours imprimises de conductar de la configuration de la configu

imposaient ses diverses fonctions, et qu'il remplissait consciencieusement, Barbier trouva le loisir de publier plusieurs ouvrages qui lui assurent un rang parmi les bibliographes. Laissant à ses doctes confrères, les Mercier de Saint-Léger, les Rive, les Laire, les Chardon de la Rochette, etc., le soin d'éclaircir les origines de l'imprimerie, d'en illustrer les premières productions, et d'indiquer aux riches amateurs les livres rares, dignes de figurer dans leurs cabinets, il préféra tourner ses recherches vers les ouvrages vraiment utiles. La publication du catalogue du conseil d'état le fit avantageusement connaître de toutes les personnes qui cultivent la bibliographie. Depuis plusieurs années il recueillait des renseignements sur les anteurs anonymes; mais, instruit que son confrère Van-Thol s'occupait de recherches du même genre, il craignit de le priver du fruit qu'il pouvait attendre de son travail, et se contenta d'exprimer le désir qu'il en fit jouir promptement le public. La délicatesse de cc procédé n'ayant pas décidé Vau-Thola faire paraître l'ouvrage qu'il promettait depuis si longtemps (V. VAN-THOL, au Supp.), Barbier, mit au jour, en 1806, les deux premiers volumes du Dictionnaire des anonymes, avec un discours préliminaire dans lequel, aprèsavoir rendu compte de l'objet de son travail et des soins qu'il lui a coûtés, il cite avec autant de candeur que de mo-

tra'nits ou dent il n'estita que des tradoccions aurannes, etc., ste. Fis irmatrus, en procorant la correspondace de MR. Fisi, Mesasral et Durce, que, dans la campagne d'Espaçarat le torres de la compagne d'Espaçatacce las Minestes de Fourst; et qu'il Miccon, ji, pressait l'envoi de guérare four renaz, dont devianté rice charge les auditeurs partant tou les jueille de Paris, etc., écrivait M. de Mesancat, de vendre de la compagne de la compagne de la de vendre de la compagne de la compagne de la compagne de vendre de la compagne de la compagne de la compagne de vendre de la compagne de la compagne de la compagne de vendre de la compagne de la compagne de la compagne de vendre de la compagne de la compagne de la compagne de vendre de la compagne de la co destie tous les savants dont il avait recu des seconrs. Personne ne sentait mieux que Barbier que son ouvrage était susceptible de nombreuses améliorations; et il invita les littérateurs à lui faire part des erreurs qu'ils remarqueraient pour les corriger dans un supplément ou dans une nouvelle édition. Mais, s'il appelait la critique bienveillante à l'aider de scs lumières, il n'était pas disposé à souffrir patiemment les attaques mal fondées; et l'abbé Guairard , ayant publié dans le Mercure, sur le Dictionnaire des anonymes, des articles moins solides que piquants, Barbier lui répondit avec une vivacité qui dut surprendre ceux qui connaissaient la douceur habituelle de son caractère (2). Aux matériaux qu'il recueillait depuis vingt ans pour perfectionner les dictionnaires bistoriques, il avait eu le bonheur de réunir les notes de l'abbé du Masbarct (V. ce nom, XXVII, 345), renfermant une foule d'articles échappés anx différents éditeurs et continuateurs de Moréri. Les éditeurs de la Biographie universelle pensèrent qu'il serait utile d'attacher à la rédaction de cet ouvrage un biographe si distingué; et ils lui firent des propositious qu'il accepta d'abord : mais l voulut ensuite être le maître de donner à cette entreprise la direction qu'il lui conviendrait, et les éditeurs ne crurent pas devoir souscrire à de telles couditions. Dans le même temps

tettes Couditions. Jeans le meme cemps (v) La Repusse de Budoir, Peris, 1807, int. 46 de a3 p., fut réimprimé en 1608 à le fin du 4 voit. du Birit, de ausquent. L'internet pièrpait ductions de Pieterque et d'Hillodore, par Jacque, Ampet, compose pour être las la sociation duction de Pieterque et d'Hillodore, par Jacque, parte ses meubres; et cuin sa Naise au parte ses meubres; et cuin sa Naise au parte ses meubres; et cuin sa Naise au parte de l'acque de l'acque de l'acque de l'acque parte de l'acque de l'acque de l'acque de l'acque parte de l'acque de l'acque de l'acque de l'acque parte de l'acque de l'acque de l'acque par l'acque par l'acque de l'acque par l'acque de l'acque par l'acque par l'acque de l'acque par l'acque par

Prudhomme venait de susciter à la Biographie universelle une espèce de concurrence eu faisant une nouvelle édition du Dictionnaire historique de Chaudon; Barbier s'associa d'abord à cette entreprise dout il composa le prospectus; mais il ne put être loug-temps d'accord avec un pareil homme (Voy. PRUD-HOMME, au Supp.), et le bibliothécaire impérial u'eut bientôt plus qu'à observer la marche des deux entreprises rivales. C'est daus cette positiou qu'il conçut l'idée de son Examen critique des dictionnaires, dout il n'a paru jusqu'à ce jour qu'un senl volume coutenant les lettres A-J. Quelques soins que uous ayons pris pour rendre notre ouvrage supérieur à tous les dictionnaires historiques, nous n'avous jamais pensé que la Biographie ne reufermerait pas des erreurs et n'offrirait pas d'omissions. Loin douc de nous plaindre des critiques de Barbier, nous regrettous qu'il ue les ait pas multipliées davantage; et ce supplément fournira la preuve que nous avons jugé uotre ouvrage avec plus de sévérité que Barbier ue l'avait jugé lui-même. Cependaut il doit nous être permis de dire que souvent ses observations manquent de justesse et d'exactitude. C'est ainsi qu'il nous reproche d'avoir omis des articles qui sout à leur véritable place, où luimême a cu le tort de ue pas les chercher(3), ou de n'avoir pas é puisé la liste des productions d'un écrivain obscur, quand nous avons pris le soiu d'averfir que uous uous bornious à iudiquer ses priucipaux ouvrages. Les traducteurs italiens de la Biographie universelle, tout en intercalant dans leurs colonues le travail de Barbier,

(3) Alfère, V. Alriéni; Barrio, V. Barri; Barthius, V. Barri, etc., etc.

n'ont pu s'empêcher de remarquer qu'en relevant uos erreurs prétendues il lui est arrivé d'en commettre luimême de très-graves. C'est là d'ailleurs ce que uous continuerons de démoutrer quand l'occasiou s'en présentera; mais uous le ferous avec les égards qui sout dus à l'uu des hommes qui, de notre temps, ont coutribué le plus aux progrés de la bibliographie. Il uous a d'ailleurs souvent témoigné de très-vifs regrets de u'avoir pas coucouru à notre entreprise; il n'en parlait jamais qu'avec beaucoup d'estime; et toutes les fais qu'il a pu uous être utile par ses avis et ses recherches, il l'a fait avec tout le zèle et le désintéressement d'un véritable ami de la scieuce. Naturellemeut obligeant, Barbier fut utile autant qu'il le put aux jeunes littérateurs; if leur communiquait avec une rare complaisance ses livres et ses uotes; et il leur donnait de sages couseils pour la direction de leurs études. On lui doit la formation de la bibliothèque du Louvre, celle des bibliothèques de Foutaidebleau, de Compiègne, de Saint-Cloud, qu'il enrichit de collections curieuses et dout il rédigea les catalognes. Ses ouvrages lui avaient fait une réputation dans toute l'Europe, et les bibliographes étrangers recouraieut fréquemment à ses lumières. Ou peut voir dans la traduction du Voyage de Dibdin (IV, 45), qui, comme l'on sait, u'est rieu moins que prodigue de louauges, un portrait flatteur de Barbier, dout tous ceux qui l'ont conuu peuvent attester la parfaite ressemblance. A la restauration, couservé daus la place de bibliothécaire du couseil d'état, il avait eu même temps obtenu le titre d'administrateur des bibliothèques particulières du roi. Partageant son temps entre

BAR des fonctions qu'il remplissait avec zèle et des travaux dout il occupait ses loisirs, il se crovait à l'abri des revers de la fortune, lorsqu'an mois de septembre 1822, quelques jours après avoir recu du roi la décoration de la Légion-d'Honnenr, il fut remplace dans tons ses emplois. Il soufint en apparence cette disgrace avec fermeté: mais sa constitution robuste qui lui présageait une longue carrière ne tarda pas à s'affaiblir : et il mourut le 5 décembre 1825, à 60 ans, regrétié de ses nombreux amis. Barbier a fourni des articles intéressants au Mercure, au Magasin et à la Revue encyclopédique, ainsi qu'à quelques autres journaux littéraires. Il a donné des éditions, enrichies de notices, d'une foule d'ouvrages parmi lesquels on se contentera de citer les Mémoires de Cellé, le Supplément à la correspondance de Grimm (V. ce nom, XVIII, 506), la Correspondance de l'abbé Galiani , etc. (4). Il a en quelque part à l'Encyclopédie moderne de M. Courtin, à la Biographie du général Beauvais (V. ce nom, ci-après), à la Bibliothèque des classiques latins de Lemaire, aux premiers volumes du Dictionnaire historique de Chaudon, publié par Prudhomme, etc. Enfin on lui doit : I. Catalogue des livres de la bibliothèque du conseil d'état, Paris, imprimerie nationale, 1803, deux tomes en un volume in-folio (5). Barbier en avait publié précédemment la Préface avec la table

des divisions, in-8º de 54 p. Il eut le bon esprit de conserver la classification adoptée généralement en France. non comme la plus parfaite, mais comiue la plus simple et la plus commode; et il faut lui savoir gré d'avoir donné cet exemple dans un femps où la plupart de ses confrères, entraînés par la manie des innovations. bouleversaient les bibliothèques confiées à lenrs soins, au point de ne pas s'y reconnaître enx-mêmes, sous le prétexte de se rapprocher dans leur classement de l'arbre encyclopédique de Bacon, II. Catalogue des livres de la bibliothèque du comte de Boutourlin, Paris, 1805, in-8°. Pougens ( Voy. ce nom, au Supp.) a eu part à la rédaction de ce catalogue. La bibliothèque du comte de Boutourlin a péri, comme l'on sait, dans l'incendie de Moscou. III. Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, composés, traduits et publiés eu français et en latin, Paris, 1806-1808, 4 vol. in-80. Chardon de la Rochette (V. ce nom, au Supp.) a publié sur cet ouvrage. dans le Magasin encyclopédique, deux articles pleins de recherches curieuses, et qui ont été réimprimés dans ses Mélanges de critique et de philologie, Paris, 1812, tom. III, 266-317. La seconde édition , Paris , 1822-27, 4 vol. in-80, contient 23647 articles; c'est près du double de la première qui n'en renferme que 12403. Quoique ce dictionnaire laisse encore beauconp à désirer, il est d'une utilité incontestable; et l'auteur s'est acquis des droits à la reconnaissance de tous les amateurs

<sup>(4)</sup> La Notice sur Barbier, imprimée à la tête du 4° vul. du Dict. des anonymes, est suivie de la liste détaillée des éditions auxquelles il s eu part, et des articles de quelque impor-tauce qu'il s publiés dans les journoux litté-raires. On s donc cru pouvoir se dispenser de la reproduire.

<sup>(5)</sup> En 1807, les livres de la bibliothèque du conseil d'état, à l'exception de la partie de jarisprudence et d'économis politique, ont été

transportés à Fontainebleau. Ils furent évapués des Tulteries si précipitemment que des suldats, formant la chaîne, se les passaient rapidement pour les eutasser dans la grande galerie d'où on les enleva bientôt pour leur destination. V-rs.

de l'histoire littéraire (6). IV. Nouvelle bibliothèque d'un homme de gout, entièrement refondue, Paris, 1808-10, 5 vol. in-8°. Le nom de Désessaris figure sur le frontispice parce qu'il était associé pour les frais; mais les additions sont de Barbier (V. CHARDON, au Supp.). V. Dissertation sur soixante traductions françaises de l'Imitation de Jésus-Christ, suivies de considérations sur l'anteur de l'Imitation (par M. Gence), ibid., 1812, in-12. VI. Examen critique et complément des dictionnaires historiques les plus répandus, depuis le dictionnaire de Moréri jusqu'à la Biographie universelle inclusivement, ibid., 1820, in-80, tome 1er. Barbier préparait une nouvelle édition de la Bibliothèque des romans par Lenglet-Dufresnoy; et l'on doit regretter qu'il n'ait pas eu le temps de la publier. On peut consulter, pour plus de détails, la Notice sur Barbier par son fils aîné, à la tête du 4" volume du Dictionnaire des anonymes (elle a été imprimée séparément); et une antre par M. Tourlet dans le Moniteur du 3 janvier 1826, dont il existe aussi des exemplaires tirés in-8°; et enfin l'Annuaire nécrologique de M. Mahul, la Revue

encyclopédique, etc. On trouve dans l'édition anglaise du voyage de Dibdin, un bean portrait de Barbier, dessiné par Lewis, et d'après lequel a élé gravé en France celui de Vigneron. - M. Louis Barbier, fils aîné d'Antoine-Alexandre, et son collaborateur dans ses derniers travaux, employé, depuis 1818, dans la bibliothèque particulière du roi, au Louvre, est, depuis 1829, sous-bibliothécaire de cet établissement, créé par son père. - M. André-Thomas Barbier , neveu du bibliographe a donné quelques articles dans les premiers volumes de la Biographie universelle. BARBIERE (DOMENICO-FIG-

BARBIERE (DOMENICO-FIG-RENTINO). Voy. DOMINIQUE, XI, 521.

BARBIERI ( JEAN-MARIE ) , savant philologue, ne en 1519, à Modène, apprit dans sa première jennesse les éléments du latin et du grec, et plus tard se perfectionna dans ces denx langues sous la direction de Fr. Portus ( V. ce nom. XXXV, 475), qui venait d'ouvrir une école à Modène. Ses étndes terminées, il se chargea de l'éducation de quelques jeunes seigneurs, et accompagna le comte Louis de la Mirandole à la conr de France, où il demeura près de huit ans. Ses rapports avec un secrétaire de la reine, qui possédait à fond la langue provençale, lui fournirent l'occasion d'en faire une étude spéciale. De retonr à Modène, il apprit l'hébreu d'un rabbin que ses affaires avaient amené dans cette ville, et il y devint bientôt assez habile pour pouvoir se passer de maître. Les magistrats de Modène choisirent Barbieri pour leur chancelier, certains que ce choix serait agréable au duc Alphonse, qui l'honorait de sa pro-

<sup>(6)</sup> Insilite evait repair as grand comber (2) on propose or spin experiment que province experiment programment experiment experi

144 tection. La manière dont il s'acquitta de ses fonctions ne fit que lui donner de nouveaux droits à l'estime publique. Il mit en ordre les archives, en dressa lui-même un inventaire exact, et rédigea sur les pièces qu'il avait choisies, nne Chronique du Modénois qu'il a laissée-manuscrite. Son zèle lui mérita de plus en plus l'affection de son souverain, qui lui donna des marques réitérées de sa bienveillance. Barbieri mourut d'une rétention d'urine, le 9 mars 1574, dans un âge où il pouvait espérer de mettre la dernière main aux travaux qu'il avait entrepris dans l'intérêt de sa patrie. Il comptait au nombre de ses amis les Pigna, les Castelvetro, et beauconp d'autres hommes distingués. Il a publié : la Guerra d'Attila, Flagello di Dio, tratta dall' archivio di principi d'Este, Ferrare, 1568, in-4°. C'est l'extrait d'un ouvrage supposé traduit du latin de Thomas d'Aquilée, mais écrit par Nicolas di Giovanni de Casola, en vieux français, et non pas en provençal, comme le disent les bibliographes. Dans la traduction abrégée qu'en fit Barbieri , par l'ordre du prince d'Este, il affecta de donner à son style toutes les formes qui pouvaient faire croire que l'ouvrage était plus ancien qu'il ne l'est réellement. L'édition de 1568, que l'on vient de citer, est aussi rare que recherchée. Il en existe uue seconde, Venise, 1564, in-8°, dont on fait moins de cas. Dans la Raccolta di Rime di diversi, par Atanagi, on trouve, tom. 1, p. 52, une pièce de Barbieri : Canzone in lode della reina di Francia, moglie di Francesco 11. Cette reine est l'intéressante et malbeureuse Marie Stuart. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages manuscrits sur lesquels on peut consulter la notice exacte et

détaillée que lui a consacrée Tiraboschi dans sa Bibliot. modenese, 1, 158-169. Ce savant a depuis fait imprimer l'ouvrage de Barbieri , Origine della poesia rimata, Modène, 1790, in-4°, qu'il enrichit de notes et d'additions très-importantes. W—s.

BARBOTAN (CLAIRE-JOSEPH CARRIS, comtede), l'une des nombreuses victimes de la terreur de 1703, étaitd'une famille noble de l'Armagnac. Quelques biographes lui donnent le titre de maréchal-de-camp; mais son nom ne se trouve pas dans la liste des officiers-généraux de cette époque. Député par la noblesse de Dax à l'assemblée constituante, il y vota constamment avec les amis de la monarchie, et d'ailleurs ne s'y fit point remarquer. Après la session, il revint habiter sa terre de Bonnas, près d'Auch; et, malgré le danger qu'on courait alors à se prononcer contre le nouvel ordre de choses, il ne dissimula pas son espérance de le voir promptement renversé. Regardécomme le chef des royalistes de cette province, il fut dénoncé pour avoir entretenu des correspondances criminelles et envoyé des sommes considérables à des émigrés (son petit-fils et le jeune Juliac, son pupille). Un mandat d'arrêt fut aussitôt décerné contre lui. Son fils aîné, qui devait être également arrêté, voyant les gendarmes entrer dans sa chambre, s'élanca par une fenêtre et se brisa la tête sur le pavé. Le comte de Barbutan fut traduit devant le tribunal criminel du département du Gers; mais trois des jurés ayant déclaré que les preuves de l'accusation ne leur paraissaient pas suffisantes, le tribunal, obligé d'absondre Barbotan. prononça sa réclusion comme suspect

jusqu'à la paix. Ce jugement, dénoncé

par d'Artigoyte à la Convention, sut annulé, sur le rapport du comité de arneté générale, pour fanse application de la loi; et le malbeureux Barbotan, renovy d'evant le tribunal révolutioonaire, sut condamné à mort, le 11 avril 1794 : il élait lègé de 75 ans. W—s.

de 25 ans. BARBOU (GABRIEL), général français, né à Abbeville, en 1761, était fils d'un officier de fortune, chevalier de St-Louis, parvenu au grade de capitaine daus le régiment d'Artois; ce qui élait alors un avancement extraordinaire pour un simple roturier. Le jeune Barbou en ressentit les effets ; il fut admis sous-lieutenant dans le même corps, le 14 janvier 1782 , et lieutenant en 1788. Il fit partie en 1791 de l'expédition de Saint-Domingue, et revint en France après les désastres de cette colonie. S'étant montré partisan très-prononcé de la révolution . il fut nommé capitaine-adjoint aux adjudants-généraux, et se rendit en cette qualité à l'armée du Nord, où il concourut à la défense de Maubenge, dans le mois d'octobre 1793, ce qui lui valut le titre d'adjudant-général. Il se trouva l'année suivante à la bataille de Fleurus, et fut employé comme sous-chef d'état-major sous Marescot, à la reprise de Londrecie, du Quesnoy et de Valenciennes. Devenn général de brigade le 7 sept. 1794, il concournt au siège de Maestricht sons Kleber, et fit les campagnes de 1795 et 1796, à l'armée de Sambre-et-Meuse, sous Bernadotte. Il se trouva anx batailles de Kirchberg et de Wurtzbourg, et passa ensuite à l'armée du Nord comme chef de l'état-major général ; lequel fut dissous quelques mois après. Barbou eut alors un commandement dans le Brabant, et ce fut loi qui sonmit par sa prudence et sa fermeté la révolte qu'excitèrent dans la Campine les lois de la conscription. Il passa ensuite a l'armée de Hollande, et contribua beancoup aux succès que Brune obtint contre les Anglo-Russes à Bergben et à Castricum. La valeur qu'il déploya dans cette dernière affaire le fit nommer général de division sur le champ de bataille (18 oct. 1799). Il prit part en cette qualité à la campagne de Franconie sons Augereau, et concourut ensuite aux opérations de l'armée commandée par Moreau, jusqu'à la paix de Lunéville. Il passa alors en Piémont, puis en Suisse, et revint en Hollande, d'où il se rendit à l'armée d'Hanovre, qui se porta bientôt sur le Danube, sous les ordres de l'empercur. Barbou resta dans le pays d'Hanovre avec une faible division. qui, se voyant assaillie par un corps russe fort nombreux, se renferma dans Hameln. Barbou se maintint dans cette forteresse jusqu'à la victuire d'Austerlitz, qui amena la paix de Presbourg. Revenu en France, il passa au commandement de Bordeaux, puis à l'armée d'observation de la Gironde, lorsque Napoléon se prépara à l'envahissement de l'Espagne. Il commandait sous le général Dupont une des premières divisions qui pénétrèrent dans ce royaume à la fin de 1807, et il eut beaucoup de part aux affaires du pont d'Alcala et à la prise de Cordoue; mais il partagea aussi l'échec de ce corps d'armée à Baylen, et sa division qui se trouvait sous lesordres immédiats de Dupont, fut obligée de mettre bas les armes. Sa captivité dura pen; mais l'empereur , sans lui faire porter tout le poids de cette malhenreuse capitulation, ne lui témoigna plus la même confiance, et l'envoya en Italie, où il se trouva sous les ordres du prince Eugène, le 16 avril 1809, à la malheureuse bataille de Sacile. Le général Vaudoncourt, qui a écrit l'histoire de cette guerre, prétend que Barboumità cette affaire de la mollesse et de la mauvaise volonté. Il fut ensuite chargé de la défense de Venise, et se maintint avec assez de fermeté dans cette ville contre les Autrichiens victorieux. Sa désense du fort de Malghera lui fit surtout beaucoup d'honneur. Lorsque l'archiduc Jean, qui l'avait ponssé avec tant de vigueur, fut obligé de s'éloigner pour aller au secours des états héréditaires pressés par la grande armée, Barbou fut envoyé dans le Tyrol, pour y réprimer quelques soulèvements, et plus tard, dans la marche d'Ancône, où iléprouva en 1814, le chagrin de se voir attaqué par les troupes d'un Français, celles de Murat, devenu roi de Naples. Barhou se retira dans la citadelle, où il sut obligé de se rendre le 18 février. Revenu en France par suite de cette capitulation , il recut du roi le commandement d'une division de l'intérieur, et fut admis à la retraite le 8 février 1816. Depuis cette époque, il ne fut plus occupé que de soins do-mestiques et de l'éducation de sa sa . mille. Il mourut à Paris , le 6 décembre 1827. M-p i.

BARCA (Auxanome), né bergame, lo a fonorembre 1741, était élève régulier dans an couvent de de cette ville. Il publia un mémoire sur la décomposition de l'acide phisquitique. Cette publication précéda les observations analogues du célèbre chimiste Berthollet, qui se plut à le reconositive dans un de ses écrits sur l'Acide prassique. Ou assure aussi que les tofes, de Barca sur les sepresdurations. Ethiniques sout contemporations de celleu de Guyton de Motycena cut le même sujet. Barca

est mort le 13 juin 1814. A-D. BARCLAY (ROBERT ), colonel anglais, né en 1774, entra an service en 1780, dans le 38° régiment d'infanterie qui fut embargné pour les Indes-Orientales, et se trouva aux principales actions qui enrent lieu dans ces contrées, en 1793. Il se fit tellement remarquer par ses talents et sa valeur, qu'il fut promu au grade de lieutenant hors de tour, le 3 1 mai 1793, et que le 3 avril 1795, bien qu'il ne sut âgé que de 18 ans, il obtint, également hors de tour, le commandement d'une compagnie. Fait prisonnier par l'ennemi, et après avoir beaucoup souffert dans sa captivité, il retourna en Angleterre dans l'année qui suivit sa promotion. Mais, quoiqu'il eût droit à un congé de six mois, il se hata d'aller rejoindre son corps dans les Indes-Occidentales, En 1803, les qualités distinguées du capitaine Barclay étant venues a la connaissance du général sir John Moore, il le fit nommer au grade de major, dans le 5 2 régiment d'infanterie, connu comme l'un des corps les mieux disciplinés et les plus braves de l'armée anglaise. Lorsque plus tard Barclay fut promu au grade de lieutenant-colonel dans le même régiment, le major David Barclay, son père, écrivit à sir John Moore, pour lui exprimer sa reconnaissance. Le général, dans sa réponse donna de grands éloges au lieutenant-colonel Barclay, qui, en 1808, accompagna J. Moore d'abord ea Suède, puis en Portugal. Le 25 juillet 1810, il fut particulièrement cité dans le rapport commes étant distingné à la bataille d'Almeida, où il recut une balle dans son chapeau et eut un cheval tué sous lui. Peu de temps après, lord Wellington lui confia le commandement d'une brigade, composée, outre le régiment de Barelay,

BAR

d'Anglais et de Portugais. Ce fut en chargeant l'ememi à la tête de cette troupe, sur les bauteurs de Busaco, que, le 27 sept. 1810, il recut au-dessous du genou gauche, une blessure qui le mit bors d'état de continuer le service, et le conduisit au tombeau, le 5 mai 1811. Z.

BARCLAY DE TOLLY. (le prince Michel), feld marechal russe, naquit en 1755, dans la province de Livonie. Sa naissance, la médiocrité de sa fortune, et l'absence de toute protection, étaient loin de faire présager le haut rang où devaient le porter ses talents et ses services. Il dut lui-même en douter, car sa noble carrière, dans laquelle il devint si constamment utile à une patrie, dont la profonde ingratitude hâta sa mort, fut d'abord extrêmement lente. Entré au service avant sa douzième année, le 1er (12) janvier 1767, bas officier en 1769, enseigne en 1778, lieutenant an commencement de 1786, capitaine en 1788, major en 1790, lieutenantcolonelen 1794, colonel le 7 (18) mai 1798; il avait déjà quarante-buit ans d'age, et plus de trente-un ans de service, quand il parvint au grade où il put enfin manifester les talents que la uature, l'étude et l'expérience Ini avaient fait acquérir, dans ses campagnes contre les Turcs, les Suédois et les Polonais. Sa fortune fut des-lors rapide ; car , général-major un an après qu'il eut été fait colonel, il devint lieutenaut-général en 1807, général d'infanterie en 1800, et feldmaréchal en 1814. Il s'était déjà distingué en combattant les Suédois et les Français, toujours placé à l'avantgarde dans les marches en avant, et à l'arrière-garde dans les mouvements de retraite, quand lui-même il ne commandait pas en chef. Il avait occasion le courage qu'il déploya dans estre

anssi fait preuve d'habileté dans la guerre qui, en 1806, fut le résultat de la non ratification de la paix signée à Paris par l'envoyé d'Oubril. La bataille de Pultusk (14 nov. 1806), le combat de Lamborg, la sanglante bataille de Prenssich - Eylau , où il fut blessé (1), attestent et son impassible valeur et ses rares talents; ils brillèrent bien davaotage encore en Finlande, contre les Suédois, en 1808; mais la conquête de cette province n'ayant pu décider à la paix le cabinet de Stockholm, il fallait pour : amener un tel résultat, frapper au cœnr cette pnissance. La marche d'une armée russe par Tornico, en traversant des contrées stériles pour s'engager dans la belliquense, fidele et panyre Dalekarlie; denuée de routes et de moyens de subsistance, eut été l'opération la plus ruineuse. Barclay de Tolly conent le dessein de renonveler, sur une plus grande échelle, l'expédition qui immortalisa Charles - Gustave . quand, pour altaquer les Danois en janvier 1658, il avait passé sor la glace le Petit-Belt, large d'environ une lieue; mais ici, c'était une vingtaine de lienes qu'on avait à parcourir sur l'albâtre fragile dont était convert le golfe de Bothnie. Quelque romanesque que parût un tel projet, le général, doué d'une audace réfléchie, exempte de tout écart d'imagination , inspirait à l'empereur Alexandre une si juste confiance, que ce monarque n'hésita point à adopter ses vnes et à le charger de les réaliser. Barclay partit donc des

<sup>(1)</sup> A Preussich-Eylau, Barclay de Tully, qui numandait l'avant-garde russe, fut charge de la défense de la ville; et il resista long-temps dans les rues, puis dans l'église et dans le cimatière. Tous les historiens, et surtout Mathreu Dumas,

côtes de Finlande, au cœur de l'hiver. en 1800, avec douze mille hommes, son artillerie, ses munitions, ses vivres . ses bagages . marcha rapidement, suspendu sur le golfe, bivouaqua trois nuits sur la glace, après avoir donné l'ordre terrible, mais nécessaire, de s'écarter vivement au moindre brisement du fragile cristal sur lequel on s'élançait, sans chercher à sanver qui que ce fut, pas même le général en chef. Il parvint ainsi aux rivages suédois, ce qui hâta la révolution tramée contre Gustave-Adolphe II, et contraignit la Suède à demander la paix. Cette gigantesque et périlleuse expédition valut à Barclay le grade de général d'infanterie, et il fut, en février 1810, nommé ministre de la guerre. Dèslors la plus grande activité régna dans l'administration qui lui était confiée : il rétablit la discipline considérablement altérée par les désastres des dernières campagnes, réforma pombre d'abus, chercha à mettre l'armée sur un pied respectable. Mais l'empereur Alexandre, abattn par les malheurs de la guerre et par ceux d'one paix qui, entraînant l'interdiction de ses ports à l'Angleterre. ruinait la branche la plus utile du commerce russe; redonlant une lutte nouvelle, et la regardant néanmoins comme indispensable, n'osait rien espérer, ni rien résoudre, et, en se soumettant à tons les genres d'humiliation, il feignait de faire librement ce à quoi il se voyait contraint ; car il n'avait plus de confiance ni en ses généraux ni en ses troupes. Ce fut dans ces circonstances que le duc de Serra-Capriola qui, depuis la paix de Tilsitt, n'était plus ostensiblement reconnu comme ministre du trône de Naples, occupé par le heaufrère de Napoléon que reconnaissait le

cabinet russe, fit passer à l'empereur Alexandre, par l'amiral Mordwinoff, ancien ministre de la marine sons Catherine II, chef alors du grand conseil de l'empire et l'homme le plus justement estimé de son pays, un plan de guerre, ponr la délivrance de la Russie et par suite de l'Enrope entière, plan dont le monarque fut vivement frappé, et que l'ignorance des écrivains contemporains a depnis attribné à l'Angleterre, à Bernadotte, à Moreau même, mais dont l'auteur est encore inconno. Ce plan consistait, dans sa première partie purement militaire, en une défensive ferme, vigourense, sonvent agressive et une retraite régulière et lente, afin d'allonger la ligne d'attaque de l'ennemi, d'attirer celui-ci dans le centre de l'empire, de le barceler sans cesse sur ses deux flancs, de se porter sur ses derrières, de le priver de ses ressources, en enlevant les convois, les dépôts, les magasins, et d'attendre ainsi l'hiver pour agir offensivement contre lui et le forcer à mettre bas les armes , fante de vivres, de sourrages, de munitions, de transports, sur un sol généralement convert de neiges épaisses. Alexandre ne consulta sur ce plan que le ministre Barday, qui, après l'avoir murement examiné dans son essence, son but, et les moyens d'exécution, l'appronva entièrement (2), et prépara avec le plus grand zèle tout ce qui pouvait en assurer le snccès. Mais il fallait préalablement se ménager l'éventuelle coopération des autres pnissances; et tel était l'objet de la denxième partie de ce plan militaire et politique, calculé sur une

<sup>(1)</sup> C'est ce qui e fait dire à Napoléon, dans les mémoires dictés à Sainte-Helène, que le plan de retraite avait été donne à Alexandre par le général Barcley.

longue et constante étude du génie et du caractère de Napoléon, chose trop peu counue encore des cabinets enropéens. L'empereur, enfin éclairé à cet égard et ne se fiant à aucun de ses autres ministres a surtout à Romanzoff (Voy. ce nom, au Supp.), homme de bien, mais imbu de l'idée qu'il fallait laisser le volcan se dévorer luimême, sans s'apercevoir qu'avant cette époque il aurait tout dévoré, forma a cet effet une diplomatie secrète, que dirigea le comte d'Armfelt (Voy. ce nom , LVI , 432), tandis que Barclay, qui n'y prit pas une part active, s'occupait uniquement des combinaisons militaires, dans lesquelles il fut grossièrement trompé par la cupidité et la malveillance, comme on le verra plus loin. Les exigences du cabinet de Saint-Cloud devenaient chaque jour plus choquantes, et l'empereur un peu rassuré, commençait à s'y refuser ou à en éluder les effets. Cependaut la guerre de Turquie usait les forces russes sans amener d'utiles résultats. et la coopération du corps d'armée qu'elle nentralisait entrait dans le plan de guerre secrètement adopté. Kontouzoff n'en retardait pas moins la conclusion d'une paix devenue indispensable, agissant d'après les vues erronées de Roumanzoff qui voulait empêcher toute rupture avec la France. L'emperenr indigné lui envoya Tchitschagoff avec ordre de signer promptement la paix et de prendre le commandement de l'armée de Turquie; mais Kontouzoff, justruit de cette mesure, signa lui-même le traité de Bukharest. Ce général n'en tomba pas moins dans la disgrâce de son souverain; mais il voua une profonde baine a l'amiral Tchitschagoff, son successeur, qui devait plus tard servir sous ses ordres, et à Barclay

qu'il soupçonnait de lui être pen favorable. L'empereur Alexandre attendait avec calme l'invasion dont il était menacé, vonlant laisser à son ennemi tous les torts d'une rupture que suspendit un moment le projet conciliatoire d'un partage sur les dispositions duquel on ne put s'entendre, et la guerre devint inévitable. Barclay de Tolly, remplacé alors dans son ministère par le vieux prince Korschakoff, fut nommé en juin 1812 commandant en chef des armées russes, ayant sous lui plusienrs généraux, ses anciens, et qui, trèsmécontents de cette innovation, étaient disposés à le mal seconder ; tandis que la nation tout entière, considérant Barclay comme étranger en qualité de Livonien, murmurait hautement de le voir chargé des destinées de la Russie, qnoiqu'il fût sans contredit le meilleur des généraux qu'elle possédat; et il faut ajonter à tout cela, qu'en raison des nombreux ahus qui règnent dans les tronpes de cet empire et auxquels tous les genres d'administration se prétent, par négligence ou cupidité, le corps principal, a la tête duquel il se plaçait, et que tons les rapports officiels avaient porté à cinq cent cinquante mille hommes, ne se trouva monter effectivement qu'à cent quatre mille, et la totalité des troupes stationnées des bords de la Baltique aux rives du Pruth, à deux cent mille hommes senlement. C'était avec cette infériorité de moyens qu'il devait lutter contre les quatre cent cinquante-cinq mille hommes que Napoléon dirigeait et dont ses incontestables talents angmentaient encore beancoup la puissance ; puis la présence de l'empereur au quartier-général russe, onvrait la voie à mille intrigues ourdies par la malveillance. On eût dong été forcé,

d'exécuter ce plan de retraite précédemment adopté, au moment même où l'on crovait avoir des forces infiniment plus considérables ; et, en dépit des obstacles que l'ignorance et l'envie amoncelaient autour de lui, Barclay sut se retirer avec une rapidité, un ordre, une vigueur admirables, engageant sans cesse une partie de ses troupes pour faciliter au prince Bagration (3) les moyens de le rejoindre, et à l'amiral Tchitschagoff ceux de se porter sur les derrières de l'ennemi, semblant parfois vouloir livrer une bataille que Napoléon désirait, puis lui échappant avec adresse. C'est ainsi que, retardant la marche de son redoutable adversaire, et après plusieurs actions partielles, il se rapprochait de scs ressources en ruinant celles de l'armée française, qu'il attirait vers le point où ses operations offensives devaient commencer. Mais le général Koutouzoff, exilé depuis sa destitution, fut, a la demande des deux impératrices dont on avait égaré l'opiuion, placé à la tête de l'armée que Barclay lui remit, le 17 août, avec le même sang-froid qu'il conservait dans les plus grands dangers, et avec la noble résolution de servir sans hésitation sous celui par qui il se voyait enlever une gloire immortelle et certaine. Commandant la droite de l'armée russe, dans la célèbre bataille de la Borodino, on de la Moskowa, le 26 mout, seul il sut conserver sa position; ne fit sa retraite que le lendemain, et cou-

vrit ainsi celle de l'armée qui , sans lui, cut éprouvé les plus irremédiables désastres; aussi les troupes, étonnées de son imperturbable fermeté, et reconnaissantes de ses éminents services, lui rendirent-elles alors toute l'estime qu'elles lui devaient, et Koutouzoff ayant rédigé un ordre du jour dans lequel il tentait de le déshonorer, l'indignation publique força ce général à supprimer cet écrit. Si Barclay fût demeuré commandant en chef des armées russes, il eut, conformément au plan de campagne, arrêté dans le cabinet secret de l'empereur, continué sa retraite en disputant le terrain pied a pied, jusqu'a Nijwi-Novogorod au confluent du Volga et de l'Ocka, pour y attirer l'ennemi ; et ces deux grands fleuves enssent convert ses communications avec le Nord et le Midi, en attendant que l'hiver, une nuée de cosaques et les opérations secondaires des généraux, Schwarzemberg, Tchitschagoffet Wittgenstein le bloquassent de tontes parts. Mais Koutouzoff, à qui l'on avait donné carte blanche, abandonnant le plan de campagne convenu et la marche suivie jusqu'alors, s'était fait battre à Borodino, et se retirait en hâte sur Moskou, sans conserver dans ce mouvement rétrograde l'ordre et la fermeté dout son prédécesseur lui avait donné l'exemple. Campé à Fili, an dessus de l'ancienne capitale, il y assembla un conseil de guerre qui fut des plus orageux. Tous les généraux voulaient livrer nne nouvelle bataille; le général en chef la redontait, mais n'osait se prononcer. L'empereur pourra-t-il jamais nous pardonner d'abandonner sans coup ferir la ville sainte? s'écrie Benigsen (Voy. ce nom, au Supp.). Oui, répond Barclay : Je connais sa pen-



<sup>(3)</sup> La division que quelques écrivains français ont précedue existre alore quire Barclay da Tolly et le prince Bagration est tout-lait innsignaire. Ge desex genéraux éventemirent parfaitement pendant cette campagne; et, sans cet esceré, il cat évident qu'il ni auraient junnis pu seuce, il cat évident qu'il ni auraient junnis pu tance qui, pendant plusieurs jours, arrêté l'apmed français plusieurs jours, arrêté l'apmed français.

sée, et j'en réponds sur ma tête. Kontouroff, charmé de voir son rival assumer sur lui toute la responsabilité, ordonne une nouvelle retraite, dans laquelle l'évacuation tumultueuse de Moskon jette la plus grande confusion; et découvrant tout le Nord, ainsi que les immenses magasins de Twar, il va s'enfermer à Tarontino, dans un camp si mal assis, qu'à la moindre attaque sérieuse il ent été perdu sans ressources. Mais aussi fin diplomate que médiocre général, endormant Napoléon par des négociations illusoires, il atteignit l'hiver libérateur, sans pourtant en profiter autant qu'il l'aurait pu. Laissons donc ce timide général, se faire battre à Malo-Ieroslavith : ne pas oser attaquer l'ennemi à Krasnoi; s'arrêter avant le passage de la Bérésina, pour laisser écraser Tchitschagoff, dont, a cet effet, il avait dissémmé les tronpes ; et mourir en conseillant chaque jour la paix, dans la crainte d'avoir à lutter contre Napoléon. Tandisque la grande armée russe perdait son chef, remplacé aussitôt par le général Wittgenstein, homme plus médiocre encore que Koutouzoff, et que Barclay se trouvait ainsi sous les ordres de celni qui, peu de mois auparavant, était sous les siens ; celui-ci, dont le zèle et la fidélité ne pouvaient être altérés ni par les déconts qu'il éprouva, ni par la conduite d'un sonverain, qui très-injustement livrait à la vindicte publique, lui et Tchitschagoff, c'est-a-dire ses deux généraux les plus scrupuleusement fidèles aux ordres qu'ils en avaient recus : Barclay , disonsnous, s'était déja emparé, après huit juurs de siège, le 4 avril 1813, de l'importante forteresse de Thorn. Il battit ensuite Lauriston à Kænigswarta. Placé à la droite de l'armée russe, dans une position très-

mal choisie, à la bataille de Bautzen, le 8 mai, ayant à y supporter les efforts de l'ennemi qui avait échoué dans la première attagne sur le centre, et était repoussé à sa droite, il sat prendre une position nouvelle, d'où il allait faire un mouvement offensif, qui pouvait assurer la victoire, quand la retraite fut ordonnée sur toute la ligne, d'après de fausses notions données par l'Anglais Wilson. Barclay ne rétrograda que le lendemain, couvrant, comme il l'avait fait à Borodino, la retraite de l'armée, dont le commandement lui fut confié le 11 en remplacement du très-inepte Wittgenstein, replacé de nonveau sous ses ordres. Il éleva le moral des tronnes par la brillante affaire de Gorlitz, suivie de l'armistice de Silésie et du congrès de Prague, ce qui lui donna fo temps de rétablir la discipline, et de faire arriver des renforts. Après la reprise des hostilités, dont il prévint le chef d'élat-major de l'armée française par que lettre du 23 juillet, et après les désastres de Dresde, dans un mouvement agressif, exécuté contre son avis et celui du général Moreau, par les conseils de Jomini, il fit mettre bas les armes à Vandame et à tout son corps d'armée à Kulm, dans les montagnes de Bohème; et le 6 octo-bre il rendit encore de brillants services dans la célèbre et décisive bataille de Leipzig, après laquelle il fut nommé comte, premier désaveu tacite du silence désaprobateur de son maître. Subordonné dès-lors au feld-maréchal, prince de Schwarzenberg, généralissime des armées combinées, il marcha vers le Rhin, et prêt à pénétrer en France il annonça, dans son ordre du jour du 3 janvier 1814, que l'objet de la guerre était

de donner la paix au monde, et l'intention de son souverain de diminuer, autant que possible, les malheurs du pays qu'on allait envahir : il y recommandait en conséquence la plus exacte discipline, et menacait les coupables de toutes violences contre les habitants, de les livrer, sans acception de personne, à toute la rigueur de la justice : aussi, le corps qu'il commandait ne commit-il aucun désordre dans les provinces qu'il traversa. Barclay de Tolly dirigea et commanda les troupes russes aux batailles de Brienne, de la Fère-Champenoise, et à celle qui eut lieu sous les murs de Paris. Après le combat du 30 mars 1814, suivi de la reddition de cette capitale, il fut élevé au rang de feld-maréchal, nouvel aveu également tacite de la loyauté de sa conduite. Reutré momentanément dans ses foyers, après la retraite des armées combinées, il se reportait sur le Rhin en 1815, à la tête d'un corps composé de soldats d'élite, Russes, Autrichiens, Prussiens, Bavarois et Hessois, quand la bataille de Waterloo renversa de nouveau Napoléon. Barclay de Tolly établit alors son quartier-général à Châlonssur-Marne. Il avait, des le 23 juin, annoncé la seconde invasion, comme dirigée contre Napoléon seul, et uniquement libératrice du peuple français, qu'il invitait à le seconder, et auquel il disait : Votre cause est la notre ; votre bonheur, votre gloire, votre puissance, sont nécessaires à la gloire et à la puissance des nations qui combattent pour vous. Tels étaieut les sentiments qu'il regardait comme ceux des souverains alliés, et qu'il épronyait lui-même ; sa conduite ne cessa jamais d'y être conforme, et ses troupes fureut maintenues dans la discipline la plus sé-

vère. Ce fut près de la capitale de la Champagne, dans le camp des Vertus, que les trois souverains alliés passèrent en revue leurs troupes respectives; et après le service divin , célébré dans les trois rites, catholique, grec et luthérien, ils y signèrent ce traité de la sainte-alliance , que Mme de Krudner (Voy. ce nom, au Supp.) avait conçu et fait approuver par l'empereur Alexandre. Le feld-maréchal Barclay de Tolly fut élevé alors à la dignité de prince, et signa pour la première fois en cette qualité, le 13 septembre, un ordre du jour dans lequel il félicita les soldats russes de leur parfaite discipline , qui devait , disait-il, laisser aux pays etrangers des souvenirs honorables pour eux, et flatteurs pour le monarque. Il se rendit ensuite à Paris, où Louis XVIII lui conféra le grand cordon du mérite militaire, assimilé à celui de Saint-Louis, faveur dont l'obiet était de recounaître les services qu'il avait reudus au peuple français par sa modération dans la victoire et la parfaite discipline de ses troupes. Il quitta la France dans le mois d'octobre, et rentra enfin et définitivement dans ses fovers, où il n'était plus défendu contre les attaques multipliées d'une injuste haine, par l'espoir de rendre à son prince et à sa patrie de nouveaux services. Les faveurs et les dignités dont il était revêtu ne le consolaient point d'une opinion que rien ne pouvait vaincre. Affligé, indigné, il vit sa robuste santé s'altérer journellement ; et le héros du golfe de Bothnie, de Borodino, de Bautzen et de Kulm, monrut à Justerbourg , le 25 mai 1818, âgé de 63 ans, après en avoir servi 39, avec autaut de talent que d'honneur et d'utilité. Outre les titres et les grades que Barclay de Tolly gagna successivement durant sa vie militaire, il avait été décoré des ordres de St-André et de St-Alexandre Newski; des cordons de St-Georges, de St-Wladimir , de Ste-Anne de la première classe, des ordres de Marie-Thérèse d'Autriche, de l'Aigle-Rouge et de l'Aigle-Noir de Prusse, etc. Ce n'était certainement pas l'un de ces colosses militaires, de ces généraux modèles, qui, au nombre de sept ou huit seulement, doivent, selon l'opinion de Napoléon, être un constant objet d'étude pour tous ceux qui commandent des armées. Il ne doit pas même être mis au premier rang, parmi ceux qui les suivent dans l'ordre du talent et du génie; mais il savait son métier, il l'aimait, il l'étudiait sans cesse : sa valeur était froide, sa tête calme, son coup-d'œil juste, sa fermeté inébranlable, et il doit conserver un rang très-distingué parmi les géuéraux modernes, et le premier, parmi les généraux russes de son temps. D'ailleurs homme de bien . sujet fidèle, travailleur infatigable, il ne répondit aux outrages que par de nouveaux services; mais, de son lit de mort, il écrivit à l'emperenr une lettre dépositaire de sa douleur et de son indignation. Alexandre , alors, décida qu'il lui serait élevé une statue sur l'une des places de Saint-Petershourg : et l'empereur Nicolas, voulant rendre un éclatant hommage à la mémoire de cet honorable guerrier, déclara en 1826, que le deuxième régiment de carabiniers porterait à l'avenir et à perpétuité le nom de Carabiniers du feld-maréchul Barclay de Tolly. A-L-E.

BARDET (PIERRE), avocat au parlement de Paris, naquit à Moutagnet, en Bourbonnais, le 15 décembre 1591. Après avoir achevé ses études en droit à Toulouse, il vint suivre le barreau dans la capitale, où son savoir le fit bientôt distinguer. Quoiqu'il s'exprimat avec facilité, il renonça de bonne heure à la plaidoirie pour s'adonner au travail du cabinet, préférant une tranquille obscurité à l'éclat des audiences. C'est là qu'il répétait à ses confrères que l'avocat doit être aussi réservé, aussi scrupuleux, en donnant une consultation, que le juge qui est appelé à prononcer une sentence Il avait surtout approfondi la matière des substitutions; ce qui lui valut la clientelle de plusieurs grandes maisons. Obligé d'aller en Provence pour suivre un procès, il vit sa fortune compromise; et de retour à Paris après une longue absence, il ne retrouva plus ses amis !... Ce changement le détermina à se retirer à Moulius, où il mourut dans uu âge très-ayancé, le 20 sept. 1685. Dès son entrée au palais, il avait commencé à former un recueil des arrêts rendus sur les questions les plus importantes; il l'augmenta successivement dans le cours de sa longue carrière. Après sa mort, ses manuscrits passèrent entre les mains de Berroyer, avocat, son ami, qui en publia une partie sous le titre de Recueil d'arrêts du parlement de Paris, pris des Mémoires de feu M. Bardet, Paris, 1600, 2 vol. in-fol. Berroyer y ajouta des notes et une préface instructive, dans laquelle il donne un précis de la vie de l'anteur. Malgré le ton d'emphase et les traits de mauvais gout qu'on trouve à reprendre dans ce morcean, il intéresse parce qu'on sent que le panégyriste l'a écrit d'inspiration. Voici un passage qui donnera une idée de sa manière : « Les autres manuscrits que

« Bardet a laissés et qu'on pourrait eappeler se enfants spirituels e appeler se enfants spirituels « (n'ayan par été engagé dans le maire, » (erient peut-être des témois plus naturels de sa profinde « froillion que ce recueil d'arrêts. » Lalaure en donna une nouvelle édition reruse e unguentlée, Arigaon, 3775, a vol. in-fol. L'atricle conscre à Bardet dans Mofrét (deit. de 1789), et qu'on aunonce sépri étré des manuerit de Bouchers d'arreis, est extrait mot pour unt de la préface de Bervore. L — se préface de Bervore.

BARDET DE VILLENEU-VE (P .- P .- A. ); écrivain militaire, sur lequel on a peu de renseignements. On conjecture avec assez de vraisemblance qu'il était l'un des descendants de Jean Bardet, savant jurisconsulte de Monlins et de la même famille que le précédent. Il naquit vers 1680, peut-être à Villeneuve, dans le Bonrbonnais, dont il joignit le nom à celui de sa famille, lorsqu'il eut besoin d'un titre pour dissimuler son origine roturière. Destiné des son enfance à l'état militaire, il recut une éducation conforme aux voes de ses parents : et, après avoir terminé ses premières études, il fut placé dans un corps d'artillerie où il s'instruisit à fond de tout ce que doit savoir un bon officier. La paix ne lui laissant l'espoir d'aucun avancement, il sollicita la permission d'entrer au service de l'Espagne. Il eut le bonheur de se trouver sous les ordres du jeune et brave marquis de Santa-Cruz (Voy. ce nom, XL, 358); et sut par sa conduite mériter l'affection de ce général, dont il déclare que les conseils lui furent très-utiles. A son retour en France, Bardet y fut employé dans l'artillerie. Mais don Carlos (depuis Charles III ) étant monté sur le trône des Deux-Siciles en 1734, il passa

au service de ce prince avec le titre d'ingénieur ordinaire. Ayant lu dans sa jeunesse les principaux ouvrages qui traitent de l'art militaire, il en avait fait pour sa propre instruction des extraits qui remplissaient un assez grand nombre de cahiers. Quelques officiers supérieurs, auxquels il ne pouvait rien refuser, ayant eu connaissance de son travail, le pressèrent de le publier ; et, après l'avoir revu soigneusement, il le mit au jour sous ce litre : Cours de la science militaire, La Haye, 1740-42, 11 vol. in-8°. Les cinq premiers traitent des fonctions et des devoirs des officiers des différentes armes, de la tactique et du génie; et les trois suivants (qu'on trouve séparément), de l'artillérie. Ces buit volumes sont les seuls auxquels Bardet ait eu quelque part. Les tomes IX et X contiennent l'attaque et la défense des places, de Vauban; et le XI. le Manuel de la cavalerie, par La Guérinière. Un avis du libraire annoncait un donzième volume qui devait contenir la science de la marine; mais ce volume n'a point paru. W\_s. BARDIN (PIERRE), d'une an-

cienne famille de Toulouse illustrée par le capitoulat dès le XIVe siècle, naquit dans cette ville, et y fut fait conseiller au parlement en 1424. Il fut auteur de plusieurs ouvrages assez remarquables pour le temps : l'nn sur l'origine de la juridiction ecclésiastique, qu'il rapportait aux empereurs et aux rois: l'antre sur les privilèges et immunités des moines. Il avait aussi composé un traité sur les moyens de réprimer la trop grande puissance des évêques, et un commentaire sur le titre des Décrétales de Episcopali audientia; mais ces derniers ouvrages sont perdus. -BARDIN (Guillaume), fils du précédent, et conseiller au même parlement, est auteur d'une chronique du Languedoc, imprimée pour la première fois dans le tome IV du savant onvrage publié sur cette province par dom Vaissette, et Dom de Vic, sous le titre d'Historia chronologica parlamentorum patriæ occitaniæ. Elle commence en 1031 et finit en 1454. Cet ouvrage, écrit en latin, est quelquefois intéressant ; mais l'auteur n'est pas fidèle sur tous les points, et il se montre d'une extrême crédulité. Cependant Farke, nn des premiers annalistes de Toulouse, l'a pris trop souvent pour gnide. Anssi les bénédictins autenrs de l'histoire du Languedoc les réfutent-ils, l'un et l'autre, en divers nassages. L-M-x.

BĂRDON DE BRUN (BER-NARD), pieux ecclésiastique, né, dans le XVIº siècle, à Limoges, d'une famille honorable, donna, pendant sa longue vie, l'exemple de toutes les vertns chrétiennes, et mourut en 1625, laissant une mémoire vénérée. Il est auteur de Saint Jacques, tragédie en 5 actes et en vers Limoges, 1596, in-8°. Cette pièce, qui tient beauconp de nos anciens mystères, fut représentée à Limoges par les confrères pénitents de Saint-Jacques, le jour de la fête de leur patron. Elle est très-rare. On en trouve une analyse dans la Bibliothèque du théâtre français, I, 309-11. Le P. Etienne Petiot, jésuite, a publié la Vie de B. Bardon, Bordeaux, 1636; réimprimée à Limoges, 1644 W-s. et 1668, in-8°.

BARDOU (JEAN), curé de Rillyaux-Oyes, en Champagne, sur les bords de la rivière d'Aisne près d'Attigny, naquit à Torcy près de Sedan en 1749, et mourut à Rilly le 15 mars 1803. C'était un homme simple dans ses mœurs, fort gai avec le maintien le plus sérieux, rempli d'idées originales, et conteur infatigable lorsqu'il était dans une société d'amis. Il aimait la musique la peinture et la littérature; mais il fui manquait dans tout cela le goût et la délicatesse nécessaires pour obtenir des succès. On a de lui : I. Histoire de Laurent Marcel, ou l'Observateur sans préjugés, Lille (Bouillon), 1770, 4 vol. in-12; réimpr. en 1779 et 1781. Cet ouvrage, écrit peu correctement, mais où l'on trouve de la franche gaîté et des détails agréables, obtint une espèce de succès qu'il dut en partie aux contes et aux lazzis dont il est rempli; mais quelques bouffonneries sur des matières graves déplurent aux supérieurs ecclésiastiques de l'anteur qui, se fit pardonner cet oubli des convenances de son état en publiant : II. Esprit des apologistes de la religion chrétienne, Bouillon, 1776, 3 vol. in-12. C'est une assez bonne compilation. III. Les Amusements d'un philosophe solitaire, Bouillon, 1783, 3 vol. in-80. Bardou a laissé manuscrits quelques ouvrages du même genre que son Laurent Marcel, tels que le Prince cosmopolite, l'Histoire de Ful-C.T-Y. bert Ansart, etc.

BARDOZZI (Jasa mz), historien bugrois, fait né, rest 1758, d'une famille de magnafs, Après avoir complété ses études à l'autrentié de Vienne, il revist dans sa patrie, et consacra ses loitis nan recherches historiques. Nommé directent du granass de Leutschaw, il joignit à cettle place celle de conservateur de la bibliothèque royale. Sur la fin de act carrière, il sedémit de ces emplois , et vint demeuter dans sa amille à Pesth, où il mourut le 18 amille à Pesth, où il mourut le 18

mars 1819, à 81 ans. Les ouvrages de Bardozzi sur l'histoire de Hongrie sont fort estimés de ses compatriotes, mais peu connus en France. Outre la continuation des Analecta de Ch. Wagner, on cite: Animadversiones historico-critico-diplomaticæ in opus de insurrectione nobilium, auctore Joseph Keresturio, Vienne, 1790. II. Observationes in Gregor. Berzeviczii libellim de commercio et industria hungarica, Lentschaw, 1797, in-80 de 78 p. ( V. BERZEVICZI . au Supp. ). III. Moldaviensis vel szepsiensis indagatio, Preshourg, 1803, in-4º de BARE ou BARET, née, en 1741,

dans un village de la Bonrgogne, fut la première semme qui eut le courage d'entreprendre le voyage autour du monde. Déguisée en homme, elle suivit le célèbre Commerson qui s'embarqua avec Bongainville en 1766. La curiosité et peut-être un sentiment plus vif parent seuls l'entraîner sur les pas du naturaliste; mais il fallait qu'elle eût une force d'ame peu commune pour suivre jusqu'au bout l'exécution de ce projet. Son sexe ignoré de l'équipage fut révélé à l'odorat subtil des habitants de Taïti. Prodigues de leurs femmes envers les étrangers, ils vonlurent exiger de l'Européenne les mêmes prenves de complaisance. Pour la soustraire à leur empressement, Bougainville la consigna à bord. Elle n'abaodonoa Commerson dans ancune de ses excursions scientifiques. Sur tons les points de relâche elle recocillait des insectes, des coquilles et des plantes, avec toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il y a quelque grace daos la peinture que Commerson a faite de cette héroïne d'une nouvelle espèce. « Vestigia nostra secuta est. « per celsissimas freti Magellanici « Alpes, profundissimasque insu-« larum australium sylvas; Diaa næ instar pharetrata: Minervæ « instar sagax et austera, ferarum « hominumque insidias, non sine « plurimo vitæ et pudicitiæ peria culo sospes et integra, afflante a prospero quodam numine, evaa sit (1). » Commerson, voulant perpétner dans la mémoire des hommes le souvenir de sa compagne, imposa son nom à des arbrisseaux qu'il trouva anx îles de France et de Bourbon, et qu'il décrivit le premier (2). Le genre Baretia fut une création de la reconnaissance; mais les botanistes, qui ne se piquent pas toujours d'acquitter les dettes de leurs prédécesseurs, ne l'ont point conservé (3). La courageuse Baré ayant recu les derniers soupirs de Commerson qui succomba, en 1773, à l'île de France, y éponsa ensuite un soldat. C'est la que finit sa gloire, et que cessent les renseignements qu'on a pu obtenir sur elle. Mais ils suffisent du moins pour sauver son nom de l'oubli, et ajouter nne illustration de plus aux divers genres de mérite des femmes. L-m-x.

## BARENTIN DE MONT-

(1) Extrait des manuscrits de Commerson sur lesquels M. Panlin Crassons a donné deux notices Intéressantes (Décade philosophique et littérifes au 1, 2º a not 30).

ces interessantes (create patieophique et littenarie, na vi, nº 29 et 30).

(a) Beretie Bonoficio, Baretia oppositive B. Orata, B. hacterophylic. Ces denominations specifiques sont tirées de la description mêma de Cammerson qui, suivant les erremeots des anciens botsoistes, consacre une phraie à cha-

(3) Le nom de Quivina a sis préféré, pare que les arbritesoux qui ensponées es quari sont appelés Quéri dans les lles de l'Ocean indien. Certailles, Desadolle et Sprengio ont adonsé cette dénomination, quoisque Guerle, Willider de Gardiner, de Cartielles, Desadolles et Sprengio ont adonsé cette dénomination, quoisque Guerle, Willider de Gildhéria. Commerces fig d'unitant plun perié à donner au Quéril es mon de Barreis, que cette à donner au Quéril es mon de Barreis, que cette plante a des carreires sexuels douteux et qu'en cela della fui parant étre l'image de celle dont chos us pour d'émonsiblem la serse.

- Liberton

CHAL (le vicomte Louis DE), lientenant-général, naquit, en 1737, à Paris, d'une famille de Normandie, fort ancienne, et distinguée tour à tour dans l'épée et dans la robe. Destiné à la profession des armes, il entra jeune au service et fit la guerre de sept ans. A la paix, il fut nommé officier dans la compagnie écossaise des gardes-du-corps, et profita de ses loisirs pour se livrer à la culture des lettres. En 1790, il snivit les princes dans l'émigration et fit toutes les campagnes de l'armée de Condé. Ayant été licencié, il rejoignit à Mittan le roi Louis XVIII, et prit le commandement de sa garde. Il était rentré en France depuis plnsieurs années Inrsque, malgré son grandâge, il reprit du service en 1814 dans les gardes-dn-corps , mais il fut obligé de demander sa retraite en 1816. Il mourut à Paris en 1824, âgé de quatre-vingt-sept ans. On lui doit nne traduction du Voyage fait aux États-Unis d'Amérique en 1784, par J.-C .- D. Smyth, Paris, 1791, 2 vol. in-8°; puis une Géographie ancienne et historique, composée d'après les cartes de d'Anville, ibid., 1807, 2 vol. in-80; elle est très-estimée. Dans la France littéraire, de M. Quérard, on lui attribne: Rapport fait à S. M. Louis XVIII (sur les principes de la Monarchie française, contre le tableau de l'Europe par Calonne), Londres 1796, in-80; et Traité sur les haras, extrait de l'ouvrage italien de Brugnoni, Paris, 1807, in-80. Maisc'est une double erreur. Le Ranport au Roi est, comme l'on sait, de Muntyon (1) (Voy. ce nom, XXX,

49), el ETraité sur les hures a pour auten M. Charles de Barenii, page de la peitte écurie et capitaine de cavalerie. On trouve nue notice sur le ricomte de Bareniin de Mantchal dans l'Annuaire necrologique de M. Mahul. — Madame de Bareniin de Montchal a donné une Histoire abrèged de l'Ancien et du Nouveau-Testament, semée de courtes réflexions pour les originates et les adolescents, Paris, 18 ú, 3 vv. sol. ins-12.

BARENTIN (CHARLES-LOUIS-FRANCOIS-DE-PAULE DE ) , gardedes-sceaux de France, frère du précédent, naquit en 1738. Son père, neveu du chancelier d'Aguessean, avait été élevé par les soins de ce grand homme; et il s'était montré digne d'un tel maître. Le jeune Barentin, destiné également de bonne beure à la magistrature, fut d'abord conseiller (1757), puis avocat-général au parlement de Paris (1764). Dans cet emploi alors un des plus importants, il trouva peu d'occasions de se distinguer; seulement il se fit remarquer pour son exactitude et sa rigoureuse justice. En 1775, il remplaça Malesherbes dans la présidence de la cour des aides. Les talents incontestables et l'excessive popularité de son prédécesseur rendaient cette tache difficile; mais s'il ne s'y montra pas anssi brillant on ne peut donter qu'il n'y ait rendu des services plus réels. Dirigé par son enthousiasme et méconnaissant le calme et la gravité judiciaires, Malesherbes avait communiqué trop souvent à sa compagnie l'agitation et le mouvement qui l'entraînaient lui-même. Barentin ent donc à rétablir, dans la conr des aides, l'ordre et la régularité qui trop long-temps en avaient disparu; et il est sur qu'au bout de

<sup>(1)</sup> L'auteur, sans se nommer, se désigns, dans la lettre d'envoi à Louis XVIII, comme l'encien des conseilles d'état retirés en Angleterre, titre qui n'appartennit point au vicomte de Barenin V—va.

quelques mois elle offrit un aspect tont différent. Malesherhes s'en montra fort étonné; et, avec la bonne foi qui le caractérisait, il dit un jour de son successeur : « C'est l'homme « de tous les temps et de toutes les « affaires; moi je n'étais que l'homme « des circonstances et de l'occasion. » Le garde-des-sceaux Miromesnil ne laissa point ignorer au roi ces bons résultats, et Louis XVI concut dès-lors de Barentin une idée très-favorable. Le président de la cour des aides fut appelé à l'assemblée des notables, et il joua un rôle important dans le bureau où il se trouva placé; mais cette assemblée, dont le principal but avait été de restaurer les finances, ne produisit que de nouvelles tracasseries entre les ministres; et l'animosité des partis, qui déja se manifestait avec tant de violence, ne fit que s'en augmenter. Calonne réussit alors à faire renvoyer Miromesnil; mais lui-même fut remercié peu de temps après. Le nouveau garde-dessceaux Lamoignon s'étant livré dans l'administration de la justice à des plans à peu près aussi hasardés, aussi romanesques que ceux de Calonne l'étaient en finances, éprouva bientôt le même sort, et Barentin lui succéda. L'embarras du ministère angmentait chaque jour, et les circonstances devenaient de plus en plus difficiles. Ce qui ajoutait beaucoup aux difficultés, c'est que le ministre Necker, qui véritablement était ministre principal, celui qui tenait les rênes de l'état, plus jaloux de la faveur populaire que de celle du roi, poussait à une révolution. Imbu de son dangereux système d'accorder tout au tiers-état. il concut le projet de lui faire donner, dans les états-généraux qui allaient être convoqués, une double

représentation, et il réunit une seconde fois les notables pour les faire consentir à cette innovation; mais son projet fut unanimement rejeté. Necker n'y renonça pas cependant, et son ascendant sur l'esprit du roi était tel, on plutôt son parti était devenu si puissant, qu'il fallut céder, malgré l'opposition de tous les bons esprits, et surtout de Barentin. Dèslors les deux ministres furent en contradiction sur tous les points; et cette opposition qui fut connue du public, parce que tout ce qui se passait alors, même dans le conseil du roi, était incessamment divulgué, fit du garde-des-sceaux une sorte de point de mire pour tous les hommes qui voulaient une révolution. A côté de ces divisions funestes, les états-généraux qui avaient été rénnis (1) ne faisaient rien de ce qui avait été le but de leur convocation; leurs délibérations tumultueuses ajoutaient chaque jour à l'animosité des partis, et l'embarras des finances angmentait. Le conseil sentit la nécessité de sortir d'une situation aussi facheuse, et il fut décidé que le roi énoncerait lui-même clairement ses intentions; qu'une loi serait donnée qui établirait des états-généraux périodiques et ferait dépendre d'eux la création de l'impôt et le réglement de la dépense;

<sup>(</sup>c) Le "r' and 1786, je me traventé dans le mains de la Grandia, "I a place Borgia, note alore de la Grandia, "I a place Borgia, note descentes arrivant de Versilles, en inhere descentes arrivant de Versilles, en inhere care que, nivitat l'ampar, l'avie recipi pour étre promoné par l. 3. La Pouverance de saint no dit sere quiches colores production de la constitución de l

que toute exemption serait abolie, et que le monarque ne conserverait l'intégrité de sa pnissance que pour le commandement de l'armée. Cette espèce de constitution. l'ouvrage de Necker, fut adoptée par le conseil ; on en supprima sculement quelques dispositions qui portaient atteinte à l'ordre et au pouvoir sans présenter aucun avantage. La vanité de Necker fut tellement choquée de ces suppressions, qu'il désavoua hautement cette loi, et refusa de se rendre à l'assemblée où elle fut promulguée. Le roi, mécontent et suivant les conseils d'hommes prévoyants, renvoya alors ce ministre. Quoique Barentin n'eût pas conseillé ce renvoi, qu'il regardait comme dangereux, le public l'en accusa hautement, et dans tous les journaux et les pamphlets du temps, il fut désigné à la haine publique. La réponse qu'il fit à la même époque, au nom du roi, à l'adresse des communes qui demandaient l'éloignement des troupes, indisposa les esprits encore davantage; Mirabean l'accusa à la tribune de prévenir le monarque contre l'assemblée et de lui donner des conseils perfides. Voyant alors combien il lui serait difficile de rich faire d'utile, et craignant que la malveillauce qui se dirigeait contre lui ne réagît sur la personne du roi, Barentin demanda sa retraite. Louis XVI ne la lui accorda, le 16 juillet, qu'après des instances réitérées et en l'accompagnant de la lettre la plus affectueuse; le même jour Barentin partit pour le château de Meslay, près de Chartres. Mais ses ennemis firent courir le bruit que la reine était partie avec lui, et qu'elle était cachée dans le château; ses jours furent menacés, et il fut obligé de chercher un autre asile. Quand il avait été institué garde-des-

sceaux, il l'avait été avec la survivance de l'office de chancelier. Lors de sa retraite, il ne donna sa démission que de l'office de garde-dessceanx, persuadé que l'assemblée nationale ne saisirait pas cette distinction, et que ne le voyant plus à la tête des affaires, elle ne porterait pas plus loin son ressentiment. Cependant, il essnya encore plus tard des preuves de malveillance bien pénibles. Le 18 novembre 1789, il fut accusé, par l'espèce de tribunal d'inquisition que l'on avait établi sons le nom de Comité de recherches de la ville de Paris, d'avoir participé, de concert avec MM. de Bezenval et d'Autichamp, à une conspiration dont le bnt était de former un rassemblement de troupes dans les environs de la capitale, pour l'opprimer. Vers la fin de décembre, Garan de Coulon reprit avec chaleur cette dénonciation (2), qui fut portée au Châtelet

(2) Garan de Ceulon accusa le garde dessecuux d'aveir foulé aux pirdt les lets de toutes les nations et cella du royaume. Veici quela étaient les nouze chefs d'accusation: I. Conspiration contre l'assemblée nationale et la ville de Paris, du mets de mai an 15 juillet (1789), II. Nombre effrayant de troupes, composé d'étrangers, avec tent leur attirail de guerra; ces troupes, établies entre Paris et Versailles, et la commnnication interceptée entre ces deux villes. IIL Paris investi. IV. L'assemblee nationate chasaée du lieu da ses séances et ensuite captive. V. La liberté de l'assemblée violée, et les lois sacrées de l'état feulces anx pieds dans la séauce du 23 juin. VI. Préparatifs à la Bastille pour fendroyer la espitale; une garnisou formre de troupes étrangères intreduite dans cette ferteresse; directien dennée aux canons pour attaquer en tont sens les citeyens. VII. Approvisiennements de la capitale, qui épronvait déjà une sorte de diseue, interceptes pour nourrir des seldats rassemblés contre les habitants. VIII. Les ordres de ceuper la ble avant son entière maturité, pour servir à la subsistance des treupes. IX. Ordre au prince Lambesc d'eutrer dans les Tuileries, à la tête de son régiment, at d'y poursuivre les bourgaois desarmes. A. Promesses perfules aux citoyens, d'armes et de munitioos, qu'en leur cachait. XI. Ordre donné an gouverneur de la Bustille de tenir jusqu'à la darnière extrémité. L'artillarie de cette forteresse ayant tué eu blessé rue Saint-Antoine, plusieurs citoyens allant et venant pour leurs affaires. XII. Inaction inconsevable des troupes et de leur commandant, tan160

de Paris, où Barentin, jugé par contumace, fut complètement absous, le 1er mars 1790. Voyant alors qu'il n'y avait plus en France de sécurité ponr lui, Barentin se rendit en Piemont, puis en Allemagne et eu Angleterre. C'est dans ce dernier pays qu'il passa la plus graude partie de son exil; il ne revint dans sa patrie qu'avec le roi Lonis XVIII, en 1814. Ne pouvant alors, à cause de son grand age, remplir les fonctions de garde-des-sceaux , il fut créé chancelier honoraire et commandeur du Saint-Esprit. M. d'Ambray, son gendre, fut nommé garde-dessceaux et chancelier. Barentin est mort à Paris, le 30 mai 1810. -Madame de Barentin, sa sœur, abbesse des Annonciades, était une femme de beauconp d'esprit. Lorsque Charles de Lameth vint faire des recherches dans sou couvent , croyant y trouver le garde-des-sceaux, elle persifia adroitement le colonel qui venait faire un pareil siège; ses paroles, qui furent partout répétées, donnérent lieu à beaucoup de plaisanteries : M. de Bonnay, député, composa même sur ce sujet une jolie

dis que des hrigands armés, profitant du dásordre, incendiaient, les harrières, pillaient Saint Lazare, et enfooçaient les portes da l'hôtel de la Force.-Tels sont les sommaires des douze chefs d'accusation tels que les établit M. de Bacares a accessation tels que ses essont M. de Ba-rentin dans le Mésoire qu'il public an 1790 (in-5° de 68 pages). Sa justification était facile. Presque tous les faits incrisonies se poovaient être imputés qu'à one autorité militaire, su à un mioistre principal et non à un simple garde-des-sceaux. Cependant II crut devoir se justifier sur ebaque grief; il la fit avec la calme et la dignite du magistrat; il disait en terminant : dignite du magistrat; il disalt en terminant :
qui osses dever la vois pour m'accurer de n nouven?... Dénouré à la mation, c'est à la nouven?... Dénouré à la mation, c'est à la nouven de la composition de la composition de l'é-tando de l'autrage ja la rectause je fohtien-draj, etc... Il vensit du perdre un fit non-qua qui dounnit les plus helles espresance; objet, dissistit tratement, deun sondre affections, et dans lequel j'espérais me surviere. O mon fil: toi qui jurnis entre mes mains de servie la patrie... faut il que par un sentiment de tendresse, je regarda en mort comme un bienfait poor toi! V.—rs.

pièce de vers qui fut connue de tout le monde (Voy. BONNAT et CH. LAMETH, au Supp.). M-D j. BARENTZEN (GUILLAUME).

pilote hollandais, entreprit, en 1504. d'aller à la Chine en passant par le nord de l'Asie. Il parvint au-dela de la Nuuvelle Zemble jusque vers le 77" et le 78° degré de latitude ; mais le froid excessif et les glaces le forcerent de revenir. Il y retourna conrageusemeut eu 1596, passa l'hiver à la hauteur de 77 degrés où il éprouva une unit de près de trois mois. Cependant comme nos voyageurs ne perdirent de vue le soleil que le 4 novembre, et que selon leur calcul cet astre devait disparaître dès le 1er, ignorant la réfraction et ses causes, ils furent tous étrangement surpris. Ils ne le foreut pas moins, lorsque, le 24 janvier 1597, ils apercurent le soleil; les mêmes calculs astronomiques ne leur annonçant cet astre que le 8 ou le o février. Ils en causèrent avec beaucoup d'étonnement entre eux, et les savants en raisonnèrent à leur retour. Ce fait n'étonnerait plus à présent; et l'ou sait que nous apercevons à l'horizon l'image du soleil avant de jouir réellement de sa présence. Le courage et la patience de Barentzen et de ses gens méritèreut d'être couronnés par le succès : cependant tourmentés par les ours blancs, accablés par les maladies, ayant à renverser sans cesse des monceaux de glaces impénétrables, ils revinrent enfin par la mer Blauche. On a pensé que Borentzen avait eu tort de se tenir toujours près des côtes , où nécessairement l'eau des fleuves forme des glacons, et qu'il aurait du se jeter dans la haute mer et jusque sous le pôle, où le froid ne doit

pas être aussi sensible qu'auprès des terres. Sa relation a été impri-

BAR

mée en hollandais, et traduite ensuite dans l'Histoire générale des M-E. Voyages.

BARET (JEAN), né à Tours en 1511, fut conseiller au présidial de cette ville, puis lieutenant-général da siège royal de Loches, et considéré comme un des meilleurs magistrats de son temps. Il a publié : I. Le Stylo de Touraine, Tours, 1588, in-24. II Contumes du duché et bailliage de Touraine, édition augmentée de la forme du style des procedures ès cours et juridictions de ce duché, ibid., 1591, iu-40. -BARET (Rene), petit-fils du précédent, né également à Tonrs, et chevalier de l'ordre de Saiut-Michel et maître-d'hûtel du roi, a fait paraître un livre intitulé : De la parfaite connaissance des chevaux et de toutes leurs maladies, Paris, 1661, in-8°. -- BARET DE LA GALANDERIE (Jacques), né à Tours en 1579, fils du procureur du roi à la prévuté, se sit recevoir avocat, puis référendaire à la chancellerie de France. Plus porté à l'étude des lettres qu'à celle de la jurisprudence, il fit paraître un livre curieux intitulé: Le chant du coq françois au Roy, où sont rapportées les prophéties d'un hermite allemand , Paris , 1621, in-12. Dans la première partie de cet ouvrage, Baret engageait Louis XIII à faire la guerre aux Turcs pour les obliger à reconnaître la croix. La seconde partie est un recueil de révélations pour aunoncer le triomphe de l'Eglise sur l'hérésie de Calvin. - Chalmel, dans son Histoire de Touraine (tum. IV, p. 18), cite un autre Baret (Jean), qui rédigea, sur les mémoires de Charles de Joppecuurt, l'Histoire des derniers troubles de Moldavie, Paris, 1620, in 8°. F-T-E.

BAREUTH ON BAREITH (FRÉ-DÉRIQUE - SOPRIE - WILHELMINE , margrave de), princesse fort distinguée par les qualités du cœur et de l'esprit, et surtout célèbre par la tendresse qu'eut pour elle Frédéric II, son frère. Le second des enfants de Frédéric-Guillaume ler, roi de Prusse, elle naquit à Potsdam, le 3 inillet 1709, et elle eut pour parrains trois monarques, Frédéric Ier, son grandère, et les rois de Danemarck et de Pulogne, qui se trouvaient à cette époque à Potsdam, pour y signer un traité d'alliance contre Charles XII, roi de Suede. En 1715, il y avait à Berlin beaucoup d'officiers suédois faits prisonniers au siège de Stralsund. L'un de ces officiers, nommé Cron . savant dans l'astrologie judiciaire, fut consulté par la reine de Prusse, et il lui prédit que son fils (Frédéric II) serait un des plus grands princes qui eussent jamais régné; quant à la jeuno princesse, il annonca que toute sa vie ne serait qu'un tissu de fatalités, et qu'elle serait recherchée par quatro têtes couronnées. Cette prédiction s'est si bien vérifiée, que nous pensons qu'ainsi que beaucoup d'autres du même genre, elle n'a été imaginée qu'après l'évènement. Frédérique-Sophie montra de honne heure beancoup d'intelligence et d'esprit; Mme de Sonsfeld lui enseigna l'anglais, l'italien, l'histoire, la géographie, la philosophie et la musique, et elle fit de rapides progrès dans toutes ces sciences. L'ardeur avec laquelle elle se livrait à l'étude était si vive et si soutenue, qu'on fut obligé de la modérer pour que sa santé n'en souffrit pas. Lorsqu'elle était encore fort jeune, il fut successivement question de la marier avec les héritiers des couronnes d'Angleterre, de Danemarck, de Suède et de Pologne ; mais tous ces projets échouèrent successivement ponr des causes d'inconvenance politique ou personnelle. La princesse passa une jennesse extrêmement triste et malheureuse; elle eut beaucoup à souffrir de l'hnmeur de sa mère, femme entêtée, sotte et ridicule, mais surtont de celle de son père, homme emporté, brntal et grossier à l'excès. Ce prince ayant en, en 1729, une violente attaque de goutte anx denx pieds, sa fille était obligée, ainsi que son frère, de se trouver chaque jour, a neuf heures du matin, dans sa chambre. Le violent monarque l'accablait continuellement d'injures telles que nous u'oserions les répéter. Un jour, qu'au sortir de table il voulait la frapper de sa béquille, elle eut le bonheur d'esquiver le coup dont elle eût été certainement assommée. Ces mauvais traitements finirent par altérer la santé de la princesse; elle tomba malade, et un continuel délire s'empara d'elle. Cette maladie en amena une autre plus dangereuse encore, la petite-vérole ; mais elle eut le bonheur de guérir sans en couserver de traces. Dans cette circonstance, elle reçut de précieuses marques d'intérêt et d'amitié de la part de l'aîné de ses frères ; ce qui contribua beauconp à la consoler et à la rétablir. De nouvelles souffrances . de nouveaux chagrins l'assaillirent, lorsque Frédéric essaya de se dérober par la fuite aux cruels traitements de son pere. En apprenant l'arrestation de ce frère objet de ses affections, elle ressentit la plus violente douleur. Malheureusement elle s'était compromise dans cette affaire : son père prétendit qu'elle avait en connaissance du complot, et il la maltraita indignement : Infame canaille , lui dit-il , oses-tu bien te montrer devant moi?

va tenir compagnie à ton coquin de frère. A ces mots, il lui applique plusienrs coups de poing sur le visage; la force des coups la fait tomber, elle perd tout sentiment. Le roi, ne pouvant maîtriser sa colère, allait continner de la battre, en cet état, s'il n'en eût été empêché par plusieurs personnes, témoins de cette scène. Non content de l'odiense et injuste punition qu'il lui avait infligée, le terrible monarque lni ordonna de rester'en prison dans sa chambre, et la malheureuse princesse fut ainsi long-temps resserrée, manquant de tont et abreuvée de larmes. Peu de temps après, le roi voulut la marier avec un prince qui ne lui inspirait que de la répugnance : c'était le duc de Weissenfeld, homme dépourvn de toute espèce d'agréments : heureusement ce mariage manqua. La grace du jeune Prédéric vint enfin, vers le même temps, donner quelques consolations à sa sœur; et tous ses chagrins semblèrent terminés lorsqu'elle épousa un prince qui ne lui était point désagréable. Ce fut le 20 novembre 1731, qu'elle donna sa main au prince héréditaire de Barenth', jeune homme adonné, comme le margrave son père, à la débauche et à l'ivrognerie, mais d'un caractère assez doux et fort passionné pour l'art militaire. Quelques jonrs après la célébration de son mariage, elle partit ponr Bareuth, espérant y goùter, sinon les jouissances de la grandeur, dn moins les donceurs d'une vie tranquille et indépendante : son espoir fut à pen près réalisé. Quatre ans après (le 17 mai 1735), elle devint margrave de Bareuth, par la mort de son heau-père. Son propre père mourut en 1740, et quoiqu'elle ne pût avoir perdu le sonvenir de tous les chagrius qu'il lui avait fait endurer, elle se montra fort sensible à cet évènement. On a vu combien elle fut chère à Frédéric, elle l'était devenne plus encore dans les derniers temps de sa vie; c'était elle que le grand monarque prenait pour confidente de ses plus intimes pensées; elle lni donna sonvent, sur les affaires politiques, des avis fort prudents, et, dans les moments de ses plus grandes adversités, elle fit en secret d'inntiles efforts auprès de la cour de France pour en obtenir la paix; c'était de concert avec Voltaire qu'elle avait formé ce projet. Ce grand homme , qui l'avait connue à Berlin, qui lui avait vu jouer la comédie avec beancoup d'intelligence et de finesse, était un de ses admirateurs les plus enthonsiastes. On lit dans la collection de ses œuvres plusieurs lettres de cette princesse, et toutes sont empreintes d'un esprit fort extraordinaire, et surtout d'un intérêt bien tendre ponr les succès de son frère chéri. On sait tout le chagrin que causa à Frédéric la mort de cette tendre sœur, qui expira le jour même où il perdait la bataille de Hockirchen ( 14 octobre 1758). Il exprima ses regrets d'une manière fort touchante, dans une lettre par laquelle il pria Voltaire d'élever à sa sœnr un monument poétique. Le poète s'empressa de répondre à l'appel de son royal ami, et il composa une pièce de vers qui commence ainsi :

Ombreillustre, ombre chère, âme héroique et pure.

Il y avait plusieurs mois que la margrave n'était plus, lorsque Frédéric fit h Voltaire nue réponse qui reponse

grave n etait plus, lorsque Frederic fit à Voltaire une réponse qui pronve combien son cœur était encore déchiré: « J'ai reçu les vers que vous « avez faits. Apparemment, je ne me « suis pas bien expliqué: je désire « quelque chose de plus éclatant et

« de public. Il fant que l'Europe a pleure avec moi une vertu trop « peu commune ; il ne faut point que « mon nom partage cet éloge; il « fant que toui le monde sache qu'elle e est digne de l'immortalité, et c'est a a vous de l'y placer. On dit qu'Ap-« pelles était le seul digne de peindre Alexandre : je crois votre plume la seule digne de rendre ce service « à celle qui sera le sujet éternel de « mes larmes. Je vous envoie des « vers faits dans un camp et que « je lui envoyais nn mois avant cette « cruelle catastrophe qui nons en a prive pour jamais. Ces vers ne sont « certainement pas dignes d'elle . « mais c'était du moins l'expression « vraie de mes sentiments; en un mot. « je ne mourrai content, que quand « vons vous serez surpasse dans le « triste devoir que j'exige de vuns. " Faites des vœux pour la paix; mais, « quand même la victoire la ramè-« nerait, cette paix et la victoire, et a tout ce qu'il y a dans l'nnivers. « n'adouciraient point la douleur qui « me consume. » Voltaire composa alors son Ode sur la mort de la margrave de Bareith. Cette princesse a écrit en langue française des Mémoires qu'elle avait légués au conseiller privé de Supperville, son premier médecin; ils n'ont été publiés qu'après la mort de celui-ci, et ils ont obtenu, en France, un grand succès, lequel est attesté par quatre éditions successives dont la dernière parut à Paris en 1813, 2 vol. in-80. Ils le doivent principalement aux intéressants détails qu'ils renferment . . tant sur la famille royale de Prusse, que sur les affaires politiques du temps et sur les nombreux personnages qui y figurent. Ces Mémoires sont écrits dans un style fort incorrect, souyent même trivial; mais il faut se

souvenir qu'ils sont l'ouvrage d'une étrangère. Cependant, malgré ce défaut, le style a un mérite précieux, c'est d'etre vif, naturel et pittoresque. L'auteur peint avec beancoup de vérité et d'énergie les scènes orageuses qui se passaient dans le palais de son père, et où ce prince se livrait aux plus révoltantes brutalités. Lorsqu'on lit ces récits, et que l'on voit tous les excès auxquels se portait journellement le roi contre sa femme et ses enfants, on se croit transporté parmi les gens de la plus basse classe, et il est difficile de ne pas être indigné contre no tel prince. Il est vrai que la reine se montre elle-même si sotte et si entêtée, que l'on s'intéresse médiocrement à cette princesse. D'ailleurs, ce n'est pas sur elle que tombent les conps: le roi les réserve tous pour ses enfants. Tautot c'est le princeroyal qu'il veut étrangler avec un cordon de rideau: tantôt c'est la margrave, qui tombe évanouie sous les coups de bâton que lui applique le roi son père : quelquefois il se contente de lenr jeter des assiettes à la tête, et il est bien rare que de pareilles scènes ne tronblent pas les repas de cette auguste famille; pour peu que S. M. soit ivre, ce qui lui arrive assez souvent, il n'y a plus de salut à espérer : alors il faut que tout le monde se cache dans les armoires ou sous les lits, Quand la princesse, dans ses Mémoires, ne raconte pas de pareilles turpitudes, on y voit successivement passer nue foule de personnages dont elle marque parfaitement la physionomie. La plupart de ses observations, justes et piquantes, annoncent one compaissance parfaite du cœur humaiu. Elles pronventaussi qu'à beaucoup d'esprit naturel, la margrave joignait un noble caractère, une sensibilité délicate et un vifamour de la vérité. Ces Mémoires s'arrêtent à la fin de l'année 1742; on pense qu'ils avaient été pousses plus loin , et qu'ils traitaient du règne du grand Frédéric. Les éditeurs annoucèrent, en les publiant, qu'ils en rechercheraient la suite avec activité : il paraît que lenrs recherches ont été vaioes, car cette suite est encore attendue ; on ne peut guère douter maiotenant qu'elle ne soit perdue. C'est véritablement pour l'histoire une perte facheuse et que ne peut réparer la publication faite à Hambourg, en 1829, par le docteur Cramer, des Pièces pour servir à l'histoire de Frédéric - Guillaurue Ier et de Frédéric II, in-8°, bien que ce volume offre des détails assez piquants sur l'intérieur de la famille royale de Prusse. M-Dj.

BARILLI (Louis), chanteor de l'Opéra-buffa, naquit à Modène vers 1767, ou dans le royanme de Naples vers 1764. Après avoir joué avec succes, sur différents théatres d'Italie, il était dans toute la force de son talent, lorsqu'il fut engagé par l'Opéra italien de Paris, en 1805. Il y débuta dans la salle de Louvois, le 19 août, par le rôle du comte Cosmopoli, dans la Locandiera, de Farinelli; il obtint le plus brillant succès, ainsi que dans ses autres débuts, et fut des-lors regardé comme l'acteur le plus précieux de la troupe italienne, dont lui et sa femme devinrent les priocipaux sontiens. Sa manière était franche et naturelle, son jeu piquant et vrai, sa gaîté sans apprêt, sans grimaces et sans trivialité. Quelques soi-disaut connaisseurs prétendaient qu'il n'était pas grand musicien; mais ils étaieot forcés de convenir que son chant avait beaucoup d'expression, et que sa voix,

l'une des plus fortes basses - tailles qu'on ait entendues au théâtre, secondait merveilleusement sa verve comique. Succédant à Raffanelli et à Martinelli, il chantait mieux que le premier, et jonait mieux que le second. Dans les rôles où il parut après eux, comme dans ceux qu'il créa successivement, Barilli soutint sa réputatiou, en déployant une graode variété de laleuts, et en donnant à chaque personnage un cachet original. Il était inimitable surtout, dans le Cantatrici villane, où il jouait le maître de musique Bucéphale; dans la Prova d'un' opera seria où il faisait rire insqu'anx larmes, pendant le duo qu'il chantait à genoux; dans les Due Gemelli, où la finesse de son jeu et la mubilité de ses traits, imprimaient une physionomie particulière, aux denx rôles dont il était chargé; dans Bellarosa des Virtuosi ambulanti, traduction des Comédiens ambulants de Picard, mise en musique par Fioravanti; dans gli Nemici generosi, où il chantait et jouait en excellent comédien l'air et la scène du duel : dans Il Pazzo per la musica : dans les rules de Bonario de la Capriciosa corretta; d'Orouzo du Matrimonio segreto; de Gianicolo de la Griselda, etc. Barilli avait suivi avec sa femme le théâtre italien, en 1808, de la salle de Louvuis à celle de l'Odéon, où ils attirèrent la foule. Il en sut un des quatre administrateurs, en 1809, et en subit depuis tontes les chances, sons diverses directions, dont la plus déplurable fut celle de madame Catalani ala salle Fayart, de 1815 à 1818. La mort de madame Barilli, avec qui ce théâtre semblait être descenda au tombeau, fut pour son mari le prélude d'un enchaînement de malheurs. Elle lui avait laissé trois fils en bas âge : ils périrent tons les trois, en peu d'années, de la phthisie pulmonaire. Le dernier expira dans ses bras , vers la fin de 1823. Tant de coups portés à son cœur, avaient altéré sa santé et affaibli ses moyens. Il jouait plus rarement. Mais l'Opéra italien, revenu, en 1818, dans la salle Louvois, y avait repris son premier éclat; Barilli en fut régisseur , depuis 1820 , et il y était logé. Ayant fait une chute, le premier février 1824, il se cassa la jambe ganche. Des secours prodigués à temps paraissaient avoir prévenu des suites plus funestes de cet accident. Il était en pleine convalescence; uoe représentation brillante avait été donnée, le 28 mars, à son bénéfice, et il devait faire sa rentrée au théatre, dans un opéra de MM. Balochiet Paer, l'Ajonell' imbarrazzo (le Précepteur dans l'embarras). Le 25 mai, il écrivait à madame Pasta, qui était à Londres , lorsque , saisi tout-à-conp par un étouffement, il expira sans pouvoir proférer un seul mot. Barilli n'était pas seulement bon chanteur et excellent bouffe; il était homme probe, administrateur actif ot intègre. Sa bienfaisance, sa générosité n'avaient point de bornes. Depnis plusieurs années, il consacrait nne partie de ses appointements à payer les dettes d'une entreprise theatrale, dans laquelle il n'avait été qu'associé. Traversant en voiture le faubourg Saint-Germain, au temps de sa prospérité, il fut témoin de la douleur d'une famille dont on vendait les meubles : il fallait 1600 fr. pour les racheter; Barilli les donna et disparut. Comme il n'avait rien à lui, il ne laissa rien, pas même de quoi subvenir à ses funérailles. Ses camarades y out pourvn au moyen d'une souscription, et un tombeau a été élevé à cet homme

estimable, près de celui de sa femme, au cimetière de l'Est. A-T.

BARILLI (MARIE-ANNE BON-DINI, femme ), célebre cantatrice épouse du précédent, naquit à Dresde, le 18 oct. 1780, de parents originaires de Bologne. Elle n'avait que dix ans, lorsque son père, chargé de l'entroprise du théâtre de Prague, fut ruiné par un incendie qui consuma la salle, les magasins, la musique et la redoute. Il n'eut pas d'autre parti à prendre que de retourner, avec ses enfants en Italie, où il espérait tronver des ressources ponr former un nouvel établissement. Mais il mourut pendant le trajet, laissant toute sa famille dans la plus facheuse position. La jeune Marie-Anne annonçait déjà d'heureuses dispositions ponr la musique et possédait même un talent assez remarquable sur le piano. Arrivée à Bologne, elle fut placée à l'école de chant de Sartorini. la plus célèbre de l'Italie, et où s'était conscrvée la tradition de la belle méthode de Farinelli. Elle y pnisa cette pureté de goût, cette exécution brillante qui , plus tard , firent l'admiration des connaisseurs. Avant épousé Barilli, elle l'accompagna peu de temps après, lorsqu'il fut engagé au théatre italien de Paris, en 1805. Elle se fit entendre dans quelques concerts, et les applaudissements qu'elle y recut triomphèrent de sa timidité naturelle, de la répugnance qu'elle avait montrée jusqu'alors à paraître sur un theatre, et même d'une clause de son contrat de mariage. Cédant aux instances de la direction de l'Opéra-buffa, elle débuta le 14 janvier 1807, à la salle Louvois, par le rôle de Clorinda dans le due Gemelli, de Guglielmi. Son second début n'eut lieu que le 30 mai, dans la Griselda de M. Paer; le succès qu'elle

v obtint, l'enthousiasme qu'elle excita dans les autres pièces où elle parut et dans celles que l'on composa pour elle, la déterminèrent à se fixer a Paris, et à refuser les engagements les plus avantageux qui lui furent offerts par les entrepreneurs des principaux théâtres de l'Europe. Les Parisiens n'avaient pas besoin de cette marque de préférence et de gratitude pour s'attacher à madame Barilli. Si sa taille un peu ramassée manquait d'élégance, si ses traits étaient déponrvus de noblesse , la nature l'avait dédommagée par un assemblage assex rare de qualités non moins essentielles. Sa physionomie intéressante exprimait la douceur et la déceuce; sa voix, d'une justesse incomparable , brillait aussi par une étonnante facilité, perfectionnée par une méthode admirable. Mme Barilli n'avait pas moins de droits à l'estime publique par la régularité de ses mœurs, par ses vertus privées et par sa modeste bienfaisance. Placée des son début, au rang des premières cantatrices, elle soutint sa réputation et l'accrut même par l'habitude de la scène et le jeu théâtral. Applaudie dans Il Matrimonio segreto, dans le Cantatrici villane, dans le Nozze di Figaro, où elle jouait le page, dans le Nozze di Dorina, la Cosa rara, Gianina è Bernardone, etc., où d'autres, avant elle, avaient chanté le principal rôle, elle enleva tons les suffrages dans plusieurs pièces nouvelles, telles que gli Nemici generosi, i Virtuosi ambulanti, il Credulo, il Matrimo-nio per raggiro, Così fan tutte, ainsi que dans les opéra seria, la Distruzione di Gerusalemme, et Merope. Après une série de succès sans ancun mélange de critique, elle avait l'espoir de parcourir encore une bril-

laote carrière en France, où elle s'était nationalisée, lorsqu'à peice releyée d'uoe longue et grave maladie, elle redoubla de zèle et de travail pour suppléer an départ précipité de deox de ses camarades, el mettre en scène un ouvrage nouveau, la Donna di Genio volubile de Portogallo, où elle se surpassa; mais ce fut le chaot du cygne. Après qu'elle y eut paru trois fois, une fièvre putride l'emporta, quatorze jours après, le 24 oct. 1813. Le combreux cortège, qui accompagoa ses obsèques, prouva combien étaient sincères et universels les regrets causés par sa mort. Le Rideau leve, qu'on attribue à Sévelinges, un de nos collaborateors, dit, en parlaot de madame Barilli , qu'il nomme femme incomparable: le ciel envia la moderne sainte Cécile à la terre : elle fut réunie au chœur des anges pour chanter les louanges de l'Eternel. Un an après, le même concours se porta à Saint-Solpice où ses camarades exécuterent en son hooneur une messe eo musique. Mad. Barilli avait une sœur religieuse à Modène, la compagne de ses études musicales et sa rivale en talents.

A-7. BARILLON (JEAN), nommé Jehan Bourdel, dans un maouscrit du président de Mesmes, mérite d'être mentiocoé à cause de son Histoire inédite des sept premières années du règne de Fraoçois Ier. D'après noe ancienne note ajoutéc à son ouvrage, on sait qu'il était fils d'un apothicaire d'Issoire, et qu'il devint secrétaire du chancelier Duprat en 1515; il fut ensuite notaire et secrétaire du roi co 1534, et mourut dans le couraot de l'année 1553. On peut croire qu'il ent part anx négociations confiées à son maître le chancelier, et qu'il rédigea plusieurs des actes de la chaocellerie, rapportés dans son histoire, où il ne se met en scèce que par cette phrase souvent répétée : les paroles que j'ai couchées par écrit selon ma fantaisie. Cette histoire, dont il existe plusieurs copies à la bibliothèque du roi, sous les nos 8437-8618 et dans les portefeuilles de Fontaoieu, année 1515, ne nous est poiot parvenue tout entière, et même les manuscrits ne finisseot pas tous au même endroit : le plus complet est celui du nº 8437 , d'une écriture de la fio du seizième siècle, commeocaot à la mort de Louis XII, le 1er janvier 1515, et s'arrêtaot au dernier joor d'août 1520. Un discours prononcé par l'université, à l'entrée de la reine Marie d'Augleterre, à Paris, en nov. 1514, se tronve placé comme un horsd'œuvre à la tête de ce jonrnal extrêmement fidèle et circoostancié pour les faits politiques, mais sec et décoloré, sans détails de mœors et sans descriptions : on recennaît partont la plume du secrétaire-d'état, qui préférait l'exactitude d'un traité à la singularité d'une anecdote. Cependant cette histoire, qui contient tout an loog, les discours, les sermeots, les instructions aux ambassadeurs, les lettres-patentes et les docoments scerets sortis du cabinet du roi, est très-précieuse pour servir de maté- ... riaux et de preuves aox historieos modernes : clle est écrite d'un style clair et logique, bien différent du style obscur et alambiqué des contemporains Jean d'Auton et Jean de St-Gelais. On ne saurait mieux comparer l'histoire de Barillon qu'aux mémoires de Dangeao, quant à la forme du jonroal; mais les pièces diplomatiques lui donnent scoles une importance bien supérjeure : ce sont

là de ces trésors enfouis que l'imprimerie royale devrait rendre publics. L-c-x.

BARILLON(HENRI de), un des prélats les plus recommandables de l'église gallicane, était d'une famille illustre d'Auvergne, fils de Jean-Jacques de Barillon, président au parlement de Paris et d'une dame de Fayet, fille d'un autre président à la même compagnie. Né le 4 mars 1639, il fnt d'abord destiné à l'ordre de Malte et entra ensuite dans l'état ecclésiastique. Son oncle le conseiller-d'état Barillon de Morangis, directeur des finances, par qui il avait été élevé. était l'ami de saint Vincent de Paul; il fit admettre le jeune Henri dans l'intimité de cet homme vertueux, qu'il sembla prendre pour modèle. Barillon se lia ensuite avec d'autres notabilités du clergé comme le cardinal Le Camps, l'abbé de Grignan et l'abbé de Rancé, Il arriva même que celui-ci, a yant couçu le projet de se retirer à l'abbaye de la Trappe pour la réformer, résigna son prieuré de Boulogne à l'abbé de Barillon. Mais une position plus élevée l'attendait : Nicolas Col-bert, évêque de Luçon, voulant se démettre de son siège en 1671, fit proposer an roi Henri de Barillon. comme l'ecclésiastique qu'il croyait le plus propre à le remplacer. A la première nouvelle de sa nomination, le modeste abbé alla se cacher au fond de la Bourgogne et demanda avec instance d'être déchargé d'un poids qu'il croyait au - dessus de ses forces; ces excuses ne furent point agréées, et il fut obligé de prendre possession du siège de Luçon en 1672. Fidèle jusqu'au scrupule aux lois de l'Eglise, il se déinit aussitôt de son prieuré de Boulogne, lorsqu'on voyait presque tous les

antres prélats cumuler les abbaves à gros revenus avec leurs évêchés. Riche de son patrimoine, il le consacrait, ainsi que les produits de son siège, aux besoius de son diocèse, à la création d'établissements avantageux et au soulagement des pauvres. Ce prélat fit construire un séminaire . une nouvelle entrée à sa cathédrale des maisons de retraite, des maisons de refuge pour les protestants qui changeaient de religion, des maisons pour l'instruction publique et des hôpitaux ; il établit des conféreuces et donna à l'étude tout le temps que ne lui enlevaient pas les obligations de son ministère. Tandis que les autres prélats passaient leur vie à la cour ou à Paris, il demeurait toujours dans son diocèse; et, s'il entreprenait, à des époques éloignées, des voyages dans la capitale , c'était toujours dans l'intérêt de son troupeau. Sa manière de vivre était d'une si grande simplicité et ses mœurs si douces qu'il était aimé et vénéré de tous ceux qui le connaissaient. Henri de Barillon avait 27 ans d'épiscopat lorsqu'il se sentit atteint de la pierre. et pour se faire opérer il se rendit à Paris dans le mois d'avril 1600. Opéré avec une grande promptitude et d'une manière qu'on crovait heureuse, il mourut cependant le lendemain après avoir reçu les secours de la religion (6 mai 1699). Il fut iuhumé, aiusi qu'il l'avait demandé, dans l'église de l'Oratoire de Paris et l'on mit sur son tombeau une épitaphe latine de la composition de sou ami l'abbé Dubos, archidiacre de Luçon, qui publia une histoire détaillée du prélat sous ce titre : Abrégé de la vie de messire Henri de Barillon, évéque de Lucon. avec des résolutions pour bien vivre, des pensées chrétiennes

sur les maladies, des réflexions sur la mort, la manière de s'y preparer et des consolations contre ses frayeurs, par le même prélat, Delft (Rouen), 1700, in-12. Le cœur de Henri de Barillon fut porté à Lucon, et à ce sujet on imprima la brochnre suivante: A la mémoire immortelle de messire Henri de Barillon, évêque de Lucon (cérémonies observées à la réception de son cœur, avec son épitaphe latine et francaise), Fontenay, 1701, in-4°. L'Oraison funèbre, prononcée dans la cathédrale de Luçon, le 29 juillet 1697, lors de la réception du cour du prélat, par Dopuis, archidiacre et théologal, fut imprimée à Paris, 1704, in-4°. Ce savant évêque a laissé, outre les morceaux imprimés avec sa vie : I. Statuts synodaux de Lucon , 1681. II. Ordonnances synodales du diocèse de Lucon, Paris, 1685, in-8°. III. Prônes et ordonnances du diocèse de Lucon, Fontenay, 1693, in-40.

F-T-E. BARJAUD (JEAN-BAPTISTE-Benoit), littérateur, naquit à Montlucon, le 28 nov. 1785. Son père, architecte, pensa d'abord à lui faire parcourir nne carrière qu'il avait suivie lui-même avec succès ; mais le jenne Barjand, dès l'âge de six ans , fit assez connaître que l'art des Mausart et des Soufflot était loin de flatter ses goûts. Doué d'une imagination vive, il se livrait avec tant d'ardeur à la lecture et aux études littéraires, que ses parents furent souvent obligés de l'arracher à un travail trop assidu, et qui, dans un age anssi tendre, pouvait lui devenir fuueste. Placé dans une maison d'éducation de sa ville natale, il y remporta chaque année toutes les palmes scolastiques. En 1800, son pere

l'ayant envoyé à Paris, il entra d'abord au collège Sainte-Barbe, où il n'eut pas moins de succès. Admis au concours des écoles centrales, il entendit proclamer son nom un des premiers parmi ceux des vainqueurs, et des ce momeut, sa destinée pour les lettres fut irrévocable. Mais il fallait avant tont s'assurer une existence. La fortune de ses parents ne lui permettant pas de se livrer exclusivement au commerce des muses, il prit le parti du barrean, sans renoncer cependant à ses travaux poétiques. Ce fut même à cette époque qu'il publia l'Epitre aux femmes, faible essai qui annonçait une imagination ardente et des sentiments bien vifs pour le sexe qu'il chantait. Les éloges qu'il reçut de ses amis lui inspirérent plus de confiance, et il abandonna tout-a-fait le barrean. Il publia successivement des odes à la gloire des armées françaises ; il composa plusieurs comédies avec M. Cormenin, son ami, et fit paraître quelques notices sous le voile de l'anonyme. Une pièce de vers sur la naissance du roi de Rome, lui valut un des premiers prix qui furent donnés à ce sujet. Barjand avait osé former un projet bien plus vaste, celui d'un poème épique, intitulé: Charlemagne ou Rome conquise. Il en avait déjà publié quelque s fragments, et il y travaillait avec ardeur, lorsqu'en 1812 il perdit nn emploi qui assurait son existence. Dés-lors Barjaud résolut, avant de terminer et de revoir son poème, de suivre la carrière des armes ; il adressa au duc de Feltre, ministre de la gnerre, une pétition en vers, pour demander du service. L'épaulette de sous-lieutenant lui fut accordée. 11 arriva à l'armée du prince Eugène qui se repliait sur Magdebourg, et

VI. Ode à M. Lemaire sur la marci départ pour l'armée, Barjaud remit à son ami et cellaborateur les manuments de la companyation de la consideration lidée pur grands et travent le poème de Charlemagne, en 18 chants, dont le dernier n'est pas terminé; trois conédies, et un acte bérôque initiulié: Une Matinie d'Auguste. On trouve, dans le Moniteur d'a éde, 1818, une noisier mitteur d'a éde, 1818, une noisier Barjand, par l'auteur de et article.

BAR

se fit remarquer à la bataille de Bantzen. Après l'armistice de Neumark, il composa plusieurs odes qu'il vint présenter à l'empereur lors d'une grande revue qui fui passée à Dresde, Napoléon qui probablement conuaissait déja les onvrages de Barjaud, dit au poète guerrier qu'il lui accordait une décoration. « Laquelle, « sire , demanda Barjaud , est-ce « celle de la Légion-d'Honneur, ou a celle de la Réunion? - Celle que « tu choisiras, répondit l'empereur.» Barjaud déjà ceint des lauriers d'Apollon et de Mars, mais ne croyant pas avoir fait assez pour mériter la décoration de la Légiond'Honneur, désigna celle de la Réunion, et le brevet lui en fut expédié. Barjaud assista, le 28 août, au combat de Hollendorf, et le lendemain à l'affaire de Kulm. Il était le 16 octobre à la bataille de Wachau, et le 18 à celle de Leipzig; c'est là que, après avoir fait des prodiges de valeur, il fut blessé mortellement. Ses ouvrages imprimés sont : I. Poésies nouvelles, ou les premiers essais d'un jeune littérateur (anonyme), Paris, 1805, in-8°. II. (Avec M. D.) Le Bavard et l'Entété, comédie en un acte et en vers, représentée à l'Odéon en 1800, Paris, 1809 , in-8º. III. Description de Londres, texte de l'euvrage de Landon, Paris, 1810, in-80. IV. Homère, ou l'origine de l'Iliade et de l'Odyssée, poème (d'environ mille sers), suivi de quelques fragments de celui de Charlemagne, et autres poésies, Paris, 1811, in-12. V. Deux recueils d'odes nationales, à la suite desquelles on trouve des fragments de traductions en vers de Juvénal, de Claudien et de Sénèque, Paris, 1811 et 1812, in-8°. Quelques-unes de ces odes avaient été publiées séparément.

BARKER (JEAN ), médecin anglais, vivait dans le 18° siècle. Il fut attaché quelque temps à l'hôpital fondé par le duc de Cumberland , à Londres, et monrut vers la fin de 1748, dans un âge peu avancé. Suivant Ralph Schomberg, son compatriote, Barker était un homme de génie, doué du coup-d'œil médical le plns sur, et d'une érudition prodigieuse. On connaît de lui : I. Recherches sur la nature des fièvres qui ont regné à Londres en 1740 et 1741 (en anglais), in-12. II. Essai sur la conformité de la médecine ancienne et moderne dans le traitement des maladies aigues, in-12. Le but de l'auteur est de prouver que la médecine est une véritable science, dont les règles sont certaines, puisqu'à toutes les époques les médecins instruits ont agi de la même manière. Cet onvrage estimable a été traduit en français par Schomberg, Amsterdam, 1749, in-12, et avec des notes de Lorry, Paris, 1767, in-12. L'original anglais est si rare, que Lorry fit d'inutiles démarches pour en trouver un exemplaire à Londres.

W—s.

BARLETTI. Voy. SAINTPAUL, XL, 34.

BARLOW (JOEL), écrivain po-

litique et poète américain, naquit, en 1755, dans la ville de Reading de l'état de Connecticut, alors province anglaise. Son aïcul maternel avait quitté la Grande-Bretagne pour le Nouveau-Monde. Son père, ayant acheté des terres incultes dans le district de Reading, les défricha luimême. Joël Barlow était le dernier de dix enfants. La part qu'il recueillit dans l'héritage paternel, divisé également suivant les lois du pays, suffisait, bien que faible, à l'achèvement de son éducation. En 1774 il entra au collège de Darmouth, du New-Hampshire; mais cet établissement à peine formé n'offrant pas plus de ressources que le collège de New-Haven du Connectiont, le jeune Barlow revint dans son pays natal. Quelques morceaux en prose et en vers, notamment un Hymne à la paix, publiés comme exercices d'écolier, commencerent sa précoce renommée. Il poursuivait le cours de ses études lorsque la querelle qui, depuis onze ans, s'agitait entre la métropole et les colonies, aboutit à nne guerre déclarée (1775). Il y avait dans l'âme de Barlow trop d'ardeur et de patriotisme, dans son imagination trop de poésie, pour lui permettre de rester paisible spectateur de la lutte qui allait se livrer. Des-lors, et plusieurs fois, profitant de la liberté que lui laissait le temps des vacances, il prit le mousquet et se rendit au camp où quatre de ses frères étaient sous les armes. Servant en qualité de volontaire, il combattit dans diverses rencontres, et se trouva, en 1776, à l'une des actions les plus chaudes qui eurent lieu pendant la guerre de l'indépendance. L'amour des lettres ramena le jeune homme aux écoles de New-Haven. En 1778 il prit le degré de bachelier-ès-arts,

et se voua à l'étude des lois; mais, après avoir consacré nn hiver à méditer les ouvrages de Coke et de Blakstone, le hasard l'entraîna dans une carrière bien différente. La place d'aumônier de brigade, à la nomination de Massachussets, vint à vaquer; étranger à cette province, Barlow la demanda et l'obtint. Observons que chez les presbytériens de la Nouvelle-Angleterre la prêtrise n'était qu'une sorte d'ordination civile, qui n'empêchait nullement de passer plus tard à d'autres fonctions, et qu'on voyait beauconp de jeunes gens prêcher l'évangile pour se donner le temps de se préparer à une profession quelconque. Avec son titre d'aumônier, Barlow suivit l'armée jusqu'à la conclusion de la paix (1783). C'est pendant cette époque qu'il esquissa et finit son poème épique, intitulé la Vision de Colomb, ou la Colombiade. Des que l'indépendance des Etats-Unis fut reconnue, et que l'arméu anglaise eut évacué le pays, les chefs et les soldats de l'armée américaine rentrèrent dans leurs foyers. Barlow, dont la petite fortune ne s'était pas augmentée, se rendit à Hartford pour y reprendre l'étude des lois. En 1781 il avait épousé MIle Baldwin, de New-Haven, sœur du sénateur de ce nom, et femme aussi distingnée par la supériorité de son esprit que par ses qualités aimables. En 1785 il debuta au barreau, et v obtint des succès extraordinaires. Barlow s'occupait encore de la rédaction d'une gazette, travail qui le familiarisait avec les rapports et les intérêts politiques des deux mondes. La publication de son poème (1787) jeta un nouvel éclat sur lui dans sa patrie, et le fit connaître au-dela des mers. Pen de mois après son apparition, l'onvrage fut réimprimé à Londres.

Cependant une sociélé, composée d'hommes que Barlow avait connus pour la plupart à l'armée, venait d'acheter du congrès nne vaste étendue de terres situées sur les bords de l'Ohio : il s'agissait d'en revendre uoe partie à des étrangers et de distribuer l'autre aux actionnaires. On offrit à Barlow de concourir à l'exécution de ce plan, et à cet effet de passer en Europe. Il accepta d'antant plus volontiers, que depuis longtemps il nourrissait un vil désir de visiter les principales contrées de l'ancien continent (1788). Il se rendit d'abord en Angleterre, puis en France d'où il repassa en Angleterre. On a prétendu que sa mission n'était qu'une spéculation fondée sur la crédulité européenne, qui en définitive Couta cher a quelques Français (V. LEZAY-MARKESIA, XXIV, 403), sans remplir l'espoir des spéculateurs à cause des troubles et des guerres qui surgirent tout à coup. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'établissement doot Barlow devint un des premiers propriétaires prit un accroissement si rapide, que, recu en 1802 dans l'union fédérale. et formant la dix-septième province de la république américaine, l'état de l'Obio comptait en 1812 nne population de plus de deux cent mille babitants; aujourd'hui cette popnlation a dépassé le chiffre de neuf cent mille. Barlow semblait prédestiné au spectacle des révolutions; il avait vu s'accomplir celle d'Amérique; il allait voir éclater celle de France, et ne poovait manquer de l'accueillir avec euthousiasme. Pendant les deux premières années de cette grande crise il se trouvait à Londres : vers la fin de 1791 et le commencement de 1792, il y publia plusieurs écrits politiques, dont le plus remarquable

est l'Avis aux ordres privilégiés. Cet onvrage, daos lequel l'auteur examine d'une manière neuve et piquante le système féodal, les armées, l'église, les fioances, les subsistances, la littérature, les arts, la guerre, la paix, plut tellement au célèbre Fox qu'il en fit l'éloge daos la chambre des communes. La société constitutionnelle de Londres, dont Barlow était membre, l'ayant choisi pour son représentant à Paris, le chargea d'une adresse de félicitation pour la convention nationale. Il revint donc en France, où il écrivit une brochure sur les vices de la constitution de 1791, dont Thomas Payne, son ami, fit hommage à la convention dans la séance du 7 nov. 1792. Le 27 du même mois, Barlow se présenta lui-même à la barre pour s'acquitter de son message ; il fut salué des plus bruvantes acclamations, et, an mois de février 1793, Guyton de Morveau lui fit décerner par un décret le titro de citoyen français, honneur accordó également à deux de ses compatriotes, Washington et Hamilton. A son retour en Augleterre, Pitt le signala comme l'un des plus zélés propagandistes et l'agent des jacobins anglais sur le continent. A ce sujet on rapporte qu'après le supplice de Louis XVI, se tronvant à Hambourg dans une réunion d'étrangers imbus, comme lui, de principes révolutionpaires, Barlow s'était amusé à parodier le refrain de la prière anglaise God salve the king, auguel il en avait substitué un autre appelant sur la tête des rois le glaive des révolutions. Quoi qu'il en soit de ce bruit , Barlow ne séjourna pas long-temps sur le sol britannique : des affaires politiques et commerciales l'appelérent dans le nord de l'Europe, et ensuite sur lescôtes d'Afrique (1795).

Jamais insqu'alors la paix n'avait régné entre les Etats. Unis et les puissances barbaresques ; chargé des instructions du président Washington, Barlow réussit à conclure des traités avec Alger, Tunis, Tripoli, et à renvoyer dans leurs foyers une centaine de prisonniers, reste des équipages de vaisseaux dont les Barbaresques s'étaient emparés. Le succès de cette négociation lui valut les remerciments officiels de son gouvernement. Barlow revint à Paris en 1797; et là, il écrivit les Lettres à ses concitoyens, dans lesquelles, parmi de bonnes idées exprimées en beau style, on rencontre des théories sur la liberté politique et civile, qui lui suscitèrent de nombreux ennemis, entre autres le nouveau président John Adams, chef du parti fédéraliste. Le chef du parti opposé, Jefferson, étant parvenu à la présidence (1805), Barlow quitta la France qu'il ne crovait plus revoir, et retourna aux Etats-Unis en passant par l'Angleterre. Il acheta une propriété dans les environs de Washington, et s'occupa d'un projet d'université ou école polytechnique à fonder dans cette ville, pour donner à la jennesse une instruction uniforme, et fortifier les liens de la fédération par l'accord des Inmières. Ce plan ntile, quoique soutenn par Jefferson, échoua contre la jalousie des provinces. Alors Barlow se résigna à finir ses jours dans le calme de la vie des champs. Il publia en 1807 une édition de sa

Colombiade (1) qui fut jusqu'alors le plus magnifique monument sorti des preses américaines. Il avait aussi cultrepris d'écrire l'hiscity de la Colombia (The Colombia) a si introppissa ha Londres, (16, 16, 17, 18, 16) (17, pure a publis des Osternolisse critiques sur ce potente, Petts, s'log, 164°. Viable (17)

toire de son pays ; une non-velle mission le détourna de ce dessein. En 1811, M. Madisson, président, le nomma ministre plénipotentiaire auprès du gouvernement frauçais. Barlow se rendit à sonposte : au mois d'oct. 1812, forcé de partir pour Wilna, il en revenait avec les débris de l'armée française, lors que, le 26 déc., une inflammation des poumons, causée par le froid excessif, l'enleva subitement à Zarnovich. Comme homme d'étal, comme écrivain, Joël Barlow a rendu à son pays de notables services : sa loyauté, sa franchise, sa fermeté n'élaient conlestées par personne. Oa ne pouvait lui reprocher qu'une certaine exagération de doctrines tempérée par ses vertus, et que nécessairement l'age et l'expérience modifierent. Comme poète, il a enrichi d'un ouvrage capital une littérature naissante. Son poème de la Colombiade, divisé en dix chants. contient 7350 vers. Contre les lois ordinaires de l'épopée, rien ne s'y passe en action. Christophe Colomb, plongé dans les prisons de Valladolid, a nne vision dans laquelle Hesper, le génie gardien de l'hémisphere occidental, lui dévoile les conséquences de ses hautes découvertes, les peuples qui doivent naître, les empires qui doivent grandir sur le nouveau continent. On conçoit que l'auteur ait été contraint d'adopter cette forme bizarre et insolite afin de rendre son poème national, de lui donner un intéret patriolique, en transportant à volonté la scène dans des contrées que Colomb ne visita jamais. et en célébrant des actions et des hommes dont l'existence appartenait eucore à l'avenir. Sous ce rapport c'est une imitation du sixième livre de l'Énéide. Du reste, ce poème

BAR

abonde en descriptions brillantes et en généreux sentiments. La prose de Barlow est encore préférable à ses vers l'énergie, la clarté de son style, le talent de revêtir d'images les idées les plus abstraites, la justesse et la profondeur de ses apercus, le placent au premier rang des écrivains de son pays. Voici la liste de ses œuvres : I. La Vision de Colomb, ou la Colombiade, poème épique en dix chants. II. Hasty pudding (la Polenta), petit poème dans le genre du Village abandonné de Goldsmith. III. Advice to the privileged orders (avis aux ordres privilégiés). IV. The conspiracy of kings (la conspiration des rois). V. A letter to the convention of France (lettre à la convention de France). VI. The royal recollections (souvenirs de la royauté). VII. Letter to the people of Piedmont (lettre au penple du Piémont). VIII. Une traduction anglaise des Ruines de Volney. Outre ces divers ouvrages, Barlow laissa des fragments inédits de son histoire de la révolution américaine, pour laquelle il avait rassemblé d'immenses matériaux.

M-n-s. BAROERO (JACQUES), né à Soglio, dans le comté d'Asti, en 1790, fit ses études sous la direction de ses parents à Montechiaro. et son cours de chirurgie à l'université de Turiu, où il fut agrégé au collège de la faculté. Nommé bientôt après professeur de chirurgie, il devint membre du comité médical, puis premier chirurgien de l'hospice royal de la Charité. S'étant livré à l'étude spéciale des maladies vénériennes, il fut nommé chirurgien de l'hospice dit l'Opera Bogetta, où il fit des cures étonnantes, dont on trouve la description dans son Traité de

chirurgie pratique, publié à Turin en 1824, 2 vol. in-8°. Cet habile praticien s'est nové dans le Pô, le 9 juillet 1831, lorsqu'il allait visiter un malade, avec deux de ses amis; leur voiture fut entraînée dans le fleuve par un violent orage. G--G-Y.

BARON (EGUINAIRE), jurisconsulte, naquit en 1495, à Saint-Polde-Léon, petite ville de Bretagne. Après avoir achevé ses études , il professa le droit à Poitiers et à Angers, avec beaucoup de succès; et en 1542, il obtint une chaire à l'université de Bourges, déjà célèbre par le mérite de ses professeurs. Au nombre de ses nouveaux collègues, était son compatriote Fr. Duaren (Voy. ce nom, XII, 61), homme savant, mais tracassier et jaloux de toutes les réputations qui pouvaient balancer la sienne (Voy. Cuias, X, 337). Duaren, craignant sans doute qu'Eguinaire ne lui enlevât une partie de ses élèves, employa tous les moyens pour le dégoûter du séjour de Bourges : mais il finit par reconnaître ses torts, et lui demanda son amitié. Noël Dufail, qui nomme Baron un grand et notable enseigneur de loix, s'il en fut oncques, rapporte que Lhôpital , alors conseiller au parlement de Paris, allant aux grands jours de Riom, voulut juger par luimême « si le bruit et réputation qu'il « avait répondait à la vérité des a rapports du sujet. Le bonhomme « étant dans sa chaire, acoutré d'une « robe de tafetas, avec sa barbe gri-« se, longue et épaisse, voyant qu'en « son école, y avait des auditeurs non « acoutumés , commence à se plain-« dre que l'empereur Justinien n'eût « fait défense d'écrire et faire com-« mentaire sur le droit civil ; puis-« qu'il suffisait que Bartole, Balde ou

a autre protonotaire de droit, eût en « quelque passage, traité un point , « pour que la tribule et suite des a docteurs vint l'expliquer à son a tour » ( Contes d'Eutrapel , ch. 4). Outre le droit, Baron possédait les langues et la philosophie; et même , quoi qu'en aient dit quelques écrivains, il avait fait une étude particulière des belles-lettres, comme on le voit par son travail sur Quintilien (1). Il mourut à Bourges, le 22 août (2) 1550, à 55 ans. Son épitaphe rapportée par Taisan, dans les Vies des jurisconsultes, p.33, est de Duaren, qui voulut être inhumé près de Baron, pour marquer à la postérité que lenr réconciliation avait été sincère. (Voy. les Eloges de Ste-Marthe, liv. 1er). Cujas appelle Eguinaire le Varron de la France. Ses principaux ouvrages sont : I. Pandectarum juris civilis occonomia. in adversariis miræ vetustatis apud Pictones inventa, Poiliers, 1555, in-4°. II. Notæ in titulum de servitute libr. VIII Pandectarum . Angers, 1528, in-4°. III. De dividuis et individuis obligationibus. Lyon, 1542, in-40; inséré dans le Tractatus tractatuum, tom. VI, 2º part. (Voy. Fr. ZILETTI, LII, 339). IV. De beneficiis commentarii, ibid., 1549, in-4°. V. Commentaria in quatuor institutionum libros , ibid. , 1574. Les œuvres de Baron ont été recueillies, Paris, Vascosan, 1552, in-fol. Son portrait a été gravé sur bois, in-4° et in-8°. W-s.

BARON ( PIERRE), théologien du 16e siècle. Comme il ajoutait à son nom l'épithète de Stempanus , Bayle en conclut avec assez de vraisemblance qu'il était originaire d'Etampes. Après avoir achevé ses études, Baron prit le grade de licencié ès-lois à l'université de Bourges. Les persécutions auxquelles les protestants étaient en butte, sous le règne de Charles IX, le déciderent à sortir de France avec sa famille. Il alla chercher un asile en Angleterre, où son savoir lui mérita bientôt des protecteurs. En 1575, il fut pourvu d'une chaire de théologie au collège Marguerite de l'université de Cambridge. Le traitement attaché par la fondation, à cette place, ne pouvant lui suffire ponr élever sa famille, les amis de Baron sollicitérent du chancelier de l'nniversité, Burghley, une pension qui fut promise; mais on ignore si réellement elle fut accordée. Si l'on en excepte quelques disputes qu'il eut à sontenir coutre son collègue, le docteur Whitaker, Baron occupa paisiblement la chaire pendant un assez grand nombre d'années. Il n'avait point adopté le système rigourenx de Calvin sur la prédestination, et Whitaker an contraire le poussait à l'excès. Long-temps leurs querelles ne franchirent point l'enceinte du collège ; mais en 1595 , Whitaker ayant défendu son sentiment dans un sermon qu'il prêcha devant l'université, Baron crut avoir le droit d'exposer à son tour le sien. Malheurensement les membres de l'université penchaient presque tous pour le rigorisme, et la reine Elisabeth, infor-

mée du scandale que le doctenr fran-

çais avait causé, blama son imprudence

de soutenir, dans un pays où il était

souffert, une opinion qui ponvait troubler la paix publique. Cité de-

vant le consistoire, pour y rendre compte de sa doctrine, Baron se défendit avec autant de douceur que de

(z) Tabal iner Quintiliani institutiones aratorias,

les écrirains de la Bretagne.

Paris, 1539, in-8.

(z) Et non pas le 22 septembre, comme le dit
M. Miorcec de Kerdanet dans ses Notices sur

fermeté; mais toutes les raisons qu'il couvent de Toulouse, et fut bientôt put alléguer pour sa justification, chargé d'enseigner la théologie à ses jeunes confrères. Le talent qu'il n'empêchèrent pas ses adversaires de dresser une espèce de profession de montra pour la chaire ne tarda pas à foi qu'il devait signer. Son refus lui frayer le chemin des dignités. d'apposer son nom au bas de cette Nommé définiteur de la province de pièce, lui aurait certainement fait Languedoc, il fut en 1656 l'un des perdre sa chaire; mais le chancelier députés au chapitre général de l'ordre Burghley se contenta de l'inviter à à Rome; et il eut l'honneur de prés'abstenir en public et en particulier, sider aux thèses dédiées au pape de tout discours qui pourrait renou-Alexandre VII. L'année suivante il fut veler cette dispute. Les professeurs élu prieur de la maison du noviciat à en théologie du collège Marguerite Paris; et en 1660 il fut envoyé comn'étaient nommés que pour trois ans, missaire en Portugal pour des affaires an bout desquels ils étaient contiimportantes, qu'il eut le bonheur d'arranger à la salisfaction de toutes nnés s'il y avait lieu. A la fin de sa troisième année, Baron n'ayant pas les parties intéressées. Le pape témoigné le désir de conserver ses Alexaudre avait témoigné le désir de fonctions fut regardé comme démisvoir composer, d'après la doctrine do sionnaire. Il vint alors habiter Lonsaint Thomas, une théologie morale dres, où il monrut vers 1500, dans pour l'opposer à celle des nouveaux un âge avancé, et fut enterré dans sa casuistes. Le P. Baron entreprit de paroisse, avec tontes les cérémonies satisfaire au vœu du pontife; mais les de l'église anglicane. On a de Baron jésuites curent assez de crédit à Roplusieurs ouvrages de théologie, aume pour y faire coudamner son oujourd'hui complètement oubliés, dont vrage, sous le prétexte banal qu'il les moins inconnus sont: Summa renfermait des sentiments erronés. trium de prædestinatione senten-L'*Apologie* que Paron avait faite tiarum et Prædictiones in Jonam, pour la défense de son ordre, et que le P. Capisucchi (V. ce nom, VII, Londres, 1575, in-4°. L'article que Bayle lui a donné dans son diction-69) publia sans son aveu, Rome, naire renferme plusieurs inexactitu-1662, in.4°, éprouva le même sort. des; elles ont été rectifiées dans A tous les adversaires que ces deux celui de Chaufepié, où les curieux ouvrages avaient soulevés contre lui, trouveront, sur ce personnage, tous se joignit le célèbre Launoy; mais les détails qu'ils peuvent désirer. rien ne pouvait ébranler son courage, et il soutint cette lutte inégale jusqu'à BARON (le P. VINCENT), théola fin de sa vie. Le P. Baron mournt à Paris le 21 janvier 1674, à 70 ans, regardé par ses confrères comme un des théologiens qui faisaient le plus d'honneur à leur ordre, Ses écrits assez nombreux n'offrent maintenant aucun intérêt. On en trouvera la liste dans les Scriptor. ord.

logien, né, en 1604, à Martres, diocèse de Rieux, acheva ses études au collège de Tonlouse d'une manière brillante. N'étant encore qu'en rhétorique, il fit une description en vers latins du fameux moulin de Bazacle, qui lui mérita les plus grands éloges. En 1621 l embrassa, malgré ses parents, la règle de saint Dominique au

prædicator. du P. Echard, II, 655.

Les principaux sont : I. Theologia

moralit, etc., Paris, 1665, av éd., cirriges, 1667, av vol. ins 39. II.

SS. Augustini et Thomas verra et um mens de humana libertate, etc., bird., 1666, a vol. ins 3º. III.

Elitica christiana, ibid., 1673, ius 3º. Ces cinq volumes forment la hédologie de P. Baron. L'article que Bayle lui a donné dans son Dictomaire et si complet. Voy. Ellist. des hommes illustres de l'ordre de saint Donniagne, par le 4º. Tou-

ron, V, 489-98. W-s. BAROTTI (l'abbé LAURENT). prédicateur, biographe et poèle, naquit à Ferrare, le 20 décembre 1724. Il était fils de Jean-André Barotti (V. ce nom, III, 406) qui lui inspira de bonne henre le goût des lettres. Ayant achevé ses études sons les jésuites, il prit l'habit de saint Ignace en 1740, et fut chargé d'enseigner la grammaire et la rhétorique dans divers collèges. A Padoue il mérita l'estime du célèbre Facciolato (V. ce nom, XIV, 79), qui lui prédit les succès qu'il obtiendrait un juur. Doué d'une grande vivacité d'esprit, d'une mémoire heureuse et d'un organe agréable, il quitta l'enseignement puur la prédication, et parut plusieurs années avec éclat dans les principales chaires de l'Italie. A la suppression de son ordre, en 1773, il revint à Ferrare. Son père en mourant avait laissé des matériaux précienx pour l'histoire littéraire de cette ville. Il s'occupa de les rassembler et de les mettre en ordre, et ne tarda pas à faire paraître une suite de notices intéressantes sur les illustres Ferrarais du XVe siècle. Au milieu d'éludes graves et sérieuses, l'abbé Barotti n'avait pas négligé la littérature. Il cultivait la poésie; et l'on trouve dans ses compositions la preuve qu'il s'était nourri de la lecture des grands modèles , et en particulier de l'Arioste, dont son style a la douceur et la facilité. Des talents si variés ne pouvaient manquer de lui faire onvrir les portes de tous les lycées d'Italie; mais, peu jaloux des honneurs littéraires, il refusa constamment de laisser inscrire sou nom sur aucune liste académique. Les quatlités de son cœur égalaient celles de son esprit. Il mourut d'apoplexie en 1801. L'abbé Barotti fut l'éditeur de l'ouvrage de son père : Memorie istoriche de' litterati ferraresi, Ferrare, 1777, in-ful. Cette édition, ornée de magnifiques portraits, est très-rare. Il en parut une seconde. ibid., 1792, in-4", moins belle, mais corrigée en quelques endroits. La suite de cet ouvrage important ne fut publiée qu'en 1798, in-4°. Elle est entièrement de l'abbé Barotti. Il faut y joindre nue continuation par Jérôme Baruffaldi (V. cenom, ci-après); On doit encore à Barotti : I. Serie dei vescovi ed arcivescovi di Ferrara, Ferrare, 1781, in-4°, ouvrage érudit et rempli de recherches. 11. Lezioni sacre, Parme, 1785-86, 2 vol. in-fol. C'est le recueit des sermons qu'il avait prêchés à Sainte-Lucie de Bologne. Le premier vulume contient des sermons sur les livres de Tobio, de Judith et d'Esther, et le second sur les Machabées. Tous les critiques italicus en parlent avec éloge, III. La Fisica, Bologne, 1753, in-8°; Ferrare, 1754, in-4°. C'est un poème didactique in ottava rima. Il a été réimprimé plusieurs fois avec des notes et d'autres opuscules de l'auteur en vers et en prose. La troisième édition, Turio, 1767, est augmentée de Stances sur l'origine des fontaines, et la quatrième, Venise, 1773, d'un discours académique. IV. Il Caffe, Parme, 1781,

gr. in-8°. L'idée de ce poème paraît memprautée d'une fable de Phêdre. Les dieux se sont réunis pour choisr, chacun, l'arbre qui lun plaira davantage. Pallas et Vénus se disputent lo culier. Pour les mettre d'acut, Junitre décide que les deux déesses aurent le même droit sur cet arbuste. De la vient que Pallas et Vénus répandent l'usage du cafe parmi leura stovris. La lecture de ce poème, divisé en deux choises de sur life partie leur deux chants, est trés-agréable. Les épisodes en sont ingième et la versification en est pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z). — Versification en set pleine d'élegance et d'harmonie (z).

BAROU DU SOLEIL (1) (Pierre - Antoine), magistrat non moins distingué par ses vertus que par la fermeté de son caractère, était né en 1741, à Lyon, d'une ancienne famille originaire d'Annonay. Il fut fait, en 1766, avocat-général, et en 1770, procureur du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon. Possesseur d'une fortune assez cousidérable, il consacra ses loisirs à la culture des lettres et des arts (2). Sa maison devint le rendez-vons des personnes les plus spirituelles, et les étrangers y recurent un accueil honorable. Il comptait au nombre de ses amis les plus célèbres littérateurs; et les fréquents voyages qu'il faisait à Paris lui fournissaient l'occasion de resserrer des liens for-

més par une estime réciproque. Admis à l'académie de Lyon, il y lut plusieurs morceaux parmi lesquels on distingue des traductions restées iné. dites de fragments de Sterne, de Hugh Blair, de Gay, etc. Le seul ouvrage imprimé de Barou est l'Eloge de Prost de Royer (Voy.ce nom, XXXVI, 148). Ge fut en 1785. à la rentrée des corps de magistrature, qu'il prononça cet éloge, devant une foule immense dont il excita l'enthonsiasme (3). Ayant refusé de concourir à l'enregistrement de l'édit du 8 mai 1788, destructif de la magistrature, il fut exilé par une lettre de cachet au château de Brescou , près d'Agde; et il y resta détenu jusqu'au renvoi du ministre qui avait signé l'ordre de l'arrêter. En reprenant l'exercice de ses fonctions il prononça un discours, véritable monument historique, recueilli dans les Archives du Rhône. XII, 431-34. Loin de briguer l'honneur, qu'il aurait saus doute obtenu, d'être député de Lyon aux étatsgénéraux, il quitta cette ville au moment des élections, et vint s'établir à Paris, résolu d'y passer le reste de ses jours dans le sein des lettres et de l'amitié. Les excès qui, dès son début, souillèrent la révolution lui rendirent odieux le séjour de Paris; et, n'espérant pas trouver à Lyon le calme dont il avait besoin pour exécuter les ouvrages qu'il méditait, Barou se décida pour Annonay où il conservait encore quelques parents. Des affaires importantes l'obligérent malheureusement à faire un dernier voyage à Lyon, et il s'y trouva dans le moment où les troupes de la convention viurent en faire le siège. Elu président de sa section, il ne voulut pas décliner ce dange-

(3) Archives du Rhône, x11, 29.

<sup>(1)</sup> Appès la suppressina des gientites, Palba Estratif compose princurus pociase riggraman-tiques contre les capacites appeclis il fanz successitation excite les capacites appeclis il fanz successitation de la contre possification en principale de la contre possification de cer asteres; ouisi elles circoltrent mommacritas et asteres; ouisi elles circoltrent commission un capacita aux culcios; explicitation de commission un capacita aux culcios; explicitation et asteres de la contre del la contre de la contre de la contre del la contre del la contre de la

nost, pres de Montinel, qui avait appartenu à la famille de Grollier.

(2) Barou est l'un des philologues lyonnels qui firent réimprimer, en 2762, les œuvres de Louise Labbé.

reux honneur; et il dut en cette quablis signer les ordres que les circonstances rendatent nécesaires. En conséquence, après la prise de Lyon, il foi traduit devant la commission cette de la commission militaire établis par Dubois-Cres et condamné à mort le 15 déc. 4795. Une Notice sur Baron, publiée pir Boissy d'Auglas dans ses Etudes titutéraires; Ill. 377-87, a été retruculte de la commission de la conduite avec des notes dans les Archiveste du Rôme, XIII. a 65-64. W—4.

BAROUD (CLAUDE-Onile-Josern), auteur de quelques écrits sur les finances, naquit à Lyon en 1755. Après avoir exercé la profession d'avocat dans sa ville natale, il vint à Paris où Calonne l'avait appelé pour l'employer sous sa direction. La confiance que ce ministre lui témoignait le fit bientôt entourer des spéculateurs intéressés à connaître d'avance les plans du contrôleur-général qui , s'aveuglant sur les suites inévitables du déficit, ne songeait qu'aux moyens de tromper la cour en soutenant son système de prodigalités. Barond fut intéressé dans plusieurs affaires, notammeut dans le prêt que Calonne fit, vers la fin de 1786 et au commencement de 1787, à plusieurs banquiers, d'une somme de onze millions cinq cent mille francs en assignations sur le domaine pour soutenir les actions de la compagnie des Indes et de celle des eaux. Après la retraite de Calonne, ce prêt fut dénoncé au conseil d'état; et un arrêt, dont les évènements publics suspendirent l'exécution, condamna les banquiers qui avaient recu cette somme à la restituer au trésor. s'ils ne instifiajent de son emploi dans l'intérêt public. La convention prit connaissance de cette affaire; mais elle ne put rien statuer. Enfin, le 26 juin 1796, sur le rapport de M. Pelet de la Lozère, le conscil des cinq-

cents renvoya Barond et ses associés devant le tribunal civil de la Seine (V. le Moniteur, an IV, no 183). Baroud s'était tenu caché pendant la terreur; et on ne voit pas qu'il ait pris aucune part aux divers évènements de la révolution, à laquelle il se montra toujours fort opposé. En 1708 il écrivit une brochure contre l'emprant dont la banque de Paris offrait de se charger, ponr fournir au directoire les moyens d'opérer une descente en Angleterre (1). Sesdiverses spéculations ne l'avaient sans doute pas enrichi, puisqu'il fut longtemps détenu pour dettes à Sainte-Pélagie et qu'il rouvrit ensnite son cabinet d'avocat. On le consultait surtout dans les affaires commerciales ; et il a publié des mémoires dans des causes importantes, notamment ceux qui parurent en 1813, pour Michel jeune, contre Reynier, Boissière et Guible, prévenns de faux en écriture de commerce. A la restauration, il aborda l'un des premiers la question de l'indemnité des émigrés; et, des le mois d'aout 1814, il fit distribuer aux chambres un mémoire dans lequel il proposait de leur accorder dix-huit millions de francs 5 pour o/o en rentes sur le grand-livre, assurant que cette somme représentait la valeur des biens confisqués. Il reproduisit ce mémoire en 1816, avec de nonvelles considérations .

<sup>(</sup>i) Cet superativore la deserte en Auderica;
for l'acconoción l'expedição d'Expert, esta timo estatista de mille france. La liste originale de la sourcipion que posocido, enumero per locasparte que a locasparte que por la locasparte que por la locasparte que la locasparte

mais ans plus de succèt que la première fois. On sait que l'indermité, basée sur des documents plus authentiques que ceux de Baroud, a été réglée à cinquante millions par la loi du 28 avril 48 5. Baroud était mort l'année précédente, au mois de mai, agé d'euviron 6 pans, d'une flusion de poitrine causée par l'extréme charqu'il mit à plaider sa propre cause devant un tribunal. W-s.

BARRABAND ( PIERRE-PAUL)(1), l'un des peintres d'oiseaux les plus distingués que la France ait produits, était fils d'un ouvrier de la mannfacture de tapis d'Aubusson. Né dans cette ville, en 1767, il annonca de bonne henre des dispositions remarquables pour le dessin. A seize ans, il vint à Paris, où il entra dans l'atelier de Malaine, peintredessinatenr des Gobelins; mais bientôt il fut en état de se passer de maître, et n'étudia plus que la nature. Il s'était déjà fait une réputation par quelques petits tableaux de fleurs qui promettaient un rival à Van-Huysum, lorsque le célèbre voyageur Le Vaillant le chargea de dessiner et de peindre les oiseaux de sa collection. On n'avait pas encore l'idée de la perfection à laquelle Barraband atteignit dans les planches qu'il exécuta pour l'Histoire des oiseaux d'Afrique, des perroquets, et surtout des oiseaux de paradis ( Voy. LE VAIL-LANT, XLVII, 264). Il se vit deslors accablé de demandes; mais, laborienx, et travaillant avec une facilité rare, il put fournir des planches

La Brand RAIRON (Panyano-Manar Lorus), directeur schmidt de Prançajetrouent et det denine du Françajetrouent et det denine du França, offer und es scamptet almeis plut remarquables des avantages que precurrent dans les révolutions politiques, une grande flexibilité et une absence de tonte opinion réelle. Vie 10 juin 1746 ; à Goardon en Gascogne, il entra de bonne heure dans carrière un il 1 obtenu de si grands sucès, et dans laguelle son père avait

au Buffon publié par Sonnini, à l'Histoire des insectes de Latreille, et au magnifique ouvrage sur l'Egypte, que préparait une commission de savants et d'artistes (V. FOURIER, an Supp.). Dans le même temps, il trouvait encore le loisir d'exécuter de nombreux dessius pour la manufacture de Sèvres, dont il contribua heaucoup à étendre la réputation. En 1804, Barraband peignit d'après les dessins de M. Percier, le plafond d'un cabinet purtatif, destiné a Joseph Bouaparte; et dans cet ouvrage il se montra l'égal des an . ciens maîtres flamands et bollandais, si fameux par leur belle conleur. Il fut ensuite chargé de décorer la salle à manger de St-Cloud. En 1808, il obtint une médailled'or pour deux oiseaux qu'il avait mis à l'exposition, et qui furent acquis par l'impératrice Joséphine, pour les placer à Malmaison. L'année précédente, par un décret daté de Varsovie. le 25 janvier, Barraband avait été nommé professeur de l'école des arts à Lyon. Il tomba malade peu de temps après son arrivée dans cette ville, et il y mourut le 1er octobre 1800, âgé seulement de 42 ans. Un monument à la mémoire de ce grand artiste, construit aux frais de ses élèves, décore le principal cimetière de

<sup>(1)</sup> Quelques biographes lai donnent le nom de de de la comment le nom de la comment le nom de la comment le la com

BAR été receveur et inspecteur. Etant venu dans la capitale, il y obtint fort jenne, dans les bureaux de cette administration, un emploi de directeur de correspondance, puis de chef de division. Il était directeur des domaines lorsque la révolution commença, et par le crédit du ministre de Lessart, il fut nommé administrateur en 1790. Chargé ainsi de diriger et d'organiser cette partie du revenu public dans les temps les plus orageux, il obéit sans scrupule et sans murmure à tous les pouvoirs qui se succédérent; il les seconda dans tous leurs systèmes, fit exécuter toutes les lois de confiscation , de sequestre; et s'il n'en angmenta pas la rigneur, il est au moins sûr qu'il ne fit rien pour les adoucir. Après avoir su, par son impassible soumission , conserver son emploi pendant tout le règne de la terreur, il le conserva encore sous le directoire et sons le gouvernement impérial. Sa faveur parut augmenter à cette époque, et il fut nommé baron. Cependant Napoléon ne voulut pas qu'il fût membre du corps législatif ni du sénat-conservateur, bien que plusieurs fois il lui eut été présenté comme candidat. Sous le règne de Louis XVIII il n'en sut pas ainsi; des le mois de juillet 1815, ce prince le nomma directeur-général, et lui donna six mois après le titre de conseiller d'état, Après la dissolution de la chambre introuvable, en sept. 1816, Barrairon, qu'appuvait le ministère, fut envoyé par le département du Lot à la chambre des députés, où il ne se montra jamais comme orateur, mais où il siégea constamment au centre, ue manquaut pas une occasion de faire prévaloir les projets du gonvernement. Le ministère, reconnaissant, le fit

comte et officier de la Légion-d'Honneur. Soigneux de conserver nu pareil député, il l'avait nommé en 1820 président du collège électoral du département du Lot, où son élection était assurée, lorsqu'il mournt dans sa terre de Château-Regnault qu'il avait eue de sa seconde femme. Le curé de cette petite ville hésita d'abord à lui accorder la sépulture, à cause de son divorce effectué sur sa demande en 1793; mais il y consentit enfin par l'intervention de l'autorité. М--р j. BARRAL (VINCENT), né à

Nice, eu.brassa la vie monastique dans l'abbaye de Lerins, et y fit profession le 12 mars 1577. Il recut le bonnet de docteur en théologie, fut fait abbé titulaire, et mourut à Palerme, en Sicile, au monastère de St-Benoît. On a peu de documents sur la vie do ce religieux; mais la compilation dont il est l'auteur doit sauver son nom d'un injuste oubli. Cette compilation a pour titre : Chronologia sanctorum et aliorum virorum illustrium ac abbatum sacræ insula Lerinensis, etc., sumptibus P. Rigand, Lyon, 1613, in-4°. Située sur la côte de Proveuce, au midi de Fréjus et d'Antibes, l'île de Lerius occupe une grande et belle place dans nos fastes ecclésiastiques; elle fut, au Ve siècle, la retraite où se formérent les saints, le séminaire d'où cortaient les grands évêques des Gaules . et l'académie où s'élevaient les savants. Saint Honorat, qui plus tard occupa le siège d'Arles, avait fondé un monastère à Lerius vers l'an 410; la venaient se réfugier, comme dans un port assuré et propice à tout le monde (1), les hommes qui portaient dans le cœur quelque triste

(1) In portnin religionis cunclis semper fidissinum. Vincent. Lerin., Commonitorium, I.

plaie, ceux qui ávaient senti ce cœur brisé par quelqu'nne des peines de la vie, ceux qui se trouvaient agités de cette inquiétude sans but qui souvent précède de grands maux. Bientôt avec l'immense concours des solitaires que recevait cette paisible retraite, l'occident put se vanter aussi de sa Thébaïde qui, dans ses sages institutions, rappelait quelque peu les règles et les statuts des Pères de l'Egypte. « Quelle assemblée de saints, dit Eucher, quelle famille de pieux personnages n'ai-je point vue là (2)! » Le même auteur fait un magnifique éloge tant de Lerins que des cénobites qui la peuplaient. Césaire d'Arles, Homélie, XXV (3); Hilaire, Oraison funèbre de saint Honorat; Sidoine Apollinaire, lettre à Faustus (4), et d'autres écrivains qui avaient passé par cette solitude, épuisent pour elle toutes les formes de la louange. Or, Barral, dans sa Chronologie, s'est proposé de réunir, comme en un seul faiscean, toutes les richesses littéraires qui se rattachent à Lerins. Son livre nous offre donc la vie de saint Honorat, les Œuvres de Salvien, le Commonitoire de Vincent, etc., quelques pièces de vers, des hymnes, et des notices intéressantes. Tout cela, s'il faut le dire, n'est pas très-bien réparti; il y a confusion, embarras des matières; les textes, pour l'ordinaire, manquent de pureté; mais, en somme, la Chronologie de Barral peut être fort utile à ceux qui s'occupent d'antiquités ecclésiastiques; et l'on y trouve des documents que l'on chercherait

vainement ailleurs. Un article assex étendu sur Barral est inséré dans la Bibliotheca benedictino-casinensis, d'Armellini, tom. II, p. 16, et dans Ziegelbauer, Histor. rei litterariæ ordin. S. Benedict., tom. IV, p. 1122. Z. C.

BARRAL (JOSEPH-MARIE DE), conuu aussi sous le nom de marquis de Montferrat, était issu d'une ancienue et illustre famille du Dauphiné qui a fourni plusieurs magistrats distingués au parlement de Grenoble. Né dans cette ville en 1742, il y fit d'excellentes études, et montra de bonne heure un goût décidé pour la l'atérature latine. Ayant obtenu les dispenses nécessaires, il fut, à vingtdeux ans, reçu conseiller au parlement; et plus tard (1767) il acquit une charge de président à mortier, qu'il remplit avec autant de zèle que de délicalesse. Les devoirs de cette place ne l'empêchèrent pas de cultiver les lettres; et dans ses loisirs il composa plusieurs morceanx que sa modestie ne lui a pas permis de publier, où l'on trouve ce goût pur et cette facilité qu'il avait puisés dans le commerce assidu des bons auteurs de l'antiquité. Il fut l'un des fondateurs de la bibliothèque publique de Grenoble, créée en 1772, et l'nn des premiers membres de l'académie de cette ville, où il lut plusieurs discours intéressants. Député par sa compagnie en 1787, à Versailles, pour se concerter avec le ministère, sur les moyens de combler le déficit des finances, il en revint convaince de la nécessité de faire concourir, dans une égale proportion, tous les ordres de l'état au paiement de l'impôt; et en défendant, soit au sein du parlement, soit dans les assemblées bailliagères, ce priucipe d'égalité qui trouvait alors

beaucoup de contradicteurs, il acquit

<sup>(</sup>a) Quos ego illic sanctorum catus conventusque vidi! De Leude gremi. (3) Benta et felix insula Lerinensis que com

<sup>(3)</sup> Beata et felix invala Lerinensis que cam parvula et plana esse videatur, innumerabiler tamen montes ad ordam misisse cognoscitor.
(4) Fratribus insinuans quantos illa insula plana

Miserit in certum montes, etc.

une grande popularité dans sa province. Elu maire de Grenoble en 1789, il se servit autant qu'il put de son influence pour modérer les premiers élans d'une révolution dont le signal avait été donné par les Dauphinois. A l'organisation des administrations départementales, en 1790, il fut fait président du département de l'Isère, et l'année suivante, juge au tribunal de cassation. Ennemi de tous les excès, il ne tarda pas à être suspect aux chefs de la faction sauguinaire qui s'était emparée du pouvoir; son nom fut inscrit sur les tables des proscripteurs, et sans le 9 thermidor il aurait augmenté le nombre des victimes. A peine de retour à Grenoble, il reçut de ses concitoyens une nouvelle marque de confiance à laquelle il dut être très-scusible. Nommé commandant de la garde nationale en 1795, il employa son autorité h mainteuir l'ordre. Après le 18 brumaire, il fut honoré pour la seconde fois du titre de maire de Grenoble : et il ne quitta cette place qu'à la réorganisation de l'ordre judiciaire, pour remplir celle de président du tribunal d'appel. En 1805, il fut élu membre du corps législatif pour le département de l'Isère. Il en sortit en 1808, et peu de temps après, il fut nommé premier président de la cour impériale de Grenoble, place qu'il oecupait encore à la restauration. Ayant eu, pendant les cent jours, la faiblesse de participer à l'organisation des corps de fédérés, il fut, au second retour des Bourbons, mis à la retraite sans traitement. Il supporta cette disgrace avec courage, se conso ant par l'étude des rigueurs du pouvoir. Barral mourut le 14 juin 1828 , à 86 ans. Sous l'empire, il avait été créé baron et officier de la Légion-d'Hon-

neur. Outre quelques fliscours insérés dans les recueils des sociétés littéraires et agricoles dont il était membre, on lus doit une Description du département de l'Isère, Grenoble, 1800, in-8° de 50 p. Cette description, beau cou ptros succincte, fut imprimée par ordre de l'administration centrale. W—s.

BARRAL (André-Horace-FRANÇOIS , vicomte de) , frère cadet du précédent, naquit à Greuoble le 1er août 1743. Il embrassa jeune la carrière des armes , obtint une souslieutenance dans le régiment de La Ferronaye, et fit les dernières campagnes de la guerre de sept ans. Attaché depuis à l'état-major du général Bourcet (V. ce nom, V, 353), il parcourut les Alpes depuis le col de Tende jusqu'au Saint-Gothard, et rédigea sur cette chaîne des Mémoires qui lui firent beaucoup d'honneur, Nommé major dans les dragons de Noailles, il fit, en 1782, partie de l'armée qui s'assemblait à Cadix. Au mois de décembre 1791, il fut créé maréchal-de-camp, et, l'année suivante, employé à l'armée des Alpes, sous les ordres de Kellermann, Avant été désigné par le comité de salut public pour servir dans la Vendée, il ne crut pas devoir accepter un poste qui l'aurait forcé de combattre des Français, et il profita du voisiuage de la frontière pour passer en Italie. Après le 18 brumaire, il fut rétabli dans son grade de géuéral, faveur qu'il dut à la protection de Mme Bonaparte, dont il était l'allié par son mariage avec la fille de la comtesse Fauny de Beauharnais (V. ce nom, ci-après). Nommé préfet du Cher en 1805, il conserva cette place jusqu'en 1812 . époque où il demanda luimême sa retraite. Il habitait sa terre, près de Voiron, lorsquel'invasion des armées alliées, en 1813, vint l'arracher an repos dont il jouissait depuis quelques mois. A l'approche des Autrichiens, il se mit à la tête d'une poiguée de soldats et défendit vaillamment le poste important des Echelles; mais, obligé de céder au nombre, il se replia sur Grenoble. Aux talents du général et de l'administrateur, Barral joignait des connaissances très-étendues en histoire. Pendant son séjour à Bourges, il avait profité de ses loisirs pour faire des recherches sur les antiquités du Berry, et il s'occupait de les mettre en ordre, lorsqu'il mourut, le 15 août 1829, à 86 ans. On a de lui : I. Mémoire sur les usines employées à la fabrication du fer dans le département du Cher. Ce travail important, inséré d'abord dans le Journal des mines, tom. XXVI, a été publié séparément, Paris, 1805, in-8°. L'auteur y promet un Memoire sur les foréts du même département; mais il n'a point paru. II. Lettre à M. Eloi Johanneau en réponse à un mémoire de M. Monge sur les signaux chez les Gaulois, Mém. de l'académie celtique, tom. II. Barral était membre de cette académie depuis sa fondation. W---

BARRAL (Jours Maruns de Q, archevegue de Tours, freè des précédents , naquit à Grenoble , le 26 avril 1746. Destiné d'état ecclésiantique, il vint acheves ses fundes an séminaire de Si-Sulpic à Paris, et fit sa licence dans amison de Navarre. De l'espril, de la fiscese, de la facilité pour le travail, lui conculièrent l'affection du cardinal de Laynes, archevèque de Seas, qu'il commena à Rome, et le hi sen conclusive, lorsqu'il s'agit de donner un seccesseur à Cément AIII. Depuis le cardinal le nomma grand-

vicaire et archidiacre de son église. En 1785, l'abbé de Barral fut nommé agent-général du clergé, place alors importante par les fonctions ct les prérogatives qui y étaient attachées. L'évêque de Troyes, son oncle l'obtint pour coadjuteur ; et le nonveau prélat fut sacré le 5 oct. 1788. sous le titre d'évêque d'Isaure, En 1700 il succéda à son oncle noi donna sa démission. Il était à peine entré en fonctions, qu'on lui demauda le serment prescrit par les décrets de l'assemblée nationale. Il adressa des lettres aux électeurs do département et à l'évêque élu de l'Aube; mais peu après les progrès de la révolution le forcèrent de quitter le royaume. L'Allemagne fut son premier asile; de là il passa en Angleterre, où il resta jusqu'en 1802. Dans cet intervalle il publia quelques écrits sur les serments et soumissions exigés des prétres en France pendant le cours de la révolution. M. de Barral était d'avis qu'on pouvait les faire. et il développa son opinion dans une lettre à L.-M.-C. Butler, et dans la Réponse au véritable état de la question. En 1801, les évêques français qui se trouvaient à Londres délibérèrent entre eux sur les demandes de démission que leur faisait Pie VII. L'évêque de Troyes fut du nombre des einq qui jugerent qu'ils devaient se démettre. En conséquence les portes de la France lui furent ouvertes, et on le nomma à l'éveché de Meanx. Il porta dans l'administration de son diocèse l'esprit de conciliation qui l'avait toujours anime, et fut transféré en 1805 à l'archeveché de Tours. Une lettre de lui, insérée vers cette époque dans le Moniteur, lui fait honneur; elle avait pour objet de venger le cardinal de Boisgelin, son prédécesseur, des imputations de La-

BAR

lande dans son denxième Supplément au dictionnaire des athèes (1). Il eut dans le même temps, avec le préfet Pommereul, quelques démélés où le gouvernement l'appava, et même le vengea des sottises de cet homme bizarre. En 1806, ce prélat fut fait sénateur et premier aumônier de Mae Murat, pnis de l'impératrice Joséphine dont il se disait parent et qui avait pour lui beaucoup d'estime. Napoléon se servit de M. de Barral dans ses différends avec Pie VII. Ce fut sans doute à son instigation que l'archevêque écrivit au pape, le 4 août 1809, pour solliciter les bulles des évêques nommés; le moment n'était pas bien choisi; Pie VII, enlevé de Rome, était traîné captif dans le midi de la France. Le prélat fut membre des deux commissions formées à Paris snr les affaires de l'église à la fin de 1809 et an commencement de 1811. Les réponses de ces commissions appartiennent à l'histoire ecclésiastique de ce temps. On dit que M. de Barral eut beauconp de part à la rédaction des réponses , où l'on voit une extrême complaisance pour celui qui était évidemment l'auteur de tons les troubles. En avril 1811, il fut envoyé à Savone où était le pape ; les évêques de Nantes et de Trèves l'accompagnaient. Ils devaient tacher d'obtenir du pontife prisonnier quelques concessions. Ils rapporterent en effet un bref qui faisait espérer l'institution canonique pour les évêques nommes; mais ce bref, qui n'était pas signé, ne parut point assez authentique au concile qui s'ouvrit peu après

a Paris, et les députés de Savone furent vus d'assez mauvais œil par leurs collègnes. L'archevêque de Tours fit encore partie d'une seconde députation envoyée à Savone à la fin d'août 1811, et qui ne fut pas plus heureuse. En 1812 et 1813 on l'envoya plusieurs fois à Fontainebleau, auprès du pape qui y avait été transféré, et on l'employa dans différentes négociations qui n'eurent aucun résultat. En 1814, il fut, en sa qualité de sénatcur, conservé par le roi dans la chambre des pairs. Il publia alors des Fragments relatifs à l'histoire ecclésiastique des premières années du XIXe siécle, in-8°. Cet écrit, auguel il ne mit pas son nom, ne parut pas le justifier pleinement, et on lui à même reproché quelques altérations dans les pièces qu'il y avait insérées. A la même époque, il prononça, dans l'église de Ruel , une oraison funèbre de l'impératrice Joséphine, qu'il fit imprimer. Choisi dans les cent jours pour dire la messe au champ de mai, il tomba dans nne nouvelle disgrace au second retour de Louis XVIII, et fut rayé de la chambre des pairs par l'ordonnance du 14 juillet 1815. Sensible à cet affront, il adressa au roi un mémoire pour sa justification, et envoya en même temps sa démission à laquelle il devait pen survivre. Une attaque d'apoplexie l'enleva subitement le 6 juin 1816. L'année suivante, l'abbé de Barral, son frère, publia un ouvrage posthume du prélat , sons le titre de Defenses des libertés gallicanes, in-4° de 44 p. C'est la réfutation des quelques écrits qui avaient paru en Angleterre ; elle n'est point achevée. L'abbé de l'arral y joignit une Notice sur la vie politique et les écrits du prélat. Cette notice, en 32 pages, contient

<sup>(</sup>i) Traducteur en vers des Héroides amaurenses d'Oride, il est certain que le cardinal s'était fait dans le monde une répulation assez equivoque, sous le rapport de sa errégance, V—vs.

très-peu de faits, et n'a pas une date.

On n'y dit rien du rôle que l'archevèque avait joué dans les affaires de 
l'église. Ce prélat avait amoncé usuite à ses Fragments pour ce qui 
coocernait l'histoire de l'église; on 
croit que cette suite existe, mais elle 
n'a pas vu le jour.

P-G-T.

BARRALIER (Honoré-Francois-Nort-Dominique), jeuce littérateur à qui Baillet n'aurait pas manqué de donoer uoe place dans son livre des Eofaots célébres, mais qu'on nous reprochera peut-être d'avoir admis dans la Biographie, naquità Marseille en 1805. Doué des dispositions les plus heureuses, il montra de bonoe heure un peochant pour les lettres que son père, avocat distingué du barreau de Marseille, encouragea par tous les moyens qui étaient en soo pouvoir. Après avoir fait ses premières études sous la direction d'un habile précepteur, il suivit, ao petit séminaire, les coors d'humaoités et de rhétorique. A quinze ans, il commença son cours de philosophie; et il se proposait en le terminant d'aller à Paris ponr s'y livrer à l'étude des langues orientales. Mais, avant pris uo bain en sortant de table, il mourut, victime de cette imprudence, le 24 juillet 1821, à 16 aos et quatre mois. Daus nn âge si tendre, il avait déjà composé plusieurs ourrages dont le sujet annooce une maturité remarquable. Le seul que l'on coonaisse est un Discours sur l'immortalité de l'ame, ouvrage posthume, Marseille, 1823, in-80. On cite eocore de lui, outre des poésies couroonées par uoe société littéraire, un Tableau des mœurs des anciens comparées à celles des modernes, dont son père promettait la publication. W-s.

BARRAS (PAUL-FRANCOIS-JEAN-NICOLAS, comie de), l'un des

cinq premiers directeurs de la république française, naquit le 20 juin 1755, à Fos-Emphoux, village de la Provence. Il était l'aîné de trois frères de la branche cadette d'uoe ancieone famille originaire de Digne, et si ancienne qu'oo disait proverbialement: « Noble comme les Bar-« ras, aussi aociens que les rochers de « Proveoce. » Ce fut chez son oncle, chef d'escadre, qu'alla desceodre, dans son voyage en Provence, Mon-SIEUR, depuis Louis XVIII. Le jeune Barras fut élevé avec peu de soin dans soo pays natal. Né ayec des passions vives et un goût effréné pour les plaisirs, il commença de bonne heure sa carrière militaire, en qualité de sous-lieuteoant dans le régiment de Languedoc; mais ses fredaines l'en firent sortir en 1775. On l'envoya alors à l'Ile-de-France, dont uo de ses parents était gouverneur, et il y entra dans le régiment de Pondichéry. Se rendant a la côte de Coromandel, il faillit périr. Le vaisseau qui le portait, assailli par la tempête, doona contre des écueils qui bordent les Maldives. Tout l'équipage s'abandonnait au désespoir, lorsque, tiraot les matelots de leur stupeur, Barras leur fit construire un radeau, monta dessus avec eux, et réussit à gagner uoe île habitée par des sauvages. Un mois après, il fut secouru et transporté avec ses compagoons à Poodichéry. Son aveoture eut un certain éclat, et lui valut quelque renommée. Un peu plus tard, il conconrut, sous les ordres du général Belle-Combe, à la défense de Pondichéry, iovesti par les Anglais. Après la reddition de la ville, il assista, sur l'escadre de Suffren, au combat de la Progua. Ayant cosuite pris parti daos l'Inde pour son parent le gouverneur, contre le ministère, il en éprouva du désagrément et donna sa démission. De retour en France avec le grade de capitaine, il vint à Paris, et s'y livra à son gout pour le jeu et les semmes, ce qui dérangea sa fortune, d'ailleurs médiocre. On le confondit souveot avec son frère le chevalier, dont la passion pour le jeu était encore plus violente, et qui a fini par en être la victime. Barras rétablit un peu ses affaires par son mariage avec Mile Templier, fille d'on négociant de Cotignac. Mais, préférant le séjous de Paris, il continua d'y habiter tandis que sa femme restail en Provence. Ainsi il se trouvait dans cette ville au mois de juillet 1789, et il fut présent à la prise de la Bastille. Il est faux que deslurs il ait manifesté des opinions révolutionnaires : bien qu'on ne le rangeat point de même que son frère, parmi les adversaires de la révolution, qu'on désignait sous le nom d'asistocrates, il penchait oovertemeot nour le parti de la cour. Appelé comme témoin devant le Châtelet. dans la procédure sur les attentats des 5 et 6 octobre, il déposa : a qu'ayant entendu trois individus a dire des choses affreuses contre le « roi et la reine, il avait voulu leor « représenter l'innocence du roi; a mais qu'ayant été mal reço, il s'éa tait éloigné eo frémissant d'hor-« reur. » Les évènements qui suivirent amenèrent de grands changements dans ses opinions, et il paraît évident que voyant la révolution devenir la route du ponyoir et de la fortune, ce fut par calcul qu'il s'en fit partisan. C'était d'ailleurs un de ces hommes qui, par leur immoralité et le désordre de leurs affaires, appartiennent nécessairement à toute espèce de révolution. S'étant rendu en Proveuce, vers le commencement de

1790, il y obtint par de violentes déclamations, quelque ascendant sur la multitude (1), On le nomma administrateur du département du Var. puis juré à la haute-cour d'Orléans, et enfin, au mois de septembre 1702, député à la convention nationale, où il siégea dès le commencement sur la crête de la Montagne, et où il vota la mort de Louis XVI, sans appel et saus sursis. Envoyé en sept. 1703 . daos le Midi avec Fréron, il se porta vers Toulon, an moment où cette ville s'était livrée aux Anglais, pour se soustraire au joug de la conventioo. Il courutalors les plus grands dangers : après avoir échappé en combattant, à des gens apostés qui attaquerent sa voitnre à Pignans, il s'embarqua à Saint-Tropez, arriva de nuit à Nice, et arrêta an milieu de son armée, le général Bronet , qu'il accusa d'avoir été avec le contreamiral Trogoff, l'auteur secret de la reddition de Toolon. Il mit cosnite en état de siège Marseille, où il so montra néanmoins uu peu moios cruel que son collègue Fréron. S'étant porté immédiatement sur Tuulon, il suivit lui-même toutes les opérations du siège de cette place. Soo premier soin fut d'éloigner de

(1) Délégoé par la elub des Jacobios de Marselle, Barras vint à Avignon en 1791, pour y opérer upe réconciliation cotra les deux partis qui avaicot fait la révolotion. Mais tout rapschement était impossible entre des hommes desintéressés qui n'avaicot voulu que rendre la pays français, et une faction anarchique doot Duprat, Mainvielle, Rovère, etc., étaient les ébels, et qui ne respirait que le meurtre et le pillage. Barras on pouvait réussir dons une negocia tioo co le maire d'Arles, avec plus de taleot, avait échocé (Voy. Automatia, LVI, 368). Dépourvu de toote instruction, parlant pen et parlant mal, Barres parain ait alors doox, froid, timide, apathique, irresolu, et il était loin de faire entrevoir cetta ambition, ce coractère dominateur qo'il déploya doox ans après. Il séjouros environ deux mois à Avignon, et y resta ocutre, di-onot chez Maiovielle oo chez Duprat, et acopact chez le père de l'acteur de celto note, lequel était alors commandant de la garde nationale, on chez son associé qui det maire. A-T.

l'armée assiégeante le général en chef Carteaux, dans la scule vue de s'attribuer les honneurs du succès. Mais ce succès se fit long-temps attendre : l'armée de la république échoua dans plusieurs attaques; elle était dans l'état le plus déplorable ; et les représentants commissaires, désespérant de réussir, avaient écrit à la convention qu'il fallait se retirer derrière la Durance, lorsque le général Dugommier, secondé par l'activité et l'intelligence d'un jeune officier d'artiflerie, Bonaparte, réussit à s'emparer des forts des Auglais, et les forca de rentrer dans la place. Fréron et Barras désavouèrent alors la dépèche alarmante qu'ils avaient adressée à la convention ; et pen de jours après, ils entrèrent dans Toulon. C'était Barras qui avait distingué le jeune capitaine d'artillerie, et qui lui avait fait confier la direction des principales attaques (2), malgré l'opinion de son collègue Salicetti, compatriote de Bonaparte, qui en faisait peu de cas, « Il est faux comme un ieton », dit-il à Barras. — « Cela est possible, répondit celui-ci, mais il est habile ; j'ai été frappé de l'intelligeuce qu'il a montrée pour élever la première batterie. » Ce fut par l'effet des batteries, que les Anglais se virent contraints d'évacuer la place. Les commissaires représenlants y exercerent alors d'horribles mussacres ( Foy. Frenox , XVI,

44) (3), Solon l'usage de ce tempslà , ils rendirent en même - temps compte de leurs opérations à la convention nationale et à la société des Jacobins, et par une cruelle dérision. ils annoncèrent « que les seuls honanêtes gens qu'ils eussent trouvés « dans la ville, étaient les galé-«riens.» On concoil que cette société. où ils siegeaient parmi les membres les plus exaltés, ne leur épargna pas les éloges. Seul avec Fréron, Barras y fut nominativement excepté des plaintes portées par 400 sociétés populaires de ces contrees, contre tous les représentants qui v avaie-t été en mission. Cependant, il out le malheur de déplaire à Robespierre par l'excès même de son effervescence, et le redoutable dictateur avait résolu de l'envelopper dans la grande proscription méditée contre ceux de ses collègues qu'il appelait les brigands de la Montagne. Retranché dans son appartement au Palais-Roya!, où il avait formé sous sa main une espèce d'arsenal, Barras était 1 ésolu de repousser la force par la force, et de inourir les armes à la main, plutôt que de se laisser trainer à l'échafaud. Des qu'il sut qu'une conspiration se formait coutre Robespierre, il se joignit aux membres des comités, qui, près comme lui de périr, tentèrent un effort pour renverser leur oppresseur. C'est ainsi qu'il deriut un des principaux auteurs de la révolution du 9 thermidor an 2 (27 juillet 1794). Nomuie

<sup>(</sup>a) Dass les emapiliations de Sciate-Hélène en feit die a Bomperten que en fait un anter exprésentant, nomme Gosparia, qui ent abers le merite de le disarquer et du Foppreier ; mais il entre de le disarquer et du Foppreier ; mais il parin était sous craît et aun influence; c'est et qu'i-testut tous, les témajarques, tous les écrits du temps; Barras écit su contraire, surtent pour les diferes suitistance, Theanne imfluera, le direvetur principal de la camminione, avait pour nor qu'il lui est les pet d'objectaires.

<sup>(3)</sup> L'est par erreur que notre collaboratene Benaline a dit, à l'article Fasson, que le jeune Beosparse avoit cennande l'artillerie qui fin charge des masacres après la prize de Toulon. Tous les tempoganges et tous les renarigaments nous ent offert la prever que ces mavacres furnit extents par c'es fuillades; qu'il v'yi tap se employ une soule pice de coren, et qu'sissi ils ne purent pas étre diriges par un o faier d'artillerie.

par ses collègues commandant de la garde nationale de Paris, et secondé par sept autres représentants, il dispersa les troupes d'Henriot et s'empara de Robespierre; puis après avoir rendu compte à la convention des mesures prises et du dévnnement général qui s'était manifesté pour l'execution de ses décrets, s'étant démis du commandement, il acquit par là de la popularité et beaucoup d'influence. Le 23 septembre, il déuonça Muïse Bayle et Granet comme fauteurs des derniers troubles du midi, et comme avant été les ennemis de Marat : c'était encore alors un crime que Barras lui-même ne devait pas tarder à partager. Inculpé à son tour par Granet et par Escudier comme dilapidateur, il fut justifié par un décret. En novembre, nommé membre du comité de sureté générale, il se déclara tout-à-fait contre les Montagnards, et se jeta dans le parti de la réaction, désigné sous le nom de Thermidorien, parce qu'il avait renversé Rubespierre le o thermidor. Pour ne pas perdre sa popularité, il se prononca, en janvier 1 795, contre les émigrés du Haut et du Bas-Rhin; peu de jours après, il provoqua la célébration de l'anuiversaire du supplice de Louis XVI, et voulant intéresser le peuple à cette commémoration, il sit décréter la remise anx indigents des effets engagés au Mont-de-Piété. Peu de temps après, il fut élu président. Lorsque le 1er avril, la convention fut assiégée par le peuple des faubuurgs, qui venait lui demander du pain et la constitution de 1793 , Barras montra encore beaucoup d'énergie; il fit déclarer Paris en état de siège, et donner le gra, auquel un l'adjoignit pendaut le

chargé de la direction de la force armée, et il acheva la défaite du parti terroriste. On lui confia ensuite différeutes missions pour l'approvisionnement de Paris, et il dirigea la force armée qui protégea les arrivages. A Saint-Omer il étuuffa les troubles occasionnés par le pillage d'un convoi de grains, et fit traduire les séditieux au tribunal criminel. A sa rentrée dans la conventinn il fut nummé de nouveau l'un des membres du comité de sureté générale. C'était l'époque où la réélection forcée des deux tiers des conventionnels excitait des troubles, et où le parti royaliste commencait à se montrer. Barras en prit necasion de présenter à l'assemblée des réflexions snr la situatinn de la république : il jura qu'elle triompherait des royalistes et des auarchistes, et quelques jours après, il proposa des mosures contre les séditieux, et surtout contre les juurnalistes. Les scctions de Paris se déclarèrent contre. la convention ; et, la crise étant imminente. Barras parla avec force contre les factieux, et demanda la permanence. Les colunnes sectionnaires avant marché le 13 veudémiaire (5 oct. 1795) contre la convention, Barras, qui avait signalé ce muuvement comme dirigé par le parti rovaliste, fut encore chargé du cummandement général de la force armée. Ce fut daus cette circuustance qu'il employa sous ses ordres Bonaparte qui depuis longtemps sollicitait en vain, auprès du comité de salut public, sa réintégratiun dans le grade de général de brigade (Voy. Napoleon, an Supp.). Barras l'employa de la manière la plus utile , et ce fut rée lement Bacommandement des troupes à Piche- naparte qui fit toutes les dispositions de défense. La convention triumpha. peril. Le 20 mai suivant, il fut et l'on vit Barras attribuer franche-

BAR

190 ment au jeune général tous les honneurs de la victoire. Il loua hautement, en présence de l'assemblée, les dispositions qu'il avait faites; sa nomination an grade de général de division fut votée par acclamation, et aussitôt après on lui donna le commandement de Paris. Son protecteur Barras fut un des cinq directeurs créés par la constitution de l'an III, et l alla avec ses collègues s'établir dans le palais du Luxembourg. Ce fut ainsi que commença, après la plus sanglante révolution, le retonr graduel des Français au gonvernement monarchique. On a blamé avec raisou, sous beaucoup de rapports, le système qui fut adopté par ce nouveau gouvernement. Cependant il est juste de dire que d'abord il comprit, mieux que la convention, les moyens de terminer à-la-fois les guerres du dehors et les dissensions de l'intérieur. Quant à Barras, il s'occupa toujours beaucoup moins des affaires que de ses plaisirs: il cut des chevanx, une meute, des équipages, table ouverte, enfin une cour, de beaux aides-decamp et de jolies maîtresses : mesdames de Château-Reguault, Tallien et Beauharnais étaient en quelque sorte ses sultanes favorites. Toutefois Barras, par la violence de son caractère, conserva un grand ascendant sur ses collègues; et, si ce ne fut par l'éloquence, ce sut par son énergie et son audace qu'il domina souvent les délibérations. Ne se montrant pas d'abord d'une cupidité criante, il ne prenait rien, mais il se laissait donner cinquante, cent mille francs par les fournisseurs et les hommes à grandes affaires qu'il favorisait. Ce fut alors que Mme Tallien lui présenta le fameux Ouvrard qui, pour première affaire, obtint une fourniture de la marine. Quant a Ramel, son ancien

collègue à la convention, il le fit nommer ministre des finances, et recut, pour prix de ce service, quelques poignées d'assignats ou de mandats sans valeur; mais il se fit adjoger plusieurs propriétés nationales, entre antres un hôtel dans la rue des Francs-Bonrgeois, un autre dans la rue de Babylone, puis le château de Ruel. Il fit aussi dans le même temps l'acquisition de la terre de Gros-Bois qui devint à-la-fois son quartier-général et son reudez-vous de chasse; fournisseurs, solliciteurs, chiens, chevaux, aventuriers de toute espèce, telle fut partout la suite de Barras. Pendant tout le ministère de Ramel il roula sur l'or et l'argent. Du reste, on sait qu'en France, et surtout depuis la révolution, de pareils travers n'out jamais fait beaucoup de tort au pouvoir ; ils n'ôtèrent donc rien an crédit de Barras, et il est même sûr qu'il fnt alors le plus populaire des cinq directeurs ; ce qui est plus remarquable, c'est qu'il était dans ce gouvernemeut le protecteur connu des anciens nobles. Sa cour offrait un singulier mélange des plus grands noms de l'ancienne France et des hommes les plus fameux de la révolution. Qu'on ne perde pas de vue que lui et scs quatre collègues étaient investis d'un pouvoir absolu sur l'armée, et qu'ils étaient portés naturellement à marcher sur les traces du comité de salut public. Quoi qu'on en ait dit. il n'est pas doutenx que Bonaparte n'ait mis tous ses soius à obtenir la faveur de Barras, et que dans cette vne il n'ait pas hésité à lui épargner l'ennui d'une passion usée, en recevant de sa main, pour femme, la veuve du général Beauharnais, si célebre depuis sous le nom de l'impératrice Joséphine. S'étant aiusi assuré de la protection de Barras, Bona-

parte lui présenta comme infaillible la conquête de l'Italie qu'il proposa de diriger lni-même. Carnot, dont il avait sn aussi gagner la confiance, fut l'examinateur et le juge du plan d'abord remis à Barras. Les services qu'il avait rendus à la convention le 13 vendémiaire (5 oct. 1795) et la faveur résultant de cet exploit lui firent également obtenir sans peine les suffrages des trois autres directeurs. Ayant pris le commandement de l'armée d'Italie, qu'il mena si rapidement à la victoire, il ouvrit une correspondance confideutielle, soit avec Carnot, soit avec Barras, auquel il adressait plus particulièrement ses aides-de-camp chargés de missions secrêtes. Quand, après le traité avec le roi de Sardaigne, il eut fait son entrée à Milan, tant de pouvoir réuni dans ses mains offusqua les directeurs, et ils vonlurent qu'il partageat le commandement avec Kelfermann. Voyant tout son avenir compromis par cette résolution, Bonaparte envoya des instructions à son aide-de-camp Murat qui était alors à Paris, et déjà très-avant dans la confiance de Barras. Il le chargea de s'assurer entièrement le patrouage de ce directeur, en faisant mettre à sa disposition un million qui était en dépôt à Gênes; et , tandis que Murat pressait Barras de détourner ses collègues de disloquer l'armée d'Italie, Joséphine circonvenait Carnot pour le même objet. Sur les observations de celni-ci, le directoire remit en délibération la séparation des deux armées, el il fut décidé que Bonaparte resterait le maître absolu de l'Italie. Que ne lui fallut-il pas alors d'adresse et de ménagements pour se maintenir en même temps dans la faveur de Barras et de Carnot déjà en pleine rivalité! Barras était fort mécontent

de son collègue qui aurait voulu conduire à son gré toutes les opérations de la guerre; et le rigide Carnot s'indignait de ce que Barras, protectenr chonté de tous les traitants, de tous les fournisseurs, s'enrichissait de leurs pots de vin, et par ce funeste exémple répandait dans toutes les parties de la république une contagion de rapine et de concussions. Et ce fléau ne s'arrêtait point aux affaires de l'intérieur ; à l'ouverture de la campagne de 1797, l'antique république de Venise craignant pour son existence, l'ambassadeur Quirini vint implorer contre les projets de Bonaparte l'appui du directoire. Saisissant avec empressement nne pareille occasion, Barras lui dépêcha un aide-de-camp pour le sonder, ct mettre à prix la protection qu'il lni officait. Le puissant directeur, voulait bien consentir à préserver les Vénitiens de leur ruine, si de leur côté ils mettaient à sa disposition une somme de deux cent mille ducats. Quirini ayant consulté son gouvernement fut autorisé à suivre cette négociation, mais avcc la recommandation de prendre des suretés. En faisant intercenter an courrier da gouvernement de Venise, Bonaparte découvrit cette intrigue; et comme elle contrariait ses projets, il la signala au directoirc, sans tontefois compromettre le nom de Barras (4). Le traité préliminaire de Léoben, en donnant plus d'activité aux négociations diplomatiques, donna aussi plus d'intensité aux passions politiques du dedans et du dehors. Le directoire

<sup>(4)</sup> Quirini s'était déjà fort avancé, et il avait signé des lettres de chappe pour sept cent mille france. Loraque la republique de Venàes tomba définitivement, il hai fui impossible de les payes, On l'arréta le 3 déc. 1797, et il fut conduit au château de Milan, d'ou il s'évada quelques mois

d'ailleurs était divisé. La mésintelligence entre Barros et Carnot prenait un tel caractère de violence et d'aigreur, qu'un déchirement dans l'état était inévitable par la raison que les partis se groupaient autour de ces . deux directeurs, qui formaient comme deux sommités opposées dans le gonvernement. Le parti de Barras, en minorité dans les deux conseils, l'emportait au directoire sur le parti de Carnnt qui, aux yeux des révolutionnaires, penchait trop décidément vers la paix au dehors et vers un système de modération dans l'iutérieur. La réunion de Clichy, où n'entraient que des membres du corps législatif, voulait donuer la prépoudérauce à Carnot et à Barthélemy, Barras, en butte anx attaques de ce parti, fit tomber un accès de sa colère sur Poncelin, rédacteur d'un journal qui l'avait fort mal traité, et qui, enlevé par des sbires, fut indignement flagellé dans une des chauibres du palais directorial (Voy. Poncelin, au Supp. ). Cet étrange abus de pouvoir redoubla les clameurs, et le nom de Barras retentit dans tous les journaux eu même temps qu'il figurait sur les placards dout chaque jour les murs de Paris étaient couverts. C'était le prélude d'évènements plus importants, et auxquels chaque parti se préparait. La majorité du directoire, conduite par Barras, ne négligeait rien pour mettre l'armée dans ses intérêts. Ce fut à cette époque qu'il envoya Dubois de Crancé à Bonaparte pour l'obliger à se prononcer. Déjà blessé par les discours et les écrits des orateurs et des journalistes du parti clichien, le général en chef de l'armée d'Italie envoya son aide decamp La Valette à Barras, avec une lettre où il offrait à la majorité du direc-

toire de marcher sur Paris à la tête de vingt-cinq mille hommes, si les affaires prenaient une tournure défavorable à la république. Barras fit signer à ses deux collègues une réponse secrète d'approbation et d'acceptation. Mais, pour l'exécution du coup d'état qu'on méditait coutre les conseils, et dont le / plau fut d'abord arrêté chez Barras, les amis de ce directeur jetéreut les yeux sur Hoche dont l'armée d'ailleurs était plus rapprochée de Paris que celle d'Italie. Mme Tallien ayaut contribué à ce choix par l'ascendant qu'elle exerçait sur Barras, ou vit Mme de Staël et sa coterie, fortifiées par le parti qui prônait et exaliait Bonaparte , faire coucevoir des craintes sur les suites de l'interveution de Hoche, en représentant ce général comme très-entrepreuant et d'une ambition dangereuse. Aiusi fut écarté Hoche, au moment où il allait entrer dans la carrière du pouvoir. La marche des, troupes fut suspendue par suite de l'éveil que cet incideul donna aux deux conseils ; et le triumvirat directorial, vonlaut s'assurer désormais l'action entière du gouvernement. pour frapper le coup d'état qui u'était qu'ajourue, écarta les ministres qui n'étaient pas exclusivement à sa disposition. Barras se promettait surtout par ce changement d'ôter le portescuille de la guerre à Carnot, et, en renversant Pétiet, sa créature, de faire donner celui des affaires étrangères à Talleyrand qui y était porté par la coterie de Mª de Staël. Mais Rewbell , qui votait avec Barras, repoussait Talleyrand qu'il qualifiait, dans sa grossièreté révolutionnaire, d'intrigaut, d'émigré ayaut joué tous les partis : « Cela est posα sible, dit Barras, mais trouvez-en « uu qui counaisse mieux tous les ca-

w binets, qui ait antant de talent, et « qui puisse servir aussi utilement un « gouvernement qui ne doit plus être « celui des sans-culottes!... » A force d'entendre vanter Talleyrand, Rewbell renouca a son opposition, et Barras annonca le changement des ministres & Bonaparte, changement qui irrita au dernier point le parti de Clicby et les amis de Carnot. Willot, arguant de la déclaration de Barras au Châtelet en 1700, où il s'était dit lui-même âgé de 33 ans, prétendit qu'il n'avait pas l'âge de 40 ans exigé par la constitution pour être directeur, et fit passer la proposition d'un message au directoire pour savoir quel était l'âge de Barras lors de son entrée en fonctions. Par la on espérait l'expulser du gouvernement. Le directoire écrivit au conseil que Barras était né le 30 juin 1755, qu'ainsi, à l'époque de son entrée en fouctions, il avait 40 ans plus trois mois, et par conséquent l'àge vonlu par la loi. Barras publia même à l'appui de cette assertion un acte de naissance que l'on crut être celui de son frère (5). An reste, cette attaque, d'un caractère trop vague pour les circonstances, ne pouvait pas avoir d'autre résultat que de donner l'éveil à celui contre lequel on la dirigeait, et de le décider à surprendre ses ennemis avant qu'ils eussent rassemblé des moyens suffisants pour le renverser (6). On pourra juger dans quelle disposition d'esprit

était Barras par la lettre confidentielle qu'à cette même époque l'aidede-camp La Valette écrivit à Bonaparte. « Ce matin j'ai vn Barras; il m'a « paru bien affecté de tout ce qui se « passe. Il ue m'a pas caché que la « division est très-prononcée entre a les membres du directoire. - Nous a nous tiendrous fermes, m'a-t-il dit, « et si nous sommes decrétés d'accua sation, nous monterons à cheval et « nous les écraserons. —Il m'a répété « que, dans la crise où ils se trouvaient. « de l'argent les aiderait puissamament. Je loi ai fait votre propoa sition ; il l'a acceptée avec trans-« port, et vous écrit à ce sujet. » Cette proposition n'était rien moins que l'offre de trois millions ponr aider le directoire dans son conp d'état. Barras ne tarda pas en effet à demander à grands cris de l'argent à Bonaparte lin-même. « Point de « retard, lui disait il, songe bien que « c'est avec de l'argent seulement que « je peux remplir tes bonorables et « générouses intentions. » En altendant les trois millions promis. Bonaparte envoyait à Paris son lieutenant Augereau, ponr diriger la jouroée qui se préparait contre les conseils et la minorité du directoire. Le 3 août, La Valette mandait encore à Bonaparte: «Barras dità qui veut l'entena dre : J'attends le décret d'acensa-« tion pour monter à cheval et marcher « contre les conspirateurs des cona seils, et bientôt leurs têtes ronle-« ront dans les égoûts. » Ces menaces faites par un bomme d'exécution ne laissaient pas d'intimider les conseils. Tontesois, La Réveillère et Rewbell ne partageaient pas d'abord les passions fougueuses de Barras, ni la violence de ses projets : aussi était-ce sur lui que se portait plus particulièrement l'animadversion publique ;

<sup>(5)</sup> One a second dent it temps Barres d'arrès d'arrès d'arrès d'arrès de la résiste des la prisent en la prisent en la prisent en la fait i trardere, a de la résent en la fait de la résent de la résent en la fait de la résent de la résent en la résent de la résent

c'était à ses liaisons avec Bonaparte, avec Hoche et avec d'autres généraux, qu'on attribuait l'esprit dont les troupes, élaient animées. Dans le triumvirat il y avait donc hésitation, lorsque Barras pressait le coup d'état. La situation, d'ailleurs, se compliquait par les lenteurs que l'Antriche meltait à conclure la paix, espérant trouver, dans les troubles qui agitaient la France, des chances d'arrangement plus favorables. Barras ayant poussé Rewbell et La Réveillère-Lépeaux à la rupture de l'armistice, l'ordre de reprendre les hostilités allait être expédié, lorsque Carnot et Barthélemy demandèrent que leur opinion molivée, pour s'opposer à une mesure si désastreuse, fut inscrite sur le registre des délibérations. Cette demande avant effravé Barras. la question fut ajournée. Mais sur une nouvelle dépêche peu pacifique de Bonaparte, le triumvirat posa de nouvean la question déjà débattue. Une explication avec les deux directeurs dissidents cut lieu dans la nuit du 14 au 15 août, et se renouvela dans la matinée : elle fut des plus vives : il y eut même des provocations entre Barras et Carnot. Toutefois, les deux directeurs du parti de la paix parvinrent à faire ajourner de nouveau tout projet de recommencer la guerre. La Valette sit ainsi part à Bonaparte de ces déchirements du directoire. « Voici mot pour mot ce « que m'a dit Barras avant-bier : « Enfin, j'ai déchiré le voile ce a matin au directoire. Ilétait ques-« tion des négociations d'Italie. Car-« not prétendait que Bonaparte était a dans une situation assez avanta-« geuse, quand il signa les prélimia naires , pour ne souscrire qu'à des « conditions qu'il pût tenir par la a suite. J'ai défendu Bonaparte; j'ai

« dit à Carnot : tu n'es qu'un vil scé-« lérat ; tu as vendu la république, et « tu veux égorger ceux qui la défen-« dent : infame brigand! Il n'v a a pas un pou de ton corps qui ne « soit en droit de te cracher au « visage. Carnot me répondit d'un « air embarrassé : Je méprise vos pro-« vocations, mais nn jour j'y répon-« drai. » A l'arrivée d'Augerean à Paris, Barras avaitannoncé cette nonvelle à La Valette en lui disant . « Sa a présence en fera pálir plus d'un, « surtont quand nous lni aurons con-« féré un titre qui donnera plus de a poids à ses actes, » En effet, Augereau fut nommé commandant de Paris, et destiné in petto à se mettre à la tête du mouvement contre les conseils. C'était particulièrement avec Barras qu'il conférait à ce sujet. Dans une dépêche confidentielle à Bonaparte, il lni disait : «Hâtez-yous « de recueillir et d'envoyer, par un « officier de confiance, toutes les pie-« ces tronvées à Venise, Vérone et « autres lieux, qui dévoilent le sys-« tême royal de Clichy : elles don-« neront lieu à démasquer les traîtres a et à provoquer leur supplice : c'est u au directeur Barras qu'il faut a les adresser ... » Ce fut sur ces pièces qu'on fonda le coup d'état provoqué par Barras, Augereau et le ministre de la police, Sotin. Le prince de Carency , avant revélé à Barras et à Sotin le secret des royalistes qui devaient opérer leur monvement contre les triumvirs directoriaux, le 3 septembre, ceux-ci paralysèrent le monvement par leurs menées dans le corps législatif; et le lendemain, 18 fructidor (4 sept. 1797), ils assurèrent leur attaque dirigée par Augerean, qui, après avoir investi le lien des séances des denx conseils, en força l'entrée , et arracha les députés qu'on voulait

BAR

proscrire. Cinquante-quatre furent condamnés à la déportation, ainsi que les directeurs Carnot, Barthélemy, et plusieurs journalistes. Carnot parvint à se sonstraire à la déportation par la fuite. Dans la journée même du 18 fructidor, Barras et La Valette annoncerent leur triomphe à Bonaparte; et par post-scriptum le directeur ajonta: a Lapaix, la paix! mais a honorable et solide, mais non pas « l'infame proposition de Carnot ... » Deux jours après, il lui écrivit encore : « Les infames journalistes au-« ront leur tour anjourd'hui. La « résolution des cinq-cents sera « adoptée. On nous doune demain « deux collègues , François de Neu-« château et Merlin ( qui rem-« placèrent en effet les deux direc-« leurs proscrits ). Termine la paix, a mais une paix honorable; que le Rhin soit limite; que Mantoue soit « à la république cisalpine , et que a Venise ne soit pas à la maison " d' Autriche. Voilà le vœu du direc-« toire épuré ; voilà celui de tous les « républicains : voilà ce que veulent « l'intérêt de la république et la gloire « bien méritée du général et de l'im-« mortelle armée qu'il commande. » Il lui écrivit encore deux jours après : « Ton silence est bien étrange, mon « cher général ; les déportés sont a partis hier: Augereau se conduit « on ne peut mieux, il a la confiauce « des deux partis ; elle est bien mé-« ritée. Les Bourbons partent demain « pour l'Espagne »(7). Mais, malgré toutes ses avances à Bonaparte, Barras conservait à son égard une grande méfiance, au sujet des trois millions que le conquérant de l'Italie ne lui avait pas envoyés. Bonaparte, de son

côté, n'entendait pas se sonmettre au pouvoir toujonrs croissant de Barras; et gené par ses instructions relatives à la paix, dont la révolution du 18 fructidor pressait le dénonement, il renonvela le stratagème de l'offre de sa démission et de la menace de sa retraite. Bien que son énorme puissance donnât deja beanconn d'ombrage aux directeurs, ils ne pouvaient pas, dans l'état des affaires, se passer de ses services. En conséquence Barras, d'accord avec ses collègues, lui envoya à Passeriano, au moment où les négociations touchaient à leur terme, Bottot, son secrétaire intime, qui fut chargé de le sonder. Bonaparte devina facilement la mission de cet émissaire: il se joua de lui, et fit la paix au mépris de ses instructions. Le directoire n'osa pas se plaindre; et, quelques mois plus tard, lorsque Bonaparte revint de Rastadt, où ce général avait paru un instant pour y diriger les négociations, on lui fit une magnifique réception (10 décembre 1798 ). C'était Barras qui . présidait ce jour-la : il adressa à Bonaparte une réponse emphatique, même un peu ridicule, et se jeta dans ses bras, ponr lui donner l'accolade fraternelle. Ses collègues suivirent cet exemple, et ils pressèrent aussi fort tendrement dans leurs bras le héros pacificateur. Ce fut nne véritable scène de comédie, où personne ne dit sa pensée. Il est sûr que dès-lors Bonaparte aurait voulu renverser le directoire et s'emparer du pouvoir; mais, selon son expression, la poire n'était pas mûre. Les directeurs qui l'avaient pénétré, mais qui craignaient de se dévoiler, lui offrirent la perspective d'une invasion de l'Angleterre. Il préféra la conquête aventureuse de l'Egypte. Barras et le ministre Talley-

<sup>(7)</sup> C'étaient les Bourbons de la branche d'Orléans et le prince de Conti.

rand s'entendirent pour l'y pousser. S'en étant ainsi débarrassé , le directoire se crut plus affermi; mais il avait à lutter contre les efforts souvent réunis des rovalistes et des Jacobins. Ces derniers inquiétaient tellement Barras, que, dans la semaine même qui avait suivi la révolution du 18 fructidor, il n'avait pas hésité à se mettre en rapport avec des agents du prétendant, cherchant à les rassurer. et les couvrant de sa protection. On sait que ce fut lui qui fit alors écarter la proposition de bannir tous les nobles. On ne peut douter que, frappé de l'instabilité de tous les gouvernements révolutionnaires, il n'ait voulu, dans ce temps là, se faire un appni d'un autre côté, et qu'à la même époque il n'ait combattu de tout son ponvoir les anarchistes dans les élections. Au mois de mai 1798, il fit tous ses efforts pour que celles où ce parti avait prévalu fussent appulées. Il avait à ses ordres une police de sureté, dont la principale affaire était d'épier les démarches des Jacobins. Les royalistes avec Agguels il était en rapport surent contraints de lui faire parvenir des buli tins sur cette même faction, qui leur était encore mieux connue qu'à lui-même. Ces bulletins lui furent toujours remis par l'entremise de Macé de Bagneux, son ami, qui vivait avec lui, occupant une partie de son appartement au Luxembourg. Onel contraste dans cet homme qui venait de frapper si cruellement lui-même le parti royaliste à la journée du 18 fructidor! Sentantcette contradiction, il disait dans l'intimité, qu'il n'avait agi dans cette occasion que pour sa sureté personnelle. Il convenzit anssi qu'il avait échappé à un grand danger, ne conceyant pas comment le directoire avait pu triom-

pher dans une lutte où toutes les chances étaient ponr les conseils. « Il ne leur anrait fallu, disait-il, « qu'assez d'éneggie et d'unanimité a pour porter le décret d'accusaa tion! » Ces contradictions dans les pensées et dans les actions de Barras. expliquent assez sa conduite ultérieure. Maintenant nous devons le considérer sons l'influence de l'époque si remarquable où le directoire, n'étant plus retenu par aucun contre-poids. envahit l'Egypte en pleine paix, renversa le pape, révolutionna la Suisse, subjugua le royaume de Naples et. faisant cronler le trone de Sardaigne, suscita une nouvelle coalition plus formidable que la première. Pendant ces évenements qui remplissent un intervalle de quinze mois, Barras n'eut que les apparences de la suprématie, puisque Rewbell, plus maître que lui de ses mouvements, l'obtenait presque toujours par sa fermeté on son obstination, sachant gagner et amener à ses vues, ses trois antres collègues, que Barras, toujours occupé de ses plaisirs, ne soignait et ne ménageait pas assez. Quoiqu'il dirigeat exclusivement tout ce qui avait rapport à la guerre, Rewbell parvint à en faire donner le porteseuille à Schérer, son parent et sa créature, et a prodiguer les places les plus importantes à tous ses affidés. L'accaparement de toutes les affaires était tel de la partde ce dur Alsacien, que Barras n'était pas sûr de la plus petite faveur, à moins de l'emporter de vive force et par des menaces. Cette tyrannie de Rewbell devint si insupportable pour Barras, qu'il l'obligea en mai 1799, de sortir du directoire, en acceptant la boule noire, que d'abord il avaitété convenu de laire tomber dans les mains de La Réveillère-Lépeanx. Barras préféra l'autre combinaison, bien qu'il prévît que Sieves serait le remplaçant, et que celui-la avait derrière lui un parți très-puissant. Le directoire, plus que jamais en hutte an mécontentement général, se voyait obligé, bien que privé de ses meilleurs généraux, de résister aux efforts de la seconde coalition qui, sur le vaste théâtre de la guerre, obtenait des succès effrayants. A la suite d'une révolution appelée la journée du 30 prairial (18 juin 1799), trois des cioq directeurs, Treilhard, La Réveillère-Lépeaux et Merlin de Douai, furent éliminés par le corps législatif. Gohier (Voy. ce nom, au Supp.), Roger-Ducos, ex-conventionnel de la plus complète nullité, et Moulin, général presque ignoré. devinrent les eollègues de Barras dont toutes les vertus et le talent politique étaieot dans l'audace et l'habitude de tous les vices, et de Sieyes, doué de toute l'astuce d'un mauvais prêtre. Entre toutes les journées de la révolution, celle-la se distingua par cette exception . qu'elle s'opéra sans émeute comme sans baionnettes, par la seule force des actes législatifs. Il était aisé, de voir que Barras ayant résisté à ce mouvement, mais ne l'ayant pas fait, avait beaucoup perdu de son influence. Il lui en resta néanmoios assez pour faire appeler Fouché de Nantes au ministère de la police. Toutes les factions s'agitaient, et la France était sur un volcao. C'est ici qu'il faut placer le récit des relations de Barras avec les agents de Louis XVIII, que voulait rétablir l'empereur de Russie, Paul Ier, chef de la nouvelle coalition. Le Neuchatelois Fauche-Borel (Voy. ce nom, au Supp.), qui déjà avait gagné Pichegru à la cause royale, fut chargé de ces périlleuses communications.

Un rapport fut fait à ce sujet, par les envoyes de Louis XVIII à l'empereur de Russie, qui approuva les négociatioos, et le prétendant expédia aussitôt à Barras des lettres-patentes que le comte de Saint-Priest remit à Guério de St-Tropez, ami et confident de ce directeur. Ces lettres-patentes avaient pour base les demandes faites au nom de Paul Barras, qui consentait à rétablir la monarchie, dans la personne de Louis XVIII, lequel, de son côté, promettait à Barras sureté, indemnité : sureté, en engageant sa parole royale de s'interposer entre Paul Barras et tout tribunal quelconque qui voudrait connaître de ses opinions, de ses votes et de sa vie passée, et d'annuler par son pouvoir souverain toute recherche à cet égard ; indemnité, en lui assurant le paiement d'uoe somme au moins équivalente à celle que pourraient lui valoir deux annéesd'exercice encore au directoire. Cette somme était évaluée largement à douze millions de livres tournois, y compris les deux millions qui devaient être distribués entre ses coopérateurs, sans compler la somme nécessaire aux frais du mouvement à effectuer dans Paris. Telle fut la substance des lettres-patentes, datées dn 8 mai 1700. revêtues de la signature du roi, contre-signées par le comte de Saint-Priest et scellées du sceau de l'état. Voici maintenant le récit que Fauche-Borel a publié : « Je me suis bieo gardé « de représenter M. de Barras, régi-« cide, comme revenu franchement « aux Bourbons et comme accueil-« lant avec transport le projet qui

« tendait à rétablir Louis XVIII.

« J'ai dit et j'ai prouvé que Barras

a avait onvert une négociation se-

crète avec les agents du roi, et que

e le roi s'était assuré de l'assenti-

a ment de l'empereur Paul Ier, qui

c était alors le chef de la coalition « armée contre la France. Et dans a quelle circonstance eut lieu cette « négociation? Au moment où la « řépublique était dans le plus grand « péril , déchirée par les factions a daus l'intérieur, et au dehors atta-« quée sur ses frontières mêmes par « des armées victorieuses. La des-« tinée de la France, ou plutôt celle « dn gouvernement directorial, ala lait dépendre d'une seule bataille. « Or, j'ai dit que, dans un avenir a si menacant, M. de Barras néa gociasecrètement pour sa sécurité, a pour s'assurer au besoin un asile, « de l'argent et du repos. Tel on a « vu Fouché, régicide, négocier à a Gand avec Louis XVIII . d'abord « dans la vue de sa sécurité future et de la conservation de ses ri-« chesses; puis, par un délire d'ama bition, changer de vue et former « nn plan plus vaste. » Barras vivait encore lorsque cet écrit a paru, et il ne la pas dénié. Du reste, comme dans toutes les intrigues politiques essentiellement cachées, il y eut la négociation confidentielle, dont Guérin de St-Tropez, ancien officier de marine, fut l'intermédiaire, et la négociation, en quelque sorte ostensible, que Fauche-Borel exécuta. D'autres agents encore y furent employés, et nous sayons que l'abbé de Crangeac, neveu de Précy, eut, pour le même objet, plusieurs conférences secrètes au Luxembourg. Pour plus de sureté, Barras fit à \* ses collègues quelques ouvertures; mais il est certaiu qu'il ne donna aucun renseignement, et que surtout il ne compromit pas les agents royalistes avec qui il continua d'avoir des rapports. Pendant les deux mois de crise, qui précédérent l'invasion du pouvoir par Bonaparte, Barras se-

conda Sieves dans son opposition aux Jacobins exagérés, qui voulaient faire déclarer la patrie en dauger, afin de s'emparer du gouvernement. Ils n'avaient pour eux que deux des directeurs nouvellement élus, Gobier et Moulin. Barras, blasé par la possession du pouvoir, par l'habitude de la dissolution, et d'ailleurs en proie aux anxiétés d'une négociation épineuse. semblait disposé à se neutraliser. Sieves conspirait avec son humble collègue, Roger-Ducos, pour renverser la constitution qu'il n'avait pas faite, et v substituer son senat absorbant et son grand-électeur dont il eût été le grand-chancelier, Ce grand-électenr était le duc de Brunswick, appuyé par des armées, par sa baute réputation et par des alliances. Mais il fallait à Sieves un chef d'exécution, un moteur visible. Moreau seul, parmi tous les généraux, depuis la mort de Joubert, avait assez de réputation, de crédit pour se charger ... d'un tel rôle; mais il n'avait pas asses de caractère : sans en rejeter le projet, il en déclina l'exécution. Alors Sieves se crut obligé de mettre dans ses intérêts son collègue Barras : comme il n'avait pas avec lui de liaisons d'intimité, il lui adressa son confident Chazal, après l'avoir averti de mettre beaucoup de prudence dans ses discours. Chazal arriva chez Barras. lui débita d'abord des lieux communs, en parlant des dangers que présentaient d'un côté les royalistes et de l'autre les Jacobins; il passa ensuite à la situation de la république, à celle des membres du directoire, enfin, à la nécessité d'un autre ordre de choses. Barras répondit avec humeur : « Tous ces « maux sont dus à ton grand-prêtre ; a il entrave toutes nos délihérations, « il conspirer sa tête très-surement

a et peut-être les nôtres rouleront a dans les rnes de Paris qu'il asite « et qu'il trompe, » Cette réponse portée à Sieyes, le détermina à ne plus différer le renversement du directoire, pour établir son gouvernement projeté. Mais son embarras était grand sous le rapport de l'exécution. Moreau persistait dans son refus, quand on apprit que Bonaparte venait de débarquer à Fréjus (9 octobre 1799). La patrie est sauvée ! s'écria Sieyes avec un transport involontaire ; et Bonaparte était à peine entré dans Paris, qu'il lui envoya des émissaires. Bientôt fut établi chez ce général un comité qu'il présidait lui même, et auquel Sieyes et ses adhérents ne manquaient pas d'assister. Barras ent aussi des conférences avec Bonaparte, mais saus confiance ni intimité. Il v fut ponrtant question, une fois, des moyeus de sanver l'état: Talleyrand, Fouché, Réal étaient présents : chacun redoutait le retour de l'anarchie; Bouaparte dit : « Si Barras n'était a pas membre du gonvernement, je a ne verrais ancune garantie, et je « m'en irais : c'est lui qui doit se a mettre seul à la tête des affaires. » Barras répondit : « Je m'occupe de a garantir la France des entreprises « des méchants. J'irai au corps légis-« latif lui exprimer ce qu'il convient « de faire, et je donnerai ma démis-« sion ... » Tous alors feignirent de l'en dissuader. Barras ajonta : « Le « changement dont yous sentez la « nécessité est prévu partout, il est « urgent; le corps législatif désia gnera un chef provisoire pris hors « de l'armée, en attendant la réu-« nion d'une assemblée constituante « et l'organisation définitive de la a France ... Quaut a moi, jen'accep-« terai rien ; je veux me retirer des

affaires. » Cette opinion fut combattue ; on apercut du dépit, et l'on vit bien qu'il y avait de la froideur entre Barras et Bonaparte. Sieves n'avait pas manqué de mettre celui-ci en garde contre les projets de sou collègue; il lui avail même révélé des détails qu'il tenait du ministre prussieu Haugwitz, sur la uégociation secrète avec les Bourbons, que Fanche-Borel avait communiquée à la cour de Berliu, et il avait représenté Barras comme un lâche parjure qui, voyant la république en danger, voulait transiger avec ses enmemis. Fort de cette révélation et de quelques autres confidences de Sieyes, Bonaparte se promit d'en profiter autant que les circoustauces le permettraient. Ainsi tout marchait à une révolution, et chacun se préparait à en tirer parti, quand Dubois de Grancé, ministre de la guerre, et l'un des jacobins les plus prononcés de ce temps-là, se fit fort d'arrêter Bonaparie. Il en demanda l'ordre à Barras, et lui dit du ton le plus résolu : « Signez l'ordre d'arrêter le des-« pote qui veut monter sur le trône ; a je le tne. » - a Je me f ... de « tout ce qui arrivera: je vais me « mettre au bain; qu'on ne me traa casse pas davantage. » Ce fut toute la réponse de Barras. Il ne savait rien de ce qui se passait aux Tuileries , lorsque mesdames Tallien et de Carvoisin vinrent lui apprendre que Bonaparte, à la tête de la force armée, s'emparait définitivement du ponvoir. Il eu parnt confondu ct s'écria doulonreusement : « Ce petil a b.... de gueux nous a tous trom-« pés! » Quoique maître de la force armée, Bonaparte craignait cependant encore Barras; et, voulant le dépopulariser, il dit alors hautement qu'il lui avait proposé de se mettre

200

an-dessus des lois, et le menaça, s'il osait faire la moindre tentative pour s'opposer à son entreprise, de révéler tout ce qu'il lui avait proposé en faveur des royalistes. C'était la démission du directeur que Bonaparte voulait ainsi arracher; et, en effet, Barras l'envoya à Saint-Clond, par une lettre entortillée dans laquelle on parut entrevoir quelques regrets à travers les assurances d'adhésion à des évènements auxquels il ne pouvait plus s'opposer. Dès que Bonaparte eut cette démission, il voulut rattacher au nouvel ordre de choses son ancien protecteur, mais Barras refusa les ambassades et les commandements qui lui furent offerts. Le lendemain Botot s'étant présenté de sa part a Bonaparte, le nouveau consul l'apostropha ainsi, frémissant de colère : « Que venez-vous faire? « m'espionner pour votre Barras! il « sait que je n'aime pas le saog ; dia tes-lui qu'il se rende sur-le-champ « à Bruxelles, car si j'eusse connu « huit jours plus tôt l'affaire des let-« tres-patentes, je les lui aurais fait « placer sur la poitrine, et je l'aurais « fait fusiller ainsi que vous... » Barras, qui s'élait reliré dans sa terre de Gros-Bois, fut obligé de la vendre et de se rendre à Braxelles, avec défense de revenir sans une permission (8). Ainsi exilé, le malheureux directeur parut vivre dans un complet éloignement de toute affaire politique. Cependant on ne peut douter qu'il ne nourrît secrètement dans sou ame un grand désir de vengeance. Lié depuis long-temps avec Moreau, il connut en 1803 les projets de ce

général, et fut alors relégué à Toulon. Plus tard, impliqué dans la conspiration dite de Charles IV, en faveur des Bourbons de France et d'Espagne, il fut soupconné, mais sans motifs, d'avoir communiqué avec l'amiral anglais Exmouth, par l'entremise de Constant, son maître-d'hôtel ; car il tenait encore un grandétat de maison, étant sorti du directoire avec plus de deux millions de fortune. A la suite de cette affaire où il y ent quelques victimes, Barras, relégué à Rome, y resta près de deux aos. Là il renoua ses anciennes relations avec Murat qui lui était encore attaché, et qui le couvrit tant qu'il put de sa protection pendant tout le temps de défaveur et d'exil-Enfin la restauration offrit de nouveau à Barras l'accès de Paris, dont si long-temps il avait regretté le séjour. Il vint, en 1814, occuper, rue des Francs-Bourgeois, l'hôtel qu'il avait donné à M. Victor Grand, ancien intendant de sa maison. C'est là que Fauche-Borel, qui n'avait jamais eu avec lui de relations que par écrit, fit sa connaissance personnelle. « Je « compris en le voyant, dit-il « dans ses mémoires, qu'il n'avait « pas dévié des sentiments qu'il « m'avait parn avoir adoptés avant -« et depuis l'avenement de Bonaparte « au pouvoir. Il cherchait depuis à « se réhabiliter dans l'opinion publi-« que, contre laquelle il avait sans « doute beaucoup à lutter, parce « qu'elle juge toujours trop les hom-« mes d'état comme des ciloyens or-« dioaires. Barras paraissait intime-« ment convaincu de la nécessité « d'une réunion franche de tous les « partis autour du roi, qui seul pou-« vait assurer le repos et la franquil-« lité dont la France éprouvait un a si grand besoin. Ces dispositions

<sup>(8)</sup> On fit alors une caricature degoulante sur la manière dont il rendait cette terre qui, ache-tec depuis par le général Moreau, porta tonjours malheur à son propriétaire. A—r.

« me semblaient d'autant plus heu-« reuses, que je n'ignorais pas qu'il « exerçait deja dans Paris, sur les « débris du parti républicain, une « influence qui ne resta pas inaper-« çue.... » C'était au moment où l'on commençait à tramer le retour de Bonaparte relégné à l'île d'Elbe, L'un des hommes les plus fameux de l'époque, Fonché, disgracié et relégué lui-même en Italie par Bonaparte, inconsolable d'avoir été étranger aux derniers évènements, et réuni déjà au parti qui se reformait contre les Bourbons, fit épier Barras. Sachant qu'il voyait Fauche et Guérin de S. Tropez; soupconnant qu'il agissait dans les intérêts du roi, et craignant qu'il ne parvînt à faire échouer la conspiration qui tendait au retour de Napoléon, il lui détacha Lombard-Taradeau ponr le sonder et le ramener à ses idées. Tallien, qui avait marché dans la Convention avec Barras, entrait aussi dans les vues de Fouché. Quant à Lombard-Taradeau, compatriote de Barras, et dès longtemps un de ses protégés, mais devenu la créature et le commensal de Fonché, il inspira de la défiance à l'aneien directeur qui repoussa durement ses insinuations; mais Lombard ne se tiut pas pour battu; il revint à la charge, et le pressa de voir au moios son ancien collègue. « Je ne veux « pas voir Fonché, dit Barras, parce « qu'il a porté la livrée du tyran, et « moi je n'ai pas porté cette li-« vrée. » Toutefois , Barras ayant fait part de ces menées à Guérin de S. Tropez qui avait tonjours sa confiance, celui-ci lui dit qu'il ne fallait pas repousser l'émissaire de Fouehé, et il lui représenta que, dans la situation des choses, il devait tout entendre et tout savoir. Barras iusistant pour ne pas recevoir chez lui

Fouché, on convint d'un rendez-vous sur le boulevart St-Antoine; et le rendez-vons ent lieu daus le mois d'août 1814. L'ancien ministre de la police indiqua les bases de son plan a Barras, et lui dit : « Nous savons « que vous agissez contre nous, et que « vous voulez conserver les Bonr-« bons; nous n'en voulous point, et a vous ne devez pas plus en vouloir « que nous. Que pouvez-vous en al-« tendre?.... » Barras furieux lui répondit : « Vous êtes des coquins, « des misérables, vons avez servi le « tyran; mais moi je ne me suis pas « vautré, et je ne donnerai jamais les a mains à ce qu'il ressaisisse le pou-« voir .- Vous avez tort, reprit Fon-« ehé, de vous laisser emporter par « le ressentiment; il s'agit ici de « bien autre chose que de petits « souvenirs et de petites passions ; « il s'agit des plus grands intérêts « de la terre. Avec nous, je vons le « promets, vons serez influent; cet « homme d'ailleurs est usé, et n'est « plus à craindre. Nous ne voulons « le faire rentrer que pour rallier « l'armée et lui redonner tonte sa « force; ensuite nons le.. .. », et il fit le signe qu'on le poignarderait.-« Vous le tuerez, répondit Barras, a mais qui mettrez-vous à sa place? « cette vermine de famille, ee bama bin? - Nous trouverons le moven « aussi de les annuler. » Ici Foneho et Barras se séparèrent. Quelques jours plus tard ce dernier sollicita une audience du roi ponr lui dire tout. Le premier mouvement de Louis XVIII fut d'accorder cette audience ; mais des intrigues de cour l'y firent renoncer, et tous les avertissements, tous les conseils que Barras pouvait donner se bornerent à nne conversation qu'il eut chez le duc d'Havré avec M. de Blacas. II

fit d'inutiles efforts pour faire comprendre à ce ministre qu'on était sur un yolcan; qu'on ne devait pas ignorer les intelligences qui existaient entre l'île d'Elbe, Murat, Joseph Bonaparte en Suisse, l'armée, les généraux et même les Tuileries, et qu'il était urgent de prendre une autre marche. M. de Blacas fit entendre à Barras que des intérêts personnels excitaient souvent de fausses craintes; qu'il ne fallait pas s'en rapporter aux alarmistes qui ne cherchaient qu'à grossir le danger. -« Je savais bien, répliqua Barras, « que vous ne me comprendriez pas. « Vous êtes mon parent. A vingt-« cinq ans vous avez émigré , vous « avez vingt ans d'émigration, et vous « n'avez rien appris ni rien oublié. « Vons ne comprenez pas le danger « que court le roi. Vous êtes sur un « volcan, vous ne vous en doutez même a pas. Du reste, soyez tranquille, je « ne veux pas me placer entre le roi a et vous. Je voudrais seulement « contribuer au repos de la France « par la stabilité des Bourbons; mais « il y a des choses que je ne veux ré-« véler qu'au roi. Tout ce que je puis a vous dire, pour que vous en fassiez « le rapport à S. M., c'est que la con-« juration est flagrante ... » La conférence finie, M. de Blacas se plaignit à Guérin des réticences de Barras. Guérin en justifia le motif, et il insista fortement pour que Barras fut admis auprès du roi, ajontant qu'il y allait peut-être du salut de la monarchie. - « Quoi! répond M. de Blacas, « vondriez-vous exposer madame la a duchesse d'Angoulème à tomber « évanouie à la vue d'un homme qui a voté la mort de son père? » Voyant M. de Blacas intraitable, il Ini insinua que peut-être Barras s'ouvrirait tout-a-fait s'il recevait de la

main du roi une lettre qui put le porter à ne rien cacher à son minisfre. Cet expédient fut agréé, et le roi écrivit de sa main la lettre suivante : « Les circonstances ne me permet-« tant pas de voir en ce moment « M. le général comte de Barras, et a connaissant les services qu'il a cher-« ché à me rendre dans le temps « qu'il était membre du directoire « exécutif, ainsi que ceux qu'il peut « me rendre encore en ce moment, je « l'engage à communiquer avec MM. « les duc d'Havré et comte de Blacas, a auxquels il doit avoir une pleine a et entière confiance. Signé Louis. « Aux Tuileries, le 30 août 1814.» Barras recut avec joie la lettre de Louis XVIII, qui lui offrait une garantie dans l'avenir; mais, n'ayant aucune confiance en M. de Blacas, et ne ponyant plus se dissimuler qu'il venait de se compromettre en pure perte pour lui et pour l'état vis-à-vis de son propre parti, il persista dans sa résolution de ne révéler qu'au roi lui-même les secrets de la conjuration. Il annonca au due d'Havré que, ne pouvant plus être utile à S. M. . il allait se rendre dans le midi de la France pour éviter les confidences d'un parti qu'il n'avait plus l'espoir de rattacher aux intérêts du monarque; et il se rendit dans sa terre des Aigalades près de Marseille. La catastrophe du 20 mars et la seconde invasion de la France justifièrent les avertissements de Barras, et attestèrent sa bonne foi dans les révélations qu'il avait offertes. Rentré à Paris peu de temps après le second retour du roi, il se mit de nouveau en rapport avec le duc d'Hayré. On ne peut douter que la haine profonde dont il était animé contre Napoléon et les siens ne fut alors le véritable motif de son zèle pour les Bourbons. Avant même la seconde entrée de Lonis XVIII dans Paris, il avait fait passer à ce prince, plusieurs mémoires et avertissements qui furent mis sous les yeux du roi. Quand Fauche résolut au commencement de 1816 de faire imprimer et de publier le Précis historique des différentes missions dans lesquelles il avait été employé pour la cause de la monarchie, Barras sachant qu'il devait y figurer, et craignant d'être compromis auprès de son parti, fit tout pour dissuader Fauche de ce projet. Voyant qu'il ne pouvait obtenir un tel sacrifice, il agit sourdement pour mettre obstacle a la publication; et il obtint du ministre de la police un ordre en vertu duquel la première édition fut saisie. Vingt-huit exemplaires seulement furent sauvés et répandus. Barras, très-contrarié de cette publicité partielle, dit un jour à Fauche : « Vovez dans quelle fausse position « vous me mettez. Je suis forcé de « répondre aux personnes qui me dea mandent si ce que vous dites est « yrai relativement aux lettres-pa-« tentes. Ne pouvant vous désavouer « entièrement, que puis-je dire? Que a c'est Botot et Mounier qui ont con-« duit cette affaire dans laquelle « vous n'auriez pas dù me faire figu-« rer. Vous me rendrez suspect à a mes amis et à mes connaissances, « et je n'apprendrai plus rien, si vous a ne laites pas un correctif que vous « ajouterez comme note addition-« nelle à votre Précis historique , a et que vous refondrez ensuite dans « votre récit, lors d'une seconde édia tion. L'à, yous expliquerez que c'est « avec Bolot et Mounier que vous « avez traité directement ; et comme « je communiquai dans le temps vo-« tre première lettre au directoire, « je puis ayouer sans inconvénient

« que j'ai reçu des propositions de « l'étranger. » Fanche consentit à ces modifications : et il continua d'entretenir avec Barras les mêmes rapports, au grand mécontentement des vieux républicains qui circonvenaient celui-ci, et qui disaient entre enx : « Il est bien étonnant que, lorsque « nons parlons à Barras des lettresa patentes, il les désavoue, et qu'en « même temps il recoive aussi bien « Fanche-Borel qui les a mises au a jour. » En effet Fauche était reçu chez Barras sur un pied tres-amical (9). Au mois dejuin 1819 parut une déclaration intitulée : Le général Barras à ses concitoyens. Loin d'avoir aucun rapport direct avec les écrits de Fauche, cette espèce de désaven regardait spécialement les Souvenirs et anecdotes secrètes, publiées par Lombard de Langres, qui y avait inséré diverses anecdotes trèspiquantes sur les dernières années du règne de Bonaparte, et qu'il annonçait ayoir puisées dans des conversations

(9) Barras demeurait alors rue Bleue, n. ac L'auteur da cette note qui depnis 1791, l'ayant L'adreut un corte pote qui cepnis 'ay,', ayanc perdu da vue, et se l'ayant aperçu qua dens quelques céremonies publiques, n'arait jumais été l'encemer dans sou palsis du Caxembourg, ni se veuver, comme disait Barras lni-même, alta le visiter dans son domicile bourgeois, on if cut peine à le reconnaître. L'ancien directeur n'avait alors que 63 aus; soais les reprets sur sa grandenr passée, des ennuis de sa position actuella semblaient l'avoir vieilli plus que les ana, l'abus des plaisirs et les infirmités. C'était toujours le meme homme qui, en 1791, froid, taciturne, embarrassé, hésitait sur la bannière qu'il avait à suivre. Mais il était de plus caterrheux, cacochyme, morose, rappetisse tant au moral qu'au phy-sique, et semblait encore flotter entre la republique et la monarchie. Sa conversation moffruit rien de positif ni d'intéressant. Il se plaignait vaguement de tont le monda, et parais-soit regretter surtont d'avoir quitte la certain pour l'incertain. Cette irresolution explique as sez la conduite anterieure et subséquente de Barras, et demontre bien évidemment qu'il n'avait jamais au que l'andace et l'activite du mo-ment, quand il était stimulé par l'intérêt ou l'ambition, at qu'il tensit an main tous les moyens de satisfaire ses goûts on de se maintemoyens de santaire see gonts on us se manne-nir au pouvoir ; mais que, dans tontes les autres circoustauces, il ne fut réellement qu'un homme fost ordinaire.

que le général Lefebvre, duc de Dantzick, avait eues chez Barras et souvent même à sa table. Ces anecdotes-étaient vraies; mais leur divulgation parut alors prématurée. Le duc de Dantzick se voyant compromis dépêcha ses aides-de-camp pour faire supprimer l'édition. Il y avait une page qui révélait également les rapports qu'avait eus Barras avec Louis XVIII avant et pendant l'année 1814. Voila ce qui donna lieu au désaveu qui fut d'ailleurs suggéré à Barras par ceux qui l'entouraient. Il contribua aussi beaucoup à faire supprimer l'édition des Souvenirs et anecdotes secrètes, parce que certains faits qui y étaient consignés l'auraient compromis avec le parti qui déja maîtrisait l'opinion publique. Ce fut dans ce sens qu'il publia la déclaration dont il s'agit : c'était moins encore une réfutation captieuse de faits averes qu'une profession de foi de républicanisme pour satisfaire l'opinion de l'époque. Ainsi il est évident que sur son déclin l'ex-directeur fut circonvenu par une coterie qui voulait le faire mourir républicain, et sans aucune tache de royalisme. Ces contrariétés empoisonnèrent les derniers jours de Barras, infirme et ne quittant plus son fauteuil. Il ne voulut cependant pas désavouer les publications de l'auche-Borel, où tout se trouvait dévoilé, et qui parurent avant sa mort, bien qu'on l'ait obsédé pour tirer de lui un désaven. Barras mourut le 29 janvier 1829, âgé de 74 ans, à Chaillot. Une tentative d'enlèvement de ses papiers politiques eut lieu aussitôt par l'ordre du ministre de la justice Peyronnet; mais déjà ces papiers avaient été sonstraits. Le 1er février, Barras fut inhumé au cimetière de l'Est. M. Pierre Grand, et M. Hortensins de Saint-

Albin, tous les deux avocats à la cour royale, prononcèrent chacun un discours funèbre sur sa tombe; et ils le louèrent sans restriction de ses vertus republicaines. On annonca bientôt après la publication des Mémoires de Barras; mais cette publication n'a pas eu lieu : on sait que sa veuve y met obstacle. - Barras était grand et assez bel homme. Sans esprit ni cul- . ture, il avait cette sorte d'intelligence prompte qui tient au caractère. Ses manières étaient prévenantes; il était actif, brave, généreux, rendait volontiers service; mais ces qualités furent obscurcies par la dissolution de ses mœurs. Dans tout ce qui a été publié au nom de Napoléon, on voit sans cesse celui-ci occupé de repousser et de dénier ses rapports avec Barras et surtout les services qu'il en avait reçus. Cependant il est incontestable que ce fut cet ancien représentant qui le premier sut le distinguer, l'apprécier et l'employer utilement au siège de Toulon ; et il n'est pas moins notoire que ce fut encore lui qui, au 13 vendémiaire, le produisit, et fut la première cause de sa haute fortune. Après tant de persécutions et d'ingratitude, on comprend aisément les motifs de pareilles dénégations. Barras n'a pas eu d'enfants. - Il avait denx frères : l'un était chanoine de St-Victor, à Marseille; l'autre, qui avait émigré (le chevalier), était un joueur effréné; il s'est noyé par désespoir.

BARRAUD (Jacques), juriaconsulte, naquit à Poitiers, vers le milieu du sexitème siècle, fut reçu docteur en droit à Toulouse, et vius exercer la profession d'avocat dans sa ville natale. Lorsque l'àge l'eut forcé d'y renoncer, il publia un commentaire sur la coutume du Poitou. Les avocats de cettle province, si re-

nominés par lenr science, ont toujours fait le plus grand cas de ce travail. Jean Faulcon qui commenta luimême la couteme, met Jacques Barraud, pour le droit nouveau, presque sur la même ligne que Jacques Cujas ? pour le druit romain. Dreux du Radier, deux siècles après, compare l'nuvrage de Barraud à celui de Domat sur le droit romain (1). Il y avait peut-être un peu d'exagération patriotique dans cet éloge. La Bibliothèque de droit de Camus (3º édition, in-8º, tom. 2, p. 247), rapporte d'une manière vague le titre du commentaire de Barraud. Il aurait du être indiqué ainsi : Coustumes du comté et pays de Poictou, etc., avec les annotations sommaires de Me Jacques Barraud , Poitiers , 1625, in-40 On trouve dans la préface un abrégé de l'histoire du Poitnu. Les annotations de Barraud ont été reproduites dans le Coutamier général, ou corps et compilation de tons les commentateurs sur la coutume de Poitou, publié en 1727, par Jos. Boucheul, 2 vol. iu-fol. Barrand laissa une numbrense postérité. -BABRAUD (Jacques), son fils, se fit connaître cumme poète latin et comme juriscunsulte. On a de lui : Recitatio solemnis de sponsalibus et matrimonio, 1632, in-8°. C'est uue thèse ponr le concours d'une chaire de druit à Poiliers. Barrand père et fils ne figurent ni dans les Vies des jurisconsultes de Taisand, ni dans la Bibliothèque des auteurs de droit de Simon. Il y a lieu de croire qu'ils descendaient de François Barraud, commissaire enquêteur à Poitiers, Duverdier qui en a fait mention dans sa Bibliothèque française, 10m. 1,

(1) Bibliothèque historiq. et crisiq. da Poitou. t. III, p. 278.

BAR pag. 607, édition de Rigoley de Juvigny, le cite comme auteur d'une traduction du disconrs de la jeunesse de Fox Morzillo (V. ce nom, XV.

412), Paris, 1579, in-8°. I-M-X. BARRE (ANTOINE LE FEVRE DE LA), lieutenant-général, était l'aïcul du malheureux chevalier de la Barre ( Voy. ce nom, III, 414), qui périt sur un échafaud, pour quelques impiétés que son extrême jennesse rendait peut-être excusables. Il entra d'aburd dans la magistrature, ubtint une charge de conseiller an parlement, et remplit successivement les fonctions de maître des requêtes, d'intendant du Bourbonnais et de l'Auvergne, et enfin de Paris. Bientùt après il quitta la magistrature pour l'état militaire, fut admis dans le curps de la marine, et ayant trouvé l'occasion de signaler son conrage fut élevé au grade de capitaine de vaisseau (V. Chronologie historia. de Pinard, IV, 247). Nummé gouverneur de la Guiane en 1663, il reprit Cayenne sur les Hollandais qui s'en étaient emparés, et fit de cette île le centre d'une colonie qui pouvait devenir très-florissante. Il encouragea la chasse aux tigres ; et, s'il ne parvint pas à les détruire entièrement dans cette partie de l'Amérique, il en réduisit au moins beauconp le nombre, en accordant à tout chassent le fusil avec lequel il aurait tué un tigre, et la pean de l'animal, dont les marchands de pelleterie donnaient nn prix assez considérable. La Barro dressa le plan des furtifications ne cessaires pour inclire Cayenne à l'abri d'une unavelle invasion ; il examina les produits naturels de l'ile, et fit divers essais pour s'assurer des cultures qu'on pourrait y introduire avec le plus de succès, mais ou ne lui laissa pas le temps d'achever les améliora-

tions qu'il avait entreprises dans l'intérêt de la colonie naissante. Toutes les îles que la France possédait en Amérique ayant été cédées à la compagnie des Indes, La Barre revint en Europe avec la réputation d'un habile administrateur. Il fut créé lieutenant-général en 1667; et, envoyé dans les Antilles, il y battit les Anglais qu'il força de lever le blocus de Saint-Christophe. En 1682 il remplaca le comte de Frontenac dans le gouvernement du Canada; mais, déjà sur le retour de l'age, il n était plus guère propre à remplir un poste qui exigeait une grande activité. En arrivant à Québec, il se laissa prévenir contre La Salle (Voy. ce nom, XL, 177), à qui la France devait la découverte récente de la Louisiane; et, sans attendre d'autres témoignages, il manda que ce voyageur était l'unique cause des actes d'hostilité que les Iroquois venaient d'exercer sur des marchands français. Avec un pen de réflexion, il anrait vu que ces hostilités avaient été suscitées par les Anglais, qui, désirant s'attribuer exclusivement le commerce du Canada, cherchaieut par tous les moyens à éloigner les concurrents. La Barre n'ayant pas des forces suffisantes pour commencer la guerre avec quelque espérance de succès, demanda des secours, et, en attendant lenr arrivée, il prit le parti de continuer avec les Iroquois les négociations entamées par son prédécesseur. Sur la fin de l'année 1683 , il reçut deux cents hommes de renfort; mais en même temps le ministre le chargeait d'empecher les Anglais de former aucun établissement dans la baie de Hudson, attendu que, dès 1656, la France en avait pris possession par la cérémonie usitée en pareil cas. Ce secours était beaucoup trop faible pour le

mettre en état d'entreprendre une guerre que les Anglais anraient bien pune pas voir s'achever tranquillement. Il fut donc encore forcé de recourir à la voie des négociations; mais pendant qu'il cherchait à ménager les Iroquois , il Traitait secrètement avec leurs ennemis, et il en obtint la promesse de secours dans le cas où la gnerre viendrait à éclater. Les Iroquois, non moins rusés, lui envoyèrent des députés à Montréal, pour l'assurer de leur attachement sincère à la France. N'imaginant pas que des sanvages pussent porter aussi loin la dissimulation, La Barre leur fit mille caresses, et les renvoya comblés de présents ; mais à peine étaient-ils partis, qu'on recut la nouvelle que les froquois devaient, avant la fin de l'année, pénétrer dans les possessions françaises ponr les ravager. La Barre résolut de les prévenir; et, ayaul réuni toutes les troupes dont il pouvait disposer (1) à Montréal, il s'embarqua sur le fleuve Saint-Laurent, le 1er sout 1684. La flottille, retardée par différentes circonstauces, employa pour descendre le seuve plus de temps qu'il n'aurait fallu. Mal pourvue de vivres, elle en manqua bientôt, et la petite armée, encore affaiblie par la disette et par les maladies, se trouvait dans l'état le plus déplorable, lorsque La Barre, campé sur les bords du lac Ontario, dans une anse qui depuis a reçu le nom de l'anse de la Famine, vit avec autant de plaisir que de surprise, arriver trois députés iroquois. Ils venaient lui proposer la paix, sous la condition d'abandonner à leur vengeance les Illinois, ces fidèles alliés des Français, depuis leur établisse-

<sup>(1)</sup> Cette urmée se composait de mille hom-cs, dont sept cents Canadiens, deux cents sauvages et cent treute soldats français.

ment dans l'Amérique septentrionale. La Barre, forcé d'y souscrire, revint à Québec, où, pen de temps après, arrivèrent les troupes qu'il avait demandées, et qui lui auraient permis de dicter les conditions à ceux dont il venait deles recevoir (Voy. l'Hist de la Nouvelle-France, par le P. Charlevoix , liv. X et XI ). Accusé d'avoir fait manquer cette expédition par sa faiblesse et ses manyaises mesures, il fut remplacé l'aunée suivante dans le gouvernement du Ganada par le marquis de Jennonville: La Barre resta depnis sans emploi, et mourut le 4 mai 1688. On a de ce général : I. Description de la France équinoxiale, ci-devant appelée la Guyanne, et par les Espagnols, el Dorado, nonvellement remise sous l'obéissance dn roi : Paris, 1666, in-4°. Ge volume curieux est devenu très-rare, II. Journal d'un voyage à Cayenne. On le trouve à la suite de la Relation de ce qui s'est passé aux Terres-Fermes, pendant la dernière guerre avec l'Angleterre, en 1666-67; Paris, 1671, 2 vol. in-12(2), a C'est, a dit le P. Labat, moins une relation « qu'un factum contre M. de Clodoré, gonverneur de la Martinique. » Il ajoute qu'il a yndes notes écrites par M. de Clodoré, sur les marges du 4º volume de l'Histoire des Antilles. par le P. Dutertre, a par lesquelles « il répond très-bien et très-vivement a à ce que M. de La Barre avait a avancé contre lui dans son jour « nal » ( Voy. la préface du Nouveau voyage aux îles de l'Amérique, par Labat ). W-s.

BARRE (CESAR-ALEXIS CHI-

(a) Cette Relation est attribuée à Clodoré, secrétaire de vaisseau (V. Caoroné, IX. 119); qu'il ne fant par confondre avec le gouverneus de la Martinique.

CHEREAU, chevalier DE LA), littérateur, était né vers 1630 à Langeais, dans la Touraine. Après avoir servi quelque-temps comme volontaire, il obtint une compagnie; on du moins le rang de capitaine dans le régiment royal. La vie des camps n'avait point affaibli son gout pour les lettres. Il cultivait la poésie, et quelques pièces recueillies dans le Mercure galant lui firent une réputation qui ne s'obtient plus a si bon marché, depuis que les versificateurs se sont si fort multiplies. A soixante ans, il faisait encore des vers naturels et faciles, mais négligés. Retiré du service, il partagea son temps entre Paris et la province où il avait conservé des relations avec les amis de sa jeunesse, et il mourut plus que septuagénaire, dans les premières années du 18° siècle. On a de lui : 1º des Fables, Cologne; 1687, in-8°. Il en a puisé les sujets de quelques-nnes dans nos anciens poètes et dans les conteurs italiens : mais il en reste un assez grand nombre dont l'invention lui appartient, 2º Conseils à une jeune dame qui entre dans to monde. Tours (vers 1690), in-4º de 30 pag. C'est une épître en vers libres. Dans la préface de son recueil de fables, il annoncait aqu'après avoir « fait parter les béros d'Esope, sa « muse allait prendre un vol. plus a élevé. » Mais on ne connaît de La Barre que les deux ouvrages qu'un vient de citer. Chalmel ( Vor. ce nom, au Supp.), lui a consacró une courte notice dans la Biographie des Tourangeaux. W-s.

BARRE (JEAN DE LA), littératenr, né, vers 1650, à Paris, se fit recevoir avocat au parlement, et partagea son temps entre les devoirs dé sa profession et la culture des lettres, Il jouissait d'une assez grando répu-

tation au barreau (V. le Journal des savants, 1703-15). On lui doit une continuation du discours de Bossuet sur l'histoire universelle (V. Bossurt, V, 238). Dans sa préface, l'auteur avoue « qu'il ne s'est engagé « dans ce dessein que par une espèce « de désespoir de ce que nous ne pou-« vions pas avoir la suite que cet illus-« tre prélat avait promise. » Mais le nom seul d'un concurrent aussi redoutable aurait dù lui faire tomber la plume des mains. Cette prétendue continuation, imprimée d'abord à Paris en 1703, in-12, a été reproduite un grand nombre de fois en Hollande à la suite dn chef-d'œuvre de Bossuet. La Barre a traduit le · livre de Sénèque de la brièveté de la vie, 1703, in-12. Son nom ne se trouve plus sur le tableau des avocats pour 1712; on peut en conclure qu'il était mort l'année précédente. Drouet, dans les tables de la Méthode pour étudier l'histoire, a confondu le continuateur de Bossuet avec La Barre éditeur de d'Achéry, et l'un desmembres les plus laborienx de l'académie des inscriptions (V. BARRE (Louis-Franc.-Joseph de la), III, 412). W-s.

BARRÉ (Vx2), nét Parisle 17, avril 1745, git d'abord avocat et en 1975 greifier-commis au parlement de Peria; mais, neveu du chansonnier Lungen, line tarda pas à preférer à tec. Il se réunit à Pils port donner, au des la chen. Il se réunit à Pils port donner, au châtre quia Apais plus d'tadien que la nom, des pièces en vaudeville. Le fançafos de la thâtre de la Poire reineux viellit; les pièces de Piron et le Pannard s'équinnt efficies. Pils et Barré phéritiers de la sociét du Cartun, curar que le vaudeville pourteux en la comme de la comme qui l'evalut fette de la comme qui l'evalut fette de la comme qui l'evalut fette de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l

quatre pièces tout en couplets, intitulées : Les Vendangeurs, la Matinée et la Veillée villageoise, le Printemps, et les Amours d'été. Ces quatre petites pièces, roulant snr les quatre saisons, enrent, excepté la troisième, un succès fort marqué, et qui rétablit pour un temps le genre du vaudeville (1). Ce n'est pas que ces pièces ne fussent toutes plus ou moins remplies de choses de très-mauvais goût. De plus, la nécessité que s'étaient imposée les auteurs de faire, comme à l'opéra, chanter depuis le commencement insqu'à la fin, inspirait aussi . comme à l'opéra, un peu de fatigue et d'ennui, et d'ailleurs, parmi tant de couplets, forcait à en laisser de très-médiocres, et d'autres pis encore par les manyais calembourgs dont ils étaient remplis; mais ces défauts furent converts par beaucoup de choses spirituelles et par des tableaux souvent gais, naïfs et même gracieux. Les auteurs voulurent continuer et soutenir ce genre par d'antres pièces qui furent moins heureuses; et, après quelques années, le vaudeville disparut encore devant l'opé-

<sup>(</sup>i) First a secure moins Darre shout (ii) et exploration of a variabilities Perfect, que aux les represent des accises d'un grand aminée in represent des accises d'un grand aminée commendant descared accestific, joui au 1916. Outre moissing a commendant des accestifice pour les propositions de la commendant des accestifications accessivant de la commendant des accessivant des accessivants des accessivan

ra-comique, ou du moins le peu de pièces qui furent données en ce genre n'eurent point de vogue. Bientôt après, la multiplicité des spectacles que la révolution de 1789 avait fait snegir dans Paris, inspira a Barré, à Piis et à Rosière, auteur de la comédie italienne, l'idée de fonder un théàtre spécialement consacré au vaudeville. Ils se concerterent avec des actionnaires, et Barré devint directeur de ce théâtre qui ouvrit le 12 janvier 1792. Il obtint un succès très-grand, parce qu'en effet le vaudeville est un genre fait ponr plaire aux Français, par l'esprit des couplets et par la grace et la simplicité des airs, qui contiennent souvent plus de véritable chant que de plus grands morceaux. Barré avait ménagé à son théâtre le talent de son ancien associé Piis, qui sit seul la pièce d'inauguration, et qui avait même eu une pension ponr ces motifs. Mais il paraît que la condition de cette pension était que Piis ne donnerait de vandevilles à aucun autre théâtre. Cet auteur ayant oublié cette con-lition en fondant le théâtre des Trouhadours, en 1799, sa pension fut supprimée et tous ses rapports avec son ancien collaborateur entièrement rompus. Barré, qui avait déjà composé avec Radet l'agréable opéra-comique de Renaud AAst, d'associa avec lui et avec Desfontaines, et ils firent ensemble beaucoup de pièces dont la plupart réussirent. Les plus commes, outre les parodies souvent plaisantes, sont : Arlequin afficheur, folie qui, denuis 1792, a été jouée peut-être sept ou huit cents fois , parce que pendant plus de vingt ans elle précéda presque tous les vaudevilles nouveaux; Colombine mannequin; le Mariage de Scarron; Monsieur Guillaume, excellente petite comé-

die; René Lesage; Gaspard l'avisé; le Fandango, les deux Edmon, etc. Il paraît que le plus habile des trois collaborateurs était Radet. Barré qui avait peu de temps à lni, et qui n'eut jamais de style (2), avait en revauche une assez grande connaissance du théâtre. Il donnait de bons conseils aux jeunes auteurs, s'associait rarement à eux, et abusait beanconp moins à cet égard de sa qualité de directeur qu'on ne l'a fait, dit-on, quelquefois depuis. Il ne faut pas onhlier. dans les pièces auxquelles il travailla, celle qu'il a faite avec M. Ourry , le vaudeville de la Danse interrompue, qui contient la scène la plus folle et peut-être la plus gaie qui ait été offerte an public. La direction d'un théâtre, si mince qu'il soit, est un petit empire. Il est difficile de mener tant d'actrices et d'acteurs souvent spiritnels, plus difficile quelquefois de mener ceux qui ne le sont pas ; par exemple, que dire à un acteur (Chapelle) plus Cassandre que tous ceux qu'il représentait, et qui, a yant voulu cumuler les fonctions d'acteur et d'épicier, fit de mauvaises affaires, et répondait à un créancier importun; a Mon ami, foi d'honnête-homme j'ai fait bauqueroute. » Barré se tira très-bien de ces difficultés et de beaucoup d'autres. Quoique naturellement vif et brusque, il franchit avec adresse et mesure des temps orageux et des circonstances épineuses. Je lui ai entendu raconter que peu de temps après le 13 vendémiaire le général Bonaparte le fit venir et lui dit : « Citoyen Barré, je suis fort mécontent de votre parterre. - Pourquoi, général? - A canse des allu-

(a) Barré fut de la société des diners du vaudeville, dans le recueil de laquelle on trouve qualques chansons de lui, qui ne sont pas les meilleures.

sions anti-républicaines qu'il fait tons les soirs. — Général, j'en suis désolé; mais ie ne sais ancun moven de les empêcher .- J'en sais un, moi .- Lequel, général, s'il vons plaît? - Je ferai mitrailler votre parterre. » C'était an milieu des victoires de l'armée d'Italie que, tout en les admirant, Earré répétait ce propos qu'il trouvait un peu vif, et qui m'a fait plus d'une fois penser aux républicains qui vantent et même regretteut Bonaparte. - Barré, très-bon pour sa famille, ne le fut pas moins pour ses actenrs qu'il ne cessa de protéger. Cet homme si brusque leur rendait beancoup de services : un jour, il en rencontra un qui sortait de l'administration en pleurant parce que l'on venait de réduire son traitement; il le consola en s'engageant personnellement à lui payer ce qu'on lui ôtait. Après avoir pendant vingttrois ans dirigé le théâtre du Vaudeville, il desira prendre du repos et fut remplacé en 1815 par Desangiers. Le genre qu'il avait rétabli n'avait eu que trop de succès; car cinq ou six théâtres l'imitaient et rivalisaient avec le sien en donnaut aussi des vaudevilles. Il faut dire que chez lui et partout on avait senti la nécessité d'entremêler les couplets de prose et de beaucoup de prose. Ce genre ainsi constitué passera difficilement de mode en France ; il v a même nui à l'opéra-comique proprement dit, qui, au moment où j'ecris, obtient moins de faveur et de succès. Mais c'est que l'opéra-comique, forcé de se charger de musique et de finales, a presque cessé d'ètre l'opéra-comique; et au contraire le vaudeville aujourd'hui mêlé de jolis airs et même de jolis duos, trios et quatuors empruntés à l'opéra-comique lui-même, est au fond le véri-

table opéra-comique. C'est ainsi que les choses changent de nom ; mais les noms ne peuvent changer les choses. Le vaudeville, ainsi modifié, plaît généralement en France et même ailleurs; car ce genre, traité, il faut le dire, avec encore plus d'élégance et d'esprit par un auteur remarquable (M. Scribe), se jone non-seulement en langue française sur des théâtres de société dans presque tonte l'Europe, mais nous pourrions citer des villes étrangères, Munich, par exemple, où l'on commence à jouer dans la langue du pays nos vandevilles traduits, en les chantant sur nos airs souvent très-agréables. Ce que je dis des vaudevilles actuels ne doit pas empêcher d'apprécier ceux de Barré et de ses collaborateurs, dont plusieurs mériteraient d'être goûtés dans tous les temps. Mais, de même qu'en Italie il se perd une quantité incroyable de bonne musique, on n'a pas d'idée de tout l'esprit qui se perd en France, égalément par la multiplicité de la production. Barré, retiré avec une pension bien méritée et une fortune assez médiocre, passa le reste de sa vie à la campagne. Il n'avait pas oublié pour cela le théâtre, et plus qu'octogénaire, il y paraissait souvent. Jamais il ne s'était rapproché de son premier collaborateur Piis; mais la fortune leur avait réservé une triste et dernière association. Barré mourut le 3 mai 1832, du choléra; et la même maladie enleva Piis peu de jours après (3). C. D. L.

BARRÉ (Guillaume), né en Allemague, vers 1760, d'nne famille de protestants français réfugiés, ser-

<sup>(3)</sup> Barré avait institué sa légataire universelle Mila Betzi, ancienns actrice du Vaudeville, qui depuis long tumps lui prodignalt les soins les plus affectueux. V—vz.

vit d'abord dans la marine russe, et vint en France au commencement de la révolution dont il embrassa la canse avec beaucoup d'ardeur. Il fit les premières campagnes d'Italie dans l'armée française et y devint capitaine. Parlant et écrivant toutes les langues de l'Europe, il fut distingué par le général Bonaparte, et devint soninterprète avec douze mille francs de traitement, Mais ayant composé contre lui des couplets satiriques, il fut obligé de fuir ; ce qui était assez difficile en France à cette époque. Ne pouvant voyager par terre, il détacha pendant la nuit, du rivage une petite barque, et descendit ainsi sur la Seine jusqu'an Havre; d'où il gagna l'Angleterre sur un bâtiment américain. Arrivé à Londres, il se moqua de la police de Paris, dont il avait trompé la surveillance ; et se vengea de Napoléon en pnbliant en prose , dans la langue du pays, des écrits qui ne sont pas aujourd'hui moins oubliés que ses chansons: I. Histoire du consulat francais sous Bonaparte, Londres, 1807. II. L'origine, les progrès, la décadence et la chute de Bonaparte en France, Londres, 1815, in-8°. Ce dernier ouvrage devait être composé de deux volumes, mais le second n'a point paru. Barré a traduit en français l'ouvrage de Sidney-Smith sur l'expédition d'Egypte. Cet auteur s'est donné lui-même la mort à Dublin, en 1820. BARRÉ DÉ SAINT-VE-

NANT (Jean), agronome, né, en 1757, à Niort, entra jeune comme officier dans nrégiment de cavalerie, et fut envoyé à Saint-Domingue. Ayant observé les différents modes de culture employés dans la colonie, il en reconnut les vices, trovas les moyens de les corriger, et forma, d'après ses principes, un des plus grands et des plus riches établissements de l'île. Le gouvernement, informé des succès qu'avait obtenus Barré, le nomma membre de la chambre d'agriculture et de commerce des colonies; et, pendant dix ans qu'il remplit ces fonctions, il ne cessa d'entretenir une correspondance trèsactive avec le ministère sur les intérêts de Saint-Domingue. Il eut beaucoup de part à la création au Cap d'une académie connue sons le nom de Cercle des Philadelphes, et qui rendit de grands services, en répandant parmi les colons la connaissance de pratiques ntiles et le goût des sciences naturelles. De retour en France, en 1788, Barré tenta de s'opposer à l'adoption de mesnres qui devaient entraîner la ruine des colonies; mais tous ses efforts furent inutiles , et il eut la donleur de voir toutes ses prédictions réalisées. Avec les débris de son immense fortune, il acquit aux environs de Paris un domaine d'une assez grande étendue, mais d'un rapport médiocre, et il en dirigea lnimême l'exploitation avec tant d'habileté, qu'en peu d'annécs il en donbla les revenus. Admis en 1803 à la société d'agriculture du département de la Seine, il lui communiqua plusieurs mémoires sur le code rural, sur la possibilité et sur les moyens d'introduire dans les parties méridionales de l'Europe la culture du coton, du café, de l'indigo et surtout de la canne à sucre. Malgré son age avancé, Barré devait aller dans le royanme de Naples diriger une plantation de cannes à sucre, et les préparatifs de son départ étaient ter ninés lorsqu'il mournt au mois de février 1810, à 73 ans, Il est auteur d'un ouvrage intéressant . Des colonies modernes sous la zone torride, et particulièrement de celle de Saint-Domingue, Paris, 1802, in-8° avec cartes. W—s.

BARREAU (FRANÇOIS), célèbre tourneur, naquit à Toulouse le 26 sept. 1731, et vint, jenne, s'établir à Avignon, où l'honnêteté de ses mœurs et l'urbanité de son caractère, non moins que son talent dans un art qu'il cultivait déjà avec distinction, le firent accueillir dans les meilleures maisons. Estimé et considéré, jouissant d'une honnête aisance, et n'ayant d'antre ambition que de s'élever de la classe des artisans au rang des artistes, il s'occupait saus relache à perfectionner, à inventer, soit dans ses instruments et dans ses procédés, soit dans les onvrages qui sortaient de ses mains. La révolution de 1789 arriva, et Barrean était plus que sexagénaire, lorsque le choix de ses concitoyens le porta à des fonctions municipales, qu'il eut le courage ou la faiblesse d'accepter. Mais bientôt une de ces réactions politiques, si fréquentes dans Avignon, le contraignit d'abandonner cette ville, vers 1797, et lui fit perdre une partie de sa fortune. Réduit à chercher une nouvelle patrie, il se décida sagement pour Paris, suivant le conseil de M. de Fortia d'Urban, dont les recommandations lui furent fort utiles. Il y apporta ses outils, son industrie et ses ouvrages, en sit de nouveaux, et y fut si promptement et si avantagensement connu, que des le 30 mai 1799, sur le rapport d'une commission nommée par le ministre de l'intérieur, plusieurs de ses chefsd'œuvre furent jngés dignes d'être placés au conservatoire des arts et métiers. Bientôt nn logement lui fut accordé dans les bâtiments de l'ancien collège de Navarre. Ces encouragements stimulèrent Barreau, et le

mirent en position d'en obtenir de nouveaux. Le 10 juin 1800, une commission composée de Monge, Charles et Perrier, fit à la première classe de l'Institut le rapport le plus honorable sur ses travaux , sur leur variété; sur le bon goût, l'élégance et les belles proportions de leurs formes, la précision et la délicatesse de leur exécution. Elle donnait en même temps de justes éloges à l'intelligence et à l'adresse de l'artiste; à sa patience, à son enthousiasme, qui lui avaient fait vaincre des difficultés jusqu'alors insnrmontables, et reculer les bornes de son art ; enfin à l'extrême simplicité, à la justesse et à la solidité des ontils qu'il avait exécutés et perfectionnés lui-même, et surtont de son tonr en l'air et de son tour à pointes, bien préférables aux tours plus compliqués. L'envie et la malveillance avaient accrédité le faux bruit que Barreann'était point l'auteur des merveilles qu'il présentait ; son extrême modestie ne se serait point ofiensée qu'on eût trouvé ses ouvrages imparfaits. « Je tâcherai de faire mieux . » aurait-il dit. Mais il fut sensible à l'injustice qui osait lui en disputer la paternité. Malgré son âge avancé, il ne craignit pas d'entrer dans l'arène et de défier ses adversaires. Un rapport lu à l'athénée des arts, le 6 sept. 1807, constata qu'on l'avait vn exécuter un ouvrage demandé au basard, et le conduire jusqu'à la fin, avec cette célérité résultant d'une main exercée et de la simplicité des moyens; enfin que Barreau était sans égal, comme il avait été sans maître. A la suite de ce rapport, le président lui remit la médaille et la couronne, en disant : « Soixante-seize ans de travail n'ont fait qu'épurer votre goût, sans altérer la fermeté de cette main habituée

à produire chaque jour de nouveaux prodiges. Ponr elle le simple ciseau est le sceptre du tonr ; au nom de l'athénée des arts, j'en pose sur votre tête la couronne. » Peu de temps après, Barreau fut recu membre de l'athénée et ensuitc de la société des inventions, déconvertes et perfectionnements. Il l'était déjà de l'athénée de Vaucluse. De nonveaux rapports des deux sociétés parisiennes, en faveur d'ouvrages plus récents de cet homme habile, acheverent d'établir sa réputation et de prouver qu'il avait porté l'art du tour à un point de perfection jusqu'alors inconnu. On n'attend pas que nous fassions ici l'énumération et encore moins la description de tons les chefs-d'œnvre sortis des mains de Barreau. Il suffira de donner au lecteur une idée de la pièce qui est devenue pour lui le type d'ouvrages plus délicats, plus élégants et plus perfectionnés. C'est une sphère en ivoire de 4 ponces de diamètre, portée sur un piédestal en ébène, et percée à jour de 30 ouvertures au moven desquelles l'artiste a travaillé dans le même bloc une urne dont le pied tient à la sphère par un pivot à vis, et dont le couvercle se dévisse à volonté. Dans cette urne se trouve une autre boule également percée à jour, et qui contient une étoile à douze rayons. Cette pièce fut faite à Avignon, il y a près de 50 ans pour la famille de l'auteur de cet article, qui la possède encore. Barreau en fit depuis quelques autres à peu près semblables pour l'invention , la forme et les dimensions. Mais à Paris il exécuta ces sphères avec plus de hardiesse et de perfection, soit de même grandeur, et contenant 9 à 10 pièces différentes, les unes dans les autres; soit dans des proportions beaucoup plus petites, puisqu'il y en

a qui n'ont pas plus de 15 lignes de diamètre, et qui sont percées et compliquées à l'extrémité du même bloc, dont il faisait une colonne, un ohélisque, une aiguille, anxquels la boule semblait ne tenir que par un fil. Barreau adapta de pareilles sphères à une pièce composée de donze colonnes, circulairement placées, et de même hauteur, mais différentes par les ornements qu'elles supportent, et . entre lesquelles sont des candelabres qui tiennent à-la-fois du goût antique, moderne, arabesque et chinois. Nous supprimons les autres détails de cette pièce admirable, connue sous le nom de Kiosk, qui a vingt-six pouccs de hant sur seize de large, à sa base Barrean l'offrit à Napoléon qui lui fit compter 2000 francs, et la plaça à Trianon. D'autres rapports lus aux deux sociétés dont Barreau était membre, avaient mentionné honorablement les nouveaux ouvrages dont s'occupait sans relâche l'infatigable vieillard. Tous y manifestaient le désir que cet artiste publiât un ouvrage élémentaire où il expliquerait ses procedés; mais soit paresse, soit modestie, soit inhabileté à rédiger la théorie d'nu art qu'il pratiquait avec une supériorité si marquée , Barrean , à l'exception de quelques notes pour son usage, n'a rien écrit, quoiqn'il n'ait pas cessé de travailler jusqu'à sa mort, arrivée le 2 août 1814, a 83 ans. N'ayant jamais été marié, il n'a point laissé d'héritiers de son secret. Plusienrs de ses ouvrages, admirés à diverses expositions de l'industrie, et achetés par le gouvernement, figurent encore au conservatoire des arts et métiers.

BARRETT (John), savant anglais, né en 1753, fils d'un ecclésiastique, entra lni-même dans l'église, devint membre du collègo

de la Trinité, à Dublin, bibliothécaire et professeur de langues orientales. Il était doué d'une mémoire prodigieuse; et, donnant presque toutes ses heures à l'étude, il acquit une érudition étendue et profonde. La société n'avait aucun attrait pour lui, et il ne lui faisait aucun sacrifice. Ses habits étaient sales et hors de mode, et ses manières étranges. On ne le voyait guère sortir de l'enceinte du collège, que lorsqu'il était chargé de prêcher le carême, lorsqu'il allait toucher ses revenus à la Banque; et s'il consentait à visiter un ami, c'était à condition qu'il n'y aurait pas de femmes. Le peu de dépense qu'il faisait lui avait permis d'amasser une fortune considérable, et la connaissance que l'on avait de son trésor faillit lui coûter la vie. Le concierge, qui le sauva dans cette occasion, fut deslors son confident, et il ne l'oublia pas dans l'acte de ses volontés dernières. John Barrett monrut à 69 ans , le 15 novembre 1807 . laissant par son testament, près de cent mille livres sterling destinées, suivant ses expressions, « à nourrir « ceux qui ont faim, età vêtir ceux qui « sont mus. » On lni a reproché loutefois de n'avoir assigné que peu de chose à ses quatre nièces, qui étaient dans nne situation peu aisée. On a de lui : I. Recherches sur l'origine des constellations qui composent le zodiaque. et sur les usages auxquels elles furent destinées, 1800. II. Essai sur la première partie de la vie de Swift, 1808, in-80 de 232 pages; intéressant morceau de biographie, qui a été inséré dans les dernières éditions des œnvres de cet homme célebre. III. Evangelium secundum Matthæum, ex codice rescripto in bibliotheca collegii SS. Trinitatis iuxta Dublin. - BARRETT (Eaton-Stannard), né en Irlande, suivit quelque temps la carrière du barreau et cultiva la littérature. Il mourut des suites de la rupture d'un vaisseau sanguin, et n'ayant encore que 35 ans, le 20 mars 1820. On cite de lui : I. La comète , œnvre burlesque, 1803 . in-80. II. Tous les talents, poème satirique, 1807, in-8°. III. La femme, ou aventures de Chérubin, poème 1810, in-8°. IV. L'héroine, 3 volumes in-12, seconde édition, 1814; roman plein d'esprit et de naturel, et qui a en un grand succès. BARRIERE (DOMINIOUE).

Voy. Dominique, XI, 521-22. BARRINGTON (SEUTE), lo sixième des fils du lord de ce nom (V. t. III, p. 421), naquit à Becket dans le Berkshire, en 1734, et sept mois après perdit son père des suites d'une chute. Il fit ses études à l'école d'Éton, et au collège de Merton de l'nniversité d'Oxford, dont il devint un des associés. Ordonné en 1756 par l'évêque d'Oxford, il fnt successivement chapelain ordinaire du roi, chanoine de Christ-Church en 1761, de St-Paul en 1768, et sacré évêque de Landaff l'année suivante. L'appui qu'il donna dans la chambre des lords pour faire maintenir l'obligation de souscrire aux trenteneuf articles lui suscita des ennemis parmi les dissenters qui, considérant les sentiments religieux que sa famille avait professés, semblaient lui reprocher une sorte de désertion. En 1779, il proposa un bill tendant à prévenir plus efficacement le crime d'adultère : mais ce bill, après nue denxième lecture dans la chambre des communes, fut écarté par l'influence de Fox. Le roi Georges III, qui avait ponr lui la plus haute estime, et qui l'appelait son évêque, l'éleva de sou propre monvement an siège épiscopal de Salisbury. Comme la cathédrale et le palais tombaient en ruines, une souscription fut ouverte pour les réparer. Un jour un homme simplement vêtu, après avoir visité l'église, demanda le registre de la souscription, et mit dans les mains du commis un billet de banque de mille livres sterling an nom, dit-il, d'un gentleman du Berkshire. On sut plus tard que ce gentleman si géuéreux était le roi lui-même. Thomas Thurlow, évêque de Durham, étant décédé en 1791, Barrington, toujours favorisé par le monarque, obtint cet évêché si ambitionné. Il publia plusieurs mandements : dans l'un d'eux, eu 1801, il attribuait la première cause de la révolution française à ce qu'il appelait les corruptions de l'église de Rome. En 1806, il revint sur ce snjet, et imprima ses idées sous ce titre : Motifs pour lesquels l'église d'Angleterre s'est séparée de l'église de Rome. Aussitôt un prêtre catholique de Newcastle prit la plume pour accuser sa Seignenrie a d'avoir prêché d'un bout à l'autre de son diocèse une sainte croisade contre les opinions et les personnes des catholiques. » Quant aux personnes, l'imputation était injuste . car dans le même temps où le prélat signalait son zele coutre les progrès du catholicisme, il employait une partie de son revenu à secourir, par l'entremise de l'avocat Butler, les prétres français réfugiés daus la Grande - Bretagne. La controverse fut continuée uéaumoins pendant quelque temps. Eu 1811, l'évêque de Durham recueillit en uu volume les sermous, mandements et autres écrits qu'il avait publiés à diverses reprises. En 1815, il termina

sa carrière littéraire par une Esquisse de la vie politique de son frère William, deuxième vicomte Barrington. Dans la rédaction decet ouvrage il fut aidé par son cousin sir Thomas Bernard (Voy. ce nom, au Supp.), qui le seconda également pour satisfaire son penchant à la bienfaisance, en fondant des sociétés charitables et des écoles, et en soutenant des hôpitaux. Des hommes distingués et utiles trouvèrent en lui nn protecteur actif, eutre autres William Paley, auteur de la Théologie naturelle, Carlyle, connu par ses voyages en Orient , Andrew Bell qui a iutroduit en Angleterre et perfectionné une méthode d'enseignement ( V. Bell, dans ce volume), Faber, auteur d'ouvrages sur les prophéties, le docteur Gray, à qui l'on doit une clé de l'ancien Testament. Il n'y avail peut-être pas daus Londres une institution charitable pour laquelle l'évêque de Durham no fut un généreux bienfaiteur; et par sou testament les effets de sa bienfaisauce se sont étendus au-delà du tombeau. On voyait réunis à sa table des ministres non-conformistes, des catholiques romains, des quakers, d'illustres étrangers. L'un des derniers, Mirza Abou-Taleb, qui a écrit nne curieuse relation de ses voyages, dout nne traduction anglaise a été publiée à Calcutta, s'est plu à rendre hommage a ses vertus (Voy. ABOU-TALEB, LVI, 43). La figure de ce prélat était noble et sa taille élevée. Dans sa première jeunesse il paraissait menacé de consomption; mais par la tempérance et par l'exercice il parvint, exempt de maladies graves, à l'âge de 92 ans. Mort le 27 mars 1826, il fut inhumé caus pompe, conformément à ses dernières volon-

BARRIS (PIERRE-JEAN-PAUL). président à la cour de cassation, naquit à Montesquion, en Gascogne, le So juin 1750, d'une famille de bourgeoisie considérée, et fit ses études à Toulouse. Se sentant un goût trèsvif pour les voyages, il parcournt pendant plusieurs années toutes les parties de l'Europe, et ne revint dans sa patrie qu'après avoir recueilli un grand nombre d'observations sur les mœurs et la législation de ces différentes contrées. Il exerca depnis avec beaucoup d'éclat la profession d'avoeat. Dès le commencement de la révolution, il s'en montra partisan, mais avec beaucoup de modération, et fut nommé en 1790 commissaire du roi près le tribunal de Mirande, puis député à l'assemblée législative, où il ne parut point à la tribune, mais se fit remarquer par la sagesse de ses opinions et par son zèle à préparer dans les comités tont ce qui tenait à la jurisprudence et au droit civil. Revenu dans son pays après la révolution du 10 août 1792, il fut obligé de se tenir caché pendant tout le règne de la terreur, et n'échappa que par la fuite. Le collège électoral du Gers le nomma en 1796 juge à la cour de cassation ; et, quand le terme de ses fonctions fut arrivé, le directoire l'envoya dans les départements du Rhin pour y présider les tribunaux de révision. Lorsque Bonaparte, devint premier consul, Barris fut nommé un des conseillers à la cour de cassation; et le 17 avril 1806 il y devint président de la section criminelle. C'est dans l'exercice de ces importantes fonctions qu'il a passé les dernières années de sa vie ; et il s'y est fait remarquer dans toutes les occasions par ses lumières et par sa probité. Ce digne magistrat est mort à Paris le 27 juillet 1824. La plupart des journaux

de Paris publièrent alors son floge sans restriction ; le Courrier Français Int le seul qui l'accusa de fai-blesse et de complaisance pour le pouvoir. MM. de Laplagee, nereux de Barris, prirent sa défense avec beaucoup de chaleur dans le Moniteur du 10 août 18 4 5; et ills présentèrent, comme un témojgange incontestable de sa fermété, la conduite qu'il avait tenue dans l'affaire ou jury d'Anvers, où sa réasisance anx volontés du despositsme impérial fug fénéralement admirée. M-bj.

BARROW (JEAN), compilateur anglais s'était fait connaître avantageusement, comme auteur d'un Dictionnaire géographique, lorsqu'il publia, sous le voile de l'anonyme, un Abrégé chronologique ou histoire des découvertes, faites par les Européens, dans les différentes parties du Monde , Londres , 1756. Il donna, en 1765, sous son nom, une nouvelle édition de cet ouvrage et il y ajouta plusieurs découvertes importantes. Le succès que cette histoire obtint en Angleterre, engagea Targe à en publier une traduction française, qui parut sous le même titre, Paris, 1766, 12 vol. in-12. Le tome premier et le second contiennent les voyages de Christophe Colomb, de Vasco de Gama, d'Alvarez Cabral et de Fernand Cortez, de 1492 à 1523, et les denx derniers les voyages d'Ulloa, d'Anson, d'Ellis, et le nanfrage du vaisseau le Dodington, de 1735 à 1755. Les autres volumes sont consacrés aux voyages de Pizarre, Soto, Magellan, Raleigh, Thomas Rowe, Nieuhoff, Baldaus, Dampier, Wafer, Rogers, et une dixaine d'autres auxquels l'auteur a donné moins d'étendue, mais on n'y trouve aucun des nombreux voyages au Levant, en

Perse, en Egypte, en Barbarie, etc., à l'exception de ceux de Gemelli Carreri, qui y tiennent deux volumes. Le traductenr se proposait de donner une suiteà cet ouvrage, en y joignant un extrait des voyages modernes par terre; mais il fut arrêté par la publication du prospectus de l'*Histoire* des voyages, de l'abbé Prevost. entreprise littéraire qui, exécutée sur un plan plus vaste, bien qu'imparfait. fit oublier en France l'ouvrage de Barrow et sa traduction. Barrow est mort vers la fin du dernier siècle.—Il ne faut pas le confondre avec son double bomonyme, M. Jean Barrow, qui est vivant et connu par les relations des voyages qu'il a faits personnellement, depuis 1792, en Chine, en Cochinchine et dans l'Afrique méridionale, et qui ont été traduits par Cassera, Malte-Brun et M. Walckenaër. А---т.

BARRUEL (l'abbé Augustin), l'un des plus zélés adversaires de la philosophie du XVIII e siècle, naquit, en 1741, à Villeneuve-de-Berg, dans le Vivarais, d'une famille honorable, Après avoir terminé ses études, il entra chez les jésuites, et fut envoyé par ses supérieurs au collège de Toulonse ponr y professer la grammaire latine. A la suppression de la société, il partagea l'exil de ses confrères qui refusèrent de se soumettre à l'édit du roi, ne lui reconnaissant pas le pouvoir de prononcer la dissolution de lenr institut sans le concours de l'antorité ecclésiastique. Accueilli dans les états de la maison d'Autriche il régenta quelque temps dans la Moravie et la Bohème, et fut enfin nommé professeur de rhétorique au collège Thérésien à Vienne. Barruel se démit hientôt de cette chaire ponr se charger de l'éducation d'un jenne seigneur qu'il accompagna en Italie ,

voyage qui ne lui fut pas moins utile qu'à son élève. De retour en France en 1774, il fut fait aumônier de la princesse de Conti (1), et devint l'un des collaborateurs de l'Année littéraire. Ce fut dans les loisirs que co travail pouvait lui laisser qu'il entreprit de réfuter les divers systèmes des philosophes antichrétiens. Son ouvrage, écrit en forme de lettres qu'il intitula les Helviennes, de l'ancien nom des habitants du Vivarais (Helvii), est resté le premier titre de Barruel à la célébrité. Sans doute on doit lui reprocher de n'avoir pas assez épargné les personnes dont il combattait les faux systèmes, et d'avoir fait un emploi trop fréquent de l'ironie ; mais on ne pent lui refuser de l'esprit, de la malice et le mérite si rare d'être tonjours intéressant et clair en discutant les questions les plus obscures. Son compatriote. Soulavie, qu'il n'avait pas plus ménagé que les antres, avant essavé de défendre son sentiment sur la formation de la terre, il lui répondit par nn écrit intitulé : La Genèse selon M. Soulavie (2). Celui-ci, sentant bien le tort que ne ponvait manquer de lni faire un pareil éclat, rendit plainte contre Barruel au Châtelet; mais l'archevêque de Paris étouffa l'affaire en l'évoquant à l'officialité; et dans la suite les deux adversaires se donnèrent des témoignages réciproques d'estime et de confiance (V. Soulavie, XLIII, 177). Après la mort de Dinouart (V. ce nom, XI, 376), Barruel concourut à la rédaction du Journal ecclésiastique : et depuis 1788 il le soutint seul jusqu'en juillet 1792, avec un succès

<sup>(1)</sup> C'était un titre purement honorifique.
(2) Yoy. les Mémoires secrets de Bachaumont,
XXVII, 79. Le pamphlet de Barruel fut supprimé
por le garde-des-sceaux avec une lelle exactitude qu'on n'en connoit aucun exemplaire.

toujours croissant et un courage qu'il semblait puiscr dans les périls mêmes dont il était entouré; mais, après le massacre des prêtres dans les jonrnées de septembre, il dut céder aux conseils de ses amis qui l'engageaient à fuir, et s'embarqua pour l'Angleterre. A Londres, il fut accueilli par le célèbre Burke, dont il nous apprend qu'il eut beauconp à se louer (3). Son éloignement ne ralentit pas son zèle pour la cause qu'il avait embrassée, et de nouveaux écrits signalerent bientôt son exil. Le plus connu de tous est l'Histoire du jacobinisme, ouvrage dans lequel il attribue la révolution française aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminés réunis pour renverser la religion et toutes les institutions sociales. Cet ouvrage, auquel la réputation de l'auteur, et peut-être aussi la difficulté de se le procurer, a donné quelque temps une assez grande vogue, est à peu près oublié maintenant. Toutesois, il mérite d'être conservé dans la classe trop nombreuse des livres singuliers qui montrent jusqu'où l'on peut être égaré par l'esprit de système (4). Il a été réfuté par Mounier (V. ce nom, XXX, 324); et Dassault l'a assez bien caractérisé par ce mot spirituel : c'est moins l'histoire que le roman du jacobinisme. Après l'établissement du consulat, Barruel fit paraître une brochure qui étonna beaucoup de monde, et qui parut n'être que le prélude de son retour en France; elle est intitulée : L'évangile et le clergé sur la soumission dans les révolutions, Londres, 1800. L'auteur v établit en principe que les pasteurs admis à continuer ou à reprendre leurs fonctions an prix d'une simple soumission aux lois existantes penvent et doivent même, pour tout cc qui ne contrarie ni les mœurs ni la religion. faire cette soumission plutôt que d'abandonner les fidèles au schisme, à l'intrusion ou à l'impiété. En conséquence de cette doctrine, Barrnel adressa au nouveau gouvernement une promesse de fidélité; et il obtint en 1802 la permission de rentrer en France. Lors de la réorganisation du chapitre de Notre-Dame, il en fut nommé chanoine honoraire, Convaincu de la nécessité de faire cesser le schisme qui désolait l'église de France, il écrivit, en faveur du concordat, nn ouvrage intitulé : De l'autorité du pape, qui fut réfuté vivement par l'abbé Blanchard (V. ce nom, ci-après) et quelques autres opposants; mais c'est à tort qu'ils essayèrent de flétrir sa réputation, en l'accusant de s'être vendu à Bonaparte. Placé comme émigré sons la surveillance de la police, il y resta dix ans, et fut même en 1811 arrêté sur le soupçon qu'il avait eu connaissance du bref lancé contre le cardinal Maury. Enfin il est certain qu'il n'a jamais recu de l'empereur aucun traitement. Vivant au milien de ses livres et des amis qui lui étaient restés. Barruel passa ses dernières années dans la retraite, et mourut à Paris, le 5 octobre 1820, à 79 ans. Outre une traduction des Eclipses, poème latin du P. Boscovich ( V. ce nom , V , 216), et quelques écrits contre la constitution civile du clergé, le serment des prêtres, le divorce, etc., on a de lui : I. Les Helviennes, ou Lettres provinciales philosophiques, Paris, 1788, 5 vol. in-12; 6º édit., ibid., 1823, 4 vol. in-12,

<sup>(3)</sup> Mém. sar le jacobinisme, V, 268.
(4) Barruel trouve, nue preuve de la conjustation des encyclopédistes et des économistes contra des le trône et l'antel dans le vœu qu'ils formaient de voir les babitants des campagnes plus éclairés sur leurs intérêts.

précédée d'une notice sur l'auteur et d'un jugement sur ses divers ouvrages par Dussault (V. ce nom, au Supp.). Tontes les éditions antérieures sont incomplètes. II. Collection ecclésiastique, ou Recueil des ouvrages faits depuis l'ouverture des états-généraux relativement au clergé, Paris, 1791-93, 12 vol. in-8°. Dans un avertissement mis en tête du premier volume, Barruel prévient qu'il s'est donné pour associé à ce travail M. l'abbé Guillon, III. Histoire du clergé de France pendant la revolution, Londres, 1794, in-8°; et avec des additions, Paris, 1804, s vol. in-8°; Venise, 1799; 1805, 2 vol. in-8°; ouvrage plein d'erreurs et de faits controuvés. IV. Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, Londres, 1797 et ann. suiv., 5 vol. in-8°; réimprimés en Allemagne et à Lyon sous la rubrique de Hambourg. Barruel en a donné lui-même un abrégé, Augsbourg, 1800, in-8°. Il en existe un autre abrege par l'abbé Jacquin, Hambourg, 1811; Paris, 1817, 2 vol. in-12. La partie qui traite de l'illuminisme a été traduite en anglais et vivement critiquée dans le Monthly-Review. On a déjà dit que Barruel a composé cet ouvrage pour prouver que la révolution est due aux efforts criminels des templiers, des rose-croix, des illuminés et des francs-macons; mais nn de ses confrères, l'abbé Fiard (V. ce nom, au Supp.), ne fait nul doute qu'elle ne soit l'œuvre des sorciers et des démonolatres; et cette opinion, qui paraitra pour le moins aussi singulière que celle de Barruel, a trouvé dans l'abbé Wurtz (V. ce nom, LI, 285) un proneur qui, pour la mieux répandre, a reproduit sous son nom l'ouvrage de Fiard. V. Du pape et de ses

droits religieux à l'occasion du concordat, Paris, 1803, 2 vol. in-8°; Gênes, 1808, 2 vol. iu .8°. VI. Du principe et de l'obstination des jacobins, en réponse au sénateur Grégoire, Paris, 1814. Cette brochure, qui parut au moment de la restauration des Bourbons. contenait de violentes invectives contre le parti révolutionnaire, et des vues qui ont été bien loin de se réaliser sur le système de gouvernement qui devait être adopté; il en parut une réfutation anonyme, sous ce titre : Réfutation de l'écrit de M. l'abbé Barruel contre le sénateur Grégoire. Barrnel promettait l'Histoire des sociétés secrètes au moyen age, et une Dissertation sur la croisade contre les Albigeois, dans laquelle, en vengeant l'église et les conciles du reproche d'avoir prétendu déposer les souverains et dégager les sujets du serment de fidélité, il se proposait de faire voir combien on s'est étrangement trompé sur ces décrets, faute de connaître l'histoire des temps où ils furent rendus (V. Mem. sur le jacobinisme, II. 411). W-s.

BARRUEL - BEAUVERT (Antoine-Joseph, comte de), auteur d'écrits nombreux et très-médiocres (1), naquit, le 17 janvier 1756, au châtean de Beauvert près de Bagnols en Languedoc, d'uno famille

<sup>(</sup>s) » Fa), dit M. Noeller, recentrie pen de censeures plus spirituites, rei pe sid pianais in d'auteur plus commun. Pluci en hazard et parton, un tet et spiri l'accolciti neu-le-champ à monte. Anis en bereau de l'homme de lettres, monte. Anis en bereau de l'homme de lettres, qu'il erait impère à hirrori (home d'accident qu'il erait impère à hirrori (home d'accident et concelliste, comme l'évit impèreux et piquant anna merctume, il puissit d'ann son estretice de la morque de de maveris ton. Personne l'a plus grovin que l'arrori d'accorer à l'inques en l'a plus grovin que l'arrori d'accorer à l'inques personne, l'a plus grovin que l'arrori d'accorer à l'inques personne, l'appear de l'arrori de l'arrori de l'accorer à l'inques personne, l'al plus proportion, l'Ul, il de-Cherres (encréant et

originaire d'Ecosse, dont il vante, dans la plupart de ses ouvrages, l'antique noblesse et l'illustration. Entré de bonne henre au service, il obtint d'abord une compagnie de réforme dans le régiment de Belsunce, dragons, et ensuite le brevet de capitaine dans les milices de Bretagne. Jouissant, à ce qu'il paraît, d'une fortune assez considérable , il vint habiter Paris , où il vécut dans l'intimité des littérateurs. entre autres de Rivarol, son compatriote (2). Quoiqu'il n'eût fait, de son propre aveu, que d'assez manyaises études, il ambitionna bientôt la répntation de bel-esprit, et publia divers opuscules empreints des opinions du temps, mais surtout d'une incroyable vanité(3). Passionné pour J.-J. Rousseau dont il relisait sans cesse les ouvrages, il fit les fonds d'un prix qui devait être décerné à l'auteur du meilleur eloge du citoyen de Genève, an jugement de l'académie française (4). Comme tant d'autres, le comte de Barrnel avait appelé de ses vœux une révolution ; mais quand il vit les privilèges de la noblesse

menacés, il quitta Paris, et revint à Bagnols, où il fut élu commandant de la garde nationale en 1790. Lors destroubles d'Avignon, dans la même année, il s'y rendit avec un détachement de deux cent cinquante hommes, et contribua, par sa coopération avec la garde nationale d'Orange et de plusieurs autres communes, à sauver quelques-unes des personnes arrêtées pour cause d'opinion, en les faisant conduire sous escorte dans cette ville. Eln peu de temps après jnge de paix de son canton, il ne crut pas devoir accepter cette marque de confiance; et, vers la fin de 1791, il revint à Paris avec le projet de se dévouer à la défense de la monarchie. Il regretta vivement alors de n'avoir pas fait des études qui lui permissent de prendre rang parmi les écrivains politiques. Cependant il entreprit la publication d'un journal intitrlé Le Royaliste; mais, les circonstances devenant de plus en plus graves, il fut contraint de le discontinuer. Le 20 juin 1792, sur l'avis des dangers que le roi courait, Barruel se rendit aux Tuileries vêtu de son ancien uniforme de capitaine des milices bretonnes. Cette improdence faillit à lui devenir funeste; mais le roi, que le bruit avait attiré dans le salon où il se trouvait témoigna par un regard qu'il était satisfait de sa conduite. Le lendemain il recut la croix de Saint-Louis sans l'intervention du ministre (5). Elle devait être accompagnée d'un brevet: mais, outre le dégoût qu'il éprouvait

BAR

<sup>(3)</sup> On imprimo en 1753, soos le nom de Barraci un écrit satirique de Riverol contre Delille, initiales ! Lettre crisque ses le poste des Jardins , sairie da Chon et da Novet ( dislogos en vers). Cest à l'occasion de cette goblicolion que M. de Boljolin Isaqa contre Barraci l'épigramme suivente.

Debonneire en chemp clos, brave sur l'Hélicon, Quand Virgile est abbé, Morvins est dragon.

<sup>(3)</sup> C'est à sa vanité connoe que l'iver of foit allustion dans cette phrase piquante, où il felat de se justifier de ne pas lui evoir doute plece dans son Pell t Aimenach des grands incomes: « Noos refuserons très-fèrement le portéceille de M. lo comte de Barruel-Beauvert. Qu'a-t il à faire de

nos signet.

(d) Fey. la préface de le Via de Bonssen.

Dans son eubonisme, il ne se horneit pas à
proposer Féloge de Fuster o' Étaile, il vai alt
qu'on lui élevât un monament poblic. Il en
evait marque le plece et doune l'inscription,
dans lequelle rerutrouveil le nom de M. le comte
de Barruel-Beauvert (bid., 300).

d'entrer en relation avec des minis-(5) « Cette décoration, dit-il, revensit à pen » près la mes services parés, à mon grade, et ja » près la mes services parés, à mon grade, et ja » me délicesses alleit top lois loveque ja vira-» lus solliciter la confirmation d'une faveur et « d'une jantice accordées par le rol capité, u mois accordées para intermédiaire jeroble, a Lettre sur qualegue particular, recriter, 1, 150.

tres imposés au roi, il était choqué de ce que les brevets expédiés alors portaient cette formule bizarre et ridicule : On vous salue, on vous délivre telle grâce, etc. Il prit douc le parti de s'en passer jusqu'à ce que des circonstances plus favorables lui permissent de le demander au roi luimême; mais cette excessive susceptibilité lui causa dans la suite la plus graude mortification qu'il ait essuyée de sa vie. Le 10 août, Barruel ne manqua pas de revenir au château; mais, le roi ayant été forcé de chercher un asile dans le sein de l'assemblée, tous ses défenseurs se dispersèrent. Barruel sortit, l'épée à la main, par la galerie des tableaux; et, ayaut pris un fiacre sur la place du carrousel, se fit conduire chez le fameux chevalier de Cubières (V. ce nom, au Supp.), alors président de la section de l'Unité. Dans la retraite que son ami s'empressa de lui procurer, son premier soin fut de se faire apporter par un valet de chambre des hardes et ses papiers de famille (6). Aussitot que les barrières furent ouvertes, et qu'il crut pouvoir sortir de Paris sans courir le risque d'être arrêté, Barruel se réfugia dans un village où il avait fait louer une maison qu'il quitta quelques semaines après, pour s'établir à Villeneuve-Saint-Georges sous nu nom supposé, tremblant toujours d'être reconnu. Cependant il assure qu'au mois de décembre, informé que la couvention s'était déclarée compétente pour juger Louis XVI, il s'empressa d'écrire au président qu'il s'offrait pour défendre le malbeureux monarque. Mais le président n'ayant pas communiqué

cette lettre à l'assemblée, et Barruel ayant négligé d'en adresser la copie aux journaux, ce n'est que sur son propre témoignage que les biographies modernes lui ont fait honneur de cet acte de dévouement. Inquiet des fréquentes visites domiciliaires qu'il était obligé de subir, et craiguant de tomber à chaque instant daus les mains des agents de la terreur, Barruel, après avoir mis en surelé ses papiers de famille, quitta Villeneuve pour venir s'établir à Vincennes; et, sur la fin de la terrible auuée 1793, il reutra dans Paris, où, logé dans nu quartier éloigné de toutes les affaires, et ne sortant que très rarement, il passa quelques mois assez tranquille. Le supplice de Robespierre lui rendit un peu de courage. Il revit d'anciens amis qui parlageaient ses opinious, et fit tous ses efforts pour rauimer leurs espérances. Mais, après le 13 vendémiaire (oct. 1795), inscrit sur la liste des personnes suspectées de royalisme, il jugea prudent de se tenir à l'écart. Il reprit cependant bientôt la plume. et publia plusieurs brochures, entre antres des lettres à un rentier, où il fait une peinture affreuse, mais trop vraie, de la misère de cette classe. Il deviut dans le même temps le principal rédacteur des Actes des apótres, journal qui n'a de commun que le titre avec celui de Peltier ( V. ce nom, au Supp.), et qui cessa de paraître le 18 fructidor (4 sept. 1797). Condamné par suite de cette journée a la déportation avec beaucoup d'autres écrivains royalistes, il eut le boubeur d'échapper aux premières recherches de la police, et se réfugia chez Bonneville (Voy. ce nom, au Supp.). Il y sonpa le jour même avec Thomas Payne qui rédigeait , avec Bonneville, le Bien-Informe; el ayant

<sup>(6)</sup> Dès-lors il les porla constamment avec lui. On les lui rendit à sa sortie du Temple, et il en parle à ses enfants comme de la plus belle partie de l'héritaga qu'il doit Jeur transmettre.

de se mettre à table il corrigea l'épreuve de cette fenille où il lut : « que « tous les proscrits du 18 fructidor mé-« ritaient le dernier supplice. » Le souper n'en fut pas moins très-gai, et se prolongea fort avant dans la nuit, Dès le lendemain, malgré les instances de son hôte pour le retenir, Barruel crut devoir chercher nn autre asile; et, changeant souvent de nom et de demeure, il parvint à se soustraire à toutes les poursuites. De tons les journalistes que la loi de fraetidor avait frappés, il fut le senl que Bonaparte excepta de sou amoistie, après le 18 brumaire. La police redoubla des-lors d'activité pour le saisir. On savait qu'il n'était pas sorti de Paris; et Fouché s'irritait de voir qu'il échappait à toutes les recherches. Enfin, trahi par son propre domestique, Barruel fut arrêté le 10 février 1800, et enfermé dans la prison du Temple comme prévenu de conspiration et de correspondance avec les chonans. Après avoir subi plusieurs interrogatoires qui démontrèrent que les reproches qu'on lui faisait étaient injustes, il s'attendait tous les jours à reconvrer la liberté; mais sa détention se prolongea jusqu'au 10 juillet 1802. En sortant de prison Barruel devait être conduit à l'île d'Elbe; mais cet ordre fut révoqué sur la demande de Mme Bonaparte qu'on avait intéressée à son sort. Elant allé présenter ses hommages à sa généreuse protectrice, elle lui dit : « Voila treize ans que « vons êtes malheureux pour une a cause honnête, mais désespé-« rée... Vons ne sauriez pas seul « recommencer la guerre contre le a gouvernement établi en France! « vous êtes mari et père! songez à a ce que vous devez à votre femme,

« à vos enfants, à votre propre tran-« quillité. Je venx que vons soyien « nommé à une préfecture et à une a bonne. » En attendant l'accomplissement de cette promesse, Barruel consentit à recevoir de Mme Bonaparte une gratification de cinq cents francs par mois qui lui fut très-exactement payée. Enfin, comme la préfecture n'arrivait pas, il se laissa nommer, en 1804, inspecteur divisionuaire du système métrique, dans les départements du Lémau, du Jura, de l'Ain, du Mont-Blanc et du Doubs, et vint demeurer à Genève, ville qui lui déplut beaucoup, « parce que tous « les habitants s'y louent récipro-« quement jusqu'à satiété.» Dans l'au XIII, il écrivit à Napoléon : « Sire. « quand le destin vous a donné la « roue de fortnne et que vous en fai-« tes sortir une multifude de lots .... « je sollicite la place d'administra-« teur de la loterie, etc. » Ouoique employé du gouvernement dans des fonctious qu'il trouvait, il est vrai, très-inférieures à son mérite, Barruel n'en restait pas moins atlaché dans le fond du cœur aux princes de la maison de Bourbon. Il nous apprend lui-même que dans les diverses villes où les devoirs de sa place l'obligeaient à résider successivement, son premier soin était de rechercher les personnes qui passaient poor avoir les mêmes opinions que lui sur la révolution. «Qu'nn Bourbon, s'é-« criait-il quelquefois, reparaisse sur « le sol français, et je ne resterai plus « sous le boisseau.» Lors de l'invasion des allies en 1814, Barrnel enfermé dans Besancon, que bloquait une division autrichienue, ent le regret de ne pouvoir, un des premiers, aller offrir ses hommages à Monsieur pendant son sejour à Vesoul , c'est-à-dire lui demander la récompense de ses ser-

vices. « Mais, dit-il, si je ne suis pas « fondroyé on mis en pièces par les « boulets on les obus des puissauces « alliées; enfin si la cause de notre « souverain légitime l'emporte sur « celle de l'usnrpateur, je ne man-« querai pas, ce semble, de titres « pour être nommé maréchal des « camps et armées de Lonis XVIII(7): « les houvêtes gens s'accordent mê-« me à dire que je puis y prétendre « sans le solliciter (8). » Dès que les portes de Besançou furent ouvertes . il courut à Paris, persuadé, comme on voit, qu'il n'aurait pas même la peine de demauder les récompenses qui lui étaient dues, tant ou serait empressé de les lui offrir. Le retour imprévu de l'empereur, an mois de mars 1815, ajonrna ses espérances. A la nouvelle de son débarquement à Cannes, Barruel voulut aller daus le Midi ou dans la Vendée rallier les royalistes et combattre avec eux pour la cause des Bourbons. Toutes les dispositions étaient faites pour son départ ; mais, quelques amis lui ayant représenté qu'il courait le risque d'être assassiné sur la route. il prit le parti de rester à Paris pour y faire à Bonaparte une guerre de plume. Après les cent jours, Barruel fut rétabli, non sans difficulté, dans sa place d'inspecteur des poids et mesures ; mais ce n'était pas celle-la qu'il voulait. Il écrivit pour demauder la bonne préfecture que José-

phine lui avait promise, on tout au moins la charge de gouverneur des pages. L'inutilité de ses démarches acheva de l'exaspérer. Dans des lettres dont on parlera tout à l'heure. il n'épargna ni les sarcasmes, ni les injures aux ministres, qu'il accusa d'avoir favorisé le retour de Bonaparte par leur impéritie, siuon par leur délovauté. Le sieur Biennais, rôtisseur, qu'il avait signalé dans les mêmes lettres comme un des assassins de la princesse de Lamballe, l'ayant poursuivi devant les tribunaux pour obtenir une réparation de l'atteinte portée à son honneur, ce procès donna lieu d'examiner ces lettres . contre lesquelles s'élevaient de toutes parts des réclamations. Enfin, par jugement du tribunal de première instance, à la date du 13 août 1816, Barruel-Beauvert n'ayaut pu fournir la preuve légale du fait qu'il avait avancé contre Biennais, fut condamné. vu les circonstances atténuantes, à cinq francs d'amende et aux dépens; mais, sur la demaude du procureur du roi, l'ouvrage fut supprimé comme iujurienz à la personne du monarque, et l'auteur coudamué à trois cents fraucs d'amende. Quelques mois après, Barruel, qui continuait, malgré l'avis qu'on lui avait déja donné, de porter la croix de Saint-Louis sans en avoir obtenu l'autorisation (9), recut l'ordre de sortir de Paris, Plein de courroux, il partit pour l'Italie, et mourut à Turin, an mois de janvier 1817, à 61 aus (10). Jamais on n'a poussé plus loin que Barruel les

<sup>(2)</sup> Quelques années ouparavant il eveit dit du frère de Louis XVI, dons la Refutation des memoires de la soi-disant princesse de Conti (p. 180) : « La romancière devait-elle mussi presenter Max-« surea comme bienfuitear de quelqu'an, et sara tout d'elle, intounue? Ce prince a taujours été « l'homme le plus orgacilleux , le plus froid, le « plus éguiste qui eit jounais existé; et per cela et même, le moins digne d'occuper le rang et

<sup>«</sup> la charge d'un desceudant de trente-deux mo-(8) Leures sur quelques particularities secrètes,

<sup>(</sup>a) Berruel qui refusait de demander l'ento-Fisation de porter le croix de Seint-Louis, eveit e unseille de condemner à dis ennées de trevaux forces,et à une amende equivalente à dix années de leurs revenus, tous ceux qui portereicot une decoration quelconque sans y etre enterises.

<sup>(10)</sup> On a dit qu'il s'y était brûlé le cervelle.

prétentions et la vanité. C'était de la meilleure foi du monde qu'il croyait avnir contribué plus que personne au rétablissement des Bourbons. Depuis qu'il avait été commandant de la garde nationale de Bagnols, il n'avait pas cessé de prendre le titre de colonel, persuadé qu'il ne faisait qu'user de son druit. Se jugeant propre à tous les emplois, il aurait également accepté le commandement d'une armée, une ambassade ou un ministère. Il écrivait très-sérieusement en 1788: «Si j'étais ministre j'aurais bientût réglé toutes les affaires. » Malgré les aveux échappés de temps en temps à sa conscience (11), il ne s'en croyait pas moins un écrivain très-distingué. Il avait plus de cinquante ans quand il composa une tragédie : Le dernier des Carvajals. Cette pièce, louée dans quelques journaux, n'a point été imprimée; et les acteurs, en resusant de la jouer, lui ont certainement épargné le chagriu de l'entendre sifiler. Il serait assez inutile d'alonger cet article d'une liste de tous les écrits de Barruel: nous nous boruerons à citer les plus importants : I. Vie de J .- J. Rousseau, précédée de quelques lettres relatives au même suiet. Lundres et Paris, 1789, in-80. C'est un panégyrique écrit au courant de la plume sans ordre et sans suite. comme l'auteur en convient lui-même. En faisant l'éloge d'un des plus grands apôtres de l'égalité, Barruel a trouvé le moyen de parler de sa noblesse, de ses alliances et de ses privilèges dont il est bien décidé à ne jamais rien sacrifier. Il se repentit dans la suite d'avoir tant Inué Rousseau, et fit l'aveu « qu'il avait

(11) « Presque tout ce que j'ai écrit jusqu'à ce « mounent, disait-il en 1789, n'a pas le seus « commun. Vis de J.-J. Rousseau, p. 19. »

« été dupe des pièges que ce philoso-« phe tend avec adresse à la sensi-« bilité; pièges que la candeur, avant « une vie et des sentiments expan-« sifs, n'aperçoit pas dans les écrits « de tout personnage qui affecte de « pleurer avec abondance sur les « bords d'une écritoire magique. » II. Actes des philosophes et des républicains, Paris, 1807, in-89. C'est une compilation de traits de l'histoire ancienne et moderne, entreprise dans le but de prouver que les philosophes ont été dans tous les temps les principaux artisans des troubles et des révolutions. L'auteur a dédié cet ouvrage à ses enfants qu'il avertit de ne pas confondre leur lignée ascendante avec des personnages du même nom, quoiqu'il en ait connu de bonne maison, les nns chanoines, grands-vicaires et aumôniers de princesses du sang; d'autres gardes-du-corps, capitaines de cavalerie, etc. (V. p. 7). Suivant Barruel, l'histoire en général est à refaire; ct ce n'est qu'en attendant qu'il en donne des esquisses en miniature (p. 127). Plus loin il dit que Judas Machabée est un brigand et ses frères des séditieux (p. 169). On peut juger par la de ce que serait l'histoire refaite par Barruel! Malgré ses efforts pour plaire au héros qui nous a seul délivrés de la tyrannie populaire (ép. déd., p. 9), son onvrage encourut la disgrâce du chef du gouvernement, parce que certains fonctionnaires n'y étaient pas assez ménagés. Il recut donc l'ordre de retirer les exemplaires en circulation; et il s'y soumit avec un empressement dont il voulut, mais en vain, se faire un titre à de nouvelles favours. III. Histoire tragi-comique de la soidisant ci-devant princesse Stephanie-Louise de Bourbon-Conti,

Besançon, 1810, in-8°. C'est une réfutation trop minutieuse des mémoires d'nne dame Billet, femme d'un procureur de Lons-le-Saulnier. qui voulait se faire passer ponr la fille naturelle du prince de Conti. On v trouve quelques détails assez curieux sur l'étiquette de la cour de France avant la révolution, et de nombreux témoignages de la reconnaissance de l'auteur pour l'impératrice Joséphine, sa divinité tutélaire, et pour le grand Napoléon, l'organe de la providence; mais l'ouvrage n'en fut pas moins supprimé par la police. Il est très-rare ainsi que le précédent. IV. Lettres sur quelques particularités secrètes de l'histoire pendant l'interrègne des Bourbons, Paris, 1815, 3 vol. in-80. L'anteur y donne ses propres mémoires. C'est presque uniquement de lui qu'il est questiun dans cet ouvrage, où les évènements les plus importants de la révolution ne sont envisagés que relativement au rôle qu'y joua le comte de Barruel-Beauvert. Il y rabaisse Bonaparte antant qu'il l'avait exalté dans ses autres écrits, et se déchaîne avec une inconcevable fureur contre tous ceux qui depnis 1789 n'avaient pas comme lui suivi la ligne de l'honneur et de la fidélité. Son zèle l'emporte si Ioin qu'il accuse de régicide François de Neufchâteau qui n'était point conventionnel, et qu'il ne pardonne pas à Fontanes d'avoir fléchi le genou devant l'idole. C'est dans ces lettres qu'on a puisé la plupart des faits rapportés dans cet article. Ainsi c'est d'après ses propres paroles que Barruel se trouve apprécié. V. Adresse anx immédiats représentants et organes du peuple, membres du premier corps législatif en France, qui ait en se réunissant l'intention et le pouvoir de protéger la religion, de

consolider sur le trône l'antique et respectable famille des Bourbons, de fermer et cicatriser les plaies profondes que les jacobins ont faites à l'état, etc., Paris, septembre 1815, in-80. Il allaque dans cet écrit, avec beaucoup de violence, le ministre Fouché qui fut destitué peu de temps après; demande le renvoi des employés de tous les ministères, l'éloignement de Paris de dix à douze mille officiers parjures, etc. VI. Dix-huit gentilshommes purs , au nom de tous les royalistes, sollicitant en faveur de M. le comte de Barruel-Beauvert, leur digne client, frère d'armes et compagnon d'infortnues, les justes récompenses de S. M. Louis-le-Désiré et l'Obtenu, mai 1816, in-80. Le titre seul de cette brochure suffit pour en faire connaître et l'esprit et le but. Elle donna licu dans le temps à beaucoup d'attaques et de traits satiriques contre l'auteur et sa phalange d'hommes purs (12). W-s.

BARRY (EDWARD), théolo-

(10) Le comte de Barruel a retracé tonte sa vie politique dans nne lettre qu'il adressa le 9 oct. 1825 à Mad. la dachesse d'Aogoulème: après avoir perle des longs services de ses eieux, il dit qu'il o'a échappé à oucune des proscriptions cellebres depuis le conmencement de la qu'il s'est inscrit comme otogo de Louis XVI; qu'il s'est tronve le 20 juin et le 16 août pour le defendre au choteau des Tuileries; qu'il fut proscrit en vendeminire an III, pour avoir sol-licite, en qualite d'électeur de Seine-et-Oise, la liète, ru qualite d'éloteur de Seine-t-Oise, la Blerté de Malante royle, détenne à la tour du Blerté de Malante royle, defenne à la tour du Temple; qu'il a rélégi sui le Journal republite, que, condame à la deportation le 10 poisson que, condame à la deportation le 10 poisson et le locateurie à res faille, il s'aiu par accomple deposite sur famil de apptiels dans le teur du deposite sur famil de apptiels dans le teur du deposite sur familie qu'il de fair par accomple qu'en et l'égie de l'égie et l'égie de l'égie de currente de l'été d'Elle, mais qu'enfin Paus de l'été de l'été de l'été de l'été de l'été de me, ever vielle de de l'été de l'été de l'été de l'été de movement de la pois de des couls de d'au d'été du d'été, de me, de restaur des pages on de conseiller d'état d'épés, ou de ministre de la police; que les arabitienz et les intrigants l'ont écorté; et il finit par demander la direction d'un des hopitaux militaires, et s'il pa peot l'obtenir, il lui faodra demander, dit-il en levusinont, une place de melade dans un de ces hipiteux.

gien anglican, né en 1759, était fils d'un médecin de Bristol. Destiné à suivre la même carrière, il prit ses degrés à l'université de St-André; mais sa vocation était pour l'église. Après de profondes études, il entra dans les ordres; fut successivement, à Londres, curé de Mary-le-Bonne et de St Léonard dans Wallingford; s'y distingua par son zèle, sa charité sans bornes, et par un rare talent comme prédicateur. Il est mort trèsregretté, le 16 janvier 1822. On cite de lui les écrits suivants : I. Appel amical à une nouvelle espèce de Dissenters, imprimé plusieurs fois. Ces nouveaux dissidents étaient des chrétiens qui, tout en professant les principes et conservant le culte de l'église établie, avaient cru pouvoir admettre dans leurs chaires des prédicateurs non-conformistes. 11. Lettre à M. Cumberland, à l'occasion de sa Lettre à l'évéque de Landaff, 1783, in 8°. III. Sermon préché le 14 août 1786, devant la compagnie d'assurance britannique, in-4°. IV. Sermon préché aux criminels condamnés à mort, à Newgate, le 20 avril 1788, in-4°. V. Douze sermons préchés en diverses circonstances, 1789, in-8°. VI. Lettre sur l'usage de boxer, adressée au roi, aux lords et aux communes, 1789.

AND COMPANY OF THE STATE OF THE

tirèrent à Paris comme sur un théàtre plus digne de son industrie. Il s'y fit d'abord connaître sous le nom de comte de Cères; Mme de Malause le répandit dans ce qu'on appelait la bonne compagnie. Quelques années après, le désir de se procurer na état le fit entrer dans les affaires étrangères. Le ministre Rouillé, à qui il fut recommandé par le duc de Duras, l'engagea à voyager dans diverses cours de l'Europe. C'est du moins ce que rapporte le comte du Barry lui-même, dans un précis de sa vie , écrit de sa main, que possède l'auteur de cet article. Mais il est vraisemblable que le dérangement de ses affaires et les poursuites de ses creanciers influèrent beaucoup sur sa détermination. Il prétend qu'à son retour il allait être employé dans le cercle de Franconie, lorsque Rouillé fut remplacé aux affaires étrangères par le cardinal de Bernis, qui promit beaucoup, mais ne réalisa rien. Le duc de Choiseul, qui succéda an cardinal, éconduisit du Barry, en lui déclarant nettement qu'il avait plusicurs personnes à placer avant lui. Forcé de chercher d'autres moyens de fortune, il obtint du ministre de la marine, Berryer, la permission de jouir, sous un autre nom que le sien, du bénéfice que pourraient donner plusieurs fournitures; et le maréchal de Belle-Isle trouva bon qu'il cherchat le même avantage dans celles de son département. Par ce double moyen, à la paix de 1763, la fortune du comte se trouva faite ; elle fut augmentée encore par l'intérêt qu'il eut dans les vivres de la Corse. Son fils élait page du roi. Depuis plusieurs années il avait chargé Mme Rançon et Mile Vaubernier, sa fille, de tenir sa maison, et d'en faire les honneurs à des fem-

mes d'une vertu équivoque, à de jennes seigneurs joueurs et débanchés. Il avait cédé, dit-il, à la mère et à la fille son intérêt dans les vivres de la Corse. Elles en jouissaient depuis quelques mois, lorsqu'elles s'en virent privées par les nouvelles dispositions du duc de Choiseul. Ces dames firent, à cette époque, divers voyages à Versailles, pour solliciter la maintenue de leur intérêt dans les vivres; et c'est alors que Mile Vaobernier (1) fixa les regards de Louis XV : « Lehel , dit le comte , fut chargé des ordres du roi; et Lebel, avec qui elle ni moi n'avions de haison, en poursuivit l'exécution auprès d'elle seule. Néanmoins, avant de la conduire à Compiègne, il voulut qu'elle n'y parût que comme l'épouse de mon frère, ce à quoi je me pretai, ainsi que lui, sans autre motif certainement alors que celui d'une aveugle et respectueuse obeissance. » Mais, suivant les mémoires du temps, ce fut le comte lui-même qui chercha et réussit à inspirer à l'agent secret des plaisirs du monarque le désir de présenter

(c) Les disconiers d'au preciqui a té par les tilinans de Part en trilinans de Part en trilinans par les tilinans de Part en trilinans de Part en trilinans que la factoritativa que la sun de Vualendra d'avait de la constitución que la constitución de la con

Mile Vaubernier. Bientôt Mma du Barry fut élevée au degré de saveur où toute la France l'a vue. Le comto ne mit plus de bornes à son insolence, à son faste et à ses prodigalités. « Pour soutenir, dit-il, le nouvel élat de ma sœur pendant les quinze premiers mois, où elle ne reçut aucone grâce pécuniaire, je fondis mon porteseuille, et engageai le reste de ma fortune. Mes avances me furent remboursées à titre de don sous le ministère de M. l'abbé Terray. C'est à cette époque que Mme du Barry, se croyant quitte envers moi par les rentes viagères et les contrats échangés ensuite contre le comté de Lille, que j'avais recu en paiement, tonjours sous le titre de don; c'est à cette époque, dis je, qu'elle se crut libérée envers moi de tout autre genre de reconnaissance, et qu'elle cessa .pendant ses royages à Paris, de venir chez moi, et se dispensa de mo recevoir chez elle, quand mes affaires m'appelaient à Versailles. » Cette situation dura deux ans. Le comte Jean rapporte qu'il ne revit sa bellesœur que le second jour de la maladie du roi, et qu'il s'était retiré dans une maison de campagne, à six lieues de Paris. Lorsqu'il sut qu'on avait envoyé Mme du Barry dans un couvent, et que toute sa famille était exilée de la cour, saisi de crainte il se hata de sortir du royaume (2). Depuis dix-huit mois il errait dans diverses contrées, achevant de dévorer sa fortune et de ruiner sa santé, lorsqu'il écrivit de Bruxelles

<sup>(</sup>a) On dit qu'il compett des sommes contidérables el Férin de la commes au sour dons il était dépatiteire.—Avant sa disprâce, il avait cu l'ambitissais fotoieu de marier son fils avec une demoiselle de fiethune, et enacite avec d'antres hertières de grundes maiens; il essays de tres hertières de grundes maiens; il essays de la camtense du Barry, qu'il dails plonge dont à la camtense du Barry, qu'il dails plonge dont des naegur de houters.

ponr demander la permission de venir passer quelques jours à Paris, promettant de n'y voir que ses créanciers, des oculistes et des médecins. M. de Maurepas, à qui cette demande fut communiquée, répondit à M. de Malesherbes « qu'il avait pris « le parti le plus convenable à tous « égards, en renvoyant ce personnage « à la police dont il était le gibier. » Il fut d'avis cependant qu'on lui permît de faire à Paris un séjour limité, et de se retirer ensuite en province. « Cela vaudra encore mieux, écrivait « Malsherbes, que le spectacle indé-« ceut qu'il donne en parcouraut les a pays etrangers, lantot sous un nom, « tantôt sous un autre, jouant gros jeu a et menant sa vic ordinaire. » Le comte se retira à Toulouse, où il vécut grandement, et fit bâtir un hôtel magnifique. Le désordre le plus grand régna toujours dans ses affaires. Il écrivait à sa belle-sœur qu'il avait insultée et chansonnée (3). et qui cependant lui envoyait encore des secours. Lors de la réforme parlementaire, en 1787, il embrassa avec tant de chaleur la cause des magistrats, qu'on l'obligea d'aller rendre compte de sa conduite à Paris avec MM. Jamme et Lafage, avocats célèbres; et , lorsque les cours furent rappelées l'année suivante, ces trois messieurs firent une entrée triomphante dans Toulouse. On leur donna des couronnes, et lenr éloge, en prose comme en vers, fut dans toutes les bouches. Le comte du Barry jouit de cette faveur populaire jusqu'à l'époque de la révolution. Se montrant alors partisan des innovations, il sut nommé colonel d'une légion de la garde nationale, qu'il

arma et habilla presque tout entière à ses frais. Mais, des qu'il vit les premiers excès de cette époque, il les désappronva hautement, et fut dèslors en butte aux attagnes des mêmes hommes qui naguère vantaient son patriotisme et sa libéralité. Aussitôl après la révolution du 10 août 1792 il fut arrêté ; et, dès qu'un tribunal révolutionnaire eut été établi à Toulouse, on le désigna pour une de ses premières victimes. Conduit devant ces terribles juges, le 17 janvier 1794, on ne put lui trouver d'autres torts que sa conduite sous le règne de Louis XV. Ne daignant pas répondre aux questions qui lui étaient adressées , il se contenta de dire : A quoi me servirait de vous disputer le peu de jours qui me restent à vivre! Il épronva d'abord un moment de faiblesse en marchant au supplice; mais, reprenant ses forces, il salua la foule qui se pressait sur son passage, et mourut avec courage, environ trois mois après que sa belle-sœur eut péri de la même manière. - Son fils, Adolphe du Barry, qui avaitété page de Louis XV, fut tué en ducl d'un coup de pistolet, à la suite d'nne querelle de jeu .- Le comte Guillaume, époux de la maîtresse de Louis XV, fut aussi arrêté en 1793, et il aurait subi le sort de son frère le Roué, s'il n'eût pas été notoire qu'il avait été constamment son mannequin et sont jouet. Il est mort en 1811. - Un troisième frère, connu sous le nom de comte d'Hargicourt, était capitaine des Suisses de Monsieur et maréchal-de-camp; il est mort en 1820, à l'âge de 79 ans. V-ve.

BART (JEAN ). VOY. BARTH, III, 436. BARTHELEMY (NICOLAS),

poète latin, presque inconnu, était né en 1478, à Loches, petite ville de la Touraine. Avant embrassé la règle de Saint-Benoît, il fut élu pricur de Fretteval, près de Vendôme et Châteaudun, et ensuite de Notre-Dame-de-Bonne-Nonvelle à Orléans. Il profita de son séjour en cette ville pour suivre les leçons de l'université, qui jonissait alors d'unc assez grande réputation, et s'y fit recevoir docteur en droit. Il était l'ami de savant Guill. Budé, comme on le voit par une longue lettre badine qu'il lui adressa sur l'inutilité de l'étude (non esse studendum). Barthélemy n'en continua pas moins de cultiver avec ardeur les différentes branches de la littérature. Il mourut après l'année 1531. On cite de lui : I. Epigrammata, Momiæ, Edyllia, etc., Paris, 1514, in-80; deux parties, la première de 48 p., et la scconde de 111, non chiffrées. Les épigrammes out été réimprimées en 1532, in-8°. Suivant La Monnove, c'est d'un houdecasyllabe de Barthélemy que Rabelais a tiré le conte de Dodin et du Cordclier, qu'on lit dans le Pantagruel, liv. III, chap. 23 (Voy. le Menagiana, I, 367, éd. de 1715). II. De vita activa et contemplativa, liber unus, ibid., 1523, in-8°. III. Ennææ, ibid., 1531, in-8°. IV. Christus xilonicus, ibid., 1531, in-8°. C'est une tragédie en quatre actes. Elle a été réimprimée, Auvers, 1537, in-8°. Panser en cite nne édition de Paris. 1529 (Voy. Annal. typograph., tom. XI). Suivant quelques autres bibliographes, il en existe une quatrième, Cologne, 1541, in-8°. Cette pièce n'en est pas moins très-rare. Barthélemy a laissé plusieurs ouvrages inédits, entre autres : I. Une Vie duroi Louis XII, qui était conservée dans les manuscrits de la bibliothèque Colbert et qui avait appartenu à An-

dré Duchesne. Théod. Godefroy en a inséré un fragment dans la Vie de Charles VIII, Paris, 1627, in-4°, et Denis Godefroy l'a reproduit dans un recueil sur le règne de ceprince, p. 253. II. Une Vie de Charles d'Orleans, dans la bibliothèque du Vatican, parmi les manuscrits de la reine de Suède, nº 868. La notice que Niceron a publiée sur Bartbélemy, dans le tom. XXXVIII de scs Mémoires, 279-82, quoique diffuse, est incomplète. On pent encore cousulter sur ce poète la Biblioth. curieuse de David Clément, II, 454. -Barthélemy (Nicolas), avocat a Senlis, et officier du comte d'Harconri, est auteur de l'Apologie du banquet sanctifié de la veille des Rois, Paris, 1664, in-12 de 136 p. Cet ouvrage a eu plusieurs éditions qui sont également recherchées. Le but de l'auteur est de prouver que les amusements qui ont lieu à cette époque de l'année, ne sont condamnables que par l'abus qu'on en peut faire. Il proteste que son livre était terminé avant la publication des discours ecclésiastiques de Deslyons, théologal de Senlis, sur le même sujet, et qu'ainsi son intention n'a point été d'en faire la critique. « Ce « serait, dit-il, jeter des pierres con-« tre le suleil, parce qu'il est trop « éclatant, et combattre le tonnerre, « parce qu'il fait trop de bruit. D'ail-« leurs, je révère trop la main qui a « conduit la plume de cet œuvre, et « ai trop de respect pour la vertu et « la doctrine éminente de l'auteur.» Toutes les protestations de Barthélemy ne purent faire prendre le change à Deslyons, qui le réfuta solidement dans la préface des Traités singuliers et nouveaux contre le paganisme du Roi boit (Voy. DESLYONS, XI, 198). W-s.

BARTHELEMY (REGIS-François), bistorien, naquit en 1739 à Grenoble, où snn père, avocat distingué, inuissait d'une juste considération. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il nbtint un canonicat de la cathédrale, et consacra des-lors tnus ses luisirs à l'étude. En 1774, chuisi par ses confrères pour pronnncer l'oraison funèbre de Lnuis XV , il s'acquitta de cette tâche honnrable avec succès. Nnmmé syndic de son chapitre, il voulnt prendre connaissance des archives, en dressa les inventaires, et dans les numbreuses pièces mises à sa dispusition, découvrit de précieux ducuments pour l'bistoire du Dauphiné, Ce presuier succès l'avant encouragé dans ses recherches, il les étendit aux archives des munastères et de la chambre des comptes; et, devenu pussesseur d'immenses matériaux, il résolnt d'écrire une nnuvelle histoire de sa pravince. Admis, lnrs de sa formation (1785), à la snciété littéraire de Grennhle, il y lut quelques dissertations, qui confirmerent l'idée avantageuse qu'il avait déjà donnée de ses talents. L'abbé Barthélemy s'necupait depuis plusieurs années de la rédactinu de l'histoire dauphinoise, lorsque la révulution, après l'avnir privé de son bénéfice, l'obligea de songer à sa sureté personnelle. Retiré à Saint-Martin-de-Clelle (dans le Triève), dont sa famille est nriginaire, il y passa les temps les plus orageux, cherchant à se distraire par l'étude des idées sombres qui l'assiégeaient. De retour à Grenoble, il mit la dernière main à son grand travail, et mnnrnt le 14 nnv. 1812. Par snn testament, il légua son Histoire de Grenoble et des Dauphins , à M. Albert Dabnys, avncat, son héritier, qui possède le manuscrit en a vol. inful. Cet ouvrage s'arrête à la rénnion du Dauphiné à la France ; il estécrit d'un style simple, facile et assez pur, mais nn y retrouve des traces de l'esprit philosophique du 18° siècle, et la critique y est prussée quelquefnis jusqu'au paradoxe. Outre son Oraison funebre de Louis XV, Greunble, in-8° de 52 p., on ne connaît de Barthélemy que l'Eloge historique de Marguerite de Bourgogne, épnuse du dauphin Guigues IV. Il est imprimé dans les Mémoires de la société littéraire de Grenoble, tom. 1er, 1787, in-8°. Deux fragments de son Histoire de Grenoble nut paru dans l'Annuaire de l'Isère de l'an IX.

W-s. BARTHÉLEMY (l'abhé Louis), auteur de la Grammaire des dames, ouvrage dont les nombreuses éditinns attestent le succès, étuit né vers 1750, à Grenoble, mais d'une autre famille que le précédent. Malgré la précantion qu'il a prise de inindre à son num celui de sa ville natale, sans doute pour n'être pas confondu par les bibliographes avec l'auteur du Voyage d'Anacharsis, Ersch n'avait point évitécette erreur; maisill'a corrigée dans le premier supplément de sa France littéraire (V. ERSCH, au Supp.). Barbier en à enmmis une autre dans son Dictionnaire des annnymes, en faisant naître l'abbé Barthélemy à Lynn, et cette faute, qui mérite d'autant plus d'être relevée, que ce biblingraphe a plus de répntatino, se retrouve dans la 2º édit. de snn Dictionnaire, L'Abbé Barthélemy quitta de honne heure sa patrie, et comme il n'y conserva de relations ni de parenté ni d'amitié, nn ne doît pas être surpris qu'il y suit presque inconnu. Le soin particulier avec lequel il indique dans sa Grammaire

1100

les défauts de la prononciation génevoise, fait conjecturer qu'il habita quelque temps Genève ou le pays de Vand. On ne se tromperait peut-être pas en assurant qu'il commença par remplir les fonctions de précepteur. Il était à Paris en 1785, et les liaisons intimes qu'il avait déjà formées avec plusieurs gens de lettres, font présumer qu'il y résidait depuis plusienrs années. Ce fut en 1785 qu'il publia sa Grammaire des dames avec une dédicace à Mme de Genlis, qui n'a cependant fait ancune mention de l'anteur ni de son livre dans ses vo-Inmineux Mémoires. Encouragé par l'accneil qu'avait reçu son premier onvrage, l'abbé Barthélemy donna la Cantatrice grammairienne qui fut loin d'obtenir le même succès. S'étant déclaré partisan de la révolution, il en défendit les principes dans quelques brochures, dont une, intitulée le Destin de la France, passa quelque temps pour un écrit posthume de l'abbé de Mably, Mais d'après la marche des évenements, prévoyant sans doute que son patriotisme ne le garantirait pas des vexations que le parti triompbant prodiguait aux ministres de la religion, l'abbe Barthélemy quitta Paris, vers la fin de 1791, pour se retirer à Beaujeu, en Beaujolais. Cherchant avec raison a se faire oublier, il ne reprit la plume qu'en 1798, et ce fut pour justifier le citoyen Tournus qui, pendant la révolution, avait divorcé. Cet écrit, dont, an reste, on ne connaît que le titre, prouve, ce semble, que si, comme tant d'autres de ses confrères, l'abbé Barthélemy n'avait pas abjuré son ministère, il avait du moins adopté des principes bien relachés. Cet écrivain vivait encore en 1812; mais on ignore la date de sa mort. Ses ouvrages sont : 1. Gram-

maire des dames, ou nouveau traité d'orthographe française, 6º édit., Lyon, 1806, in-8°. II La Cantatrice grammairienne, oul'art d'apprendre l'orthographe française sans le secours d'aucun maître, par le moven de chansons, etc., Genève et Lyon, 1787, in-8°. III. Tableaude l'histoire de France, Paris, 1788, 2 vol. in-12. Cette édition est indiquée comme la 5°. IV. Mémoires secrets de Mme de Tencin, ses tendres liaisons avec Ganganelli, ou l'heureuse découverte relativement à d'Alembert , Grenoble (Paris) , 1790, 2 part. in-8°. C'est une espèce de roman composé pour prouver que d'Alembert est né dans le Dauphiné. C'est-là ce que l'auteur nomme une heureuse découverte. V. Le Destin de la France, Paris, 1790, in-8° et in-12. VI. Vie privée de Mably, précédée du Destin de la France, ibid., 1791, in-8º, VII. Tableau de la cour de Rome, ibid., 1791, in-8°. VIII. Accord de la religion et de la liberté, ibid., 1791, in-8°. IX. L'Ami des peuples et des rois, précédé d'une nouvelle édit. du Destin de la France, augmenté de plus de 500 p., enrichi d'autant de notes et de la Vie privée de Mably, Lyon, 1809, in-8°, 2 vol. X. Nouvel abrègé des sciences et des arts, précédé d'un discours sur la religion, ibid., 1808, in-12. On lui attribue encore : Felicie, ou la jenne Française à Madrid, piece héroïque en 3 actes. Il a laissé manuscrits : Phocion, ou les Français à toutes les puissances de l'Europe ; et les Siècles politiques et littéraires du Dau-W-s. phine.

BARTHÉLEMY (le marquis François) naquit à Aubagne, en 1750. Son oucle, l'abbé Barthélemy, auteur du Voyage d'Anacharsis, le fit éleveravec soin, et , par la faveur doot il jouissait auprès du duc de Choiseul, obtint pour lui une place dans les hureaux des affaires étrangeres. Le caractère plein de modération et de mesure du jeunc Barthélemy le reudait singulièrement propre à cette carrière, et son genre d'esprit y convenait également. Il ne ressembla donc point à ces hommes dont le mérite disparaît avec le crédit de leur protecteur. Attaché au baron de Breteuil, d'abord en Suisse et plus tard en Suède, il accompagna M. d'Adhemar à Londres en qualité de secrétaire d'amhassade: il y était même comme chargé d'affaires de Fraoce, par la révocation de son ambassadeur, lorsqu'il eut à notifier à la cour de Saint-James l'acceptation de la constitution de 1791 par Louis XVI. Plus tard, nommé ministre de France en Suisse, il y fut laissé, oublié peut-être, dans les temps les plus calamiteux. Saus doute il obéit au gouvernement qu'il représentait, mais tous les partis ont reconnu que l'homme adoncissait toujours autant qu'il était en lui les mesures que le mioistre était obligé de provoquer; et plus d'un émigré, plus d'un proscrit se félicitèrent qu'il n'eut point cédé ses sooctions à des mains moins géoéreuses. Eufin, aux orages d'une guerre universelle commencèrent à succéder des temps un peu plus calmes. Mais, dans cette lutte de la France coutre l'Enrope, après tant de fureurs ct d'excès de tonte sorte, la paix semblait une espèce d'utopie désormais impraticable, et les Français étaient regardés comme noe nation tumultueuse, incompatible avec la société enropéenne. Ce fut Barthélemy qui opéra la réconciliation. Il se trouvait en pays neutre le digne représentant de la raison et de la modération françaises; et devant sa sagesse, appuyée il est vrai sur les conquêtes de Pichegru, on se confia de nouveau à la Frauce. Du moins l'Europe se divisa : la Prusse se lassa. d'une lutte ruiocuse, où toutes les puissaoces n'avaient pas iosité son désintéressement, et Barthélemy eut l'honneur de signer à Bâle, avec le plénipoteutiaire prussien, le pre-mier des traités de la république française. Ce traité de Bâle fut un évenement immense qui, non-seulement détacha la Prusse de la coalition, mais brisa tout-à-fait le nœud de l'unité germanique, en tracant une ligne de démarcation à laquelle accédèrentavec empressement toutes les puissances de l'Allemagne septentrionale, qui y étaient comprises, même le Hanovre. La Prusse avant le commandement supérieur des troupes, qui gardaient cette ligne de démarcation, en acquit d'autant plos d'iofluence, et dès ce jour il y ent en Allemagne deux empereurs. Quelque jugement que l'histoire doive porter de ce traité de Bale, il est incontestable qu'il fut très-avantageux à la France, et qu'il fit le plus grand honneur au négociateur Barthélemy. Bientôt après, le traité conclu aussi à Bale avec l'Espagne mit le comble à sa gloire diplomatique. Le nom de Barthélemy devint très-populaire en France et très-honoré en Europe. Co négociateur, par sa modération, par nne cooduite franche et loyale, qui est presque toujours ce qu'il y a de mieux, surtout en diplomatie, s'était tellement fait aimer et coosidérer en Suisse, que, lorsqu'il la quitta emportant des regrets universels, les autorités civiles et militaires de Bâle l'accompagnèrent à quelque

distance de la ville, et lui rendirent les plus grands honneurs. Ce fut cette haute estime qui, plus sentie encore en France, le porta, en juin 1796, à une des places de ces cinq directeurs qui, comme on sait, étaient momentanément les cinq rois de la république française. Les deux Conseils qui avaient le droit d'élire les directeurs, et l'usage de les choisir dans leur sein, renoncèrent pour Barthélemy à cet usage. Sa nomination, faite en grande partie par l'influence de la société royaliste de Clichy, n'eut pourtant pas l'approbation des royalistes les plus prononcés: on se défiait du caractère trop doux, trop modéré de Barthélemy; et, dans la prévoyance des luttes et des orages qui ne pouvaieut que spryenir, beaucoup d'opinions penchèrent pour le général Beurnonville, illustré par sa longue captivité, par quelques succès militaires, et connu par un caractère énergique. Il est impossible de se dissimuler que le caractère honorable et vertueux de Barthélemy était plus faible que les circonstances qui se préparaient, et que si, an jour du 18 fructidor, Beurnonville ou surtout Pichegru cut été directenr, au lien de Barthélemy, les choses anraient pu tourner fort différemment. Il y a des jours et des temps qui appartiennent visiblement aux hommes d'épée. Au reste, on assure que la nomination de Barthélemy ent l'approbation de Louis XVIII, qui savait combien le parti de la modération est toujours puissant ou du moins nombreux en France. Quoi qu'il en soit , Barthélemy s'bonora dans cette baute fonction et il empêcha beauconp de mal. Il fut constamment de la minorité opposée aux trois directeurs révolutionnaires ; et, singulier jeu des révolutions, son associé, dans cetteminorité anti-révoIntionnaire, était Carnot, l'ex-membre dn comité de salut public. Barthélemy protesta au procès-verbal des séances du directoire contre la modification du ministère qui fut effectuée par la majorité, peu de temps avant le 18 fructidor, et afin de préparer le succès de ce coup d'état. Cependant la veille même de cette journée, son collègue Barras, touché de sa vertu et de son noble caractère, lui avait fait pressentir les dangers qui le menacaient, et l'avaitengagé à donner sa démission. Il se refusa à cette làche abdication, fut enlevé an point du jonr par le ministre de la police Sotin et emmené sans se plaindre, en disant seulement : « O ma patrie! » Ce ministre en menant lui-même à la prison du Temple, son directeur de la veille, lui disait: « Voilà ce que c'est qu'une révolution, nous triomphons aujourd'hui; demain peut-être ce sera votre tour. » - « Au moins, dit Barthélemy, n'est-il arrivé aucun malheur?la tranquillité publique n'at-elle point été troublée? »-« Nullement, répondit le ministre; la dose était cependant forte ; mais elle a hien pris, et le penple a avalé la pillule. » Le peuple en a avalé bien d'autres depuis ce temps-là, et ces paroles sont curieuses à retenir. Barthélemy, enfermé au Temple avec Pichegru, Willot, Aubry, Larue, Lafond - Ladébat , Barbé-Marbois , Murinais, Tronson du Coudray, Ramel et plusieurs autres, s'attendait comme eux à être fusillé. On crut leur faire grace en ne les condamnant qu'à la déportation à Cayenne. On sait combien cette grâce fut cruelle, même pour ceux qui survécurent. Des évènements tels que le traité de Bâle appartiennent à l'histoire générale et s'y retronveront toujours; mais les petits détails d'une déportation nous semblent appartenir davantage à nne biographie : et à ce titre nous croyons devoir eiter les plus curieux de celleci, d'antant que cet article formera une espèce de supplément à celui de Pichegru qui fot un des associés. dans la déportation, aux malheurs et à l'évasion de Barthélemy. Ces détails, appliqués d'ailleurs à des hommes si illustres. sont nn éternel sujet d'intérêt qui sans donte les fera excuser. En parlant de la proscription de Barthélemy, il est impossible de ne pas parler de l'héroïque dévouement de son valet de chambre Letellier. qui demanda et obtint du directoire la permission de suivre son maître, et vint avec joie présenter cet ordre au moment où les prisonniers montaient dans les charriots grillés qui allaient les conduire à Rochefort. Traité de fanatique par Augereau . il se précipita anx picds de son maître qui le pressa contre son cœur; et, dès ce jour, il ne fut plus regardé par lni que comme un ami et par les autres déportés que comme leur égal. Cette déportation qu'on osa alors appeler nn acte de clémence , n'était qu'un antre arrêt de mort. On ne peut détailler ici les rigueurs que, des le premier jour, on exerça contre les déportés, à la tete desquels on pouvait mettre Barthélemy arraché violemment à la première fonction de la république, et en effet directeur de droit. A côté de lui brillait d'un autre éclat Pichegru, avec sa conronne de victoires, et, parmi leurs collègues de malheur, on comptait le vieux général Murinais, Lafond-Ladébat, président du conseil des anciens, Barbé-Marbois, Tronson du Coudray, Willot, Delarue, plnsieurs autres députés et l'ex-commandant de la garde du directoire Ramel qui ; comme Pichegru , devait avoir

le malheur d'échapper à cette proscription, et comme lui était réservé à de plus sinistres destinées. En lisant tous ces noms , eroirait-on qu'à Tours on osa confondre de tels prisonniers, avec la chaîne des galériens, et les méler avec eux dans la même cour, qu'entouraient les cachots destinés aux uns et aux autres. Dès que les conducteurs se furent retirés , les galériens , plus délicats que les proscripteurs, se tinrenta l'écart et l'un d'eux dit aux déportés ces mots remarquables. « Mes-« sieurs , nous sommes bien fachés de « vous voir ici; nous ne sommes pas « dignes de vous approcher. Mais si-« dans le malheureux état où nous « sommes réduits, il y a quelques « services que nous puissions vous a rendre, daignez les accepter. Le « cachot que l'on vous a préparé est « le plus froid et le plus étroit de « tous : nous yons prions de prendre « le nôtre , il est plus grand et moins « humide. » Cette étrange hospitalité fut acceptée. Il y avait plus de trente heures que les déportés n'avaient rien pris, et une livre de pain, une demi-bouteille de vin forent la ration qu'on leur accorda. Il ne faut pas oublier de dire que dans ce voyage, que les déportés firent sur des charriots grilles comme pour des bêtes féroces, les injures et les menaces de la populace furent presque partout leur odieux cortège (1). Ce fut au milieu d'insultes et de soulfrances de toute espèce que Barthélemy et ses compagnons arrivèrent à Rochefort. Là, de plus vives impréca-

<sup>(</sup>s) Le directoira avait charge de coinduire les deportés jassé, la Cochefor tan nomme Duterités, auxien murchend de voloilles à Mayanne, devenu genéral. Cétait nu des houmes les plus féreres de cette époque. Jamais les revolutions n'ont fait tombre la povoiré dans des mins plus parties de la comme de la comme de la comme de la manuier ni brutale, il y commit de telles exactons, que les directurs soc. accesses na purent.

tious s'élevèrent contre enx; et anx traitements qu'ils épronvaient et aux privations dont oo les accablait, plusieurs d'entre eux, quand pendant la nuit on les fit voguer sur la Charente, pensèrent à Carrier et aux horreurs de la Loire. L'embarquement sur la corvette la Vaillante fut sinistre et affligcant ; mais la sévérité du premier accueil s'adoucit, des qu'on ent perdu de vue les côtes de France; et l'équipage, à qui l'on avait inspiré les plus odieuses préventions contre les prisooniers, ne tarda pas à reconnaître et à respecter en eux des hommes vertueux et doux. Il était impossible par exemple de ressembler moins a un brigand que Barthélemy. Les proscrits furent moins heureux à Cavenne : sans doute , là , comme dans leur navire , comme en France, ils rencontrèrent quelques âmes généreuses; mais ils trouvèrent pour agent supérieur de la colonie un neveu de Danton, Jeannet, immortalisé par leurs malheurs. Il serait à désirer que l'horrible renommée de cet homme décourageat les persécuteurs à venir , forcés tôt ou tard de comparaître au tribunal de l'histoire, Jeannet, inécontent des égards, des respects même que les habitants de Cayeone témoignaient aux déportés, imagina de les transférer à trente lienes de là , à Sinnamary. C'était non loin de ce désert que, sous le ministère de Choisenl, une colonie nombreuse, importée de

France, avait péri tout entière par l'influence du climat. Jeannet n'en sontint pas moios aux déportés, et plos tard au gouvernement français, que le canton de Sinnamary était le plus sain de la colonie. Mais quand Barthélemy et ses compagnons y arriverent, un homme de 35 ans, plus cassé que les sexagénaires de l'Europe, sortit d'une baraque isolée, et leur dit : « Ah! messieurs vous descendez dans un tombean. » On les logea dans des cases qui se touchaient, et dont une était occupée par Billaud-Varennes, ce tigre muselé qui aurait voulu les dévorer tous. Les déportés furent partagés dans les autres cases ; on lenr donna un hamac, mais pas nne chaise, ni nne table, ni un menble, ni le moindre nstensile. C'est la, ce fut sons le pouvoir dictatorial d'un ancien laquais, proconsul de Jeannet à Sinnamary, que s'aggravèrent tous les jours les souffrances des déportés. Le plus vieux, un des hommes les plus respectables de nos temps, Murinais, succomba le premier pendant qu'on sollicitait encore à Cayenne la permission de l'y transporter. L'éloquent Tronson du Coudray, marqué déjà lni-même pour la mort, prononça l'oraison funebre de son compagnon eo présence de tous les autres, qui pouvaient dire au cercucil : Morituri te salutant. Tronson du Coudray avait pris ponr texte : Super flumina Babylonis. illic sedimus et flevimus cum recordaremur Sion. Paroles tonchantes partont; mais plus encore prononcées par un déporté français sur les savaoes pestilentielles de Sinnamary. Ce discours fut digne du texte, et les soldats et les nègres de la colonie. qui étaient accourns pour l'entendre, éclatérent eux-mêmes en gémissements. Jeannel, instruit de cette cir-

les olères. District fut arcité ayant d'étre arriré à Rochefort, et envoyé à Paris. L'auteur l'ind d'un grand nombre de greis de l'en grelien d'un grand nombre de greis de l'en gragimissient elses dans cette prison. Les traits ignobles, le langue stupide de cute espèce de caricature forsus pour cux aue sorte de spectacle; s'ils povasient d'ere prepoduits, rien nesrait plus propre à dooner une idée vraie de ses temps deplorables. M-o j.

constance, fit publier que quiconque chercherait, par ses discours, à appitoyer les soldats ou les nègres sur le sort des déportés, serait fusillé surle-champ. Barthélemy était déjà trèsfaible et ne croyait pas pouvoir longtemps survivre a ses souffrances. Dans la répartition des travaux que s'étaient faite les proscrits, l'ancien directeur s'était chargé du soin de faire la chasse aux scorpions et autres insectes venimeux qui infestaient les cases. Bientôt il tomba gravement malade, et cette fois Jeannet, effrayé pourtaut de toutes ces pertes, le laissa transférer à l'hôpital de Cayenne, où, par des soins prodigieux et touchants, les anges de saint Vincent de Paul le sauvèrent. Son fidèle Letellier l'avait suivi, et, lorsqu'il fut convalescent, voulait toujours le servir et se tenir debout derrière lui. Il fallut que Barthélemy, presque faché, le contraignit à s'asseoir et à prendre place à la même table, en l'appelant son ami. Il n'était pas encore rétabli tout - à - fait, quand Jeannet le forca de retourner à Sinnamary; il s'embarqua sur la même goêlette, avec le commandant de Sinnamary, qui était venu lni-même se rétablir à Cayenne. Ce commandant nommé Freytag, alors simple capitaine et depuis général, a écrit des mémoires intéressants, et il raconte ainsi son voyage avec Barthélemy. « Nous sortimes de la « rivière de Cayenne par un temps a assez calme; mais quand nous eu-« mes gagné le large, nous trouvâmes « leivent contraire et la mer trèsa agitée. M. Barthélemy, n'ayant a pas le pied marin, et accablé du a mal de mer, s'était couché sur le « pont et paraissait presque inanimé. « Je veillais auprès de lui, et voyais

« avec donleur que les matelots, « malgrémes représentations, et sans « le vouloir, le foulaient aux pieds. « Obligé pour louvoyer de revirer de a bord a chaque instant, le roulis a jetait sur ce corps immobile et « les hommes et les agrès. Je souf-« frais trop de le voir dans cette si-« tuation, et je résolus de le trans-« porter comme je le pourrais dans « la chambre du capitaine, où était « resté Letellier, atteint lui-même « du mal de mer, et hors d'état de « me prêter aucun secours. Mais un « homme de la taille de M. Barthé-« lemy (il était très-grand), qui ne a peut faire aucun mouvement, est « très-difficile à porter, surtout an « milieu des violentes seconsses d'un « navire. Je parvins enfin à le traî-« ner jusqu'à l'escalier de la chambre; « mais ce poste n'était pas plus te-« nable que l'autre. Les matelots lui « marchaient sur la tête et sur le a corps; personne ne pouvait s'en oc-« cuper , l'équipage trop faible suf-« fisait à peine à la manœuvre. Je le « saisis par les pieds, et le faisant « descendre le plus doucement que « je pus, je parvins à le déposer dans « la chambre où il souffrit beancoup « de la privation d'air, mais ne fut a plus exposé, du moins, à être « meurtri. Voilà done, me disais-je, « celui que la France et la Suisse ont « salué comme pacificateur, l'un de « ceux à qui les rênes du gonverne-« ment d'un graud empire ont été « remises! Il est proscrit par les puisa sants du jour, et foule aux pieds par « les hommes les plus grossiers.» Ce commandant Freylag, avec ses sentiments humains, ne pouvait convenir à Jeaunet. Dailleurs il avait connu en Alsace Pichegru, et adoucissait autant qu'il le pouvait sa position; il fut un jour enlevé, et, par ordre de

Jeannet, jeté sur une côte déserte. Son successeur à Sinnamary, nommé Aymé, se moutra tout-à-fait digne de Jeannet, et combla les souffiauces des détenus. Et comme si le séjour de Sinnamary n'eût pas été assez horri ble, on s'occupait à marquer et à construire des cases pour 3,000 déportés dans le quartier de Conanama plus malsain encore; et l'on sait en effet quelle nombreuse population d'infortunés et de gens de bien fut eugloutie plus tard dans ce cimetière. Avant qu'il put être peuplé, les premiers déportés se décidèrent à tout risquer pour échapper au supplice de Sinnamary et à la mort prochaine qui les attendait. Mais tous ne purent prendre part à cette entreprise désespérée. Plusieurs étaient déjà trop malades, Brotier, la Villeurnoy trouvèrent ce projet impraticable; Barbé-Marbois le jugea encore plus impossible; Lafond - Ladébat, Tronson du Coudray, s'obstiuaient à croire encore a la justice d'alors, craignaient de faire dépouiller leurs familles de leurs fortunes trop: en évidence, et voulaient attendre, à Sinnamary, le jugement qu'on leur avait refusé en France. Bientôt du Condray tomba malade; on sollicita vainement ponr lui la permission d'être transféré à Cayenne; et ce sut alors que Jeaunet écrivit ces paroles décisives : « Je ne sais ponrquoi ces messieurs ne cessent de m'importuner; ils doivent savoir qu'ils n'ont pas été envoyés à Siunamary pour y vivre éternellement. " Il faut un tel pays et un tel état de choses, pour faire concevoir que huit hommes aient consenti à risquer de faire cent lienes de navigation sur une pirogue que la moindre vague ponvait engluntir. Ils songèrent d'abord à gagner par terre les établissements purtugais; mais ils manquaient de guide et d'interprète, et n'ignoraient pas que la nation indienne des Galibis, la plus voisine de ce côté, avait rompu toute communication avec les Français, et, chose singulière, les avait pris en horreur, depuis qu'elle savait qu'ils avaient tue leur chef (le roi Louis XVI). On renonca donc à ce projet, impraticable d'ailleurs par les forets immenscs qu'il fallait traverser. Il fut arrêté qu'on chercherait à gagner par mer Surinam, où les déportés avaient lieu d'espérer de l'intérêt. Mais ils n'avaient pas même un pilote pour naviguer sur cette mer difficile, lorsqu'il lenr en arriva un qu'ils étaient loin d'attendre. Le malheur, et surtout le malheur illustre et innocent, est une espèce de langue universelle qui touche toutes les nations. Un généreux Américain, nommé Tilly, avait chargé un vaisseau de commerce à lui appartenaut, et s'était exprès laissé affaler sous le vent de Cayenne, pour avoir un prétexte de mouiller dans la rade de Sinnamary, et offrir aux déportés une occasion de s'échapper. Mais il fut pris par un corsaire de Cayenne, et amené comme prisonnier là où il vonlait se présenter comme libérateur. Du moins il vit les déportés, s'ouvrit à eux; et, sur l'aven de leur projet d'évasion, il les blama de se confier à une frèle pirogue; mais, les voyant décidés, « Demain, leur dit-il, on m'emmenera à Cayenne, par terre et sous escorte, et mun absence serait trop remarquée, mais je vous laisserai mon maître d'éguipage Barrick, et peut-être le ciel yous protégera. » Il faut lire les détails de cette évasion dans l'ouvrage de Delarue, intitulé : Histoire du 18 fructidor; car l'ouvrage de Ramel, sur le même sujet, est empreint d'une exagération quel-

BAR

quefois sans bornes. Les fugitifs voguèrent toute la nuit ; mais au matin ils avaient perdu de vue la terre. Ils s'en rapprochèrent avec peine, toujours au moment de périr, et vidant presque sans cesse, avec leurs calebasses et même avec leurs chapeaux l'eau qui pénétrait dans la pirogue. Ils passèrent la nuit très-près encore de la côte française, el au matin ils furent surpris par un calme de vingt-quatre heures qui pouvait les perdre. Enfin le troisième jour le vent étant devenu favorable, ils franchirent saus danger la rivière du Maroni qui sépare les Guianes française et hollandaise. Mais leurs périls, qui semblaient finis, s'accrurent encore. En passant près du fort d'Orange, il furent salués par trois boulets de canon, qui les forcèrenta prendre le large; il sureut depuis que les Hollandais voulaient qu'ils arborassent pavillon, ce qui leur était impossible puisqu'ils n'en avaient aucun. Repoussés du fort d'Orange, ils résolurent de gagner le fort plus lointain de Monte-Krick, Mais le vent devenant orageux, ils ne purent aller jusque-là. Vers la unit, leur pirogue chavira sur une terre molle où ils passèrent deux heures à la disputer aux vagues, et ils furent obligés enfin de la leur abandonner et avec elle leurs armes et le reste de leurs provisions. Ce fut dans cette positiou qu'il fallut penser à se défendre des tigres, dont les burlements retentissaieut dans les bois voisins. Un briquet que Pichegru avait sauvé du naufrage, permit aux déportés d'allumer des feux. Mais ces fenx qui écartaient les tigres attirèrent des myriades de moustiques dont ils furent dévorés tonte la nuit. Le pauvre Barrick fut le plus maltraité et pensa périr. Le jour reparut plus terrible encore que la nuit, et

enr montra une plage marécageuse et stérile, bordée de bois inaccessibles, fermée par des rivières ou par des ruisseaux vaseux, plus difficiles à franchir. Une secoude nuit sur ces parages fut encore plus cruelle ; car à peine eurent-ils allumé ces feux coutre les tigres, qu'une pluie diluvienne, qui dura jusqu'au jour, vint les accabler. Le matiu, huitième jour de ce cruel voyage, leur offrit un ciel serein ; mais l'espérance commençait à les fuir, et ils se regardaient comme ensevelis dans ce désert, quand la fortune y amena deux soldats envoyés en ordonnance du fort Monte-Krick au fort d'Orange. C'était par le plus grand basard qu'ils avaient pris cette route à peine frayée. Les proscrits instruits par eux qu'ils n'étaient qu'à deux lienes du fort Monte-Krick, se déciderent a y envoyer ceux d'enire eux qui se trouvaient le plus en état de supporter cette fatigue. Le choix tomba sur Barthélemy et sur Delarue; ils partirent sur-le-champ par le chemin que leur indiquèrent les soldats, arrivèrent enfin , se donnèrent pour des colons français naufrages, et obtinrent qu'on envoyat des hommes pour relever leur pirogue. et des vivres pour les rabimer. Euxmêmes, après un repas qui lenr était bien nécessaire, voulurent aller porter ces bonnes nouvelles à leurs compagnons. La pirogue fut relevée; et le lendemain, partie à pied, partie par mer, cette colonie fugitive so trouva recueillie au fort hespitalier de Monte-Krick. Mais dans quel état se présentaient ces hommes, qui presque tous avaient un rang illustre dans la société! Brůlés par le soleil, dévorés par les insectes, la fange et les haillons dont ils étaient couverts contrastaient avec leurs passe-ports

de négociants. Le commandant ne pouvait non plus concevoir qu'ils se fussent hasardés en pleine mer sur une coquille de noix. Il leur demanda s'ils avaient touché à Sinnamary : sur leur réponse négative. « J'en suis faché, dit-il, j'aurais bien voulu savoir des nouvelles de ces intéressantes victimes; les braves Pichegrn et Willot , ce digne M. Barthélemy doivent être bien malhenrenx. » l'ichegru, Willot, Barthélemy répondirent que leur sort paraissait s'améliorer. Les déportés demandèrent à écrire au gonverneur de Surinam; ils l'obtinrent, et en attendant la réponse, ils prudiguèrent leurs soins à leur pilote Barrick, qu'ils sauverent aussi à leur tour. Le troisième jour, ils apercoivent un cavalier qui arrivait ; Pichegru, reconnait un officier supérieur hollandais : celui-ci vient droit à eux, met pied à terre, et demande vivement MM. Picard et Gallois; c'étaient les noms fictifs de Pichegru et Barthélemy. Ils se présentent : l'officier recule un moment devant la misère de tant de gloire et de tant de vertus. Ah! les scélérats, s'écrie-t-il, à quel état ils vous ont réduits! » Et les yeux chargés de ces nobles larmes qui bonorent les braves, il se précipite dans leurs bras : il embrasse aussi les autres déportés. Il les remercie tous au nom du gouverneur d'avoir rendu justice à ses sentiments, et se félicite d'en être l'interprète. Cet ufficier était un descendant du célèbre Cohorn, \$t comme on vuit, très-digne de ce nom. Une grande gondole pourvue de vêtements et de rafraîchissements attendait les déportés. Ils s'y embarquèrent, mais après avoir demandé et obtenu d'être suivis par leur pirugue conservatrice. Recus dans une habi-

tation dont le propriétaire était absent, ils y trouvèrent par son ordre l'accueil le plus recherché; et une fête, qui termina la journée, acheva de contraster, pour eux, avec les sonveuirs de Sinnamary, Le lendemain ils arriverent à Paramaribo, capitale de la colonie, et y furent recus, non pas avec éclat et avec transport, comme le dit Ramel. mais avec les soins les plus affectueux. La Hollaude, après avoir été conquise par la France, était alors son alliée, et, ce qu'il y a de singulier, c'est que Pichegru en avait été le conquérant. Il était donc impossible que le gouverneur hollandais laissât trop voir son intérêt envers des proscrits échappés d'une colonie francaise; mais il était plus impossible que lui et tous les cœurs hollandais ne se souvinssent pas de l'humanité, de la justice et du désintéressement de Pichegru; désintéressement tel que , lorsqu'il fut proscrit au 18 fructidor, il avait fallu pour lui procurer quelques ressources vendre son habit de géuéral et sa glorieuse épée. Du moins il retrouva sur cette autre terre hollandaise nne juste récompense de sa conduite. Hélas! ce fut son dernier beau jour. Dans la colonie de Paramaribo, il fut, ainsi que Barthélemy et les autres déportés, comblé d'égards individuels, et les plus riches colons se disputèrent cette généreuse hospitalité. Le proscripteur Jeannet ne tarda pas à réclamer les proscrits. Le commandant hollandais répondit d'une manière évasive, et comme s'il les avait méconnus. Mais , pour éviter des demandes plus vives, ceux-ci sentirent eux-mêmes qu'ils devaient s'éloigner de Surinam. A peine remis de leurs fatigues, ils s'embarquèrent pénétrés de reconnaissance pour ces

genéreux Hollandais, à qui ils durent eocore les moyens de récompenser noblement le dévouement de Barrick. Pour le généreux Tilly, qui avait échappé aux dangers résultant pour lui de leur évasion, plusieurs le revirent à Londres, et toos, jusqu'au deroier jour, ont conservé le souvenir d'un trait si magoanime, que l'histoire n'oubliera pas. Un autre être non moins généreux, le fidèle Letellier, périt dans la traversée de la Martinique, et l'un des plus grands malheurs qu'ait éprouvés Barthéleory, fut la perte d'un tel ami. Rétabli non saos peioe de taot de secousses, il passa en Angleterre et de la sur le cootinent. La révolution du 18 brumaire ayant aboli les proscriptions du 18 fructidor, Barthélemy fut des premiers rappelé en France. Présenté par le premier consul, il fut, le 24 pluviose an 8, éln sénateur à la place de Ducis qui refusa cette digoité. Rien ne prouve mieux la différence entre la céléhrité et le bonheur que cette époque de la vie de Barthélemy. La proscription odieuse de cet homme de talent et de vertu l'avait en quelque sorte couvert de gloire, et lui avait attiré, comme on vient de le voir, l'hommage même des peuples étrangers. Reudu à la France, à la société, à une existence tranquille et honorée, Barthélemy cessa d'occuper les voix de la renomméc. Il est vrai qu'il s'était élevé alors en France qu homme qui les occupait tootes, et qui aimait assez qu'elles ne parlassent que pour lui. Barthéleme, devenu sénateur et bientôt comte de l'empire et membre del'institut, jouit au senat, comme partout , d'une véritable considération, mais il y fut; comme on disait alors, absorbé ; et disparnt presque entièrement de la scène politique. Cepeodant Bonaparte ne pou-

vait choisir un plos habile , ni un plus honorable négociateur. Mais sa displomatie presque militaire ne pouvait s'accommoder du caractère si modéré de l'ex-directeur qui, il faut en coovenir, était pen propre à exprimer les violences et les menaces d'un conquérant. Anssi, quoique Barthélemy, en août 1802, eût porté la parole au nom de la députation du sécat qui venait offirir à Bonaparte le consulat à vie, aucune fooction poblique active ne lui fut consiée par le nouvel empereur. Il y a lieu de croire aossi que Barthélemy n'en désira jamais, et même plus tard il se félicita de n'en avoir pas reçu. En considérant ces deux hommes, il est évident que Barthélemy ne pouvait pas plus approuver Bonaparte que Bonaparte employer Barthélemy. Cependaut l'opposition de celui-ci fut toojours très-discrète. Quand le géant tomba sous la haine de l'Europe et sous la lassitude de la France, à cette époque de 1814, où ceux qui avaient le plus admiré ses victoires, en voyaient l'issue et en déploraient le résultat, Barthélemy présida la scance du sénat dans laquelle fut prononcée la déchéance. Le même jour , à la tête de ce corps , il complimenta l'empereur Alexandre, sur sa modération envers la capitale, et en obtint la promesse de la délivrance de tous les Français prisonoiers en Rossie. Il signa, comme sénateur, l'acte qui rappelait au trône les Bourbons. Lors du retour de Bonaparte en 1815, il ne fut ni ne voulut être au nombre des pairs nommés par lui, et se trouva en consequence sur la liste du roi Louis XVIII, au retour de Gand. Peu après il fot nommé membre de ce conseil privé, auquel il est donteux qu'on ait jamais demandé des

conseils. A la chambre despairs, malgré la modération de son caractère, et peut-être à cause de cette modération, il ne cessa de jouir de la plus haute confiance et fut presque toujours, au renouvellement des bureaux, nommé président ou vice-président. No cherchant jamais l'effet mais toujours l'utilité, il présentait sans prétention les tributs de sa longue expérience et de ses hautes lumières. En 1819, il ne tint pas à lui qu'il ne rendît à la patrie et au royaume un service de la plus haute importance. Effrayé de la tendance démocratique que prenaient les élections, cet homme si modeste, qui n'avait jamais consenti a l'impression d'aucun discours prononcé par lui, soit au sénat, soit à la chambre des pairs, triompha de sa réserve ordinaire, pour déposer devant cette chambre, dans la séance du 20 février, une proposition qui, malgré de vifs débats, fut prise en consideration. Cette proposition qui excita tant de clameurs mérite d'être rapportée tout entière: « Messieurs, a dit l'honorable pair, il y a mainte-« nant deux ans qu'un changement « important fut introduit dans nos in-« stitutions naissantes par l'établisse-« ment d'un nouveau système d'éleca tion. Les avantages aunoncés furent « soutenus avec tant de chaleur, les « inconvénients prévus forent appuyés « par desraisonnements si plausibles, « qu'il fut permis d'être incertain a dans une matière aussi grave. La « marche de la discussion rendit « même cette incertitude si naturelle, « qu'elle fut, peu à peu, partagée « par les orateurs du gouvernement « même, et qu'en dermère analyse, « ils déclarèrent que ce système nou-« veau était un essai que l'on vou-« lait faire; et que la loi d'élection « étant une loi d'organisation , si l'es-

BAR « sai n'en répondait pas à l'espoir que « donnait le nouveau système, le « ponvoir qui faisait la loi ponrrait a aussi la modifier. Cette déclaraa tion, Messieurs, fixa beaucoup « d'incertitudes, et je l'avouerai à « cette tribune , je fus du nombre de « ceux qu'elle détermina à voter en a faveur de la loi proposée. Deux ans se sont écoulés, deux éprenves « ont été faites; deux fois le gouver-« nement a témoigné des alarmes. « C'est par conséquent ponr moi un \* devoir de conscience, que de sol-« liciter aujourd'hui l'effet d'une pro-« messe qui a déterminé mon vote. « Le sentiment de ce devoir sera « partagé sans doute par ceux qui ont « voté par le même motif que moi a pour la loi d'élection. Il sera apa pronvé par ceux qui, n'ayant vu « dans le premier moment, que les a avantages du nouveau système, et « ayant reconnu depuis ses inconvéa nients, doivent soubaiter de le voir a perfectionner. Il le sera à coup « sur par ceux qui ont voté contre e la loi, et qui doivent désirer de la a voir modifier de manière à remé-« dier aux inconvénients qu'ils avaient a prévus. Enfin, Messieurs, il doit a être approuvé par le gouvernement a même, qui sera jaloux sans doute a de justifier aujourd'hui la confiance a qu'il nous inspira à une autre épo-« que, et qui doit sentir en même « tempt le besoin de modifier un « système qui n'a pas pu du premier a jet être porté à sa perfection. Je « demande donc que la chambre des a pairs prenne nue résolution en vertu « de laquelle le roi scrait humblement « supplié de présenter un projet de « loi tendant à faire éprouver à l'ora ganisation des collèges électoraux « les modifications dont la nécessi. a té pout paraître indispensable. » Si le ministère d'alors avait appuyé une proposition si sage, nne bonne loi d'élection anrait assuré la tranquillité de la monarchie. Il la combattit, et néanmoins elle fnt adoptée par les pairs à une grande majorité; ce qui amena une nombreuse création de pairs nouveaux, par lesquels on fit, non sans efforts , adopter une autre loi électorale dont on ne peut nier aujourd'hui les couséquences, et qui rendit à pen près inévitables les seconsses qu'on a vues depuis. Les esprits étaient déjà si hors de toute mesure, que cette proposition si sage fit un moment présenter Barthélemy, le plus modéré des hommes, comme un des plus fougueux ennemis du penple et de la liberté. Bien étonné d'être derenn ce que l'on appelait alors un ultra, il s'en tint à l'honneur que lui avaient fait, dans tous les bons esprits, cette proposition et le conrage avec lequel it l'avait soutenue, et se renferma désormais dans un silence quelquefois expressif. Il ne veeut pas tout-à-fait assex pour voir le résultat définitif de la proposition qu'on avait préférée à la sienne, et, le 5 avril 1830, il fut enlevé en pen d'heures par une attaque d'apoplexie foudroyante, à l'âge de 80 ans. Il n'avait jamais été marié; mais un de ses neveux, M. Sauvaire-Barthélemy, avait obtenu du roi la transmission de son titre et de sa pairie. Cet homme, qui avait été ambassadeur et directeur, laissa une fortune très-modeste, qui ne rend son nom que plus honorable. C'est un de ces noms qui dans notre révolution consolent de tont d'autres! Il y a en des hommes heaucoup plus énergiques que Barthélemy; il n'y en a pas eu de plus vertueux ni de plus éclai-C. D. L. BARTHELEMY (ANTOINE-

Joseph ), naquit à Bruxelles, en 1764, d'un père, valet-de-chambro du baron de Stassart, alors couseiller privé et , depuis , président du conseil de Namur. Il fit ses humanités au collège de cette dernière ville ; mais des vers satiriques, dans lesquels plusieurs personnes considérahles étaient pen ménagées, ohligerent son protecteur de l'envoyer faire sa rhétorique à Nivelles. Après avoir achevé son cours de philosophie et ses études en droit à l'université de Louvain, il fut admis à plaider, par le conseil de Brabaut. Sa probité et ses connaissances le firent bientôt considérer comme un des jurisconsultes les plus recommandables da barreau de Bruxelles. Pendant la révolution belge de 1790, il se prononça, mais avec modération, en faveur dn parti vonckiste (Voy. VONCE, XLIX, 516). Lorsque les armées françaises eurent couquis la Belgique en 1794, Barthélemy fit partie du conseil provisoire de Bruxelles, et s'honora, dans ces circonstances difficiles, par un dévouement sans hornes aux intérêts de son pays. Le conventionnel Haussman, avant éprouvé de la part du conseil un refus pour l'exécution d'un arrêté qui ordonnait la levée d'énormes contributions sur la ville de Bruxelles, s'écria transporté de furenr : « Sais-tu, citoyen « Barthélemy, qu'il y va de ta tête? » - a Il en jaillira du sang, et non de « l'or, » répondit froidement le magistrat. Ces énergiques paroles imposèrent au proconsul, qui n'osa pas donner suite a ses projets d'exaction. Néanmoins l'administration municipale fut renonvelée, et Bartbélemy n'y rentra qu'en 1806. Il prit une part très-active aux emhellissements de Bruxelles; c'est à lui qu'on doit l'idée du canal de communication en-

tre cette ville et Charleroy; il en développa les avantages dans une brochure, publice en 1817. Nommé membre de la seconde chambre des états-généraux, en 1822, il se prononça fortement contre la liberté illimitée du commerce des grains, appuya les mesures du gouvernement relatives au collège philosophique et à la question de l'enseignement; toutefois, il ne se sépara point de l'opposition belge, en 1828, 29 et 30. Au congrès national, il vota pour l'exclusion de la maison de Nassau, mais pour le principe monarchique; et toujours il se moutra zélé défenseur des propositions qui intéressaieut le maintien de l'ordre. Le régent lui confia le portefeuille de la justice qu'il conserva quelques mois. Elu membre de la chambre des représentants (1831), il en obtint la vice-présidence. Il mourut subitement au château de Franc-Waret, chez le marquis de Croix, le 10 novembre 1832. Ce n'était pas un homme d'une grande portée de vue, mais il avait de la rectitude dans les idées, de bonnes intentions et des mœurs douces. Si l'on remarquait en lui quelque susceptibilité d'amour-propre, sa vanité du moins n'était jamais hostile. Outre plusieurs mémoires sur d'importantes questions de droit il a publié : I. Dissertation sur l'ancien et le nouveau système hypothécaire, Bruxelles, 1806, in 8° de 100 pages. II. Exposé succinct de l'état des

Pays-Bas, depuis le quinzième

siècle jusqu'au traité de paix si-

gné à Paris le 30 mai 1814,

Bruxelles, 1814, in-8°. III, Des gou-

vernements passes et du gouver-

nement à créer, faisant suite à l'ou-

vrage précédent, Bruxelles, 1815,

in-8°. On lui attribue encore un opus-

cule intitulé : Reflexions d'un vieux théologien, ancien licencié en droit canon à l'université de Louvain . sur les discussions de la seconde chambre des états-généraux, dans les séances des 13, 14 et 15 décembre 1825 , Bruxelles , 1826, in-8° de 27 pages. - En 1814 il s'était associé à MM. Delhougne. Doncker et Van Meeuen , ponr la publication d'un journal d'économie politique , l'Observateur belge ; mais il cessa bientôt d'y fournir des articles. Son style, qui n'est pas dépourvu de chalenr, manque trop souvent de correction et de goût. ST-T.

BAR

BARTHÉLEMY-HADOT (Mme). Voy. HADOT, au Suppl. BARTHEMA. Voye: VAR-TOMANUS, XLVII, 537.

BARTHEZ DE MARMORIÈRES (Guillaume), père du célèbre médecin de ce nom (V. BARTHEZ, III, 446), naquit dans les premières années du dix-huitième siècle, devint ingénieur des ponts et chaussées de la province de Languedoc, fut de l'académie des sciences de Montpellier, et se fit une grande réputation, soit par ses écrits, soit par les travanx qu'il dirigea. On a de lui : I. Essat sur divers avantages que l'on pourrait tirer de la côte du Languedoc relativement à la navigation et à l'agriculture, Montpellier ( sans date), in-4" avec 2 planches. II. Memoires d'agriculture et de mécanique, avec les moyens de remédier aux abus du jaugeage des vaisseaux dans tous les ports du roi, Paris, 1763, in-8°. III. Traité des moyens de rendre la côte de la province du Languedoc plus florissante que jamais , Montpellier, 1786, in-80, avec une carte. IV. Deux Mémoires sur les soufflets à chute d'eau, insérés dans le recueil des Mémoires de l'académie des sciences. -Son frère, avocat à Narbonne, a publié: I. Callophile, histoire traduite, Paris, 1759, in-12. C'est nn roman allégorique dont la traduction est supposée. II. Songe en vers, à Erasme, et plusieurs autres pièces de poésie. - BARTREZ DE MARMO-RIÈRES (le baron), fils de l'ingénienr qui précède et frère cadet du médecin , naquit à Saint-Gall en Suisse, en 1736 dans un voyage qu'y firent ses parents, et mit dans la suite à profit cette circonstance, pour se faire nommer officier dans un régiment suisse au service de France. Il était avant la révolution, colonel, secrétaire du comte d'Artois et gouvernenr de ses pages. Il suivit ce prince dans l'émigratioo, et passa en 1793, au service de Sardaigne avec le colonel Bachmann son ami, et comme lni revint en Suisse après la conclusion de la paix en 1796. Il avait été secrétaire de M. de Beateville, envoyé de France près des cantons Suisses, et il eut à cette époque avec J.-J. Rousseau des relations dont celui-ci parle dans le dernier livre de' ses Confessions avec cet accent de défiance qu'il prenait à l'égard de ceux mêmes qui chérchaient à lui rendre service. Il rentra dans la diplomatie en 1802, et fut employe dans cette partie à Berne, pendant quelques mois. Revenu à Paris dans la même année il y publia nne espece de roman qu'il supposait traduit du chaldéen, sous le titre d'Elnathan, ou les âges del homme, 3 vol , in-8° , 1802. On a encore de lui : I. La Mort de Louis XVI, tragédie en 3 actes, avec le Martyre de Marie-Antoinette, Neufchâtel Suisse), 1793, in-18, rare. II. Ob-

servations sur une brochurc du colonel Weiss, par un officier suisse, 1793, in-8°. III. Moise en Egypte et chez les Madianites, par un solitaire du canton d'Appenzell, Paris, 1802, in-8°. Il fut l'éditeur du Traité du beau, onvrage posthume de son frère, publié en 1807. et mournt à Conde-Saint-Libiaire . près de Meaux, le 3 août 1811, à 74 ans. Ersch qui confond dans sa France littéraire (tom. Ier, p. 69, et tom. IV, p. 28) le père et le fils, attribue à ce dernier de Nouveaux cssais sur la Noblesse, Nenfchâtel, 1781, in-40, dont il n'a parn que le tome Ier, et nn Discours sur la liberté helvétique, Lucerne, 1800, in-8°. L-M-x.

BARTHIUS Poy. BARTH, III,

BARTHOLDY (JACOB-SALO-MON ), diplomate prussien , naquit à Berlin, le 13 mai 1779, d'une famille israélite très-riche, qui ne négligea rien pour lui donner une éducation distinguée. Sa santé délicate ne lui permit de commencer ses études que dans sa quatorzième année; mais grâce à son intelligence et à son zèle, il fit des progrès si rapides qu'en moins de trois ans, il avait acquis les connaissances nécessaires pour fréquenter avec fruit une université. Envoyé en 1796 à celle de Halle pour faire son droit, il suivit d'abord avec assiduité les cours des professeurs de cette science ; mais bientôt il changea deplan, et se consacra exclusivement à la philologie. En 1801, il obtint le grade de maître-ès-arts, et se rendit à Paris, où il séjourna plusieurs années, occupé à se familiariser avee les langues française, anglaise et italienne qu'il parvint à parler avec facilité et même avec élégance. De Paris il alla en Italie; et, après avoir

passé quelque temps à Rome et à Naples, il fit avec son compatriote, le dessinateur Gropius, un voyage dans la Grèce. C'est cette excursion qui donna naissance à son onvrage intitulé : Mémoires pour servir à la connaissance de la Grèce moderne et de la république ionienne, composés pendantun voyage en Grèce dans les années 1803 et 1804, 1 er volume avec 9 planches, Berlin, 1805, in-4°, en allemand (1). Cette production , où l'on trouve quelques remarques judicieuses mêlées à un grand nombre d'opinions très-erronées, a pourtant en l'avantage d'appeler l'attention de l'Europe sur le malhenreux pays qui en est l'objet. De retour en Italie, Bartholdy fit la plaisanterie d'envoyer à l'académie des Arcades, de Rome, de l'eau de Trepi et du miel de la Sabine, comme provenant du mont Hymette et de la fontaine de Castalie. Les bons Arcadiens, bien loin de se croire joués, célébrèrent ce don par de nombreux sonnets, ce qui amusa beaucoup l'auteur de la mystification. En 1805, Bartholdy se rendit à Dresde, où il se lia avec le célèbre pasteur F .- V . Reinbard; et, peu de temps après, il se fit baptiser par cet ecclésiastique. La funeste issue que la guerre de 1806 eut pour sa patrie, lui inspira une haine invincible contre Napoléon. Dès-lors il parcourut l'Allemagne en tous sens, afin d'y susciter des ennemis au vainqueur d'Iéna; puis, ne se bornant pas à de simples exhortations, il prit du service (1809) dans un régiment de milice de Vienne . et signala sa bravonre en plusienrs occasions, notamment à la bataille

d'Ebersberg, où il fut grièvement blessé. En 1813, il obtint un emploi supérieur à la chancellerie d'état de Prusse, alors placée sous la direction de M. de Hardenberg, Il débuta dans la carrière administrative par la rédaction du fameux édit sur la levée en masse des habitants (Landsturm); édit qui n'a jamais été exécuté et qui ne pourrait guère l'être, parce qu'il est concu dans un esprit de rigorisme tel qu'on le croirait plutôt fait pour des Spartiates que pour des hommes de notre époque. Bartholdy suivit en 1814 les armées alliées à Paris, et, dans la même année il se rendit à Loudres, chargé d'une mission secrète. Sur le paquebot qui l'y transporta il fit la connaissance du cardinal Consalvi, et bientôt ces deux hommes contractèrent une amitié qui dura jusqu'à la mort. Après avoir pris nne part très-active anx travanx du congrès de Vienne (1815), Bartholdy fut envoyé à Rome en qualité de consul-général de Prusse pour toute l'Italie. On disait alors que cette charge était la récompense de ses services antérieurs : ce qu'il y a de certain, c'est qu'il l'occupa plutôt au nom de tous les souverains de la Sainte-Alliance, quepour le compte particulier de la Prusse. Il était chargé d'observer les mouvements' qui resultaient des dernières convulsions politiques de l'Italie. En 1818. Bartholdy représenta son souverain au congrès d'Aix la-Chapelle, et vers la fin de cette année il fut nommé conseiller intime de légation et chargé d'affaires à Florence. Il prit possession de son nouveau poste en 1819, et remplit immédiatementaprès quelques missions particulières à Rome et à Naples. La révolution napolitaine (1820) étendit le cercle de ses occupations politiques. Il avait toujour,

<sup>(1)</sup> La suite de cet ouvrage n'a pas paru. Il existe du volume publié une traduction française, par A. du C\*\*\*, Paris, 1807, 2 vol. in-8°, avec figures et cartes.

été un des plus grands ennemis des sociétés secrèles, et son ouvrage sur le Carbonarisme, qu'il publia à l'époque même de cet évênement, prouve qu'il avait le courage de le dire hautement. Dès 1822, il reprit ses anciennes fonctions de consul-général de Prusse à Rome; mais au commencemeut de 1825 cette place fut supprimée, et il obtint une pension de retraite d'environ 4000 fr., à la condition de la dépenser en Prusse. Il continna néanmoins d'habiter Rome. probablement à cause des grandes facilités que cette ville offre pour les recherches archéologiques, recherches auxquelles il consacrait tous ses loisirs et se livrait avec un enthousiasme d'artiste. La mort de ses amis, le prince de Hardenberg (1822) et le cardinal Consalvi (1824), celle de sa mère, qui coïncida avec la perte de son emploi, troublèrent le bonheur dont il avait joui pendant plusieurs années. Sa santé s'affaiblit peu à peu: une inflammation d'entrailles se déclara le 19 juillet 1825, et le 26 il avait cessé d'exister. Son corps fut en-1erré au cimetière des protestants, si-1ué près de la pyramide de Cestins. - Bartholdy était d'un extérieur fort désagréable, mais d'une physionomie qui annoncait de la sagacité: sa mémoire était prodigieuse, et peu d'hommes peuvent so vanter d'une plus grande facilité de travail. Comme diplomate, il montra beaucoup de savoir-faire, particulièrement dans les négociations secrètes. Il connaissait à fond les relations politiques des différents états de l'Italie, ce qui ne contribna pas peu à la réussite des nombreuses missions qu'il y remplit. La république de Saint-Marin lui décerna les titres de citoyen honoraire et de patricien. Les diplomates les plus distingués de l'Al-

lemagne et de l'Italie, tels que Hardenberg, Metternich, Consalvi, Médicis, etc., entretenaient avec lui nne correspondance très-suivie, et lui demandèrent souvent des conseils. Il était franchement royaliste et abhorrait les novateurs politiques. Il manifesta son opinion à cet égard en disant, avec le grand Frédéric, qu'il faut bien que les gouvernements marchentavee le temps, mais qu'ils ne doivent jamais se laisser entraîner par les masses on par l'opposition. Bartholdy avait un gout tres-vif pour les arts du dessin. C'est à son intercession auprès de M. de Metternich qu'est due la conservation du palais de Caprarola, le chef-d'œuvre de Vignole Voy. ce nom, XLVIII, 478). C'est lui qui ressuscita la peinture à fresque en profitant de la présence à Rome d'une réunion de jeunes artistes étrangers (MM. Catel, Cornelins, Overbeck, Schadow et Veit), pour faire orner son hôtel d'une suite de tableaux de ce genre, représentant l'histoire de Joseph. L'admirable exécution de ces ouvrages fouda la réputation de leurs auteurs; et, depnis cette époque. des milliers de peintures à fresque ont été faites en Allemagne et en Italie: ce qui prouve un progrès immense. chez les artistes, quand on prend en considération que, pour produire de l'effet par un tableau à fresque, il est indispensable d'avoir la plus rigoureuse correction dans le dessin, nne grande hardiesse de pinceau et une profonde entente du coloris (2). -Bartholdy s'occupaitaussi avec activité former des collections d'objets

<sup>(</sup>a) Michel-Ange, en apprenant que le frère Schastiano, peintre de Venise, avait proposé d'avécater à l'huile les peintres destinées à orner la chapelle Siatine, a'écris : « Gel ne vaut a pal ed dable. a peintrure à l'huile n'en bonne que s pour les femmes, pour les hommes sans ceprit et d'ers de leur nettre, commue le frère Schastiano.

d'art, tels que verres colorés antiques, vases antiques de toutes matières, vases majolica, tableaux, bronzes, sculptures en ivoire, figurines en terre cuite, etc. Les deux premières de ces collections, qui sont très-riches et remarquables par le gout qui a présidé à leur composition, ont été achetées par le roi de Prusse et font partie du musée de Berlin. Un petit nombre d'excellects tableaux de genre, exécutés à Rome par des peintres français et allemands, est passé en Augleterre. Les autres collections ont été mises à l'encan et vendues pièce à pièce. - Bartholdy a publié, outre les deux ouvrages eités plus haut : I. La guerre des Tyroliens en 1809, Berlin, 1814, 1 vol. in-80, (en allemand), avec une carte. Cet ouvrage avait pour but de montrer aux Allemands, surtout à la génération nonvelle, que le chemin du salut était dans une guerre populaire. L'ardent patriolisme que respire ce livre d'un bout à l'autre et les impressions sous lesquelles Bartholdy l'a écrit doivent excuser les formes un peu idéales dont il a revêtu ses héros. II. Traits de caractère (Ziige) du cardinal Hercule Consalvi, Stuttgard, 1825, 1 vol. in-8° (en allemand), avec le portrait du cardinal. Dans cet écrit Bartholdy retrace avec une rare impartialité les priocipaux évènements de la vie de Consalvi, La seule chose qu'on puisse y trouver à redire, c'est qu'il fait un peu trop valoir les services qu'il a eu l'occasion de lui rendre. III. Une comédie en vers, très-médiocre, dont le titre, qui nous a échappé, ne se tronve même pas dans les bibliographies allemandes. On doit aussi a Bartholdy un bon nombre d'excellents articles politiques insérés dans la Gazetta universelle d'Augsbourg. Il a laissé en manuscrit un Traité sur les ver-

res colorés des anciens (en francais), avec des gravures exécutées d'après les dessins de M. Ruspi, par M. Ruscheweyh. On assure que M. Panofka s'est chargé de la publication de ce travail, Nous voudrions qu'il en fût ainsi; car cet antiquaire savant et laborieux ne priverait pas long-temps les amateurs d'un ouvrage qui, au dire de tous ceux qui l'ont examioé, doit agrandir de beaucoup le cercle des connaissances archéologiques. On a aussi trouvé, parmi les papiers de Bartholdy, quelques mémoires détachés sur l'organisation des bandes de brigands en Italie. - On cite dans ce pays et en Allemagne nn grand nombre de plaisanteries qu'il se scrait attirées, et qui roulent en grande partie sur son origine juive et sur sa conversion au christianisme. Nous nons bornerons à rapporter celle qu'on attribue au cardinal Vidooi, anprès de qui il se vantait d'avoir abandonné la doctrine judaïque pour celle de Luther, a Eh bien l a lui dit le prélat, quel mérite y as t-il donc à cela? Vous n'avez fait « que changer d'appartement dans la « moison du diable. » - Il existe un buste très-ressemblant de Bartholdy qu'on doit au sculpteur Wolf, de Berlin, qui avait moulé son masque immédiatement après sa mort. On a aussi plusicurs portraits de lni, dont uo, qui a été sait sur sa demande par M. Gropius, son compagnon de voyage en Grèce, le représente au milieu du Ghetto d'Athènes. M-A.

BARTHOLI. VOY. BARTOLI,

III. 456, et ci-après.

BARTHOLIN, on mieux BAR-TOLINI (RICHARD), poète latin, était né, dans le quinzième siècle à Perouse. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il fut pourva d'un canonicat du chapitre de Spolette, et devint

aumônier du cardinal de Gurck, depuis archevêque de Saltzbourg, Il accompagna ce prélat en Allemagno et se montra reconnaissant de sa bienveillance, en le soutenant de sa plume dans différentes occasions. Ses talents lui méritèrent le Jaurier poétique qu'il reçut des mains de l'empercur Maximilien, C'était nn bon versificateur; mais il manquait d'imagination et de goût. Dans son poème De bello norico, où il décrit les guerres que la maison d'Autriche eut a soutenir contre les ducs de Bavière et les comtes Pa'atins, il introduit tontes les divinités du paganisme, et méle Apollon, Diane, Mercure, avec les pages, les électeurs et l'emperenr. François Pic de la Mirandole (Voy. ce nom, XXIX, 125), auquel il avait montré son poème, lui reprocha cette injure an bon seus en l'engageant à la réparer. Mais Bartholin effrayé de l'idée de recommencer un ouvrage qui lui avait déjà coûté dix ans de travail, crut se justifier par l'exemple d'Hésiode, d'Homère et de Virgile , dont les vers sont remplie des noms et des fables des dieux (1). La pnérile justification de Bartholin a suggéré des réflexions très-judicienses au célèbre Arnauld (Logique de Port-Royal, 3º partie, ch. 19). Bartholin vivait en 1519, mais on ignore la date de sa mort. Ses ouvrages sont : I. De bello norico. Austriados libri XII, Strasbourg, 1516, in-40, 1"édition, publiée par Joachim Vadianus ( Voy. ce nom , XLVII, 250); réimprimé à la suite du Ligurinus de Gunther, avec un ample commentaire de Jacq. Spiegel, ibid., 1531, in-fol. et dans les Veteres scriptor. Germanicar de Just. Reu-

ber, p. 469. Ce poème, qui fut trèsbien accueilli lors de sa publication, n'est plus guère recherché que des enrieux, qui donnent la préférence à l'édition de 1516, parce qu'elle est la plus rare. II. Hodaporicon, id est itinerarium cardinalis Gurcensis: Quæque in conventu Maximiliani et regum Vladislai, Sigismundi et Ludovici memoratu digna gesta sunt, Vienne, 1515, in-4°, trèsrare; inséré dans le tom. II de Freher, Scriptor. Rerum germanic. On y trouve des détails assez intéressants sur la géographie et sur les mœnrs de l'Allemagne à cette époque. III. De conventu Augustensi concinna descriptio; rebus etiam externarum gentium quæ interim gesta sunt, cum elegantia intersertis (Augsbourg, 1518), in-4°. Opnscule très-rare. Il a été réimprimé par Schelhorn en 1738. dans les Amænitat. Hist. ecclesiast., II, 657-709. Dans la préface dont il fait précéder son édition, Schelhorn témoigne sa surprise qu'aucun collecteur allemand n'eût encore songé à reproduire une pièce d'un si grand intérêt pour l'histoire de la réforme. Par un hasard siogulier, Henri-Chr. Senckenberg en donnait, dans le même temps, nne édition dans les Selectajuriset histor. IV. 625-80. IV. Oratio ad Maximilianum August, de expeditione contra Turcos suscipienda, Augsbourg, 1518, in-40, et dans l'Antiturcicum de Nicol. Reusner. V. Carmen heroicum, geniale laudabundum et triumphans super Caroli Romanorum regis electione, Strasbourg, 1519, in-4°; dans un recueil, très-rare, de pièces relatives à l'élection de Charles-Onint. On trouve nne lettre de Bartholin à son imprimeur dans le Philologicar.

<sup>(2)</sup> La lettre de Pie de la Mirandole et la réponse de Bartholio, sont à la tête de son poème De belle norice.

epistolar. centuria una, publié par Goldast, Francfort, 1610, in-8°. C'est la trente-troisième. W—s.

BARTLEMAN est le nom anglais et peut-être le véritable nom de BARTHEL MONT OU BARTHELE MON (Hippolyte) l'un des viologistes les plus distingués du 18º siècle, né vers 1740. Les auteurs du Dictionnaire desmusiciens diseot qu'il était Français, qu'il résida quelque temps à Paris, et qu'il y composa en 1768 un opéra (le Fleuve Scamandre) pour le théatre italien. Ce dernier fait est le senl véritable. Bartleman avait déjà fait jouer à Londres deux operas, Pelopida, en 1766, et Oithona, en 1768, lorsqu'il vint à Paris, où il fit représenter le 28 décembre de la même anoée, avec peu de succès, la pastorale du Fleuve Scamandre, dont les paroles étaient de Renout. Il revint à Londres en 1769 et y fut plus heureux. Deux autres opéras, le Jugement de Paris, qu'il donna la même année ( et qui ne fut pas son début, comme le dit le Dictionnaire des musiciens). et la Ceinture enchantée, en 1770, furent recus avec enthousiasme, et assurèrent sa réputation ainsi que sa fortune. Il fut nommé directeur de la musique du Wauxhall de Londres. En 1777, il fit un voyage en Allemagne et de la en Italie, où il épousa une cantatrice célèbre. La reine de Naples, devant laquelle il s'était fait eotendre, le chargea pour la reine de France, sa sœur, d'une lettre qu'il remit à cette princesse. De retour à Londres, il y sixa sa résidence, et ses qualités persoonelles, plus encore que ses talents, lui acquirent l'estime générale. On a aussi de lui des trio et des solo de violon, des sonates de clavecin, etc. Cet artiste est mort vers la fin du deroier siècle. - BARTLEMAN (Jacques), probablement fils du précédent, et né à Londres, vers 1778, s'est rendu célèbre aussi comme musicien, comme chanteur, cumme compositeur, ét ne s'est pas moins distiogué par son érudition dans l'art qu'il pratiquait. Sa voix était une excellente bassetaille, et plusieurs morceaux ont été écrits par d'autres compositeurs pour la faire briller. Il était le principal soutieu de l'un des trois concerts de Londres; mais dans ses deroières années, une indisposition continnelle privait depois long-temps le public du plaisir que faisait éprouver sa parlaite exécution. César Gardetoo en fait mention dans ses Annales de la musique, année 1820; mais il n'en parle plus dans sa Biographie musicale de 1822; ce qui fait supposer qu'il était mort dans cet intervalle. Nous ne connaissons de cet artiste que le titre d'un grand air accompagoé de récitatifs, intitulé the Tempest. A-T.

BARTOLI (SEBASTIEN), médecin napolitain, né à Montella, jouissait d'une assez grande réputatioo vers la fin du dix-septième siècle. Il termina sa carrière en 1676, par une mort prématurée. C'était un spagirique, oo partisan des applications de la chimie à l'art de guérir, que ses contemporains nuus représentent comme un beau parleur, bien fait de sa personne, hardi et surtout trèsheureux dans la pratique, circonstances qui lui concilièrent les bonoes grâces du vice-roi et de la noblesse de Naples. Les ouvrages qu'il a laissés sont: I. Examen artis medica dogmatum communiter receptorum in decem exercitationes paradoxas distinctum, Venise, 1666, in-4°. II. Courte notice sur les eaux minérales de Pozzuolo (en italien).

Naples, 1667, in-4°. On a encore de lni denx traités latins sur les bains. qui n'ont été imprimés qu'après sa mort (Naples, 1679, in-40), par les soins de son neveu, Michel Biancardi. Une lettre intitulée Nuncius Parnassius, seu epistola ex Parnasso ad D. Carolum Musitanum, Kruswick, 1700, in-40, qui a paru sous son nom, et qui a pour but de tourner en ridicule le médecin Pierre-Antoine de Martino, n'est pas de lui, quuiqu'elle porte son nom; elle est de Joseph Prisco, autre médecin napolitain (Voy. Tozzi, XLVI, 423, 

BARTOLOMEO DI SAN MARCO. Voy. BACCIO DELLA POR-

TA, III, 166. BARTOLOZZI (FRANÇOIS), l'un des plus célèbres graveurs du dixhuitième siècle, naquit en 1725, à Florence. Il y reçut les premières lecons de dessin d'Ugo Ferreti, et ce fut d'après les conseils de ce maître qu'il se rendit à Venise, où il entra dans l'école de Joseph Wagner (Voy. ce nom, au Supp.), très-bon gravenr, dont la réputation devait être effacée par celle de son élève. Il fit sous cet habile maître des progrès si rapides, qu'avant d'avoir terminé son apprentissage, il gravait à l'eau-forte et au burin de petites estampes, recherchées par les riches amateurs qui les payaient fort cher. De Venise il vint à Milan où il se fit connaître par quelques belles gravures, d'après des tableaux de l'école lombarde. En 1764, il se rendit en Angleterre; et s'étant établi près de Londres, dans une petite ville dont la situation lui parut agréable, il s'y livra tout entier'à l'exercice des arts, avec une ardeur et une assidnité dont il est presque impossible de donner une idée. Co grand artiste a travaillé

dans tous les genres, et il n'en est pas nn seul qu'il n'ait traité d'une manière supérieure. Il conserva, jusque dans l'age le plus avancé, cette pureté d'exécution, ce burin franc et suave, qui le plaçaient si fort andessus de la plupart des graveurs contempurains, et dont il est an moins sur qu'aucun ne l'a égalé pour le nombre des productions. Invité à se rendre en Portngal , en 1805 . il y soutint sa vieille renommée par plusieurs morceaux qui firent l'étonnement des connaissenrs. Le roi le traita fort bien et lui fit une pension. Bartolozzi mourut à Londres en 1819, à 94 ans, ayant conservé ses brillantes facultés jusqu'aux derniers moments de sa vie. On a de lui plusienrs petits tableaux en miniature ou au pastel, qui ne sont pas sans mérite. Il a gravé d'après Raphaël, le Guerchin, Angelica Kaufmann, etc. Parmi ses nombrenses estampes , les amateurs recherchent : La Mort de Didon, d'après Cipriani; le Silence, la Naissance de Pyrrhus, la Femme adultère, d'après les Carraches. Clytie changée en tournesol, d'après Annibal Carrache passe pour le chef-d'œuvre de Bartolozzi. Le Massacre des innocents, d'après le Guide ; la Mort de Chatam, d'après Copley : nne Circoncision, d'après le Guerchin; le dictateur Camille, d'après Sébastien Ricci; enfinune Sainte Famille. d'après Benedetto Luti, sont encore au nombre de ses ouvrages les plus précieux. Son OEuvre complète a été vendue à Londres mille livres sterling (vingt-quatre mille francs). Cet artiste a formé plusieurs élèves. Il a eu beaucoup de part à l'ouvrage publié par Bracci sons ce titre: Memorie degli Antichi incisori che scolpirono i loro nomi

nelle gemme e cammei con molti monumenti inediti, 2 vol. in-folio, 1784. W—s.

BARTON (BENJAMIN SMITE), naturaliste américain, naquit en 1766, à Lancastre, ville de la Pensylvanie, où son père était ministre de l'église épiscopale. Comme on le destinait à la profession de médecin , il fut envoyé à Edimbourg pour faire ses études, et il y publia en 1787, une brochure sur les propriétés de la jusquiame noire, qui fui valut d'honorables encouragements. Cependant il crut avoir à se plaindre des procédés de quelques professeurs auxquels il avait été recommandé, et sa fierté naturelle ne lui permit pas de rester en Angleterre; il alla done prendre le grade de docteur à l'oniversité de Gættingue. A son retour en Amérique, il pratiqua l'art de guérir dans sa ville natale, et bientôt se vit comblé, malgré son âge peu avancé, de tous les honneurs littéraires. Nommé en 1789 professeur d'histoire naturelle et de botanique , il fut le premier qui enscigna publiquement ces deux sciences à ses compatriotes. Six aos après, il obtint une chaire de matière médicale, et, en 1790, il succéda au celèbre docteur Rush. en qualité de professeur des iostituts de médecine. Une hémoptysie dont il était atteint, lui fit penser que le changement de climat favoriserait le rétablissement de sa santé. Mais un voyage qu'il entreprit en France et en Angleterre ne contribua point à le soulager. Il retourna en Amérique et succomba en 1816, à l'àge de cinquante ans. Barton n'a épargné aucun effort pour eucourager l'étude de la botanique, dont personne ne s'était encore occupé aux Etats-Unis, où, loin de la même, on ne la considérait qu'avec

une sorte de dédain. On lui doit quelques ouvrages, tous écrits en langue anglaise : L. Mémoire sur la faculté de fascination qui a été attribuée à divers serpents d'Amérique, Philadelphie, 1796, in-80, avec un supplément publié en 1800. Dans cet opuscule, il cherche à prouver que l'opinion vulgaire, qui attribue aux serpents la faculté de charmer les animaux et même les bommes, est illusoire; c'est une question qui n'a point encore été décidée, et qui réclame un nouvel examen. Le mé . moire de Barton a été traduit en allemand, avec des notes, par E .- A .-G. de Zimmermann, Leipzig, 1798, in-8°. II. Collection pour un essai sur la matière médicale des Etats-Unis, Philadelphie, 1798, in-8°; une troisième édition de ce livre a paru en 1810. III. Nouveaux apercus sur l'origine des tribus et des nations de l'Amérique, Philadelphie, 1798, in-80. IV. Fragments de l'histoire naturelle de la Pensylvanie, Philadelphie, 1799, in-fol. V. Notes relatives à certaines antiquités américaines , Philadelphie , 1796 , in- 40. VI. Mémoire sur le goître et la fré-

quence de cette maladie dans différentes parties de l'Amérique du Nord, Philadelphie , 1800 , in-40; traduit en allemand, avec des notes par G. Liebsch , Gættiogne , 1802, in-8°. VII. Eléments de botanique, ou esquisse de l'histoire naturelle des végétaux, Philadelphie, 1804, 2 vol. in-80; fig. coloriées ; une seconde édition a été publiée en 1812 et 1814. Barton a inséré en outre un grand nombre de Mémoires, dans divers recueils périodiques, notamment dans les Transactions de la société américaine, et dans le Magasin philosophique de Tilloch. Parmi ces dissertations, on en remarque une sur les moyens de prévenir les funestes effets de la morsure du serpent à sonnettes, et une autre concernant la propriété stimulante que le camphre exerce sur les végétaux. Barton a observé qu'une plante déjà flétrie se ranime promptement dans de l'eau camphrée, tandis que le même phénomène n'a point lieu dans l'eau ordinaire. - Il ne faut pas le confondre avec G .- P .- C. Barton, anssi professeur de botanique à Philadelphie, auteur d'une Matière médicale des Etats-Unis, 1817, in-40, et d'une Flore des environs de Philadelphie, 1818, 2 vol. in-8°. J-D-N.

BARUFFALDI (JÉRÔME), savant bibliographe, était le neveu du célèhre poète, qui porte le même nom (Voy. BARUFFALDI, III, 466). Né le 15 janvier 1740, à Ferrare, il y fit ses étndes sous les jésuites ; et avant embrassé la règle de saint Ignace, il professala rhétorique, d'une manière brillante, au collège des nobles de Parme, puis à Brescia. A la suppression, de la société le P. Baruffaldi revint dans sa patrie, où il fut nommé vice-bibliothécaire, secrétaire perpétuel de l'académie et inspecteur des études dans le Ferrarois. Les devoirs que lui imposèrent ces différentes places, remplirent le reste de sa vie. Il mourut au mois de février 1817. Ses principaux ouvrages sont: I. Saggio della tipografia ferrarese, Ferrare, 1777, in-8°. C'est le catalogue des ouvrages imprimés dans cette ville, de 1471 à 1500. Il y a de l'érndition et des recherches curieuses. Dominique Barbieri eu a publié la critique, mais personne n'était plus convaincu, que l'anteur Ini-même, de l'imperfection de cet essai. On en a la prenye par une note écrite de sa

main, sur l'exemplaire que l'on conserve à la Casanate, dans lagnelle il annonce le projet de faire réimprimer cet ouvrage, avec de nombreuses additions, sons le titre d'Annali tipografici Ferraresi. Il promettait aussi de continuer l'histoire de l'imprimerie à Ferrare, pendant le 16° siècle. II. Commentario storico della biblioteca Ferrarese, ihid., 1782, in-8°. Il en attribne la fondation au dnc Borso d'Este (Vor. ce nom, XIII, 372). III. Vita di Claudio Tedeschi, ibid., 1784. in-8°. IV. Notizie delle accademie letterarie Ferraresi , ibid. , 1787, in-8°. Cet opuscule est rempli de recherches et d'érudition. V. Catalogo di tutte l'edizioni dell' Orlando furioso, ibid., 1787, in-8°. VI. Vita di Lodov. Ariosto, ihid., 1807, in-4°. C'est la meillenre biographie qu'on ait de ce grand poète. Les exemplaires en sont rares en France. VII. Continuazione delle memorie istoriche de' letterati Ferraresi, ibid. 1811, in-40 ( Voyez BAROTTI, dans ce volume, p. 177). On doit en ontre . à Baruffaldi, quelques dissertations sur des objets d'antiquité, insérées dans les Opuscoli Ferraresi; et; dans le tome VIII du même recueil, une Vie de Pellegrino Morato (Voy. ce nom, XXX, 74), écrite, suivant Tiraboschi, avec beauconp d'exactitude. Il avait préparé une nouvelle édition de la célèbre comédie du Bojardo : Il Timone (Voy. BOJARDO, V, 41), Un des amis de Baruffaldi l'a publiée, Ferrare, 1819, in-4°. Was.

BARUTÉL (GRÉGOIRE DE) poète languedocien, né vers 1620 à Villefranche de Lauragais, fut l'un des élèves et des amis du célèbre Gondelin (Voy. ce nom, XVIII, 168) et se fit connaître dans sa jeunesse par quelques pièces de vers, qui lni valurent le suffrage des amateurs. En 1651, il remporta le premier prix à l'académie des jeux floraux, par un poème *sur le jeu du* lansquenct, qu'il fit imprimer avec ses premiers essais sous ce titre : le Triomphe de l'églantine, Toulouse, 1651, in-40. Ce volome est devenu très-rare. Barutel renonca de bonne henre à la poésie, et suivant les auteurs de la Biographie toulousaine, ce fut une véritable perte pour l'art dans lequel, il avait débuté de manière à donner les plus graodes espérances. W-s.

BARUTEL (le P. THOMAS-BERNARD), prédicateur, né à Toulouse en 1720, embrassa la règle de Saint-Dominique et ne tarda pas à se faire connaître par son talent pour la chaire. Comme il prechait le plus souvent d'abondance, sur de simples notes ou sur des signes tracés avec la pointe d'un canif au dos de son crucifix, il n'a été recueilli qu'une partie de ses œuvres. Le P. Barutel était au couvent des Domioicains de Castres (dans l'Albigeois), au commencement de la révolution. Il se faisait aimer et estimer par l'austérité de ses mœurs et l'urbanité de ses manières. Ayant refusé de prêter le serment imposé aux ecclésiastiques, il fut enfermé dans la Chartreuse de Saix avec plusienrs religieux de son ordre, et y mourut en 1792. On a de lui. Sermons, Panegyriques et Discours, Toulouse, 1788, 3 vol. in-W---s.

BARY (HENRI), graveur flamand fort hable, né vers 1625. Ses ouvragés, plus connus que les détails de sa vie, se font tous distinguer par une grande pureté de burin et par un faire aussi brillant que facile. Lo style de cet artiste approche beauconp de celui de Corneille Vischer, surtout dans le portrait. Les amateurs font grand cas des pièces suivantes : I. Une Vieille qui jette de l'eau par une fenêtre, d'après Fr. Mieris. II. Une jeune Personne endormie, ayant derrière elle un jeune homme. III. Un Mendiant et un faiseur de balais, d'après le même. IV. L'Eté et l' Automne, tablean allégorique copié sur Van-Dyck. V. Un Ménage rustique, d'après Pierre Van-Aersen. VI. Les portraits d'Hugues Grotius, de Corneille Kettel, de Michel Ruyter, de l'amiral Vlugh, de Tromp, de Jacob Backer, etc., d'après différents maîtres. Bary ne s'est pas toujours borné à imiter les autres; il est devenu quelquefois créateur, et l'on admire, entre antres dessins de son invention. celui qui représente une Mère donnant le sein à son enfant, ainsi que les portraits d'Erasme et de Jacques Taurinus. Les estampes de cet artiste sont tantôt marquées de son nom, tantôt des lettres initiales II. B., ou d'un chiffre formé de ces mêmes lettres. B---N. BARZENA (le P. ALPHONSE).

surnommé l'apôtre du Pérou, naquit en 1528, à Cordone, et fut disciple du B. Jeas d'Avila (V. ce nom, III, 121). Ayant furmé le projet de porter la lumière de l'évangile aux nations infidèles, il voulut embrasser la règle de saiut Ignace; mais divers obstacles s'opposerent longtemps à ce pieux dessein, et ce ne fut qu'en 1565 qu'il lui fut permis de le réaliser. Après avoir édifié l'Andalousie par ses exemples et par ses discours, il obtiot, en 1559, de ses supérieurs la permission de passer en Amérique. A son arrivée au Péron il apprit les langues des indigenes du Tucuman et du Paraguay

254

et consacra le reste de sa vie à l'instruction de ces deux grandes provinces. Frappé de paralysie, dans une de ses courses apostoliques, il fut transporté à Cusco; mais tous les secours de la médecine ne purent lui rendre l'usage de la parole; il languit quelques années, privé de presque toutes ses facultés, et moorut au mois de janvier 1598, à 70 ans. Le P. Southwell lui a consacré une notice intéressante dans la Bibliot. Soc. Jesu. 32. Outre des catéchismes et quelques opuscules ascétiques destinés aux nouveaux convertis on lui doit: Lexica et præcepta grammatica, item liber confessionis et precum, in quinque Indorum linguis, quarum usus per Americam Australem, nempe Puguinica, Tenocotica, Catamareana, Guaranica, Natixana sive Moguazana, Lima, 1590, in-folio. Livre très rare et qu'on regarde comme le premier qui ait été imprimé au Pérou. W-s.

BARZONI (VICTOR), né à Lnnato, dans l'état de Venise, en 1764, fit ses études à Brescia. Fort attaché à l'ancien gouvernement de sa patrie, il se montra dès le commencement très-opposé aux principes de la révolution française, et il exprima cette opinion avec beauconp de force dans nn volume publié en 1794 sous ce titre: Le Solitaire des Alpes. C'est un dialogue entre un vieillard indigné des premiers excès de cette révolution et un joune cothousiaste à qui il cherche à en démontrer les dangers. L'invasion de l'Italie par l'armée française, en 1796, et les désordres qui l'accompagoèrent, n'étaient guère propres à faire revenir Barzoni de ses premières idées. Lorsqu'il vit surtout l'indépendance de sa patrie menacée, il concut pour tout ce qui portait le nom de Francais la plus profonde haine; et cette haioe s'exhala dans une brochure, intitulée Les Romains en Grèce, qu'il poblia pour la première fois en 1797, in-8°. Quoiqu'il n'y eût pas mis son nom, toote l'Italie en connut bientôt l'auteur; et Bonaparte en fut vivement offensé. Il était évident que Barzoni , sous le nom de Flaminius, l'avait peint des couleurs les plus odieuses, que le roi Philippe n'était autre que l'empereur d'Allemagne François II, et que sous la dénomination de Grecs on ne pouvait voir que les peuples de l'Italie . alors si cruellemeut opprimés par les Français. Bonaparte fit saisir partout les exemplaires de cet ouvrage; et les ordres les plus sévères furent donnés pour arrêter Barzoni; mais il fut assez heureox pour échapper aux poorsuites, et son livre n'en eut que plus de vogue, surtout à Venise, où il produisit tant d'effet que l'envoyé de France, Villetard, crut devoir en adresser des plaintes ao nouveau gouvernement qui venait d'être organisé. Ce gouvernement ne répondit que par des allégations vagues , foodées sur la liberté de la presse ; et comme l'auteur n'avait pas ménagé les municipaux plus que le général français, ils manifestèrent beaucoup de mépris pour de pareilles attaques, invitant Bonaparte à faire de même. Mais cette répoose fut loin de satisfaire celui-ci. Lorsque Villetard lui fit connaître que Barzoni l'avait attaqué en plein jour dans un café, un pistolet à la main, rien ne put calmer son ressentiment; et ce fut en vain que l'eovoyé de la république française essaya d'excuser cet attentat en le faisaot considérer comme un acte de folie. Bonaparte furieux déclara que c'était un assassinat , qu'il exigeait un châtiment exemplaire; et Barzoni n'échappa à sa colere qu'an moyen d'un passeport qu'il recut de la main de Villetard lui-même. Il se réfugia en Toscane et se tint long-temps eaché dans les Appennins. Ce fut alors qu'il acheva, sous le titre de La République française, Venise, 1799. in-80, une histoire de la révolution de France, où l'on trouve des faits ignorés et assez curienx. Après que les Français eurent été expulsés de la Péninsule italienne, en 1799, Barzoni se rendit à Milan et y fit imprimer un précis historique de la ruine de sa patrie sous ce titre: Revoluzioni della republica Veneta del signore Vittorio Barzoni, autore de Romani in Grecia, vol. in-8°, Philadelphie (Milau), 31 mai 1800. Cet onvrage, qui parut au moment où l'Italie allait rentrer sons la domination des Français par la bataille de Marengo, ful pen connu à cette époque ; cependant nn exemplaire parvint en Angleterre et il y fut aussitöt traduit et publié; ce que l'antenr apprit avec beaucoup de surprise par les journaux anglais. Il en a depuis fait imprimer lni-même, en 1814, à Milan une seconde édition très-exacte, et dans la préface de laquelle il se plaint amèrement des erreurs de la traduction anglaise, où l'on a confondu le texte avec les notes. Lorsque les Anglais se forent rendus maîtres de Malte, Barzoni, qui s'était d'abord refugié à Vienne, ne trouvant plus d'asile sur le continent, passa dans cette île; et là, sous la protection de la puissance britannique, il publia (en italien) Le Carthaginois, journal politique dont le principal but était d'attaquer les opérations du gonvernement de Napoléon. Il est évident que la haine lui fait exprimer quelquefois sur ce

grand homme des accusations injustes; mais, à côté de quelques déclamations passionnées et d'assertions inexactes, on trouve dans son recueil des détails curieux ponr l'histoire. Barzoui publia à la même époque (1804), a Malte (en italien) : Motifs de la rupture du traité d'Amiens. vol. in-12. Ce livre très-précieux par les renseignements diplomatiques, eut une seconde édition à Malte, en 1811, et une troisième en 1815, Ja Milan, où l'auteur était revenu, et où il publia dans la même année nn autre volume in-12, intitulé Descrizioni, Nº XIV, presso Baret, a Milano. Dans cet ouvrage curieux, dédié à Thomas Maitland, gouverneur et commandant de l'île de Malte, Barzonni présente, 1° un tableau très - pittoresque et très vrai des Appennins et de la forêt de Vallombreuse; 2º nne description de plusieurs statues de Canova, et de la Venus de Medicis : 3º les horreurs des prisons de Venise; 4° la peste dont il fut le témoin à Malte, dans le mois de juillet 1813. C'est dans ce dernier tableau qu'il fait la description du château impérial de Laxembourg, près de Vienne, qu'il avait visité en 1803, et qu'il rapporte la conversation qu'il y ent avec na vénérable vieillard qui le conduisait dans la maison dite du Caprice ou de la révolution, et qui lui dit : Les temps de révolutions sont des temps d'ignorance et de barbarie, quoique l'on y parle.beaucoup de lumières et de sciences... Dans les dernières années de sa vie, Barzoni s'était retiré à Naples, où il est mort en 1829. On croit qu'il a laissé manuscrit un autre ouvrage allégorique intitulé : Les Grecs à Rome, dans lequel il représente toutes les infortunes que les Italiens eurent à supporter de la

part de lenrs conquérants. G-c-r. BASCAPE (CHARLES BASILICA SANGTI PETRI ou par contraction), savant prélat italien, naquit en 1550 à Milan, d'une famille patricienne. Après avoir achevé ses études à Pavie, il se fit agreger au collège noble des jurisconsultes de Milan; mais, fatigué bientôt des cabales et des tracasseries de ses confrères, il abandonna le barrean; et, ayant embrassé l'état ecclésiastique en 1576, il prit, deux ans après, l'habit des clercs réguliers de Saint-Panl. Ce fut alors qu'il changea le nom de François qu'il avait recu au baptême , et prit celui qu'un lui a donné en commençant cet article. Honoré de la confiance de saint Charles, il sut envoyé par ce prélat, en 1580, à Madrid, pour y régler avec la cour d'Espagne différentes affaires qui intéressaient l'église de Milan. Ayant rempli l'objet de sa missiou, Bascapé revint en Italie, et fut élu supérieur général de sa cougrégation, dignité dans laquelle il fut confirmé deux fois. En 1592 , étaut allévisiter le collège des Barnabites, à Rome, le pape Clément VIII. charmé de ses talents et de sa piété lui cunféra l'éveché de Novarre. Il prit possession de sou siège des les premiers mois de l'année suivante ; et, marchant sur les traces de saint Charles , signala dans tuutes les circonstances sou zèle et sa charité. Il fonda aussi à Nuvarre un collège dont il confia la direction aux clerca réguliers. Ce digne prélat mourut dans sa ville épiscopale, le 6 octobre 1615. à 65 ans. Il était très-versé dans le droit canonet dans l'histoire ecclésiastique comme on peut en juger par ses nombreux ouvrages. Il en a publié dix-neuf et laissé manuscrits quarante-deux. On en trouve les titres dans les Scriptor. Mediol. de l'Ar-

gelati, I, 124, et II, 1047, et dans les Scrittori italiani de Mazuchelli, II , 512. Les principaux sont : I. De metropoli mediolanensi, Milan, 1575, 1596, 1598, in-8°, et 1628, in-fol. Cette dernière édition, qui renferme un traité d'un autre auteur intitulé Successores sancti Barnabæ, est indiquée dans la Méthode d'étudier l'histoire , par Lenglet-Dufresnoy, sous ce titre: Brevis historia provincia mediolanensis ab initio ad Christum natum, et undecim primorum archiepiscopor. mediolanens. vitæ. -Fragmenta hist. mediolanensis.

Cet ouvrage curieux est plein de recherches, mais c'est par erreur que l'Argelati dit qu'il a été inséré par Gravius dans le tome II du Thesaurus antiquitat. Italiæ. II. De regulari disciplina monumenta patrum, Milan, 1588. III. De vita et rebus gestis Caroli card. archiep. mediol., Ingolstadt, 1592, in-40; Brescia, 1602, in-4º. Bascapé traduisit lui-même cette vie de saint Charles, en italien, et la publia suus le nom de Luca Vandoni, Bologue, 1613, in-8°. IV Novarria seu de ecclesia novarriensi libri duo, Novarre, 1612, in-4º. Les manuscrits de Bascapé sont conservés au collège Saint-Marc, à Novarre. On peut consulter pour plus de détails les auteurs cités dans le courant de cet article. W-s.

BASILE (Saixr), prêtre de l'église d'Aucyre, vivait dans le troisième siècle, sons le règne de Julien. A l'exemple des grands maîtres qui l'axient elevé dans la pratique des vertus eccléiastiques, il ne quittait sa retraite que pour colchere les saints mystères et pour instruire le pemple des vérités de l'Evangile. La magistrats d'Aucyre, ayant su que

BAS Basile s'était déclaré contre l'bérésie d'Arien , lui firent défense de continuer à tenir des assemblées; mais il méprisa leurs ordres et se glorifia d'y désobéir. Accusé de détourner le peuple par ses discours du culte des dieux, il fut conduit devant le proconsul Saturnin qui lui demanda s'il ne regardait point la religion établie par le prince comme la véritable. Basile répondit: « Vous-même la croyez-vous telle? » Cette réponse courageuse indigna le proconsul, qui le fit traîner en prison en attendant l'arrivée de Julien. Ce prince, qui se préparait alors à la guerre contre les Perses devait traverser Ancyre pour se rendre à Antioche, où son armée se réunissait. Basile, amené devant Julien, confessa hautement Jésus-Christ. On assure qu'il osa lui annoncer qu'en punition de son apostasie il perdrait bientôt l'empire avec la vie. Livré sur-le-champ aux bourreaux, dont il lassa la férocité par sa patience, il périt au milieu des supplices le 29 juin 362. L'église célèbre la fête de ce saint martyr le 22 mars. Ses Actes ont été publiés en grec et en latin par le P. Henscheuius, d'après un ancien manuscrit de la bibliothèque du Vatican, dans les Acta sanctorum, mars, 111, 79. D. Ruinart les a reproduits en latin dans les Acta primorum martyrum. Ces deux savants pensent qu'il est impossible d'eu contester l'authenticité ; mais, suivant Baillet, il est difficile de se persuader qu'on n'ait pas étendu les discours du saint qui paraissent étudiés. Vies des Saints, 22 mars. M. Mahul a fait une mention spéciale de saint Basile dans sa curieuse Notice sur quelques articles négliges dans tous les dictionnaires historiques (Voy. le Magasin en-

cyclopédique , 1818 , III., 193 ).

BASINIO DE BASANII l'un des plus grands poètes du XV. siècle, était né vers 1425 à Parme ou dans le voisinage de cette ville(1). Vincent Basinio, son père, l'un des lieutenants d'Ottobone de' Terzi (V. TERZI, XLV, 200), s'était rendu redoutable dans le Parmesan. Il fut dans son enfance placé sous la direction de Victorin de Feltre (V. ce nom, XLVIII, 414), qui ne négligea rieu pour cultiver son talent précoce. Il se rendit ensuite à Ferrare, où il se perfectionna dans la connaissance de la langue grecque par les lecons de Théodore de Gaza. Depuis il se rendit très-babile dans la philosophie et les mathématiques, sans toutefois négliger la culture des lettres. A vingt ans, il avait déjà composé le Méléagre, ouvrage dans lequel, malgré ses imperfections, on reconnaît un poète nourri de la lecture d'Homère. Il en offrit la dédicace a Lionel d'Este ( V. ESTE, XIII, 371), qui se déclara son protecteur, et qui, en 1448, le nomma professent d'éloquence latine à l'académie de Ferrare. La mort du duc de Milan, Philippe-Marie Visconti, venait de rallumer la guerre en Italie. Lionel, pensant que cette circonstance était favorable pour revendiquer ses droits sur la ville de Parme, chargea Basinio d'engager quelques condottieri à soutenir ses prétententions. Basinio se rendit donc au château de Guardasone, pour entamer à ce sujet une negociation avec Guerriero de' Terzi, l'un des fils d'Ottobone. A peine était-il dans cette forteresse, qu'elle fut assiégée par Franç. Sforza, le nonveau duc de

Milan. Il se vit donc contraint de ceindre l'épée pour la défense commune. Après la prise de Guardasone, il parvint à s'échapper sous un déguisement, et regagna Ferrare sans avoir pu remplir les intentions de son souverain. Lionel soupconna Basinio de n'avoir pas mis assez de zèle à le servir et le priva de sa chaire. Mais la conr de Rimini était alors l'asile des poètes et des savants, et Basinio ne tarda pas à retrouver dans Sigismond Mélatyte un Mécène plus généreux encore que celui qu'il avait perdu. Député par sou nouveau souverain an pape Nicolas V , il recut de ee pontife l'invitation de traduire en vers latins les poèmes d'Homère; mais il s'excusa d'entreprendre cette tâche sur ce qu'elle demandait un Virgile. Les vers que Basinio composa pour Isotta, maîtresse de Sigismond, et le poème des Hespérides dans lequel il célèbre la valeur et les exploits de ce prince, lui méritèrent de plus en plus la faveur dn seigneur de Rimini, qui le combla de bienfaits. Un certain Porcellio ( V. ce nom , au Supp.), historien estimable, mais poète médiocre, qui lui devait son admision à la cour de Rimini, jaloux de l'amitié que Sigismoud témoignait à Basinio, tenta de le supplanter près du prince, en disant que ce n'était qu'un pédant infatué de son sayoir. Basinio piqué le menaça de mettre à déconvert son ignorance et de signaler dans ses vers un grand nombre de barbarismes et de fautes contre la prosodie. Porcellio se garda bien d'accepter ce défi ; mais il n'en fut que plus irrité contre Basinio, qu'il dépréciait dans tontes les occasions. Ce fut alors que le poète de Parme composa son epitre à Sigismond, dans laquelle, après avoir prouvé que

les plus grands écrivains de Rome, Virgile et Cicéron s'étaient formés par l'étude des chess-d'œuvre de la Grèce, il déclara que si ses propres ouvrages offraient quelques beantés il en était uniquement redevable à la lecture assidue d'Homère, Porcellio, qui s'était fait l'ennemi de la langue grecque parce qu'il ne l'entendait pas, ne répondit à cette épître que par des injures ; et Basiuio reprit ses occupations habituelles. Il avait entrepris un nouveau poème sur l'expédition des Argonautes; mais l'affaiblissement subit de ses forces l'obligea de l'interrompre. Quoique à la fleur de l'age et sans aucune maladie apparente, il crut devoir se préparer à la mort et faire ses dernières dispositions. Par un testameut daté du 24 mai 1457, il légua son poème des Hespérides à Sigismund, en le priant de ne pas permettre qu'on le retouchat, déclarant qu'il aimerait mieux qu'on le jetat au feu. Il institua sa femme son héritière pour le surplus de ses biens, qui ne consistaient guère que dans un assez grand nombre de manuscrits grecs. Peu de jours après il mourut, agé seulement de 32 ans. Sigismond lui fit de magnifiques funérailles dans l'église de Saint-Francois de Rimini, qu'il avait désignée pour le lieu de sa sépulture, et ordonna que l'on plaçat sur son tombeau uue urne en marbre décorée d'une épitaphe, On a de Basinio dixhuit ouvrages dont on trouvera les titres dans les Scritt, Parmigiani du P. Affo. Nous nous bornerons à citer ici les plus importants : I. Libri quatuor , Isottæi inscripti. C'est un recueil de trente épitres dans le genre des Héroïdes d'Ovide, tontes à la louange de la célèbre Isotta, maîtresse de Sigismond. Elles

ont été publiées par Christ, Preudhomme, de Bar-le-Duc, dans un volume intitulé : Trium poëtarum elegantissimorum opuscula, Paris, Colines, 1539, in-8°. L'éditeur les a mal à propos attribuées à Porcellio, qui n'était point encore à Rimini, en 1449, date de tons les manuscrits, lesquels d'ailleurs portent le nom de Basinio (2) II. Epistola versibus exarata ad Sigismund, Pandulphum Malatestum de linguæ græcæ laudibus et necessitate. Cette épître dont on a parlé a été publiée par l'abbé Jérôme Ferri dans les Anecdota litteraria , II , 401. III. Epistola ad Robertum Ariminensem, dans le même reeneil, pag. 300. IV. Hesperidos libri XIII. Ce poème, que l'auteur regardait comme son chef-d'œuvre, contient l'histoire de la guerre de Sigismond contre 'Alphonse d'Aragon. On en trouve l'analyse faite sur un manuscrit du cabinet de Paris de Meyzieu, dans le Conservateur, ann. 1757, III, 199-338. V. Astronomicon libri duo. C'est une imitation du poème d'Aratus, snr le même sujet. VI. Meleagridos, sive de interitu Meleagri, libri tres. VII. Argonauticon tibri duo. C'est le poème que l'auteur n'a pas eu le temps d'achever. Laurent Drudi a publié Basini opera præstantiora nunc primum edita et commentariis illustrata, Rimini, 1704, 2 vol. in-4°. Le premier contient les trois poèmes de Basinio : les Hespérides , l'Astronomie et la Mort de Méléagre. Le second, la Vie de Basinio par le P. Affò, tiré des Scritt. Parmigiani, II, 185-

228; et deux dissertations, l'une du comte Franç. Battaglini, sur la vic de Sigismond Malatesta; et l'autre du chanoine Angelo, sur la cour littéraire de ce prince. Cet ouvrage curieux est très-rare en France, W-s.

BAS

BASMANOFF (Pierre), général rosse, eut une grande part aux évènements qui , au commencement du XVIIº siecle, exercerent nne si funeste influence sur l'empire russe. Le faux Démétrius ou Dmitri (V. ce nom, XI, 46) s'avancant sur Nowogorod, le tzar Boris jeta les yeux sur Basmanoff, qui répondit parfaitement al'attente de son prince. L'aventurier fut repoussé et le tzar appela à Moscou Basmanoff, qui y fit une entrée triomphale. Il paraissait être au comble de la favenr; et, Boris étant mort, son fils Fédor lui donna le commandement en chef de l'armée, et reent son serment de fidélité. Mais, dans le même temps , Basmanoff excitait secrètement les chefs et les soldats contre son prince. Le complot éclata le 7 mai 1605 ; Basmanoff étant monté à cheval, proclama à haute voix Démétrius tzar de Moscou. Des milliers de voix répétèrent : « Vive Démétrius , fils « d'Iwan! » Quelques généraux s'échappèrent secrètement; ils furent arrêtés sur la route de Moscon; Iwan Godonnoff, oncle du tzar Fédor, fut ramené au camp et livré à Démétrius comme un gage de la fidélité de l'armée. Les rebelles marchèrent sur Moscou dont ils s'emparèrent facilement. Le jeune tzar, sa mère et sa femme furent mis à mort. Mais les Zouiski ou Schouiski avant ensuite soulevé le peuple contre l'imposteur et Démétrius s'étant caché dans le palais, Basmanoss se mit à la tête des gardes-du-corps

<sup>(2)</sup> D. Calmet, dans la Biblisheque de Lorraine, a confondu le poèse de l'arme avec J. Basin de Salancourt, chanoine de Saint-Diey, editeur du Nancaulos de Blaru ( Voy. Blazu, VI, 573).

et ferma les portes, afin de donner le temps au faux trar de se cacher. Un gentilhomme eria que l'on fit paraître l'imposteur; Basmanoff lui fendit la tête d'un coup de sabre. Mais voyant qu'il allait succomber et que le pcuple pénétrait dans le palais, il s'avança vers les princes Soltikoff, Gallitzin et autres grands qui avaient concourn avec lui à élever Démétrius sur le trône : ct , pendant qu'il cherchait à les ramener, Michel Tatistcheff, que Basmanoff avait sauvé de l'exil, lui enfonça son épée dans le cœur, en disant : « Scélérat! va aux enfors avec ton tzar! » Le corps de Basmanoff fut jeté du haut des escaliers dans la cour (18 mai 1606). On le rendit cependant à ses parents, qui le placerent pres de son fils, mort en bas age.

BASSAL (JEAN), né en Auvergne vers 1750, était, à l'époque de la révolution, de la congrégation des Lazaristes ou missionnaires, et comme tel, un des prètres desservants de la paroisse Saint-Louis, à Versailles. Il fut des le commencement un des plus ardeuts révolutionnaires de cette ville, prêta tous les serments que l'on exigea du clergé, et parvint ainsi à se faire nommer curé constitutionnel de la paroisse Notre-Dame, la plus importante de Versailles. Il était alors lié avec les démagogues les plus fouguenz de la capitale, particulièrement avec Marat, auquel il donna asile dans son presbytère, lorsque le sanguinaire ami du peuple fut ponrsuivi par Lafayette et Bailly, comme l'un des chess du parti républicain. Bassal fut nommé, en 1791. vice-président du district de Versailles et, dans la même année, député à l'assemblée législative, par le département de Seine-et-Oise. Sa

première motion dans cette assemblée fut en faveur des assassins d'Avignon, pour lesquels il demanda une amnistie (V. Jourdan, XXII, 59), et la seconde contre le duc de Brissac, qu'il fit décréter d'accusation. Devenu membre de la convention nationale par le choix du même département, il y vota la mort de Louis XVI, sans appel au peuple et sans sursis à l'exécution. Il fit ensuite quelques dénonciations contre les aristocrates. les prètres réfractaires, et fut un des premiers ecelésiastiques qui renoncerent au célibat. Mais, plus lache que méchant, par une de ces bizarreries qui ne sout pas sans exemple, cet ennemi forcené du sacerdoce fit , durant toute la terreur, nourrir par sa servante un pauvre prêtre non assermenté qu'il ne connaissait pas et qui logeait au-dessus de lui. Cependant il se conduisit avec quelque modération dans les départements de l'est, où il fut envoyé avec Prost, après la journée du 31 mai 1793, afin d'y assurer le triomphe de cette révolution. C'était une mission difficile, dans un pays que dominait alors le fédéralisme, parti contraire à Ro bespierre. Bassal ne tronva, pour comprimer l'insurrection de cinq départements, que quelques dépôts de régiments et un bataillon de volontaires de la Drôme que commandait Championnet. N'ayant ainsi aucun moyen de répression, et n'étant pas d'ailleurs cruel ni sanguinaire, il eut recours à des voies de conciliation et parvint beaucoup plus surement à son but. Mais ce n'était pas ainsi qu'il fallait en agir à cette époque; il fut bientôt rappelé et le féroce Lejeune, qui le remplaca, fit couler des torrents de sang sur les échafauds (Voy. Leseune, au Supp.). Revenn dans la capitale et

voulant se réhabiliter dans l'opinion des Jacohins, Bassal fit à la tribune de la convention des dénonciations contre les hahitants de Versailles, qu'il signala à plusieurs reprises comme des aristocrates et des contre-révolutionnaires. Mais tout cela ne put empêcher qu'il ne fût hientôt dénoncé lui - même à la trihune des Jacobins, par le terrible Dumas, président du tribunal révolutionnaire, qui l'accusa d'avoir ménagé les fédéralistes et les contre-révolutionnaires du Douhs et du Jura. Bassal répondit avec calme par un long discours; il dit qu'il avait fait arrêter 2800 personnes dans le Jura. Il fut défendu par Legendre, qui le loua surtout comme ayant donné asile à Marat et à d'autres patriotes persécutés; Collot d'Herhois prit aussi sa désense, et Bassal se tira de ce mauvais pas avec heauconn de bonheur. Son triomphe fut si complet que peu de temps après on le nomma président de cette même société des Jacobins. Mais, effrayé des dangers qu'il avait courus, il sembla mettre tous ses soins à se faire oublier, jusqu'à la chute de Robespierre. Plus tard il parla cepeudant encore aux Jacobins contre les coryphées du modérantisme, et peu de jours avant la clôture du club, il y prophétisa le triomphe des sociétés populaires. Il rapporta une pièce relative an 31 mai, portant que si J .- J. Rousseau eût laissé ses idées sur le gouvernement fédératif, il aurait demandé l'entière destruction de Paris. N'ayant pas été favorisé par le sort, qui plaça en 1795, les denx tiers de la convention nationale, dans le nonvean corps législatif, il fut employé par le directoire sur la frontière de la Suisse, pour y préparer les germes d'une nouvelle république, que

Carnot avait imaginé de créer dans la Souahe et le Brisgaw, afin de couvrir sur ce point les frontières de la France. Ce fut lui qui à Bâle, acheta du prince de Carency, pour l'envoyer au directoire, la correspondance de Louis XVIII ; ce quifut cause de l'arrestation de La Villenrnoy, Brotier, etc. Mais les traités de pacification, qui furent signés peu de temps après, avec l'Autriche, firent renoncer à ce projet, et Bassal porta sur nn autre point son activité et ses plans de propagande. Il fut d'ahord employé quelque temps en Italie par Booaparte, comme agent révolutionnaire, et chargé de compulser les archives de Venise. Les directeurs de la répuhlique française, ayant ensuite résolu de renverser le trône pontifical, no crurent pas pouvoir mieux faire que d'employer à ce grand œuvre l'ancien curé de Versailles. Bassal se trouva douc à Rome précisément à l'époque où cette ville fut envahie par l'armée française, sous les ordres de Berthier. Muui des instructions du gonvernement français, il eut une grande part à l'organisation de la nouvelle république, et fut nommé secrétairegénéral des cinq consuls. Il ne conserva cette place que jusqu'au mois de novembre 1798, époque où, pour oheir au directoire, en satisfaisant aux vœux du général en chef, le consplat romain le nomma commissaire-général dans les départements, pour y veiller aux subsistances de l'armée française. Ayant ensuite retronvé son ancien ami Championnet, devenu général en chef de l'armée, destinée à l'invasion de Naples, il n'hésita pas h le suivre et deviut son secrétaire intime. Rédigeant toutes les correspondances et proclamations, il abasa souvent de l'ignorance et de la crédulité de ce général, qui avait en lui la plus aveugle confiance. Devenn un des principaux chessde la république parthénopéenne, il profita de son ponvoir pour commettre des concussions de tous les genres. Ces désordres furent tels, que le directoire luimême ne put les tolérer, et que, sur les plaintes de son commissaire, Faypoult, il fit arrêter Bassal avec plusieurs généraux, et Championnet luimême, qui furent envoyés devant nn conseil de guerre à Milan. L'accusation était grave, les charges nombreuses, et une condamnation paraissait imminente, lorsque la révolution du 30 prairial (18 juin 1700) renversa une partie des directeurs et changea le système du gouvernement. Championnet recouvra anssitôt la liberté, et il obtint le commandement de l'armée des Alpes, où son secrétaire ne tarda pas à le suivre. Mais ce général étant mort peu de temps après, Bassal, resté sans appni, retonrna dans la capitale, et il mourut en 1802, dans une maison de campagne qu'il avait lonée près de Paris. M-n i.

BASSAND (JEAN-BAPTISTE), médecin, élève et ami de Boerhaave, naquit en 1680, à Baumeles-Dames, petito ville de Franche-Comté. Cadet d'une famille trèsnombreuse, il dut songer de bonne heure à choisir nn état. Après avoir achevé ses cours d'humanités et de philosophie, il étudia la chirurgie à Besancon, et vint à Paris se perfectionner sous la direction des plus habiles maîtres. De Paris il se rendit à Naples, où il fut employé dans les hôpitaux, et profita du voisinage pour se faire recevoir docteur en médecine à la célèbre université de Salerne. Il était de retour dans sa famille en 1705 : mais, des l'année suivante, il

courut à Leyde entendre les leçons de Boerhaave qui, charmé de ses talents, lui youa des-lors la plus tendre affection. Après la mort de l'emperenr Joseph Ier , la France ayant envoyé des troupes en Italie, Bassand fut attaché comme chirurgien aux ambulances de l'armée. Mécontent de ses chess, il passa bientôt au service de l'Autriche; et, avant la fin de la campagne, il fut nommé chirurgien en chef du corps commandé par le prince Emmanuel de Savoie. En 1714, l'empereur Charles VI, sur le compte avantageux qu'on lui rendit des falents de Bassand, le nomma premier médecin de l'armée destinée à agir contre les Turcs, sous les ordres du prince Eugène. Il recut à cette époque de Boerhaave tous les instruments nécessaires ponr les observations qu'il le chargeait de faire . tant en Servie que dans les autres provinces où le sort des armes pourrait le conduire. A la paix il revint à Vienne, se fit agréger, en 1,720, à la faculté de cette ville , et fut nommé médecin de Léopold, duc de Lorraine. Ayant eu le bonheur de guérir le fils aîné de ce prince, d'une maladie grave, il en fut récompensé par des lettres de noblesse. L'année suivante (1729), l'empereur lui conféra le titre de son premier médecin, et celui de conseiller aulique. Il accompagna dans ses voyages le jeune duc de Lorraine, qui, depuis empereur, sous le nom de François Ier, le créa baron, et il recueillit dans toutes les cours des témoignages de l'estime qu'inspiraient ses taleuts. Ce grand praticien mourut a Vienne, le 30 nov. 1742. Il avait des connaissances très-étendues, dans toutes les branches de l'histoire naturelle. Il visita plusieurs fois les diverses provinces de l'Autriche , recueillant des plantes et des minéraux

qu'il envoyait à Boerhare, arce lequeil el entreiut une correspondance suivie pendant vingt-six ans. Les lettres de Boerharae è Bassand (Ad Joan. Bupt. Bassandum, Herm. Boerhavii epistolæ) ont été palifée à Vienne, en 1778, in-8°, sur les autographes conservés la bibliothèque impériale. Elles sont précédées d'une notice de l'éditeur sur Bassand, dans laquelle il regrette que ses réponses à Boerhaare u'aient pas été rétrouvées. W--s.

BASSÉE (le P. BONAVENTURE DE LA) (1), capucin, était né, vers la fin du 16° siècle, dans la petite ville de l'Artois dont il prit le nom, lorsqu'il embrassa la vie religieuse, dans l'ordre de Saint-François. Lonis Le Pippre, c'est ainsi qu'il se nommait dans le monde, après avoir fait d'excellentes études, fut ponren de la chaire de philosophie au collège royal de Douai. Il se démit de cet emploi, pour entrer dans la congrégation des chanoines réguliers à Hesdin. Plus tard, ayant pris l'habit de capnein, il fut chargé de donner des lecons de théologie dans différents convents de son ordre. Il remolit ensuite les charges de gardien et de provincial, et mourut le 11 septembre 1650, à Soignies dans le Hainaut. Le P. Bonaventure est auteur du Parochianus obediens, seu de duplici debito parochianorum audiendi verbi et missæ parochialis, Douai, 1633, in-12. Cet ouvrage fut traduit en français et enrichi de notes par Franç. de la Tombe, curé à Tournay, ibid., 1634, in-12. L'anteur avant revu sou ouvrage, v fit des additions, et le re-

produisit sous ce titre : Theophllus parochinlis seu de quadruplici debito in propria pnrochin persol. vendo, Anvers, 1655, in-12, ll eu existe un assez grand nombre d'éditions, dont quelques-unes portent le nom de Parochophilus. La première partie qui traite de l'Obligation d'assister à la messe de sa paroisse, fut traduite en français par Benoît Puys, Lyon, 1645, in-12. Le P. Albi, jésuite, craignant que, si cette doctrine venait à prévaloir, les églises de la société fussent moins fréqueotées, l'attaqua dans son Anti-Theophile paroissial, Lyon, 1655, in-12, opuscule où il se permettait plusieurs imputations calomnieuses sur le compte de B. Puys, docteur eu théologie, et curé d'une des principales paroisses de Lyon. Le curé se justilia complètement dans la Réponse chrétienne à un libelle anonyme, honteux etdiffamatoire, intitulé : l'Anti-Théophile , ibid. , 1645; et le P. Albi, déguisé sous le nom de Paul de Cabiac, prêtre régulier , répliqua par l'Apologie de l'Anti - Theophile. Enfin plusieurs personnes considérables, voulant faire cesser le scandale, ménagèrent entre les deux adversaires un racommodement; et, dans un acte authentique, dressé le 25 sept. 1650, le P. Albi déclara qu'il reconnaissait B. Puvs pour un ecclésiastique irréprochable. Pascal a fait usage de cette pièce dans la 15º Lettre provinciale où il se propose de montrer que les jésnites ne se font point de scrupule de se servir de la calomnie pour décrier leurs ennemis. On trouve un bon article sur le P. de la Bassée dans les Mémoires littéraires de Paquot, 1178, in-fol. Barbier l'a reproduit en partie dans son Examen critique, 85. W-3.

<sup>(</sup>r) Le P. de la Bassée se nommait en latis Barranus; mais ce n'était pas une raison pour le nommer Barséen, comme l'a fait Barbier ou son cuitese dans le Dictionnaire des Anonymes, n° 17775. Cette faute se retrouve dans la table.

BASSENGE (JEAN-NICOLAS), néà Liège eu 1758, d'une famille de la haute bourgeoisie, fit ses études nu collège de Visé que dirigeaient les pères de l'Oratoire. Un des professeurs, passionné ponr la poésie francaise, en inspira le goût à ses élèves parmi lesquels se distinguaient Bassenge et denx autres Liégeois, Henkart et Regnier. Il se forma bientôt entre ces trois jeunes gens une amitié qui triompha toujours de l'agnourpropre et cui fit le charme de leur vie. La nymphe de Spa à l'abbé Raynal, épître pleine de verve, mais dans laquelle l'auteur se montrait l'apologiste de la philosophie moderne, parut en 1781; elle attira sur Bassenge des tracasseries de toute espèce. Le prince-évêque (Velbruck) le protégea néaumoins, et le jeune poète continua de vivre an milieu de ses compatriotes jusqu'à la mort du prélat. Entraîné par l'amonr des lettres et fatigué des petites persécutions qu'il éprouvait, il alla demeurer à Paris, et ses liaisons avec les plus célèbres littérateurs de l'époque lui rendirent ce séjour agréable. Cependant la mésintelligence entre le nouveau prince-évêque (Hoenshroeck) et le peuple liégeois ne tarda guère à se manifester; Bassenge servit de sa plume la cause de ses concitoyens; il publia diverses brochures qui respirent le plus ardent patriotisme, mais qui portent presque toutes l'empreinte d'un travoil trop précipité. Ses études de prédilection se dirigeaient toujours vers l'histoire de sa patrie, et il en donne des fragments écrits avec chaleur dans ses Lettres à l'abbé de P ... (DE PAIX) (1), ouvrage estimable et qui mériterait d'être plus connu, bien que trop

souvent l'enthousiasme y prenne la place d'nne judiciense critique. De retour à Liège, et député du tiers-état pour assister aux conférences des trois ordres en 1789, Bassenge prit nne part très-active dans la direction des affaires. Les états le chargèrent de plaider leur cause à la chambre impériale de Wetzlar, à Berlin, puis au congrès de Francfort. La mission était difficile à remplir, et le diplomate manquait absolument de cette souplesse indispensable pour réussir auprès des cours. Le prince-évêque, rétabli par les troupes impériales dans la plénitude de son pouvoir, en décembre 1790, exclut de l'amnistie Bassenge qui, dans une Adresse à l'empereur Léopold II, au nom des Liegeois (vol. in-8\*, Sedan, septembre 1791), réclama vivement contre l'esprit de réaction et les actes arbitraires qui se manifestaient à Liège. Mais le gonvernement autrichien resta sourd à sa voix, et Bassenge alla chercher des consolations dans la culture des lettres à Paris. Il fit nne conrte apparition dans sa patrie avec l'armée de Dumouriez, en 1702. Les supplices de la terreur déseuchautèrent pour lui la révolution française en 1793, et lui-même fut jeté dans les cacbots. Il aurait vraisemblablement porté sa tête sur l'échafaud sans la courageuse intervention des exilés liégeois. Robespierre les reçut et n'osa pas se refuser à leur demande. Bassenge fut remis en liherté peu de jours avant la chute du sanguinaire dictateur. Après la réunion du pays de Liège à la France, il lui fut enfin permis de revoir ses foyers. Commissaire du directoire exécutif près de l'administration du département de l'Ourte, il goûta la plus donce des vengeances, celle de faire du bien à ses persécuteurs; la plupart avaient fui, il

<sup>(1) 5</sup> vol. in-8°, de : 787 à 1789.

265

facilità leur retour, et leurs propriétés furent conservées par ses soins généreux. Député au conseil des cinq-cents, en 1798, il s'y fit remarquer par la modération de ses priocipes. Les évènements du 18 brumaire, qu'il favorisa, le firent siéger au corps législatif; mais ses opinions républicaines, qui se faisaient jour quelquefois dans la Décade philosophique(2), l'en éloignèrent en 1802, Il passa les dernières années de sa vie au milieu de ses amis, dans sa ville natale qui lui confia la conservation de sa bibliothèque. Bassenge mourut célibataire, le 16 juillet 1811, à 53 ans. Il était membre de la société d'émulation de Liège, et son éloge y fut prononcé, le 12 sept. 1811, par le secrétaire perpétuel. « En lui, « dit un de ses compatriotes qui l'avait « bien connu, la gaîté était sans ap-« prêt, l'épigramme saus fiel, la « lonange sans fadeur; sa brusque a bonhomie n'était jamais brutale, « et celui qu'auraient intimidé les « vives saillies de son esprit se sen-« tait sur-le-champ rassuré et retenu « par l'indéfinissable amabilité de ses « manières. » Bassenge poussait la bienfaisance an point que plus d'une fois on l'a vu subir les plus dures prétentions de l'usure pour secourir des malheureux. On a réuni la plupart de ses poésies avec celles de ses amis Henkart et Regoier, sous le titre de Loisirs de trois amis, 2 vol. in-80, Liège, saus indication de l'année (1822). Oo y distingue plusienrs épîtres semées de charmants détails, et des fables où des longueurs et des négligences sont rachetées par le naturel et par une certaine naïveté piquante , l'ame de l'apologue , à laquelle rieu ne peut suppléer. On

trouve aussi des vers et de la prose de Bassenge dans les procès-verbaux de la société d'émulation de Liège, dans l'Almanach des Muses, dans l'Annuaire poétique de Bruxelles, etc .- Son frère puîné fut comme lui membre du conseil des cinq-cents, puis sous-préset à Montmédy, et membre du corps législatif. Sr-r.

BAS

BASSET (C .....- A .....), l'un des hommes qui, dans ces derniers temps, se sont occupés avec le plus de zele de l'éducation populaire, était né vers 1750. Avant embrassé la règle de Saint-Benoît, il fut envoyé par ses sopérieurs à l'école de Sorèze; et il y professait la rhétorique en 1791, à l'époque de la suppression de cet établissement. Forcé de quitter la France pour se soustraire à la persécution suscitée contre les prêtres, il n'y rentra qu'en 1806. A l'organisation de l'université, Basset, nommé censeur des études dans un lycée de Paris, fut ensuite placé comme sous directeur à l'école normale. Troovant cette tache au-dessus de ses forces, il sollicita bientôt sa retraite; mais il ne cessa pas de travailler activement aux progrès de l'éducation, en propageant de tout son pouvoir la nouvelle méthode d'enseignement qui trouvait beauconp d'adversaires. L'un des fondateurs de la société pour l'amélioration de l'iostruction élémentaire, il en fut aussi l'un des membres les plus distingués : il mourut à Paris, vers la fin de 1828. On a de lui: I. Essai sur l'éducation et sur l'organisation de quelques parties de l'instruction publique, Paris, 1811, in-80; 2º édition, augmentée, 1814, in-80. II. Coup d'ail genéral sur l'éducation et l'instruction publiques en France, avant, pendant et depuis la revolution , ibid., 1816, in-80.

<sup>(</sup>a) Journal scientifique et littéraire rédigé par MM. Ginguené et Amsori Davel.

266 III. Direction pour les fondateurs et fondatrices, ponr les maîtres et maîtresses des écoles d'enseignement perfectionné, ibid., 1817, in-12; 2º édit., 1819. IV. Manuel du comité cantonnal sons le rappurt de l'inspection des maîtres, etc., ibid., 1817, in-8°. V. Manuel de l'inspecteur, ou qualités principales à observer dans une école d'enseignement, etc., ibid., 1819, in-12. VI. Explication morale des proverbes populaires français, ibid., 1826, in 80. Ce petit ouvrage est excellent. Quelques critiques le comparent à la Science du bonhomme Richard de Franklin. Voy. la Revue encyclopedique, xxxv. VII. Etablissement et direction des écoles primaires gratuites d'adultes, tenues les soirs et les dimanches, pour la classe ouvrière, ibid., 1828, in-12. Dom Basset a traduit de l'anglais l'explication de Playfair, sur la théorie de la terre, par Hutton, Paris , 1815 , in-8°, fig. (V. PLAY-FAIR , XXXV, 60.) W-s.

BASSET DE LA MA-RELLE (Lours), avocat, membre de l'académie de Lyon, né dans cette ville, fut pourvu, en 1762, de la place de premier avocat - général au parlement de Dombes. Il obtiut, en 1774, la charge de président au grand conseil, qu'il occupa jusqu'à la suppression de toutes les cours de justice. Il fnt enfermé en 1793, avec sa femme et son fils agé de 17 ans, dans la prison du Luxembourg. Traduits an tribunal révolutionnaire comme complices d'une conspiration tramée sous les verroux, ils furent, tous trois, condamnés à mort, le 19 messidor an II (7 juillet 1794) (1).

Basset de la Marelle a publié un écrit intitulé: La différence du patriotisme national chez les Français et chez les Anglais, Lyon, 1762, in-8°; réimprimé en 1766. Ce discours, lu à l'académie de Lyon, fut très-geûté lorsqu'il parut : un sentiment de nationalité lui procura ce succès, car l'ouvrage, loin d'être un parallèle impartial, est presque entièrement consacré à établir la supériorité du patriotisme français, snr le même sentiment en Angleterre. Les faits bistoriques se plient trop sonvent au système de l'auteur, dont le style n'est pas exempt d'incorrections et affecte quelquefois des formes de palais. On trouve d'ailleurs peu d'idées neuves dans cette production de l'orgneil national. L-m-x.

BASSINET (l'abbé Alexan-DRE-JOSEPH de), né à Aviguon, d'une famille noble, le 22 janv. 1733, fit de très-bonnes études et se consacra de bonne heure à l'état ecclésiastique.

valent le vertueux abbé de Fénelon, fandateur de l'institution en faveur des jeunes Savoyarda ; Nicolai, ex premier président de la chambre des comptes ; le dos da Gesvres, el-devant pair de France; le prince d'Henin, qualifié dans le jugement de capitame des gardes de l'infanc d'Arjugement de capitale de l'oran de Pedegos (Stanlalae, qui merita le surnom de Beofassan); la comtesse de Boufflers, qui avait été aftachée à ce prince ; d'antres mobbes (des Boisgeim, des Dunsas, des La Tour-du-Pin, etc.); et aussi des cultivateurs, des magistrats, des prétres, des intendants de province, des avocats, des journalistes, des conseillers-d'état, des greffiers, des commissares de polica , des colonels, des negociants , des marins, un simple cauployé de la Salpétrière, et un Auglais établi en France, et dont le crime était d'être ne sous le domaine de Pitt. Tous ces accusés, dont la plupart ne a'etaient jamais vus, foreut condamnes comme complices du père Du câcese ( Bébert ) , de Ronsin, de Chaumette , et de Momoro; comuse ayant voulu anéanter par le meurtre (dans la prison do Luxembourg, où ils n'étalent pas tons reniermés) les représentants du peuple, et notomment les encubres du comité de salut public et de sureté générale.-Bellroy de Reiguy dit, dans son Dictionauire des hommes ci des choses, qu'un autre Bamar, perruquier, avait dejà été condamné et exécute à Paris, le 16 janvier 1794 , pour never fait des perruques d'aristacrate on approchant.

<sup>(1)</sup> Ce jour-là , le tribonal révalationnaire ingea et condamna dans une seule séance, cinquante-neuf victimes, et parmi elles se trou-

Etant venu fort jeune à Paris, il y prêcha devant la cour et prononça en présence de l'académie française le panégyrique de saint Louis. Doné d'une assez grande érudition et de beaucoup de vivacité, il obtint de brillants succès dans la prédication, bien qu'il n'ait jamais pu se défaire entièrement de l'accent provençal. Il était depuis quelques années grandvicaire de Verdun lorsque la révolution éclata : avant refusé le serment exigé du clergé, il se retira dans nne maison de campagne près de cette ville, où il eut l'honneur de recevoir Monsieur', frère du roi , lorsque ce prince vint en France dans la campagne de 1792. Cet honneur pensa couter bien cher au pauvre abbé; et il ne put se soustraire à l'échafaud qu'en se tenant soigneuscment caché pendant tout le régime de la terreur. Venu à Paris après la révolution du 18 brumaire et se trouvant privé de tous ses traitements et pensions, il n'eut pour y vivre que la ressource de ses travaux littéraires. Ce fut alors qu'il devint un des rédacteurs du Magasin encyclopédique, où il a fait insérer un grand nombre d'articles qu'il u'a pas signés. S'étant chargé, en 1806, à l'iustigation du fameux Perlet (Voy. ce uom, au Sup.) d'une correspondance politique , il fut dénoncé à la police par ce misérable, et mis par suite en arrestation au Temple, où il resta détenu pendant plusieurs années. En sortant de cette prison, il se retira dans la maison de Sainte-Perrine à Chaillot, où il est mort, le 16 novembre 1813. L'abbé de Bassinet a publié : I. Panegyrique de saint Louis, 1767, in-8°. II. Histoire moderne de Russie, traduite de l'anglais de William Tooke, Paris, 1802, 6 vol. in-8°. III. Histoire sacrée de l'Ancien et du Nouveau Testament, représentée par figures au nombre de 614, avec des explications tirées des Saints Pères, Paris, 1804 . 1806, 8 vol. gros in-8°. L'abbé Lécuy fut l'auteur du huitième volume de cet ouvrage que ne put continuer Bassinet, à cause de son arrestation. Ce dernier fut aussi l'éditeur des Sermons de Ciceri, Avignon, 1761, 6 vol. in-12, et d'une édition de Luneau de Boisgermain. Il avait composé des Annales historiques et politiques du dix-huitième siècle, qu'il se proposait de mettre sous presse lorsque la mort vint le frapper. Cet ouvrage est resté inédit. M-p j.

BASSOT (JACQUES). On ignore à quel personnage ce nom a pu appartenir, si même il en a jamais existé qui le portat (1), et cependant il est devenu célèbre dans les fastes de l'anatomie, parce qu'on a désigné un individu de ce nom comme auteur d'une brochure qui fit beaucoup de bruit à l'époque de sa publication, et qui est intitulée : Histoire veritable du géant Teutobochus, roi des Teutons, Cimbres et Ambrosins, defaits par Marius, consul romain, cent cinquante ans avant la venue de notre Sauveur, lequel fut enterré auprès du château nommé Chaumont, en Dauphiné, Paris, 1613, in-8°; réimprimée à Lyon, la même année, sous le titre de Discours véritable de la vie, mort et des os du géant Theutobochus, in-8°. Ce livre parut à l'occa-

<sup>(1)</sup> Les auteurs de la Ebblothèque historique della France, ri Briblier dans son Deticonnaire des della France, ri Briblier dans son Deticonnaire del accopyment, present que cet auteur se nommait Tisost; et ils redoméen ur la phiras suivante, qui termine l'ecorrace : le tout est à la plus grande « giolire de Dies, et à l'Incomera de serjesura de « giolire de Dies, et à l'Incomera de serjesura de « que Tisost. » Le frostèple se de l'accopyque Tisost. » Le frostèple se de l'accopyde nom d'auteur.

les plus frappants de l'ntilité d'une science que tant de médecins affectent de dédaigner, parce qu'ils ne l'ont point étudiée, ou parce qu'ils

en ont a peine une idée (2). J-D-N. BAST (FREBÉRIC-JACQUES), conseiller de légation du grand-duc de Hesse, de l'ordre de Hesse, et correspondant de l'Institut de France, naquit vers 1772, dans les états du landgrave de Hesse-Darmstadt. Il fit ses premières études sous son père recteur du gymnase de Bouxviller . qui lui transmit son goût pour les lettres classiques. Il se rendit ensuite à l'université d'Iena, où il snivit particulièrement les leçons de M. Griesbach, le plus célèbre des philulogues sacrés et de M. Schütz, si connu par son édition d'Eschyle. Son premier essai dans la littérature savante fut un commentaire critique sur le Banquet de Platon, que suivit hientôt après un specimen d'une nouvelle édition d'Aristenète. Ces deux onvrages annonçaient déjà cet esprit de saine critique, ce jugement sur, cette connaissance singulière de la langue grecque, cette vaste lecture dont il a donné depuis de si grandes preuves. Il habitait alors Vienne et il était attaché à M. de Jan , résident de Hesse-Darmstadt. Le landgrave, qui connaissait tout le mérite de Bast , le nomma secrétaire de sa légation au congrès de Rastadt, et bientôt après, en récompense de sa conduite et de ses talents, il le placa avec le même titre auprès du baron de Pappenheim, son ministre à Paris. L'affaire longue et difficile des indemnités fonrait à Bast de nombrenses occasions de

repaire, nommé Pierre Masuyer, montrait au pub!ic pour de l'argent, disant qu'ils avaient été trouvés à dixsept ou dix-buit pieds en terre, dans une tombe en briques longue de 30 pieds, large de 12, sur laquelle était attachée une pierre fort dure, ressemblant a du marbre gris, et portant cette inscription en lettres romaines : Teutobochus rex. Bassot , ou plutôt peut-être Masuyer, sous ce nom emprunté, écrivit la brochure en question pour soutenir l'imposture, et, après avoir essayé de prouver l'existence réelle de géants dans les temps anciens , il établit que le corps du roi des Cimbres devait avoir à peu près vingt-cinq pieds de haut. A cette occasion il parle de quelques antresossements gigantesques quel'un conservait à Valence, et fait l'histoire suivie de tous les géants dont les anciens ont parlé. Ce ridicule ouvrage fit une sensation prodigiense, et amena les curieux en foule chez l'avide imposteur. Mais ce qui le rend surtout important pour l'histoire de l'anatomie, c'est qu'il excita entre deux hommes babiles et célèbres , Habicot (Voy. ce nom, an Supp.) et Riolan, une discussion très-vive, dans laquelle le premier sit preuve de la crédulité la moins excusable, et finit par succomber, en laissant tons les rieurs du côté de son redoutable adversaire, De parcilles disputes scandaleuses, nuisibles à l'art, ou plutôt à ceux qui l'exercent, ne sauraient se renouveler aujourd'hui. L'anatomie comparée ferait reconnaître sur-le-champ a quel animal les ossements fossiles devraient être rapportés, et il paraît que, dans le cas dont il s'agit, ces os appartenaient à un éléphant. C'est là un des exemples

<sup>(</sup>a) Prosper Marchand a cousacré un long article à ce personnage ambign, dans son Dictionnaire historique, tom. 1, p. 86. Il critique, sans fondement, l'auteur de l'Hitteire de l'origine de la chimagis en France, qui restitue au prétendu Bassot son vérilable nom de Tissot.

prouver à sa cour toute l'étendue de son zèle ; et le prince, en témoignage de satisfaction, le fit chevalier de son ordre, distinction d'autant plus honorable, que cette décoration n'était donnée ordinairement qu'à la naissance ou aux services militaires.Vers la même époque Bast fut nommé couservatenr en survivance de la bibliothèque de Darmstadt ; il avait préféré cette place à des titres plus brillants qu'il eut pu demander, mais qui auraient moins convenu à ses goûts littéraires. En effet, il n'avait pas cessé de cultiver les langues savantes, et à l'exemple de Reuchlin, de Rutgers, de Grotius et de Spanhein, il joignit toujours les travaux de la philologie à ceux de la diplomatie ; il avait profité de son séjour à Paris pour collationner on copier un nombre considérable de manuscrits grees, et l'on peut juger de l'importance de ses découvertes par la Lettre critique qu'il adressa en 1805 à M. J.-Fr. Boissonnade, un de scs amis, sur Antoninus Liberalis, Parthenius et Aristenète, in-8°. Cet ouvrage le met an premier rang des philologues qui s'occupent de la critique verbale. On trouve dans la nouvelle édition de Grégoire de Corinthe, publiée en 1811, à Leipzig, par les soins de M. Schæfer, des notes de Bast, et une dissertation paléographique, qui sont un chef-d'œuvre d'érudition et de sagacité. Ce savant distingué dont les études sérieuses n'avaient altéré ni l'aménité de l'esprit, ni l'égalité du caractère, mourut d'apoplexie, à Paris, le 13 novembre C. T-r. BAST (MARTIN-JEAN DE (1)),

né à Gand, le 27 octobre 1753, em-

brassa l'état ecclésiastique, fut successivement curé de Saint-Jacques et de Saint-Nicolas dans cette ville, et, comme la plupart des personnes de sa robe, se signala dans la révolution brabanconne de 1789. Le 13 nov. de cette année, il célébra la messe sur un tambour, au milieu du marché aux grains, et donna l'absolution à la populace qui venait de piller cinq des principales maisons de Gand. De Bast, revenu bientôt à des sentiments plus dignes d'un pasteur, se partagea entre les devoirs du sacerdoce et l'étude des antiquités, qui lui valut une place honorable parmi les archéologues, malgré les attaques du chevalier Charles-Louis Diericx, Cet homme instruit, mais passionné, s'appliqua à le convaincre d'erreur et d'ignorance, et le traita sans facon. d'anteur grossier, plat, crédule, peu judicieux, écrivant des absurdités et des galimathias. Il est vrai qu'il n'était guère plus retenu à l'égard de Gramaye (V. ce nom, XVIII, 277), qui jouit néanmoins de l'estime des savants. De Bast avait formé un cabinet précieux de médailles et d'objets antiques, décrits en partie dans ses ouvrages. Après la conquête de la Belgique par les Fraucais, et particulièrement sons le directoire, de Bast fut l'objet de continuelles persécutions. Déguisé tantôt sons le costume de roulier, tantôt sous celui de batelier holiandais, il n'en remplissait pas moins, avec un courage digne des premiers siècles de l'église, les devoirs de son ministère. Le 18 brumaire lui permit enfin de respirer; il se prononca fortement en faveur du concordat, et fit connaître ses principes dans que petito brochure qui produisit une vive impression sur le clergé de la Flandre. Voici la liste de ses onvrages:

<sup>(1)</sup> Le monosyllabe de, devant les noms flamande, n'est pas une particule qui désigne la noblesse; c'est lout simplement l'article de.

I. Recueil d'antiquités romaines et gauloises, trouvées dans la Flandre proprement dite , Gand , 1804, in-8°. II. Recueil d'antiquités romaines et gauloises, trouvées dans la Flandre proprement dite, avec désignation des lieux où elles ont été découvertes; avec figures en taille-douce, gravées par P .- J .- J. Tiberghien , ibid. , 1808, in-4°. III. Premier supplement au Recueil d'antiquités romaines et gauloises, en réponse à l'ouvrage intitulé : La topographie de la ville de Gand, par C .- L. Diericx, Gand, 1809, in-4°. IV. Oraison funèbre du duc de Montebello et discours sur la Saint-Napoleon, Gaud, 1810, in-80. V. Second supplement, contenant la description de l'aucienne ville de Bavai et de Famars, suivi de recherches historiques et critiques, sur les prétendus forestiers de Flandre, sur les Missi Dominici, sur nos premiers comtes, etc., ibid., 1813, in-4°, fig. VI. Recherches historiques et littéraires de la langue celtique, gauloise et tudesque pour servir de supplément au Recueil d'antiquités, ibid., 1815, in-4°. VII. L'institution des communes dans la Belgique, pendant les 12º et 13º siècles, suivie d'un traité sur l'existence chimérique de nos forestiers de Flandre, ibid., 1819, in-40. VIII. L'oncienneté de la ville de Gand, établie par des chartes et d'autres monuments authentiques, pour servir de supplément au Recueil d'antiquités, ibid., 1821, iu-4º. IX. Dilucidatio principiorum, quibus præcipue nititur resolutio capitalis ecclesiæ, cath. Ganda. vensis S. Bavonis, 22 Julii, 1813, Gand, 1813, 2 parties in-8°. X.

Méditations sur la vie et la mort de Jésus-Christ (en flamand), ibid., 1805, 2 parties in-8°. Il a laissé en manuscrit une prodigieuse quantité de sermons et de méditations pienses, le tout rédigé en flamand, ainsi que des Annotationes in tractatuni de jure et justitia. Quand sa mort arriva, le 11 avril 1825, il était chanoiue de Saint-Bayon, membre de l'Institut royal des Pays-Bas, de l'académie de Bruxelles, de celle d'archéologie de Rome, de la société des antiquaires de France, des sociétés littéraires de Harlem , Middelhourg , Leyde, Gand, etc., chevalier de la Legion-d'Houneur depuis 1808, et depuis 1816, chevalier de l'ordre du Lion Belgique. Il s'était démis, en 1817, de la cure de Saint-Nicolas, à canse de ses infirmités. La quatrième livraison du tome premier des Archives historiques et littéraires du nord de la France contient une notice sur de Bast, par M. de R-F-G. Stassart. BAST (LIEVIN-AMAND-MARIE

DE ), neven du précédent, né à Gand, le 2 mars 1787, avait tout au plus cing ans lorsqu'il fut admis dans les ateliers de P .- J .- J. Tiberghien, dessinateur, graveur, 'orfèvre et ciseleur de réputation. Il apprit en même temps les éléments du français et du flamand, ainsi que ceux du calcul et du dessin. C'est à cela que se borna alors toute son instruction. Tiberghien étant mort en 1810, il lui succéda dans la direction de ses affaires, qu'il conserva jusqu'en 1828, et laissa, ontre un grand nombre de gravures, qui ne se distinguent ni par le fini ni par la pureté du dessin, des vases d'une forme élégante et quelques médailles. Il fut, en 1808, l'un des neuf fondateurs de la société des arts et de littéra-

ture de Gand, dont il ne tarda pas à devenir secrétaire. Les Annales Belgiques des sciences arts et litterature, publiées dans cette ville, avaient cessé de paraître en 1824. De Bast, de concert avec un de ses amis, fonda le Messager des sciences et des arts du royaume des Pays-Bas. Dans l'intervalle, il fut nommé conservateur de la collection numismastique de l'université de Gand, ensuite secrétaire-adjoint du collège des curateurs et membre de l'Institut d'Amsterdam. En 1829, il joignit à ses nombreux travaux, ceux d'archiviste de la Flandre orientale. Mais privé de la connaissance du latin, forcé de se jeter dans des investigations historiques, hors du cercle de ses études antérieures, et cependant nécessaires aux fonctioos qu'il embrassait, il se livra à des travaux excessifs, et fut enlevé par une mort inopinée, le 10 septembre 1832, au moment où il se proposait de mettre sous presse un cartulaire choisi de la Flandre. Voici la liste de ses principales publications : I. Description de l'arc-detriomphe, érigé par la société de commerce de Gand, à l'occasion du mariage de Napoléon et de Marie-Louise, et de leur entrée à Gand, le 17 mai 1810, in-4°, orné de trois gravures au trait de Lenormand de Paris, Gand, 1811. II. Projet d'un palais (par l'architecte T .- F. Suys d'Ostende) pour la societe royale des beaux-arts et de litterature de Gand, in-8° de 16 pages avec 9 gravures au trait, Gand, 1821. III. Annales du salon de Gand et de l'école moderne des Pays-Bas, in-8°, orué de 93 pl. gravées par Lenormand, Gaud, 1823. Nous avons des raisons de croire que le texte est dû on grande partie, à M. N. Cornelis-

sen. IV. Le même ouvrage, à quelques retranchements près, en hollandais. V. Notice sur le chef-d'œuvre des frères Van-Eyck, traduite de l'allemand de M. G .- F. Waagen, et enrichie de notes inédites, avec gravures , in-8° , Gand , 1825. VI. Notice historique sur Antonello de Messine, traduite de l'italien. augmentée de notes et de la description d'un tableau de ce peintre . in-8°, orné de gravures, Gand, 1825. Les deux derniers numéros sont extraits du Messager, dont la première livraison parut en juin 1824, et la quarantième et déroière. en 1830. Ce recueil, qui n'a pu échapper à la nécessité de caresser les gloires de famille et de quartier, et qui a eu à lutter contre l'indifférence du public helge, toujours froid pour les écrivains du pays, contient cependaot quantité de renseignements utiles et de dissertations curieuses. En 1832, de Bast pressé do le reprendre, donna lui-même au public le premier cahier de la seconde série. MM. de Reiffenberg, Jacquemyns, Serrure, Van Lokeren, Voisin et Warnkænig se sont chargés de poursuivre cette entreprise, dont le plan a été modifié. De Bast a fourni quelques articles anx Annales. Sa biographie, par M. A. Voisin, se lit au commencement de la deuxième livraison du nonveau Messager des sciences. R-F-G.

BASTARD ou BAYARY(GUIL-LAUNE de), vicomte de l'assy et de Terlan, maitre des regulets, capitaire de la grosse tour de Bourges, illeuteaut-gadral pour le roi en Berry sous Charles VI et Charles VII, naquit à Bourges, à la fin du XIV siècle, d'une maison originaire du comté de Nantes, et qui se répandit en Berry, no Bourgogne, en Guienne 272

et dans le Maine (1). Après avoir fait à Paris ses études et suivi les cours de l'université, il embrassa le parti des armes, se distingua au siège de Bourges en 1412, et fit plusieurs cam. pagues sous Martin, son oncle, chevalier de Rhodes et commandeur de la Rochelle. La famille de Bastard fut une de celles qu'admit auprès de lui Jean de France, dit le Bon, frère de Charles V, en faveur duquel avait en lieu, en 1360, l'érection du duché de Berry. Pierre, frère de Guillaume, Jacques, son père, et Macé, son aïeul, avaient été premier panetier, écuver-tranchant et premier maître de l'hôtel du duc de Berry. A peine agé de vingt-cinq ans , Guillaume fut nommé lieutenant-général du sénéchal de Berry, en remplacement d'un autre Guillaume de Bastard, son oncle ; c'était pendant la maladie de Charles VI et dans des circonstances qui ajontaient beanconpà l'importance de ces functions. Il fut en même temps attaché à la personne du dauphin, alors duc de Berry, comme chambellan , membre de son conseil privé et maître des requêtes de son hôtel , titres bientôt changés, quand le danphin devint régent du royaume, en ceux de conseiller et de maître des requêtes de l'hôtel du roi. Gnillanme fut aussi nommé maître - général extraordinaire des comptes (1423), puis capitaine de la grosse tour de Bourges, appelée la clef du Berry, poste de confiance, occupé déjà par son oncle lors du siège de 1412. Il obtint, en 1429, la charge de gouverneur du bailliage de Bourges. et enfin celle de lieutenant-général pour le roi en Berry, le plus important des emplois dont il ait été revêtu et qu'il ne faut pas confondre avec celni de licutenant-général du sénéchal, qu'il remplissait depnis onze années, et dans lequel il fut remplacé par Jehan Bastard, son frère, ainsi désigné (juin 1431) dans les arrêts du parlement de Paris, séant alors à Poitiers. Les licutenants-généraux pour le roi, sans avoir droit aux mêmes houneurs que les gouverneurs de province, exercaient, pendant leur absence, la plénitude de leur autorité. Les embarras du royaume, qui n'avaient ismais été plus grands, et la nécessité de se ménager dans le Berry une retraite assurée, détermioèrent le roi à coocentrer les pouvoirs dans les maios du premier magistrat de Bourges, ville dont il avait depuis long-temps éprouvé la fidélité. Guillaume justifia le choix du prince. Au milieu de défections journalières, les sentiments de la province confiée à ses soins ne furent pas un instant douteux. Les historiens relatent les services qu'il rendit dans cette longue

(1) La braoche aînée existait encure en Bretagne, so mitteu do XVIº siècle, dans la persoone de François de Basturd, seigneur de Basturdière, pièn Clisson, elevalier distingue, rappele dans l'histoire contemporaiss. Jean, grand-nucle de François. était, en 1441, chef du conseil de Jean V, dit le Sage, duc de Bretagne, pendant que ses cousins accupaient des charges importantes à la cour des dues de Berry et de Bour-gogoe. Robert Bastard, second fils de Rosauid, seigneur de Bastardière et du Prierio, fit partie des volon aires bretons qui secompagnèrent Guillaume-le-Couquérant, at reçut de lui na Deronshire, selan le Doomsday-Book, des terres dont quelques-unes sunt possedées encore anjourd'hni par ses descendants directs, N. N. Bastard de Kitley at de Sharpham, membras de parlement.-Un des ancètres de Guil'aume s'étail attaché na service de Philippe-Auguste fors des vavages que ce prioce fit à Nantes, à l'occasion de la mort du jeune due Arthur, et vint se fixer en Berry, par suite de son maringe avec Beatrix da Cninnt, dame de Sainte Soinnge, de l'ancienna maison de Culant, qui a fourni presque en même temps un antiral, an marechal et an grand-moitre de France (Voy. Cassar, X, 343). La postacité de Guillnume subsiste, an Gnienne, dans les branelses d'Estang et de Saint-Denis; et, au Maine dans celles de Fantenny-Dubert at de la Paragere. Dom Monton, Dom Louis and, Dom Carriage, GOLLOT, La Laiountva; Buarcano, Geordio-gies des meistres des requestes de l'Anstel du 197; Cannarav, Casav, Cavaansor, Gonanon, La Tuanua-sièna; Bibl. du 101, Archie. du 1970une, Archer, de Bourges, etc.

guerre ; et ils rapportent en entier la décision prise par lui, le 24 novembre 1429, en sa qualité de lieutenantgénéral, pour un emprunt de 2,600 éensd'or, destinés aux gens de guerre de Jeaune la pucelle, et à ceux du sire d'Albret, comte de Gaure en Armagnac et gonverneur de Berry, qui assiégeaient la Charité-sur-Loire retenue par Perrinet Grasset , capitaine routier et celèbre partisan. Le 11 janvier suivant (1429, v. style), 1,300 écus d'or furent expédiés, au nom des habitants de Bourges, et la Charité réntra sous l'obéissance du roi. Un an auparavant, jour pour jour, Orléans, assiégée par les Anglais, avait recupar les soins de Guillaume, nn convoi de vivres et de poudres. C'est alors (1429) que Charles VII donna à la famille de Bastard la devise cuscris NOTA FIDES, « en récompense, est-il dit, de sa fidélité, et des bons, grands et agréables services de Guillaume de Bastard, chevalier, maître des requétes.etc.; et de son frère Vaspasian, gouverneur de Mehun-sur-Yèvre, panetier du roi, etc. (2). » Cependant cette réunion de pouvoirs en la personne de Guillaume ne pouvait être que temporaire, et devait finir avec la cause qui l'avait fait naître. Aussi, en 1437, année où le roi de France rentra daus Paris, la lieutenance - générale de Berry fut supprimée, et le gouvernement, vacant depuis 1429, fut de nouveau réuni à la charge de bailli, et donné a Jean, dit Poton, seignenr de Xaintrailles, capitaine de la grosse

tour de Bourges, depuis maréchal de France. L'année 1440, célèbre par la guerre de la Praguerie, fonrnit encore a Guillaume l'occasion d'être . utile à ses concitoyens. Appelé par leur suffrage à la tête de la ville de Bourges, 'il se rendit en leur nom près du roi Charles VII, et obtint la confirmation du privilège, accordé le 5 mai 1437, « d'acquérir fiefs, sei-« gneuries et biens nobles, sans ac-« quitter les droits de francs-fiefs et a nouveaux acquets, » Selon le chevalier Gongnon, historica des familles de Berry, Guillaume aurait été deux fois maire de Bourges. Après avoir donné cette nouvelle preuve de zèle ponr les intérêts desaville natale . Guillaume de Bastard revint à Paris qu'il habitait depuis'trois ans, et y mourut, vers les premiers mois de l'année 1447, dans l'exercice des fonctions de maître-général des comptes et de maître des requêtes de l'hôtel du roi. Pendant les règnes de Charles VI et de Charles VII, la situation de Bourges, de cette ville où se maintint le noyau de l'armée fidèle; où le parlement et la chambre des comptes de Paris avaient été un instant transférés; où fut, à deux reprises, après le concile de Bâle, convoqué le clergé de Frauce; où Charles, dauphin, avait pris le titre de régent du royaume, et dout il avait fait le siège de son gouvernement, reudit Gullaume de Bastard l'un des personnages les plus importants de sou époque. Il laissa plusieurs enfants, dont l'aîné, Tanneguy de Bastard, officier du comte du Maine et l'un des cent gentilshommes de l'hôtel du roi, hérita de la vicomté de Fussy et continua la famille en Berry et en Gnienne, Denx antres des enfants de Guillaume entrèrent au parlement de Paris où se trouvaient déjà un de leurs oncles,

<sup>(</sup>a) Dat concession's semblables furent faire, dance sinche, as we'll alter, and "A're, aux Cally, aux Chevrier de Paudy, aux Chevrier de Paudy, aux Fauloos et aux Deben, aux Maity, aux Est Sinigre-Douccient, aux dance de Nilaus et de Pérerraçaux 1s. Hoy de Herry aux Stuard d'Aubieny, aux La Taille ou de Bourges, etc., vice. Traitse de la first de la Bourges, etc., vice. Traitse de la first de la traite de la composition de

et un consis du même nom. Le portrait de Guillaume a été gravé, dans le siècle dernier, d'après les vitraux de la cathédrale de Bourges, chapelle de la Trinité. - Guillaume de Bastarn, dit Vaspasian, vicomte de Suulangis sous les Aix, frère du précédent, conseiller-panetier de Charles, dauphin, duc de Berry, qui fut le roi Charles VII, et capitaine de cinquante hommes d'armes, fut, pendant trente-deux ans, gouverneur de Mehun-sur-Yèvre, ville fortifiée et embellie par le duc Jean de Berry qui en avait donné le commandement à Macé de Bastard, premier maître de son hôtel. Charles VII, eut aussi une affection particulière pour ce séjour, où , selon que ques auteurs, il aurait été proclamé roi, et v construisit un château dont les ruines subsistent encore. Il accorda à son panetier, gouverneur de la résidence qu'il aimait, des récompenses répétées (1422), et les lettres-patentes qui rapportent ces grâces sont conques dans les termes les plus honorables. La confiance de Charles VII pour Vaspasian ne se dementit jamais : et. trente-neuf ans plus tard, ce malhenreux roi, poursuivi par les plus noirs pressentiments, et refusant toute pourriture dans la crainte du poison. vint s'enfermer à Mehun, dont Vaspasian élait toujours gouverneur, et y mourut en 1461. Vaspásian de Bastard mourut aussi à Mehun la même aunée que Charles VII, et fut euterré dans le chœur de l'église du château .- Pierre de Bas-TARR, cinquième descendant de Guillaume, vicomte de Fussy, mérita l'estime et l'affection du roi Henri IV, qui le mit plusieurs fois au nombre des gentilshommes choisis pour la garde de la cornette blanche. Sa famille a conservé, parmi plusienrs

lettres autographes de ce prince, adresa sées à son cher et bien amé le « sieur de Bastard, et signées vostre a bon amy Henry, a celle qu'il lui . écrivit en 1576 ; il lui dit : « qu'avant « entendu le zele et l'affection qu'il « porte au bien public, et qu'à l'imia tation des bons et naturels Frana covs, il ne fera difficulté d'employer « ses moyens pour le party du roy et « la conservation de l'état, il le prie « de l'assister et luy donner tout le « secours qu'il lui sera possible, etc. » Pierre combattit sons les ordres de Henri IV au siège de Marmande, et à celui d'Eause, où ce prince fut exposé au plus grand péril. Il se trouvait parmi les braves qui entrèrent avec le roi dans la place dont les ponts-levis furent relevés par trahison. On sait comment Henri et les siens, enveloppés toutà-coup, furent sur le point d'être massacrés. La présence de Pierre de Bastard à cette expédition est rappelée par une lettre de Henri IV, dans laquelle ce prince lui dit : « que connaissant son zèle, il ne fera « difficulté d'employer ses moyens a pour réunir sous son guidon, aux a ordres du marquis de Rognelaure, a les braves qui le suivirent an siège « d'Eause. » Pierre accompagna encore le roi Henri dans les conrses qu'il fit en Gascogne, Il entra avec lui à Lectoure, en 1576, et à Fleurance, le 24 nov. 1578. Cette ville qui s'était révoltée fut reprise, et ses consuls punis; mais Pierre, qui était né dans ses murs, intercéda pour elle, et, à sa sollicitation, Henri rendit une ordonnance « qui défendait le pillage, act ordonnait aux gentilshommes, « capitaines, soldats et gens de toute « qualité, de la suite du roi, de payer « ce qu'ils preudraient dans la ville a pour eux et pour leurs chevaux. » De toutes les expéditions que Henri

IV entreprit dans le cours de l'année 1580, il ne réussit qu'à l'attaque de Montaigu en Poitou, et à celle de Cahors, le 29 mai 1580. Pierre se tronva à ce dernier siège qui sut des plus meurtriers. Il fallut assiéger chaque maison; le roi courut les plus grands dangers. Pierre de Bastard fut grièvement blessé à ses côtés ; et c'est en souvenir de cette circonstance que Nicolas de Bastard, son fils, homme de guerre à cheval, fut envoyé deux fois à Douvres, en 1601, comme porteur de spécial message, par Henri IV à la reine Elisabeth. Pierre de Bastard mourut en 1590. - Denis 'de Bastaro, marquis de Fontenay et de Dobert, de la même famille que les précédents, servit avec distinction dans la marine, et était parvenu au grade de chef-d'escadre des armées navales, quand il monrut à la Guadeloupe, le 8 juillet 1723, à l'âge de 56 ans. Il n'était encore que lieutenant de vaissean, réunissant à cet emploi celui de capitaine d'une compagnie d'infanterie franche de marine, lorsque, le 27 mars 1694, monté sur le vaisseau le Bon, capitaine Renau, on rencontra sur les Sorlingues le Berkley-Castle , vaisseau anglais de soixaute-dix canons. A peine les bâtiments se joignent que les Français, commandés par le chevalier de Fontenay (tel était alors le nom que portait Denis de Bastard), s'élancent à l'abordage, massocrent les soldats qui défendent le pont, et forcent les Anglais à demander quartier. La prise du Berkley-Castle valait, tant en argent qu'en pierreries, dix millions cinq cent mille francs; la nièce de l'archevêque de Canterbury se trouvait parmi les prisonniers. En récompense de son courage, le chevalier de Fontenay fut élevé au rang de capitaine de frégate, et, huit

ans après, à celui de capitaine des vaisseaux du roi. Dans uu des voyages qu'il fit aux Indes en cette qualité, montant le Maurepas, il s'empara, malgré le feu le plus meurtrier, du vaisseau anglais le Canterbury, chargé d'une riche cargaison qu'il abandonna à l'équipage de sou bâtiment .- Quatre frères aînés du marquis de Fontenay périrent avant lui : deux au service de terre comme major et capitaine de dragons; et les deux autres dans la marine, avec le grade de capitaine de vaisseau. - Jean-Baptiste de Bastard, dit aussi le chevalier de Fontenay, capitaine de vaisscau, et qui se retira couvert de blessures, après vingtdeux campagnes, était le second fils de Denis de Bastard. - John Pollex fen BASTARD DE KITLEY, en Devonshire, fils de William Bastard, membre du parlement, et de N. Worsley, reudit, à la fin du siècle dernier, un service importantà l'Angleterre et à la ville de Plymouth.Les ouvriers de l'arsenal, du port et des chantiers, travaillés par des émissaires de la république francaise, s'étant soulevés tout-à-coup au nombre de plusieurs milliers, planterent au milieu de l'arsenal l'arbre de la liberté. Les autorités, prises au dépourvu, ne purent donner aucun ordre. John, sans attendre leurs réquisitions, fit prendre les armes au régiment de milice, dont le commandement était depuis loug-temps dans sa famille, marcha sur l'arsenal, s'en empara, et fit rentrer les révoltés dans le devoir. Il sauva ainsi un matériel immense, et l'Angleterre échappa par cet acte de vigueur, à une crise dont on ne saurait calculer les effets. Le roi lui fit témoigner toute sa satisfaction, et les ministres déclarèrent qu'ils prenaient sur eux la responsabilité de cette violation de la loi. John mourut sans enfants à Livourne, en juin 1816, après avoir représenté an parlement le comté de Devon pendant trentequatre ans. Lord Exmouth, commandant des forces navales britanniques dans la Méditerranée, fit transporter son corps a Plymouth sur une fregale de l'état, et il fut enterré dans l'église de Yealmpton, paroisse de Kitley, le même jour où Edmund Bastard , son frère cadet, qui siégeait aussi au parlement pour la ville de Dartmouth depuis plus de trente années, était enterré dans l'église d'Ashprington, paroisse de Sharpham, lieu de sa résidence.

BASTARD (Dominique DE), de la même famille que les précédents, doyen du parlement de Toulouse et conseiller d'état, né dans cette ville, le 18 janvier 1683, fut éleré chez les Jésuites, suivit les cours de l'université, et débuta au barreau avec la plus grande distinction. On lui confia, malgré sa jeunesse, le soin de venir défendre à Paris une cause importante condamnée par un arrêt du parlement de Toulouse. Cet arrêt avait été cassé au conseil du roi et les parties renvoyées devant le parlement de Paris, où, sur le plaidoyer de Dominique , l'arrêt de Toulouse fut réformé. Le parlement de Paris, qui n'avait pu entendre sans intéret ce talent prématuré, invita Dominique à faire l'acquisition d'une charge de eonseiller à Paris. Il ne voulut pas se séparer de son père, el revint à Toulouse. Il avait connu le bien que l'on peut saire, la gloire que l'on acquiert au borreau, et se serait voué à cette carrière; mais sa place était marquée dans la magistrature, et il entra au parlement à l'âge de vingt-deux aus. C'est alors que commenca cette vie si laborieuse, si dé-

vouée à ses devoirs, qui fit de Dominique, pendant 73 ans, un des plus dignes magistrats de son temps. Après plus de cinquante aus d'exercice, il devint doven du parlement : c'était une espèce de dignité dans la compagnie. Son nom était cité par les auteurs comme une autorité ; et on avait souvent l'occasion de le rappeler, car il était chargé de l'examen des grandes eauses et de la rédaction des arrêts de réglement. En 1762 . la charge de premier président étant venue à vaquer, par la mort de M. de Maniban, le chancelier de Lamoignon l'offrit au doyen, avec la survivance pour François de Bastard, son fils, alors maître des requêtes. L'age avancé de Dominique ne lui permit pas d'accepter cet honneur, et, sur le refus du père, le fils fut nommé. Mais déjà groudaient, pour la seconde fois, sur une société célèbre de terribles orages. Le parlement de Paris avait donné le signal, eu faisant imprimer et en condamnant les Assertions dangereuses, extraites des livres des Jésuites. Les autres parlements avaient tour-à-tour imité cet exemple, et celui de Toulouse ne fut pas le dernier à suivre l'impulsion. Il ordonna (16 juin 1762) la réimpression du Recueil des Assertions; et l'envoi aux évêques el aux sénéchaussées du ressort. L'arrêt fut placé en tête du volume ; Dominique en fut le rapporteur. Des doutes toutefois ont élé élevés sur son opinion personnelle dans cette grande décision; mais on doit croire que l'illustre doyeu n'aurait pas pris une part aussi active à des mesures que sa conviction et sa conscience auraieut réprouvées. Il mourut, le 1 1 nov. 1777, a quatre-vingt-quinze ans. A cet age il n'avaitrien perdude la justesse et de la vigueur de son esprit: il ne cessa pas un instant, et jusqu'au jour même de sa mort, d'assister aux audiences. Le roi l'avait nommé membre de son conseil avec le droit d'y siéger sans perdre sa place de doyen du parlement de Tonlouse, faveur rare à cette époque. C'est de lui que Ferrière a dit, p. 267 du Traité des Tutèles (in-4°, 1766), à l'occasion d'un arrêt de son temps : « Cet arrêt « fut rendu au rapport de M. de Bas-« tard , aujonrd'hui très-digne maîa tre des requêtes. Le père de cet « illustre magistrat est le célèbre α M. de Bastard, doyen du parle-« ment de Toulouse: Senator sem-« per laudatys , nunquam satis a laudatus, propter ingenium exia mium , summamque integrita-« tem.» Son buste, qui le représente avcc la cape ou épitoge, fut placé au Capitole, daus la Salle des Illustres, avec cette inscription que la révolution a respectée : NEC NON SEMI-SECULO LUMEN. Dominique de Bastard avait conservé le costume du règne de Louis XIV, sous lequel il avait vécu trente-deux ans, Quelques personnes se souviennent encore à Toulouse de son ample perruque', bouclée selon la mode du XVII° siècle, et des deux cornets d'argent dont il se servait à l'audience dans les dernières anuées de sa vie à canse de sa surdité. Sa figure était sévère et imposante; et tout, dans sa personne, ajoutait à ses paroles quelque chose d'antique qui commandait le respect et entraînait les suf-M-p j. frages.

BASTARD (FRANÇOIS DE), fils alué du précédent, naquit à Toulouse le 16 déc. 1722. Elevé, comme son père, chez les Jésuites, il y obtint d'aussi brillants succès. A vingt ans il était conseiller au parlement de Toulouse, et il exerça ces fonctions jusqu'en 1757. A cette époque les scrvices qu'il avait déjà rendus dans la magistrature lui firent donner une charge de maître des requêtes. Quatre ans après, il deviut premier président du second parlement du royaume, et conserva, quoiqu'il n'eût pas le temps exigé par les édits, le titre de maître des requêtes honoraires. Ce choix blessaguelques prétentions; mais cenx qui , indifférents aux secrets des ambitions privées, ne voyaient que le bien de la justice, applaudirent au choix du monarque. La faveur publique et surtout la bienveillance du barreau, appréciateur naturel des 1alents et des vertus du magistrat, lui restèrent fidèles, alors même que parut s'affaiblir l'amitié de quelquesuus de ses collègues , refroidie par de puériles discussions de préséance et de costume, où la raison fut toujours de son côté. On lit dans un ouvrage, publié il y a près de treute ans, ce jugement non suspect : «M. de Bas-« tard fut un de ces hommes rares à « qui, de son temps, on n'a pas rendu g justice. Il avait une grande recti-« tude de jugement, avec une mé-« moire prodigieuse. Si le Digeste et a lc Code s'étaient perdus, on en aurait « retrouvé la plus grande partie dans « sa tête. Il savait nos ordonnances « par cœur. Pendant le temps de sa « première présidence , il prononça , « sans notes, un arrêt dont le dispo-« sitif dura plus de trois quarts « d'heure. Ce trait fit époque au bar-« reau de Toulouse ; et j'ai entendn , « plus de soixante ans après, des « avocats de ce parlement le citer avec enthousiasme (1), » Mais avant

<sup>(1)</sup> Le même auteur porle d'ou frère de François de Bastard: « N. de Bastard-Lafitle , dit-il , « conseiller au parlement de Toulouse ( noumé

appareil militaire qui offensa le parle-

ment et ne put vaincre sa résistance. On prit alors des mesures rigouren-

ses; on voulut empêcher la cour de

se réunir, et il fut ordonné à la

plupart de ses membres de garder

les arrêts dans leurs propres maisons. Le parlement, à son tour, décréta le

gonverneur de prise de corps. Il y

avait excès des deux côtés. Des libelles diffamatoires furent répandus con-

tre les conseillers fidèles à lenr de-

voirs ; et la vie du duc de Fitz-James (Voy. ce nom, au Suppl.),

fut un instant menacée par suite

d'un décret de prise de corps (2). François se plaça ntilement entre

les esprits irrités; mais s'il était

blessé, comme sa compagnie, de la

violence dont elle avait été l'objet .

il ne put demeurer insensible à l'af-

278 one Francois cut pris possession de sa nouvelle dignité, les poursuites contre les Jésuites étaient commencées. Une banqueronte inexplicable et les révélations qui en furent la suite avaient soulevé tous les esprits contre une société qu'on accusait d'attaquer la mouarchie dans ses fondements. On a vu quelle fut, dans cette circonstance, la marche du parlement de Toulonse et la conduite de Dominique de Bastard, alors son doyen. Le premier président se montra plus favorable aux intérêts de la Société; soit qu'il fût moins frappé du danger de ses doctrines que touché de l'utilité de ses services, soit qu'il lui parût plus sage de réformer l'institution que de la détruire. Aussi, après l'arrêt qui venait de supprimer les Jésuites, il prononça ces paroles devenues prophétiques : « Vous venez do donner, Messieurs, « un exemple funeste, celui des supa pressions : yous serez supprimés a votre tour. » Huit ans ne s'étaient pas écoulés one cette haute prévision fut confirmée par la suppression des parlements et l'établissement des Conseils Supérieurs (1771). Plus tard ils essuverent une suppression encore plus funeste, et dont les causes furent peut-être les mêmes. François de Bastard joignait à no zèle éclairé ponr les droits du trône, une opinion toujours indépendante et une grande fermeté de caractère. Ces qualités ne tarderent pas à être mises à de difficiles épreuves. Divers édits de fioance ayant été rejetés au parlement de Tonlouse, le duc de Fitz-James, gouverneur de Languedoc, fut chargé (1763) d'en exiger l'enregistrement,

front reçu par le représentant du roi. ou indifférent aux suites qu'il pouvait entraîner; et il ne craignit pas de manifester hautement, soutenu par l'approbation de son vieux père qui ne se sépara jamais de lui, les sentiments que lui inspirait la conduite de ses (2) Le fait suivant donnera l'idée des poovoira que s'etaient attribues les parlements, et de la omptitude avec laque'le, en matière politique, promptitude avec laquelle, en mattere politique, ils faissient exécuter leurs propres arrêts. Lo goovernement avait enveyé so partement da Toolnose un édit établissant un droit aur les vins. L'ooregistresorni avait été refosé. Nonobatant le refus, un emplayé de la régie vint exer-err son emploi dans la capitale du Languedoc, at jusque dans l'enceinta at les dependances da Palais. Daminique de Bastard, alors doyen, et qui, en cetta qualite, avast la police de cetta enceinte, fait coo-luire l'agent devant lui , at le coudamne, seunce tenanta, à être feuetté par la main du bourrem, et à être banni du ressort du parlement. Le condamné en appelle à la grand'chambre, qui n'assemble à l'instant, confirme la scotenca et en ordonne l'exécution immédiate sur la place même du Palsis. La coor fut obligée de fermer les yeux sur cet acte, aussi injurioux quant an fand, qu'ootragesot par la rapidité des formes, et qui ne pnt qu'ajouter à l'irritatinn des esprits déjà si graode.

u par faveor spéciale, en aurvivance de too a pèra), magistrat distingué par des iumières u et una integrité héréditaires, « (Falcosaux, Barreau françuis moderne.

collègues (3). Pour mettre fin à ces agitations, le gouvernement fit demander par le duc d'Orléans au parlement de Paris , assemblé comme Cour des Pairs, l'annulation de ce qu'avait fait le parlement de Toulouse. Cette annulation fut définitivement prononcée par arrêt du 30 déc. 1767, le duc de Fitz-James n'étant justiciable que de la Cour des Pairs. Le grand dauphin, ce prince trop tôt enlevéà l'amour des Français (Vor. Louis, dauphin, XXV, 241), écrivit à François de Bastard « pour « le féliciter de sa digne couduite. » Le roi lui fit écrire en son nom par le chancelier, et le remercia « de sa sagesse dans la position dif-« ficile où il s'était trouvé , et du « zèle qu'il avait montré pour les in-« térêts de la justice et de la couron-« ne. » Mais , dans l'état d'exaspération où les esprits étaient arrivés, le parlement de Toulouse, déjà irrité de la conduite de son chef lors del'affaire des Jésuites (4), ne put comprendre qu'en cette seconde occasion il n'eût pas partagé tous les sentiments dont le corps était animé. Sa prudence et sa fidélité parurent une sorte de défection ; et c'est

(27 mars 1764) portant que, « pour certaines causes et considéra-« lions à ce mouvant la cour, il « est délibéré de ne plus travailler « avec le premier président au Pa-« lais ni ailleurs; » arrêté, pris en l'absence de celui qu'il concernait, dont les expressions innsitées ne pouvaient appartenir qu'à l'autorité royale, et dont l'opinion publique fit justice, avant même qu'il eut été cassé par le conseil du roi. Abreuvé de dégoûts, François de Bastard se serait démis de sa charge, s'il n'avait puisé un nouveau courage dans les conseils du prince dont le suffrage ne l'a jamais abandonné. Le danphin lui écrivait, le 26 sept. 1764, « qu'il « soutenait avec la fermeté la plus « digne d'éloges une position pénia ble, pour ne rien dire de plus, par « attachement aux intérêts du roi ; « et que lui, il regardait comme si « important de le conserver dans sa a place , qu'il ne pouvait que l'exhora ter a y rester avec le courage qu'il « avait fait voir , espérant des temps « et des circonstances plus heureu-« ses. » En outre de ce témoignage de l'héritier présomptif de la couronne, François, deux ans plus tard, en obtint un autre qui doit trouver ici sa place. Les babitants de Tonlouse, instruits que le chef de leur parlement allait leur être rendu après une longue absence , lui préparaient une sorte de réception publique, en envoyant au devant de lui nne nombreuse cavalcade composée de l'élite de la cité. Ces dispositions blessèrent le parlement qui feignit de les trouver peu conformes à la gravité des mœurs de la magistrature, et un arrêté ordonna « que les capitonls seraient mandés « ponr leur faire connaître que l'inten-

il en avast retiré deox chez lui, lors de la sup-

pression de l'ordre.

(3) Il était en correspondance avec le due de

Fitz-James. Une de ses lettres, en date du 19 cept. 1763, suffira pour faira connaître la oature de ces relations, qui d'ailleurs existaient dans tous les parlements du royaume, cotre quelques membres dévoués à le cour et les principenx depositaires de l'autorité. « J'ai eté in-« formé, Monsieur, des ordres que vous avez « donnés. Voos evez cru devoir le faire; votre a pouvoir vous y autorisait, le bien de service a l'exigeait , je o'ai rico e dire : ces ordres feu ront sensation; je vous prie de me rendre justice. u Ce n'ost pas que j'en sois inquiet; je préférerai u toujours d'obèir è mon maître è tout le reste. u Mais il est important, pour le bien do service, a que l'on sache que je n'y as nucane part... Se mo a rendrais très-volontiers chez vous, meis il est u plus nécessaire que jamuis que vous m'en envoyies u l'ordre par écrit, Signé Bastanda V-va. (4) Le premier président avait continué d'adettre publiquement les Jésuites à se table, et

280

« tion du parlement est qu'ils aient « à empêcher toute assemblée illicite a et tumultucuse, et notamment une « cavalcade annoncée pour l'arrivée du « premier président (21 fév. 1767).» Quelque fût le motif de cet arrêté, il tint lieu au premier président des honneurs qu'on lui avait destinés, et servit a les constater. Cependant, en 1768, François donna sa démission qui fut acceptée au bout de quelques mois. On lui offrit l'ambassade de Constantinople; et, sur son refus, on le nomma conseiller d'état (1769), fonctions dont l'importance était fort grande alors et plus en harmonie d'ailleurs avec les habitudes de sa vie laborieuse (5). Peu de tempsaprès, le ducde Choiseul, premier ministre, qui déjà prévoyait sa disgrace, voulut lui donner la succession de Maynou d'Ynyau au contrôle-général des finances; mais ni les désirs du roi , ni l'attrait du pouvoir ne purent vaincre la résistance de Francois, et c'est alors que l'abbé Terray obtint ee ministère qui devait rendre son nom si tristement célèbre (V. TERRAY, XLV, 175). François espérait trouver, dans les fonctions de conseiller-d'état, le repos qu'il avait en vain cherché dans la magistrature; ce repos ne fut pas de longue durée, Le chancelier de Maupeou venait d'être placé à la tête du ministère (1770), et la conr, ne supportant qu'avec impatience des résistances souvent dangereuses, résolut de détruire les parlements (Voy. Mau-PEOU, XXVII, 516), et de les remplacer par des magistrats réduits à la

senle administration de la justice. St-Priest, Caumartin, Calonne, Francois de Bastard, d'Ormesson, Amelot de Chaillon, Esmangard et plusieurs autres conseillers d'état furent désignés pour accomplir ces changements dans les treize parlements du royaume (6). Francois résista, fit des représentations réitérées : tout fut inutile. Le roi ne voulut tenir compte ni de la répugnance qu'il devait éprouver, comme parlementaire, à entrer dans ces mesures rigoureuses, ni de l'éloignement qu'avait cet esprit sage pour tout bouleversement. Il fallut obeir; et, assisté, à Besancon de maréchal de Lorges, et à Rennes du duc de Fitz-

(6) Le comte da Périgned et M. de Saint-Priest forent charges de le dissolution du parlement de Toulouse; le conte de Clermont-Toucerre et M. Pajet de Marcheval furent envoyés à Grenoble ; le maréchaf de Richelieu et M. Esmaugard à Fordesox; le morquis de le Tour-do-Pin et M. Asselot de Chaillon , à Dijen ; in duc d'Har-coart et M. Thiroux de Crosse à Rougu ; le comte de Rocherbouart et M. Le Neir h Aix: la moréchal d'Armentières et M. de Calonun, à Metz ; le chevalier du Moy et M. de Caumartio, à Donni ; le comte de Ruffey et M. de Fiesselles . à Trévunx. Le parlement du Pau eveit été soumie dès l'ounce 1765, il n'opposa point de resisten-ce; at l'ancien parlement de Naucy, ou plutôt de Saint-Mibiel, cessé par Louis XIII, ne fut reeren qu'en fevrier 1775, lors du retablissement de tous les perlements, celul de Dombes excepté. On tint dans eboque cour un espèce de lit de jus tice co le pouvoir militoire representait l'outorité rnyele, et le conseiller d'état eu mission, le chancelier de France, organe de cette autorité. Le perlement de Peris avait eté réservé au comte de la Morche, prince du sang royel, qui, assisté du moréchel de Riebelieu et de MM. d'Ormesson et da le Galaisière, conseillers d'état, installa co personne les Conseils Sepérieurs, L'établissement de cette grande mesure se fit presque partout seos resistance. La noblesse de Normandia et de Bretague joignirent seules leurs protestations à celles des princes et des bailliages ressortissant de Peris. Le clergé, la tiere-étet et la messe de la notion restèrent impassibles devent un évèuement qui , arrivé dix ens evant la murt de Louis XV, cut ecquis le sanction du temps, et oureit retorde pest-être le marche si rapide de le révolution. A Besaccon et eilleurs , il failut employer les troupes à protéger l'exil des conseillers opposents contre la fureur d'une populoce effrénce, qui les traitalt de Monopoleurs et d'Accaparaurs, et leur imputait la disetta du moment. On prétendit, seluo l'usage, que les émissaires de gouvernement étaient autenra de cas romeurs et de ces bruits calomniaux.

<sup>(5)</sup> Le grand dauphin loi écriveit à cette occasion : « Si dans le projet qu'on voos e pro-e posé, Mousieur , l'autorité est encore blessés, « du moins conserve-t-ella et récompense-t-elle a du monte conserve-tella et recompenso-telle a avre éelet un sujet qui l'a servie avec tent du u rèle et de distinction. C'est ce qui me déter-mine à vous conteiller d'accepter, Monsicor; « vous savez la joie avec laquelle ja verrai toua jours ce qui sera à vetre evantega . Signe Louis ..

James (août et octobre 1771), il installa dans ces deux villes les Conseils Supérieurs. Lorsqu'on forma la maison du comte d'Artois (1773), qui depuis fut le roi Charles X, Francois fut appelé aux deux charges de chancelier-garde-des-sceaux et de surintendant des finances et bâtiments, sans cesser toutefois de siéger aux conseils dn roi. Il fut du nombre des conseillers d'état qui assistèrent au sacre de Louis XVI : et, le 19 mars 1776, il accompagna, comme conseiller d'état, avec Feydeau de Marville et le maréchal de Nicolaï, aussi conseillers d'état, le comte d'Artois, à la cour des aides, pour l'enregistrement de l'Edit portant suppression des corvées : mesure à laquelle il avait puissamment contribué par un mémoire qui fit nne grande impression sur l'esprit du roi. Mais, suffisamment occupé par les fonctions de chancelier et la présidence du conseil du prince, auquel le roi avait attribué un immense apanage et des droits régaliens, François renonca bientôt à la charge de surintendant (sept. 1776), dont l'exercice se composait d'ailleurs de détails pen conformes à ses goûts. Toutefois il y rendit d'importants services, en établissant un ordre parfait dans les finances; et il obtint les témoignages les plus honorables de satisfaction dans les lettres-patentes qui séparérent, sur sa demande, la charge de surintendant de celle de chancelier, qu'il exerça jusqu'à sa mort arrivée le 20 janvier 1780. Les services et l'intégrité de François de Bastardfurent rappelés par Louis XVI dans les provisions de chevalier d'honneur de la cour souveraine de Montauban, accordées, en 1781, au comte d'Estang (Jean de Bastard), et dans celles de conseiller au parlement

de Bourgogne, accordées à son fils en 1782. On a dit que François de Bastard, vivement affecté d'un procès odieux autant que ridicule, et dont l'issue cependant ne pouvait être douteuse, avait abrégé ses jours; mais ses sentiments religieux, la publicité de sa maladie et le témoignage du vieux maréchal de Biron, son ami, qui ne le quitta point dans ses derniers instants , firent tomber aussitôt cette calomnie, répandue par le parti janséniste. En 1775, le portrait de François de Bastard a été gravé par Patas, dans le costume de chancelier et dans celui de conseiller d'état. L'histoire de son dissentimentavec sa compagnie, à l'occasion de l'affaire du duc de Fitz-James, se tronve longuement traitée par de Vic, dans le Journal des discussions du parlement de Toulouse. M-D j.

BASTARD ( Dominique-François DE), de la même famille que les précédents, chanoine de Lectoure et vicaire-général du diocèse de Lombez, fils de Pierre de Bastard, comte d'Estang, en Armagnac, et de N. de Catellan(V.ce nom, VII, 359), naquit a Nogaro (Gers), en 1747. Il fut élevé au collège de Pontlevoy, dirigé par les oratoriens; et, des sa jennesse, la pureté de ses mœurs et sa piété le firent remarquer parmi ses camarades: Egregiæ eruditionis, bonis moribus, et fama præditus, dit l'auteur de son éloge. Il fut envoyé ensuite à Saint-Sulpice, ce seminaire de l'épiscopat, d'où sortaient, à cette époque, les hommes les plus distingués de l'église de France, et où il se lia intimement avec l'abbé de Fénelon, évêque de Lombez, qui le choisit pour son grand-vicaire. Dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques, l'abbé de Bastard se signala par son zèle et sa charité envers les malheureux, et la régularité de sa vie n'ôtait rien à la grâce de son esprit qui le faisait rechercher de ceux qui le connaissaient. Mais, quoique distingué par une profonde érudition et par une éloqueoce pleine de charmes, son nom n'aurait pas échappé à l'oubli, saos les circonstances qui se rattachent à sa fin tragique. Forcé, par le décret rendu contre les prêtres iosermentés, de quitter la France, il se rendit à Cette, muni d'un passe-port délivré pour Rome au nom de la république, par le représentant Ichon (Voy. ce nom , au Supp.), et il s'embarqua, le 19 avril 1793, sur le bâtiment neutre génois N.-D. de la Garde, capitaioe Barthélemi Morlotta. Les autres passagers étaient Thomas de Trémont, prêtre du diocèse de Lectoure; Laurent d'Escuret, cordelier de Condom; Etienne de La Molinière, cordelier de Loudun, et un capucin dont on ne sait pas le nom et qui parvint à s'échapper. Une heure s'était à peine écoulée depuis leur départ, qu'une tempête les pousse vers les côtes de Provence et les jette sur la plage de Bandol. Le conseil permanent de la commune les fait arrêter aussitôt comme prêtres fugitifs; et, saos égard pour leurs passe-ports, sans respect pour le droit des gens, el pour le décret qui leur prescrivait de quitter la France et d'aller en pays pentre, les traîne, dès le lendemain, au tribunal révolutionnaire de Toulou qui les coodamne à mort, comme nobles, comme prêtres réfractaires, et comme émigres rentrés. Ils furent à l'instant conduits an supplice. L'abbé de Bastard, destiné à périr le premier , parla, au moment de son exécution (25 avril), avec tant de force, à la foule qui se pressait au pied de l'échafaud, sur la vio-

lation des droits qui auraient du les protéger dans leur naufrage, et en même temps avec une résignation si chrétieune sur le sort qu'il allait subir, que Pierre Bayle (Voy. ce nom , dans ce vol.) , commissaire de . la convention nationale, qui était présent, effrayé de la vive émotion et des sentiments de pitié qui se manifestaient dans la population, craignit uo soulèvement géoéral, et n'osa faire executer les trois antres condamnés qui dorent ainsi la vie au malheureux abbé de Bastard (1). Ils furent reconduits en prison, et ne recouvrèrent la liberté qu'après l'occupation de Toulon par les Anglais (27 aont 1793). Quelquesannées plustard, un pareil naufrage jeta de même sur la côte de Calais un bâtiment également étranger. Cenx qui le montaient portaient les armes contre la répnblique. Ils venaient d'un pays ennemi et passaient dans la Vendée ; enfin ils étaient émigres, et pour ce fait coodamnés à mort sur la seule preuve de leur identité; et ponrtant les Naufragés de Calais, long-temps incarcérés, firent protégés par l'opinion publique, qui força le directoire ales épargner (Voy. DAMAS (Charles de), au Suppl.). - Peu de mois après la mort de l'abbé de Bastard. le marquis de Fontenay (Denis-Philibert de Bastard) , dont l'oncle commanda pendant quelques mois l'artil-

lerie de l'armée des princes dans l'émigration, était fusillé à Lyon par les ordres de Couthon. - A la même famille appartenait aussi François-Dominique de BASTARD, baron de St-Denis, en Agénois, né en 1736, qui fut emprisouné en 1793 comme royaliste, et mourut en 1804, après avoir été graod-maître des eaux et forêts de Guienne, Béarn et Navarre réunis : fonctioos qu'avaient déja remplies son bisaïeul, son aïeul et son père, et qui donnaient entrée dans les trois parlements de Bordeaux, de Toulouse et de Pau. Il a laissé plusieurs ouvrages manuscrits, entre autres un Traité sur le défrichement et le semis des landes. Ce travail eut l'approbation du gouvernement qui en fit faire l'application ; et, le succès avant justifié la théorie et les essais du grand-maître, le roi ordoona par arrêt du conseil, le 1er déc. 1778, que les forêts de l'état dites de Larron et de Barrial, situées à deux lieues de Pau, porteraient à l'avenir le nom de Forét-Bastard. M--- p j.

BASTE (PIERRE), né à Bordeaux, le 11 novemb. 1768, d'un père qui avait acquis gnelque aisance pendant la guerre de l'indépendance aoglo-américaine, entra dès l'àge de treize ans, dans la marine marchande, et y resta dix ans. Enthousiaste de la révolution française, il prit du service sur les bâtiments de l'état, fut nommé en 1793 enseigne auxiliaire, eu 1794, capitaine au long cours. Cette année même, il eut sous son commandement à Saint-Domingue, la goelette l'Hirondelle. En 1794, il alla sur le brick le Jacobin explorer les côtes de la Nouvelle-Angleterre. Eo 1795, il se distingua aux combats des 5 messidor an III et 2 frimaire an IV, et commanda

la demi-galère la Voltigeuse, qui faisait partie de la flotille du lac de Garda. Il passa de là aux lacs de Mantoue; et, après y avoir soutenu avec honneur divers combats, il fut mis à la tête de la flotille qui fut si utile pendant le siège. Les deux généraux Andréossi rendirent justice au nouveau commandant et le recommandèrent à Bonaparte. Baste, qui avait été nommé enseigne de vaissean le 21 mars 1796, obtint alors un brevet provisoire de lieutenant de marine, et comme tel commanda de 1797 à 1798 le brik la Mérope de 18 canons, au siège de Malte, la chaloupe canonnière no 1, et peu après la felouque la Légère. Il s'était trouvé le 16 thermidor an VI au combat d'Aboukir. Chargé en floréal an VIII de porter des dépêches au gouverneur de Malte, alors étroitement bloquée, il remplit sa mission avec succès, et revint a Toulon, sans avoir souffert des poursuites de l'escadre anglaise. Bientôt revenu dans cette île, il fut chargé par le contre-amiral Villeneuve de faire exécuter les articles de la capitulation, et dediriger les marins qui restaient dans la place, pénétra au Goze, malgré le feu croisé des batteries, afin de prendre connaissance de la sitoation de la faible garnison qui s'y trouvait, et prit une part active à la belle défense du fort Chambray, dont il ramena la garnison à Malte. Il ne déploya pas moins de courage au fort Ricazoli, où il avait sous ses ordres un détachement de marins, et dont il eut le bonheur de conserver en grande partie la garnison. Ces services lui valurent enfin le brevet de lieutenant de vaisseau, (mai 1800), que lui envoya Bonaparte, premier consul. Peu de temps après, il partit pour la désastreuse expédition de Saint-Domingue, dont il

avait prévu l'issue, et où, deux fois, il fut sur le point de périr, la première dans l'incendie du Cap, qu'il s'efforça vainement de prévenir en se présentant à Christophe; la seconde, par une de ces maladies dues à l'influence d'un climat mortel pour tant d'Européens. A son retour en France, Baste fut nommé capitaine de frégate (sept. 1803), et', presque en même temps, appelé auprès des consuls, comme capitaine de frégate, commandant le 3º équipage du bataillon des marins de la garde. On ne tarda pas à l'employer à la flotille de Boulogne et sur la côte du Hàvre. Le combat du 14 thermidor an XII, entre les chalonpes canonnières françaises et une escadre de quatorze vaisseaux anglais qui bombardèrent le Hàvre, fournit à Baste l'occasion de se distinguer. Commandant la canonnière la Boulonaise, il ent à combattre à portée de mitraille un cutter et un brick anglais, et dans cette action inégale, il démâta le brick de son grand mât de hune, et obligea les deux bâtiments à prendre le large. Détaché ensuite à Ostende, et mis sous les ordres du contre-amiral Magon, il activa les armements de ce port, puis se distingua dans plusienrs affaires devant Calais et Bonlogue. Napoléon le désigna pour être un des officiers de marine qu'il emmenait à sa suite dans sa campagne de 1806, en Autriche. Les services qu'il rendit sur le Danube, au pont de Vienne et à l'île de Loban, quoique moins brillants que bien des faits d'armes, ne furent ni moins réels, ni moins appréciés du chef de l'armée, Aussi, Baste fut-il encore de la campagne de 1807. Ayant équippé une flotille a Dantzig, pour seconder les opérations du siège de Pillau, il prit un convoi de quarante-deux voiles, qui portait des vivres à l'ennemi. L'année suivante, il rejoignit à Valladolid, avec le batail on de marins de la garde. l'armée sous les ordres du général Dupont. Ce bataillon avait pour chef le capitaine de vaisseau Dangier; Baste commandait en second. Sa présence dans une armée de terre, dont alors on ignorait encore la vraie destination, indiquait assez que l'on se rendait a Cadix, où une division navale monillait en rade. On sait que ce but ne fut pas atteint, et que la marche de Dupont en Andalousie n'aboutit qu'au triste sac de Cordone, et à la capitulation de Baylen, Dans toute cette marche, le bataillon des marins sit partie de l'avant-garde; et Baste obtint d'être compris parmi les officiers de l'état-major, pour être employé comme volontaire dans les expéditions les plus hasardeuses; il se comporta très-vaillamment à l'affaire du pont d'Alcolea, dirigea denx fois de petites expéditions sur Jaen, ponr en rapporter des vivres dont la pénurie se faisait cruellement sentir aux Francais cantonnés dans Andniar, et favorisa la jonction du général Vedel avec le corps de Dupont, en se portant avec une colonne vers la Sierra-Morena, et lorsque Dupont parlementait avec le général espagnol Castannos, il fit au nom de Vedel de grands efforts pour empêcher la capitulation. L'insigne manyaise foi avec lagnelle on viola cette capitulation ne s'étendit point anx généraux et anx officiers supérieurs. Ainsi que cenx-ci, Baste fut transféré au fort St-Sébastien de Cadix, embarqué dans les premiers jours de septembre, et conduit à Marseille. Il s'attendait à parlager la disgrace des généraux Dupont. Marescot et Vedel ; et d'abord , en effet, l'empereur l'accueillit très froidement; mais il ne tarda pas à revenir sur son compte et à le traiter avec bonté. Il l'employa en 1809, dans sa seconde campagne d'Autriche où Baste arma une flotille sur le Danube, s'empara de l'île de Mulheiten, et, facilitant aiusi aux tronpes le passage de divers bras du fleuve, prépara la bataille de Wagram. Le titre de comte, une dotation de 20.000 francs de revenu, le grade de colonel des marins de la garde et celui de commandant de la Légiond'Honneur furent le prix de cette activité. Baste retourna immédiatement en Espagne; et la, nommé gouverneur de Lorca, il nettoya le pays naguère infesté de gnérillas, et occupa la ville d'Almanza, Elevé en 1811 au commandement de la flottille de Boulogne, et bientôt au rang de contre-amiral, il devait, au commencement de 1813, prendre le commandement de la flottille poméranieune, et, se concertant avec le général Morand, défendre l'île de Rugen , les côtes Baltiques , et surveiller l'Oder; mais Napoléon renonca bientôt à ce plan, et à la fin de cette même année il fit passer Baste à l'armée de terre, avec le titre de général de brigade. C'est en cette qualité qu'il prit part à la campagne de France, triste dénoucment de vingt années de brillantes expéditions et de tant de victoires : il n'en vit pas la fin, et mournt sur le champ de bataille de Brienne, en février 1814, âgé de 46 aus, après avoir fait 25 campagnes aux colonies tant occidentales qu'orientales, et avoir pris partà 15 combats, au siège de Malte et à plusieurs affaires de la flottil'e boulonaise Р---от.

BASTIANINO (SEBASTIEN FILIPPI, plus connu sous le nom de), l'un des peintres les plus célèbres de l'école de Ferrare, est aussi nommé

le Grattello, parce qu'il faisait un fréquent usage de carreaux, en italien gratta, pour copier les tableaux en les réduisant à de plus petites proportions. Né vers 1523 (1), à Ferrare, il fut initié de bonne heure dans les pratiques de son art par C. Filippi, son père, bon peintre lui-même; mais l'ayant entendu parler avec admiration des ouvrages que Michel Ange veuait d'exécuter an Vatican, il le quitta fortivement pour veuir prier Michel-Ange de le recevoir au nombre de ses élèves. Cette démarche d'un enfant qui n'avait pas encore atteint sa quinzième année, révélait no vif sentiment de l'art qui ne pouvait échapper à ce grand maître. Admis à son école, Bastianino profita si bien de ses lecons et de ses exemples, qu'en peu de temps il devint l'un de ses plus henreux imitateurs. De retour a Ferrare, il enrichit cette ville de ses productions où l'on trouve l'énergie, la fierté de piuceau et le caractère de grandeur qui distinguent Michel-Ange. Son principal ouvrage est le Jugement dernier, fresque dont il décora le chœur de la cathédralc, et qui lui coûta trois ans de travail. Il est inconcevable, dit Lanzi ( Hist. de la peinture en Italie, V (248). qu'il ait pu paraître si neuf et si grandiose dans un sujet déjà traité par son maître d'une manière si supérieure (2). A l'exemple de Dante et de Buonarotti, Bastianino profita de l'occasion qui lui était offerte de se venger de ses ennemis en les placant parmi les réprouvés. Dans le nombre de ces malheureux, on distingue une jeune fille, sa fiancée,

<sup>(1)</sup> En 1540 suivant Baroffaldi. (3) C'est, dit M. Valery, le premier des jugaments derniers après cetai de la chapetie Sixtine, dont il est une habite et aperhe inspiration.

qui avait révoqué ses premiers engagements pour prendre un autre époux. Elle est représentée jetant un œil d'envie sur la femme de Bastianino, qui, du rang des élus où son mari l'a mise, regarde sa rivale de travers. Tontes les parties de cette vaste composition sont également admirables; et l'on ne peut trop regretter qu'elle ait été récemment altérée par une maladroite restauration (Voyage en Italie, par M. Valery, III, 62). Bastianino monrut dans sa patrie, en 1602. Parmi les autres ouvrages de ce grand artiste, on cite une Assomption dans le palais du gonfalonier. une Resurrection du Christ, à Saint-Paul, et un beau Crucifix dans l'eglise de Jésus. W—s.

BASTIDE (MARC-ANTOINE DE LA ), né à Milhaud , en Rouergue , d'une famille noble et protestante, vers 1624, vint de bonne heure à Paris, et s'y fit des amis et des protecteurs du premier rang, par son esprit naturellement délicat et poli. Il fut choisi en 1652 pour être secrétaire d'ambassade en Aogleterre, et il y demeura 7 à 8 ans. On fut si satisfait de ses talents pour les négociations, qu'il y fut renvoyé seul en 1662; et il y accompagna depuis le marquis de Ruvigny. La facilité de son esprit lui permettait de se partager entre les affaires et les sciences. Il fit deux réposses à Bossuet sur son Exposition de la doctrioe de l'église catholique; et, sur les instances de son parti, il traduisit le livre de Ratramne, Du corps et du sang de J.-C. Le ministre d'Huisseau ayant publié à Saumur, en 1670, son livre intitulé Réunion du christianisme, La Bas tide publia des remarques sur ce livre, Saumur, 1670, in-12, et s'acquit une grande réputation parmi les

réformés. Il était ancien de Charenton lors de la révocation de l'édit de Nantes, et fut relégué à Chartres. Ses protecteurs lui firent obtenir en 1687 un congé pour passer en Angleterre; il profita de ce repos pour retoucher de nouveau et achever la version des psaumes de Conrart et pour composer diverses pièces de controverse contre Pélisson, qu'il désignait comme auteur de l'Avis aux réfugiés, et mourut le 4 mars 1704. âgé de 80 ans. Il a laissé un Traité de l'Eucharistie où il prétend rapporter exactement les scotiments et la créance des Pères de l'église jnsqu'au 10° siècle. BASTIDE (Marc), né à St-Benoît-du-Sault, en Berry, eotra dans la congrégation de St-Maur en 1626, fut fait abbé de St-Augustin de Limoges et maître des novices, visiteur de Fraocc et prieur de St-Remi de Reims, etc. Il mourut le 7 mai 1668. Oo a de lui, entre aulres écrits : I. Traité de la manière d'élever les novices. II. Le caréme bénédictin. III Traité de l'esprit de la congrégation de St-Maur. C. T-y. BASTIDE. Voy. FUALDES .

BASTIDE. Voy. FUALDÈS, au Supp. BASTIE (DE LA). Voy. LA-

BASTIE, XXIII, 7.

BASTIEN (Jean Faascous), (i), libraire et agrocome, sie en 1747, à Paris, fut admit en 1771 doss la corporation de la libraire, et ne traimp as ase faire conositre par des reimpressions de classiques francais, qui joignent à l'éléganc le mérite de la correction. Dablé Aubert le cite avec éloge das les Affiches de Paris (1788); et les autres jourolittes, es acooccaul les éditions dont littes, es acooccaul les éditions dont

<sup>(1)</sup> Dans le Catalogue des libraires de Paris, Lottin lui donne par errour le prénom de Jean-Baptiste.

il enrichissait la littérature, ont constamment rendu justice à son zèle et à son intelligence. Bastien mourut en 1824, à 77 ans. Outre de belles éditions des Essais de Montaigne. de la Sagesse de Charron, des OEuvres de Rabelais, des OEuvres de Plutarque, trad. d'Amyot, des OEuvres de Scarron, etc., avec des préfaces et des avis de l'éditeur, on doit à Bastien le Lucien, trad. de Belin de Ballu (Foy. ce nom , ci-apres) et l'edition complète des OEuvres de d'Alembert, Il a revu lui-même et fait retoucher par quelque littérateur la traduction des Lettres d'Héloïse et d' Abailard (Voy. ce nom, I, 22); et, eu l'indiquant comme une traduction nouvelle pour en assurer le débit, il n'afait qu'user d'une ruse si commune qu'on ne peut guère la lui reprocber; mais plusieurs bibliographes y ont été pris (V. Barbier, Exam. critig. des dictionn., 2). 11 a donné une édition augmentée du Dictionnaire géographique de Vosgien (Voy. LADVOCAT, XXIII, 100); uue du Dictionnaire botanique et pharmaceutique avec des additions, 1802, 2 vol. in-8°, avec fig.; et une du Janua linguarum de Comenius, précédée d'une notice sur l'auteur, tirée presque littéralement de la Biographie universelle. Enfiu, il a publié plusieurs ouvrages utiles sur l'agriculture. Ce sout, dit Musset-Pathay, des compilations faites avec soin et avec goût (Voy. Bibliogr. agronom., 282) : I. la Nouvelle maison rustique, Paris, 1798; 2° éd., 1804, 3 vol. in-4° (V. LIGER, XXIV, 474). II. L'année du jardinage, ouvrage extrait de tous les meilleurs auteurs, tant anciens que modernes, ibid., 1799, 2 vol. in-8°. III. Le calendrier du jardinier, ib., 1805; 3° éd., 1812, in-12. IV.

Le nouveau manuel du jardinier, hi, 1807, a vol. in-12.0 his 1sttribue: Nouveau dictionnaire d'anecatotes, ibid., 1820, 5 vol. in-18. Bastien a eu quelque part à la premère édition du Dictionnaire de Boiste (Voy. ce nom, as Supp.); et il a foarai des articles au Dictionnaire universe de Prudhoume (Voy. Carattoos, au Supp.). W.s.

BASTIOU (Yves), né le 13 mai 1751, à Pontrieux en Bretagne, fut d'abord principal du collège de Tréguier, et devint ensuite official du diocèse. On fut assez surpris de le voir quitter son pays à l'âge de 36 ans pour entrer chez les chanoinesréguliers de Sainte-Geneviève. Il se pourrait que cette vocation un peu tardive fût venue do chagrin de n'avoir pas été nommé premiervicaire-général de Tréguier, comme Bastiou l'espérait. Il fit ses vœux en 1788 : on prétend qu'il devint sous-prieur, ce qui est ascez peu probable, la révolution avant suivi de si près sa profession; nous avons lieu de croire que Bastiou fit le serment en 1791. Il resta constamment à Paris pendant la révolution, prit probablement un emploi dans le civil. Il fut quelque temps aumonier de l'Hôtel-Dieu, après le concordat de 1802; on le nomma un des aumôniers du Prytanée, depuis Lycée impérial, à Louis-le-Grand. C'est la que l'abbé Bastiou est mort le 8 mai 1814. Ses écrits sont : I. Association aux saints anges, proposée à tous les fidèles zéles pour la gloire de Dieu, Paris, 1780, in-12 II. Exposition des principes de la langue française, sous le nom du citoyen Yves, Paris, 1798, in-12. III. Eléments de logique, pour servir d'introduction à l'étude de la grammaire et de l'éloquence . 1804, in-12. IV. Extrait des quatre évangélistes , 1809, în-8°. V. Grammaire de l'adolescence, 1810 ; în-12. VI. Grammaire de l'enfunce, par demandes et par réponses, 1814, în-12. VII. Manuel chrétien des jeunes demoisselles , iu-18. VIII. Manuel chrétien des étudiants, in-18. Ges quatre demiers étrits ont eu tous plusieurs éditions.

Р-с-т. BASTON(GUILLAUME-ANDRÉ-Réné), théologien habile et écrivain fécond, né à Rouen, le 29 novembre 1741 fit ses classes chez les jésuites et sa théologie dans la maison des Robertins'a Paris. On l'euvoya professer la philosophie au petit séminaire d'Angers et il y fut ordonné prêtre en 1766. De retour à Paris il entra en licence, où il se trouva avec le cardinal de la Lnzerne et l'abbé Duvoisin. Il fut le deuxième de sa licence; mais n'ayant pas sontenu le dernier acte appelé vespérie, il ne recut noint le bounet de docteur suivant la forme ordinaire. On lui confia la chaire de théologie au collège de Rouen, place qu'il occupa plusieurs années. C'est alors que de concert avec l'abbé Tuvache, aussi professeur, il composa un cours de théologie : les traités parurent de 1773 a 1784; il y en a neuf de l'abbé Bastou. En 1780 , l'auteur devint chanoine de la métropole de Rouen. L'activité de son esprit se signala alors par difiérentes productions, les unes relatives à une cuntroverse contre les curés de Lizienx. les autres purement littéraires. La révolution vint ouvrir un autre champ a ses travaux; on cite une vinglaine d'écrits qu'il composa sur les disputes relatives à la constitution civile du clergé. Ces écrits parurent tous sans nom d'auteur; néanmoins il était difficile qu'on ne soupconnât pas

l'abbé Baston d'y être pour quelque chose, et il se trouva ainsi désigné à l'animadversion des patriotes. On l'inscrivit sur nue liste de déportation et on le fit partir dans les premiers jours de septembre 1792. Sa présence d'esprit et son courage le sauvèrent des périls qu'il eut à courir dans cette époque d'agitation et de délire. Il tronva moven de passer en Angleterre où il ne resta qu'nn an. Un de ses amis, qu'il ne voalut pas quitter, l'entraîna dans les Pays-Bas, puis en Allemagne, Ils passèrent le reste de leur exil à Coesfeld, dans l'évêché de Munster, et l'abbé Baston y rédigea des mémoires particuliers que l'on conserve dans sa famille. Il rentra en France en 1802 et fut nommé chanoine, puis grand-vicaire de Rouen. Il eut beauconp de part à l'administration du diocèse sous le cardinal Cambacerès, sans cesser de se livrer à l'exercice du ministère. L'académie de Rouen l'admit dans son sein : et. depuis 1804 jusqu'en 1811, il y lut plusieurs mémoires, dissertations et opuscules. Ses talents et son aptitude pour les affaires le désignaient naturellement à l'épiscopat. Le 14 avril 1813, Bonaparte le nomma à l'évêché de Séez. La circonstance n'était guère savorable ; le pape se trouvait alors prisonnier à Funtainebleau et l'administration des évêques nommés excitait de graudes divisions. L'abbé Baston ne sut point malheureusement tempérer par la douceur et par la prudence ce que sa mission avait de difficile ; il porta jusqu'à l'excès l'exercice d'une autorité douteuse , ne tint aucun comple des représentations, aliéna les esprits par des paroles aigres et imprudentes, et consterna le diocèse en ordonnant d'évacuer le séminaire, ce

qui ent lieu le 24 février 1814. La restauration, qui suivit de près, mit fin à ces fausses mesures. Le chapitre de Séez profita de sa liberté pour révoquer le pouvoir conféré précédemment à l'abbé Baston qui se retira dans sa famille à Saint-Laurent près Pont-Andemer. Depuis, il resta dans une sorte de disgrâce et affecta même dans quelques écrits un peu d'opposition. M. de Bernis, devenu archevêque de Rouen, l'avait nommé grand-vicaire, mais le ministère refusa son agrément à ce choix. L'abbé Baston conserva jusqu'à la fin toutes ses facultés et mourut à Saint-Laurent, le 26 septembre 1825. Ceux qui l'ont connu s'accordent à dire qu'il avait autant de finesse dans l'esprit que d'agrément dans le caractère. Les gens du monde recherchaieut son entretien, et les persounes picuses se félicitaient de suivre ses conseils. Nous ne pouvous donner ici la liste complète de ses écrits, qui sont nombreux et sur des matières fort diverses; nous ne citerons que les principaux : I. Lettres de Philete's sur nue controverse avec les curés de Lizieux, 1775, iu-4°, et quelques brochures à l'appni de ces lettres II. Entrevues da pape Ganganelli, servant de suite à ses lettres, 1777, in-12. III. Voltairimeros ou première journée de M. de V. dans l'autre monde, 1779, in-12 (ces deux ouvrages sout dans legenre des Dialogues des morts). IV. Narrations d'Omaï, compagnon de Cook, 1790, 4 vol. in-8°. V. Plus de vingt brochures en 1791 contre la constitution civile du clergé et ses partisaus. VI. Deux brochures à l'époque de sa rentrée en France en 1802, pour réconcilier les esprits. VII. Solution d'une question de droit canonique, 1821, in-8°; c'est

un plaidover en faveur des évêques nommés. VIII. Réclamations pour l'église de France contre M. de Maistre, 2 volumes in-8°, qui parurent en 1821 et en 1824. IX. Antidote contre les erreurs et la réputation de l'Essai sur l'indifférence, 1823, iu-8º: X. Jean Bockelson, ou le roi de Munster, fragment historique, 1824, in-8°. XI. Concordance des lois civiles et des lois ecclésiastiques de France sur le mariage, 1824, in-12. XII. Précis sur l'usure attribuée aux préts de commerce, 1824, in-8°. On attribue à l'abbé Baston quelques priicles de la France catholique, recueil qui parut en 1825. Il a laissé en manuscrit Le Banian ou la défense des animaux contre l'homme, composé avant la révolution; une exposition de sa conduite à Séez, et un roman intitulé L'oncle et le neveu, où il avait fait entrer, dit-on, beaucoup d'anecdotes de la révolution. Sa famille publia après sa mort une Notice biographique, Ronen, in-8° de 3 feuilles d'impression, tirée à 50 exemplaires. Cette notice est curieuse et reuferme une nomenelature exacte des écrits de l'abbé Baston; mais le portrait qu'on fait de lui, ayant été tracé sur les mémoires qu'il avait laissés, a pu être un pen flatté. Une antre notice a paru dans l'Ami de la Religion, numéros 1276,1281 et 1283;celleci en est extraite. P-c-T.

BASTOUL (Lous), général français, né à Montolien, en Lanque doc, le 13 août 1753, fut d'abord ouvrier dans une manufacture, et s'engagea dans le régiment de Vivarais, infanteire, dès l'âge de vingt ans. Il éait parvenu au grade des ergent lorsque ce corps fut licencié en 1790 pour cause d'indiscipline. Bastoul se

fixa alors à Béthune, et y fut nominé commandant de la garde nationale, puis chef du second bataillon des vo-Îontaires nationaux du département du Pas-de-Calais. Cette troupe faisait partie de la garnison de Lille lorsque les Antrichiens vinrent l'assiéger dans le mois de septembre 1792. Bastoul y déploya beaucoup d'activité et de bravonre, et devint général de brigade. Employé dans ce grade aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, il se fit encore remarquer en plusieurs occasions, notamment aux sièges de Landrecies, du Quesnoy, au passage dn Rhin en 1796, et aux batailles de Wurtzbourg, de Friedberg, de Salzbach, et surtout à celles de Neuwied, le 18 avril 1797, et de Landshut, en juillet 1800. Ce fut lui qui pénétra le premier dans cetté ville avec sa brigade, après en avoir enfoncé la porte. Le courage qu'il montra dans cette occasion fut signaló dans le rapport officiel, et lui valut le grade de géuéral de division. Il commandait en cette qualité à la mémorable bataille de Hohenliuden, sons Morean, le 3 décembre de la même année, et il concourut puissamment à la victoire; mais, atteint d'un boulet à la jambe, il fut transporté à Munich et y mournt des suites de cette blessure, le 5 janvier 1801, ayant obstinément refusé de se laisser amputer, parce qu'il voulait, disait-il, vivre ou mourir tout entier. C'était un homme sans éducation et sachant à peine lire; mais doné de beaucoup d'intelligence pour la guerre, et d'une bravoure à toute épreuve. M-n i.

BASZKO (Gunislas), chanoine de Posen, vivait vers la fin du treizième siècle, et a laissé des Annales de la Grande Pologne, o M. Michel Podczaszynski, remanque qu'il a embrassé aussi tous les faits généraux dont la monarchio entière des Piasts, c'est-h-dire de la race de Ziémowit, fils de Piast, simple cultivateur, avait été le théâtre. Sa chronique commence à l'année 1227, o d'hinticelle de Boguchwal, abréviateur de Mathieu Cholewa et de Vincent Kadhuke. Elle a été imprimée dans la collection de Somercherg. R.——a.

mersberg. BATACCHI (Dominique), ne à Livonrne en 1749, a publié un recueil de Novelle sous le nom du père Athanase de Verocchio, et un poème en douze chants appelé Zibaldone. Dans ces deux ouvrages Batacchi attaque toutes les classes de la sociélé: son style est mordant, âpre; à défaut de ces armes si cruelles l'auteur emploie le ridicule, nomme quelquefois les personnages qu'il traite avec tant d'injustice. Beaucoup d'Italieus eousidérent ses productions comme des libelles diffamatoires, et reprochent à l'auteur les obscénités odieuses qu'il a semées dans ses vers. Si de tels vices ne souillaient pas ces livres, on aimerait à y loner des imitations heurenses dans le genre de Berni, des détails de mœnrs, spirituellement amenés, et souvent un style élégant. Batacchi est mort en 1802. Son recueil a été traduit en français, par Louet de Chaumont, avocat, sous le titre de Nouvelles galantes et critiques, Paris, an XII (1803), 4 vol. in-18. Cette versium n'est pas moins obscène que l'original. А---р.

BATEMAN (Tuomss), médecin anglais, élève du docteur Willan et dépositaire de ses manuscrits, s'occupa comme lui d'une manière spéciale des affections cutanées. Il exerca l'art de guérir à Londrés, où il fut médecin

d'un dispensaire et de l'hôpital consacré aux maladies fébriles. Il mourut à Whitby, ville du comté d'York, le 9 avril 1821, âgé de 43 ans. Son grand ouvrage sur les maladies de la pean est intitulé : Delineations of the cutaneous diseases comprised in the classification of the late doctor Willan , Londres , 1817 , in-40, avec 70 planches coloriées. Bateman a aussi publié sur les mêmes maladies un traité plus abrégé : Apractical synopsis of cutaneous diseases , Londres , 1813 , in-8°, qui a été traduit en français par M. G. Bertrand , sur la 5° édition anglaise avcc le titre snivant : Abrégé pratique des maladies cutanées, classées d'après le système nosologique du docteur Willan. Paris, 1820, in-8°. Cet ouvrage a aussi été traduit en allemand par Abr. Hahneman, avec une préface et des notes de K. Sprengel, Halle, 1815, in-8°. Il en a paru une traduction italienne , Pavie, 1822, 2 vol. in-8°. Les classifications de Willan et de Bateman sont fondées sur les caractères extérieurs des maladies; elles out été suivies avec des modifications par quelques médecins modernes. Bateman ne rend pas tonjours à ses contemporains, entre autres à M. Alibert , la justice qui leur est due. Il est eucore auteur des onvrages snivants. I. Reports on the diseases of London, and the state of the weather from, 1804 to 1816, Londres, 1816, io-8º. II. A succinct account of the contagious fever of this contry, as exemplified in the epidemic now prevaling in London, Londres, 1818, in-80. G-T-B.

BATHILDE. Voy. BATILDE, III, 518.

BATHORI. Voy. BATTORI,

III, 528; Sulikow, XLIV, 190, et ci-après.

BATHURST (lord BENJA-MIN), né en 1784, à Londres, d'une famille illustre (Voy. Ba-THURST, III, 516), recut une brillante éducation , et fut des sa jeunesse destiné à la diplomatic. Une mission lui avant été confiée auprès de la cour de Vienne, en 1809, il revenait de cette capitale avec des dépêches d'une graode importance, lorsqu'il disparut tout à coup, à son passage près de Hambourg, au moment où il allait s'embarquer pour l'Angleterre. Tout annonce qu'il sut assassiné par suite d'nn crime à pen près semblable à celoi dont le major Sinclair (Voy. ce nom, XLII, 413) avait été victime. On ne trouva d'autres traces de sa disparution qu'une partie de ses vêtements restée sur les bords de l'Elbe. Cette perte causa en Angleterre de très vils regrets, et l'on a fait longtemps d'inutiles recherches pour connaître les auteurs du crime. Lorsqu'en 1815, l'ex-ministre de la police impériale, Savary, tomba dans les mains des Anglais, illoi fut adressé sur cet évènement, par le ministre Bathurst, beaucoup de questions qui n'eurent point de résultat .- La jeune et helle miss Bathunst, qui périt si malheurensement à Rome, où elle se novadansle Tibre, le 10 mars 1824, était de la même famille. M-n j. BATHYANI (CHARLES

BATHYANI (CRABIES JOSEPI) SPINE de l'une des familles les plus anciennes et les plus distinguées de la Hongrie, naquit dans cette contrée en 1697. Il y avait à peineu ma nqu'il était enté au service, que sa conduite à la hataille de Peterwaradin (1716) et aux sièges de Temesswa et de Belgrade attira l'atteution da prince Euglies. Après avoir été attaché pen-

dant quelque temps à l'ambassade de Constautinople, il accompagna ce prince comme général (1734), pour aller combattre les Français sur le Rhiu. Appelé ensuite à l'armée de Turquie, sons les ordres de Khevenhuller, il se distingua aux journées de Rudawatz (1737), et de Cornia ( 1738). Cette dernière lui valut le grade de général de cavalerie. A la paix, il fut envoyé comme ministre plénipotentiaire à la cour de Berlin; mais il fut rappelé dès que l'Autriche eut connaissance des projets ambitieux de Frédéric II (1741), et il vint prendre le commandement de la cavalerie dans l'armée qui devait combattre les Prussiens sous les ordres du prince Charles de Lorraine. A Czaslau, ce fut lui qui décida le succès du commencement de la journée : mais l'infanterie s'étant livrée au pillage, tous ces avantages furent perdus; il protégea la retraite avec sa cavalerie et empêcha que cette retraite ne devînt une déroute. Après la prise de Prague, où il repoussa deux attaques dirigées sur la partie méridionale de la ville, il snivit Nadasty en Bavière et devint gouverneur de ce pays. L'attaque soudaine du roi de Prusse. en 1744, et son invasion en Bohème, a vant nécessité des changements dans les opérations militaires, le prince Charles de Lorraine fut rappelé eu toute hate de l'Alsace, où Nadasty et Traun avaient pénétré, et Bathyani, à la tête de ses Croates et des régiments qui avaient occupé la Bavière, se réunit au prince Charles qui dut encore une fois combattre le roi de Prusse à la tête de soixante-six mille homines, renforcés encore par une armée saxone. Frédéric II se vit alors contraint de faire sa retraite et d'évacuer précipitamment Prague et toute la Bohême, abandonnant son

artillerie et ses bagages, et ne songeant plus qu'à couvrir la Silésie .-L'évacuation de la Bavière par les troupes impériales avait fourni à l'empereur Charles VII l'occasion de rentrer dans ses états héréditaires, et il était revenu à Munich dans le mois d'octobre. Mais Bathyani, alors feld-maréchal , pénétra pour la troi-sième fois dans l'Electorat , s'empara de Bilshofen où il fit 2,000 Hessois prisonniers, força le passage de l'Abens, prit Dingelfingen, et se rendit maître de tout le pays, après avoir remporté la victoire de Pfaffenhofen , sur les troupes du Palatinat et les Français réunis sous le commandement du maréchal de Ségur. Le succès des armes autrichiennes détermina l'électeur Maximilien à demander la paix; Marie-Thérèse la lui accorda et le traité fut signé à Fuessen le 22 avril 1745. Bathyani fit ensuite la guerre dans les Pays-Bas, et se trouva aux batailles de Raucoux et de Lawfeld (2 juin 1747). A cette dernière il semaintint dans sa positiou jusqu'à ce que le duc de Cumberland lui eût envoyé dire qu'il allait se retirer. Bathvani ne quitta l'armée anglaise qu'à la paix d'Aix-la-Chapelle. Là se termina sa carrière militaire. Après l'avoir élevé à la dignité de prince . Marie-Thérèse le nomma conseiller intime, et lui confia l'éducation de l'archiduc Joseph. Décoré de plusieurs ordres , comblé de bienfaits par cette princesse et par Frauçois Icr. il passa de longues années dans la position la plus brillante, et mourut à Vienne, fe 15 avril 1772.

BATHYANI (le comte IGNACE nz), de la même famille que le précédeat, est undes prélats les plus distiugués uniaient occupé le siège épiseopal de Transylvanie. Né le 30 janvier 1741, dans la Hongrie, il fit ses étu-

des aux universités de Prague et de Vienne, embrassa l'état écclésiastique et partagea son temps entre ses devoirs et la culture des sciences. Nommé, en 1781, à l'évêché de-Weissembourg (1), il dunna ses premiers soins à l'administration de son diocèse et publia d'utiles réglements pour son clergé; mais, dans le même temps, il se montrait le protecteur éclairé des sciences , accueillaut les savants et mettant à leur dispusition une bibliothèque précieuse, qu'il avait formée à grands frais. En 1796, il fit construire à Carlsbourg un observatoire et le fournit de tous les instruments nécessaires. Ce prélat mourut dans sa ville épiscopale, le 17 novembre 1798(2), age seulement de 57 aus. Sa mort fut une perte pour l'astronomie. Par son testament il légua sa riche bibliothèque avec nue somme de 40,000 florins à l'observatqire qu'il avait sondé. M. Ant. Martoufi, le directeur, en a publié la description sous ce titre : Înitia astronomica speculæ Bathianæ, Weissembourg, 1798, in-8° de 424 p. Outre une traduction latine du Manuel de Beuvelet (Voy. ce nom , ciaprès) et la première édition des OEuvres du B. Gérard , évêque de Chodna (V. ce nom, au Suppl.), on doit au comte de Bathvani : I. Responsa ad dubia anonymi adversus privilegium S. Stephani, S. Martini de monte Pannoniæ archi-abbatiæ concessum, anno 1001, proposita; 1779, in-8º de

84 p. Cet opuscule parut sons le nom d'Adaman; Palladius. Il. Leges ceclesiastice Regni Hungarie et provinciarumadjacentiumeollectæ et illustrates, Weissembourg (Albæ Carolinæ), 1785; gr. in-fol., tom. 17°. On ignore si cetle importante collection a été terminée. W—5.

BATOU. Voy. BATU, III,

BATTAGLIA (FRANCOIS). senateur de Venise, était issu de l'une des familles les plus distinguées de cette antique république. Imbu de tous les systèmes des novateurs, il se montra dès le commencement de la révolution de France un de ses plus chauds partisans; et lorsque l'armée française euvahit l'Italie , en 1796 , il proposa ouvertement dans le sénat de former une alliance entre les deux républiques. Cet avis ue fut point adopté, mais Battaglia fut nommé provéditeur extraordinaire des Etats de terre ferme , à la place de Nicolas Foscarini. Bergame, Brescia et quelques autres villes des États vénitiens de terre ferme, demandaient leur réunion à la Cisalpine. Le 19 mars 1797, le parti révolutionnaire qui y dominait fit arrêter Battaglia; il fut menacé et chassé de Brescia, et forcé de retourner à Venise, où il fut nommé avogadore, c'est-à-dire l'un des trois tribuns de la république. Mais, la situation de cette république devenant de jour en jour plus alarmante, le sénat ne vit pas d'autre moyen de conjurer l'orage que d'envoyer des commissaires à Bonaparte, et le choix tomba sur Battaglia et Dandolo. Battaglia eutavec le géuéral en chef de longues conférences dans lesquelles celui-ci le séduisit complètement par ses manières à-lafois insinuantes et despotiques. Il fut néanmoins encore une fois obligé de

<sup>(</sup>z) Catte ville se nomme an latin Alba Julia on Alba Carolina.

Damas — Esmano critipus des Dictionnaires, et rempil de formes ne d'inacatti ndeies, Barbias et rempil d'erress ne d'inacatti ndei Transyl.

si rempil d'erresse ne d'inacatti ndei Transyl.

vania au ay bromaire au vicini que l'anne avait commence l'esqu. soubliant que l'anne avait commence l'esqu. soubliant que l'anne avait commence l'esqu. soubliant presentant de l'anne avait commence l'esqu. soubliant avait des l'anne avait commence de l'anne avait commence de l'anne avait de l'anne avai

retonrner à Venise, lorsone Bonaparte s'empara ouvertement de Vérone et de toutes les autres villes de terre ferme. Ce fut alors que parut, sous le nom du provéditeur, uue espèce de mauifeste on de déclaration de guerre contre les Français, dont le but était évidemment d'exciter des récriminations et des vengeanees qui devaient amener la ruine de la république. Battaglia se bâta de démentir cette pièce mensongère, et le sénat en reponssa également la responsabilité (1). La suite des évenements a suffisamment prouvé on'en effet l'un et l'autre y étaient étrangers. Rentré dans le sénat, le provéditeur continua d'y nser de tout son erédit en faveur des Français, et il s'ouvrit entre Pesaro et lui (Vor. PESARO, au Supp.), une lntte qui ne devait finir qu'à la chute de la répnblique. Ce fut à l'instigation de Battaglia qu'une flotille partit de port de Venise, pour transporter jusque dans cette ville la division Baragney d'Hilliers (Voy. ee nom, dans ce volume). Cependant, lorsqu'il vit sa patrie livrée aux Autricbiens, et lorsqu'il ne lui fut plus possible de se faire illusion sur le véritable but de tant d'intrignes, Battaglia en concut un chagrin si profond, qu'il mourut à Veniso en 1799, quelques mois après l'occupation de cette ville par les troupes autrichiennes. - BATTAGLIA. colonel des gardes d'honneur du royaume d'Italie, mourut à Smolensk. en 1812, par suite des fatigues et des souffrances qu'il essuva dans la retraite de Moskou. M\_D j.

(s) Ce manifeste avait été fabriqué à Nilan par jun nomme Salvadori qui l'avait innére dans son coarmal le Tâmmonière pétique. Obligé de quitfer l'Italie en 1799, ce journaliste se réfugia à garts, on il vecut long-temps malifeureux et april par se noyer dans la Seine pour terminer ne vie miserable et déshouvere.

BATTEL (André), voyagenr anglais, né dans le comté d'Essex, vers 1565, s'embarqua le 20 avril 1589, à Londres, sur un navire marchand qui faisait voile pour le Rio de la l'lata, avec deux autres petits bâtiments. Après un voyage difficile ; les Anglais arrivèrent en antomne à l'embouchure du flenve ; mais le manque de vivres, ear ils furent réduits à se nourrir de la ebair des phoques qu'ils assommaient sur nue île déserte, et un coup de vent qui les empêcha de faire avancer leurs ebalonpes contre Buenos-Ayres , les contraignirent de retourner au Nord le long de la côte du Brésil. Ils gaguèrent une île du port de Saint-Sébastien, où est aujourd'hui la ville de Rio-Janeiro. L'équipage affamé se partagea en plusieurs bandes : les uns allerent à la pêche, d'autres ebercherent des fruits dans les bois. Sur ces entrefaites, des sauvages débarqués dans l'île s'avancèrent à fravers des broussailles et se saisirent de einq Anglais, du nombre desquels était Battel. Ces prisonniers furent menés aux Portugais, et n'éprouvérent d'autre désagrément que celui de la perte de lenr liberté. Au bout de quatre mois , Battel et un de ses compagnons furent mis à bord d'un paquebot destiné pour Saint-Paul-de-Loanda à la côte d'Afrique. Au sortir du bâtiment Battel fut emprisonné, et bientôt après conduit à cent trente milles de distance dans un fort sur les rives du Couanza; il y menait depuis deux mois une existence fort triste, quand la mort subite d'un pi-

lote portugais lui fit confier le com-

mandement d'une péniche qu'il fut chargé de faire descendre le fleuve jusqu'à Loanda. Une maladie terrible le tourmenta pendant huit mois; quand il cut recouvré la santé, le gouverneur de Loanda le chargea de conduire un petit navire qui devait aller chercher de l'ivoirc , de l'huile de palme et du blé dans le Zaïre. Son excédition fut heureuse, ce qui lui valut de nouvelles commissions du même genre et la promesse de sa liberté, s'il continuait à servir avec le même zèle. Cependant il essaya de se sauver sur un navire hollandais; mais avant été découvert, il fut ramené à terre, jeté dans un cachot où il passa deux mois, et banni ensuite à Massangauo dans l'intérieur, ou il resta six ans. S'étant enfui alors, avec plusieurs compagnons d'infortune, il fut repris par les Portugais et traîné à Loanda ; il y était au cachot depuis trois mois quand on le fit entrer dans une troupe de quatre cents bannis qui venaieut d'arriver du Portugal, ct qui partaient pour la province d'Ilhamba. Battel était condamné à porter les armes pendant toute sa vie au service du roi de Portugal dans le Congo. L'armée fit de nombreuses conquétes et un butin immense. Battel blessé grièvement à la jambe , fut transporté à Loanda , puis employé à commercer le long de la côte. Ayant pris part à une expédition militaire dans l'intérieur, les Portugais ses compagnons le laissèrent en otage aux nègres , eu lui promettant de revenir dans deux mois et lui donnant un fusil et une petite provision de munitions. Le terme expiré, Battel fut traité avec rigneur, cependant il avait la faculté d'aller d'un lieu à un autre, et il en profita pour parconrir le pays. Au hout de seize mois-les nègres revinrent vers l'ouest; Battel qui avait constamment joui de beaucoup de considération parmi eux à cause de son fusil , profita d'un moment favorable pour se rendre à Massangano, Le gouverneur portugais le

créa scrgent ; et l'armée remporta de nombreux avantages. Battel servait depuis deux ans, lorsque des missionnaires annoncèrent la mort de la reine Elisabeth, l'avènement de Jacques Ier, et la couclusion de la paix avec les Espagnols, alors maîtres du Portugal. Battel déclara son intention de retourner dans sa patrie, le gouverneur y consentit, mais ensuite il rétracta sa parole ; Battel irrité se retira dans les bois, résolu d'y vivre jusqu'à l'arrivéc d'un nouveau gouverneur qu'on attendait. Un jour qu'il s'était rapproché de la mer, il rencontra une chaloupe dont le patron était de sesamis, et consentit à le mettre à terre dans le port de Loango. Il y demeura trois ans parmi les nègres, revint ensuite en Angleterre, et s'établit à Leigh, dans le comté d'Essex, où il passa tranquillement le reste de ses jours. Lerécit de ses aventures, publié par Purchas, qui l'a inséré dans son recueil, t. II, liv. vii, porte ce titre un peu extraordinaire : Les étranges aventures d'André Battel, de Leigh, en Essex; envoyé par les Portugais prisonnier à An. gola, et qui a vécu là ainsi que dans les contrées voisines pendant près de dix-huit ans. Pinkerton a réimprimé cette relation dans sa collection de Voyages , t. XVI. On en trouve l'extrait dans l'Histoire des voyages de Prevost, et dans tous les livres de ce genre. Purchas nomme Battel son cher voisin et rend temoignage à ses lumières et à sa bonne foi ; ils travaillèrent de concert à rédiger sa relation. Elle confirme sur beaucoup de points celle de Lopez (Vor. ce nom, XXV, 34), elle donne également beaucoup de détails intéressants sur les mœurs des nègres du Congo. Battel parle en témoin oculaire de l'horrible anthropophagie des Jagas. La tradettion de Prevoi est pen exacte; elle a été reproduite sans changements dans changements dans changements des Woyages de M. Walckenaer, Quelques étervians ont voula révoque en doute la véracité de Battel; mais l'autorité d'un homme aussi judicieux que Purchas doit faire ceaser la défance inspirée aux lecteurs sérieux par le titre de livre. Les Anglais en font d'antant plus de cas, que c'est la première relation originale donnée dans leur langue, qui contienne des renseignements sur qui contienne des renseignements sur

le Congo. BATTISTI (BARTHÉLENI) naquit le 14 mai 1755, à Roveredo, petite ville du Tyrol italien, illustrée dans le dernier siècle par Tartarotti, Vannetti, et les deux Fontana. Après avoir fait ses premières études dans sa patrie, il passa à l'université d'Inspruck pour y étudier la philosophie et la médecine. A l'àge de 22 ans il traduisit de l'allemaud en italien les Instructions medico-pratiques à l'usage des chirurgiens civils et militaires, 1767, 1 vol. in-8°, ouvrage qui fut loué par le premier médecin de Vienne, le baron de Storck. C'est à cette traduction qu'il dut la protection de l'impératrice Marie-Thérèse, qui lui fit présent d'une médaille en or. Il se rendit à Vienne pour y étudier la clinique sous le célèbre Stoll, et pour y prendre le doctorat. Sa dissertation inaugurale, qu'il fit imprimer sous le titre De fæminarum morbis, fut traduite en plusieurs langues, et lui fit beaucoup d'honneur. En 1784 il fut nommé premier médecin du grand hôpital de Vienne, et en 1788 il fut envoyé en Lombardie comme inspecteur des hôpitaux et directenr de celui de Milan. Lorsque les Français occuperentcette

contrée, Battisti, voulant rester fidèle à l'empereur, revint en Autriche; et en 1804 il fut envoyé en Dalmatie eomme conseiller du gouvernement et médecin délégué de l'empercur. Les Français étant devenus maîtres des provinces illyriennes, par le traité de Vienne, en 1800, Battisti se retira dans l'île de Pago, puis à Zara, où il exerca la médecine et délivra les habitants d'une maladie contagieuse. Lorsque la Dalmatie fut rendue à l'Autriche en 1814, il recouvra son emploi de conseiller, et en 1818 il eut l'honneur d'accompagner l'impératrice Caroline, déjà infirme, dans un voyage maritime en Dalmatie. Cette princesse lui fit don d'une bague en diamants, et l'empereur François Ier lui accorda sa retraite avec tous ses appointements. Il se retira alors à Fiume, où il mourut le 6 mai G--G-Y.

BATTORI (ELISABETH, princesse de ) , nicce d'Etienne Battori roi de Pologue, fut l'épouse de François Nadasty, grand seigneur hongrois au commencement du dixseptième siècle, et frappa d'épouvante toute la Hongrie par une féroeité qui n'avait point eu d'exemple dans les siècles précédents, et qui sans doute n'en aura/jamais. Cette princesse avait rassemblé dans son château de Cseithe quelques jeunes personnes issues de panyres familles nobles ou patriciennes, auxquelles on donnait une dot, et que l'on mariait à certaines époques dans des jours de sête. Cet usage s'est conservé dans les grandes maisons de la Hongrie jusqu'au temps de Marie-Thérèse. Elisabeth punissait les plus petites fautes de ces jeunes personnes avec nne sévérité qui tenait de la cruauté et elle prenait plaisir à les voir souffrir. Un jour en ayant fait frapper une avec violence et le sang de cette infortunée ayant rejailli sur son visage, elle crnt en l'essuvants'ancrcevoir que sa peau était devenue plus blanche et plus douce à la place que le sang avait converte ; croyant avoir trouvé un moyen de se rajeunir et de recouvrer les attraits de ses premières années, elle conçut l'idée de prendre des bains dans le sang de ses victimes, et elle ne craignit pas de faire part de cette horrible pensée à deux vieilles parentes et à Filsko, nain de sa cour, qui devinrent ses complices. On porte jusqu'à trois ceuts le nombre des jeunes filles qui furent immolées successivement dans le plus grand sceret. Cependant quelques circonstances furent enfin connues du public; et la disparition d'une jeune personne qui avait été promise en mariage acheva de tont révéler. Celui à qui elle devait donner sa main répandit l'argent dans le château de Cseithe; ses sonpçons se confirmèrent, et il parvint même à se procurer le corps de la malheureuse victime. Aussitôt il se rend à Presbourg, et, devant le tribunal assemblé, il ponsse un cri de douleur qui excite une indignation générale. Mais le rang de l'accusée et l'importance des faits demandaient de promptes mesnres. Le palatin de Hongrie, George Thurzo, s'étant rendn luimême à Cseithe, surprit les conpables en flagrant délit. On venait d'égorger une nouvelle victime et son sang coulait encore dans le pot de terre destiné à être versé dans le bain d'Elisabeth .. Bientôt livrées à la justice, les deux femmes qui avaient exécuté toutes les cruautés de cette princesse furent condamnées à avoir la main droite et la tête coupées ; on conpa aussi la main droite au nain, et il fut brûlé vif. Elisabeth fut enfermée dans une prison obscure, murée de tous côtés ; et elle mourut en 1614, après avoir langui pendant trois ans. Les faits de ce procès ont été imprimés : il est impossible de les lire sans frémir d'horreur. Le chàteau de Cseithe, qui a appartenu au roi Mathias Corvin et à l'empereur Maximilien II, est tombé en ruines. Le concierge montrait encore naguero aux voyageurs le théâtre de ces atrocités, la cave profonde où l'on jetait les cadavres , le gros pot de terre où l'on recevait le sang des victimes et le lieu où des monstres venaient répandre ce sang sur le corps d'Elisabeth... G—r.

BATZ (MANAUD 111, baron de), fut l'un des quatre guerriers qui, en 1577, sauvèrent la vie à Henri IV, lors de son entrée dans la ville d'Eause, alors place forte au duché d'Albret. Séparé des siens par une infâme trahison , le prince fut assailli par toute la garnison, au cri de : " Tirez à la brave verte : » c'était Henri qui la portait, et qui, blessé, dut son salut aux quatre braves qui le défendirent, jusqu'au moment où ses troupes entrerent dans la ville et le délivrèreut. Ce prince, dans ses nombreuses lettres au seigneur de Batz, lui parle souvent de ce trait de valeur avec une grâce qui fait autant d'honnenr au monarque qu'au guerrier à qui elles sont adressées. Ce digne chevalier fut, en cette circonstance, plus beureux, mais non pas plus intrépide ni plus dévoné à son roi, que ne l'a été son arrière-petit-fils dans l'action du 2 r janvier 1793 (Voy. l'art. suivant). Les Lettres de Henri IV à Manaud, baron de Batz, ont été imprimées, Paris, 18.., in-8°.

BATZ (JEAN DE), baron de

298

Batz et de Sainte-Croix , naquit à Goulz, près de Tartas, le 26 décembre 1760, de la même famille que le précédent, qui est l'une des plus aocienues de sa province, et dout ou trouve la notice parmi celles des grands fendataires de France(1). Il était grand sénéchal de Nérac et du duché d'Albret, lorsqu'il fut élu deputé de la noblesse de cette séoéchaussée aux étatsgénéraux, en 1789. On lui avait donné le comte d'Artois pour premier collègue de députation ; mais , malgre ses instances, ce prince, pour se conformer aux intentions du roi, crut ne pas devoir accepter. Le baron de Batz siégea nu côté droit de l'assemblée et s'y distingua por des connaissances réelles eo matière de finances, Nommé membre du comité de ce nom. il en combattit vivemeut les plaus, surtout pour la création des assignats, qu'il assimila avec tant de raison, comme l'évènement l'a prouvé, aox billets de la banque de Law. Président du comité de liquidation, il fit plusieurs rapports sur la dette publique; et, parmi les causes du délabrement des finances, il signala Périer, administrateur des eaux de Paris, comme débiteur de vingt millions envers le trésor royal. Il appuya différentes mesures qu'il jugea fort avantageuses à l'élat ; mais par suite de son opposition constante à la destruction des priucipes de la monarchie, et persuadé que la constitution décrétée en amenerait la ruine, il signa les protestations des 12 et 15 septembre 1791 contre les opérations de l'assemblée nationale. Le

g(2) Art de vérifier les dates, in-folio, tome 11, page 280; article Louzona. Si l'on trouve dans ment à la source ou oous-meus les avons cansi-gnés, c'est-à-dire, dans nos Mémoires historiques sur Louis XVII, 30 édition.

la session; mais il y reutra dès qu'il vit que la cause du roi s'affaiblissait par l'émigration. Ou lit ces mots à la date du 1er juillet 1792, dans les journaux écrits de la main de Louis XVI, ct saisis aux Tuileries dans l'armoire de fer : « Retour et par-«faite conduite de M. Batz, à qui je « redois cinq cent douze mille fr., » expressions qui attestent quelques particularités de la baute confiance que ce prince avait en lui et qu'il n'a point révélées. Après le 10 août, il quitta de nouveau la Fraoce. A la nouvelle que le procès du roi s'engageait, il forma le dessein de l'enlever de vive force; mais, accouru à Paris dans les premiers jours de janvier, il reconnut l'impossibilité de tenter au Temple cette délivraoce. Dès-lors, il résolut de l'exécuter pendant le trajet fort long que ce prince aurait à parcourir jusqu'à l'échafaud. Parvenu à former une association d'environ deux mille jeunes gens, il avait concerté à la hâte les mesures les plus propres à réussir, tandis que les comités, afin de prévenir les mouvements dont ils étaieut menacés, avaient ordooné uo appareil formidable autour de la voiture, et des dispositions non moins effrayantes pour le lieu de l'exécution. La fatale voiture arrive à la porte Szint-Deuis; placé sur la hauteur du boulevart Boone-Nouvelle, Batzcherche vaioement, daos les rues latérales d'où l'attaque doit partir, les compagnons de son eotreprise : elles sont désertes. Désespéré de cet abandou et près d'être forcé de reculer à l'approche de la voiture, il appercoit cependant deux groupes, îrès-faibles à la vérité ; et deux jeunes gens sortis de l'uo d'eux le joigneut. Le moment est urgent. Accompagné de

cet article quelques faits dejà racontés par d'autrea historicos, c'est qu'ils oot puisé littérale-

ces deux hommes intrépides et de Devaux, il s'ouvre un passage qu'on ne dispute point, et s'élance avec eux, malgré la défense expresse, an travers de la haie ; chacun tire le sabre et le brandissant, ils s'écrient à plusieurs reprises : « A nous, Fran-« çais! A nous ceux qui veulent sau-« ver leur roi! ... » Nul dans les rangs ne répond à ce cri héroïque. La terreur glace toutes les âmes. Batz et ses dignes amis qui n'apercoivent aucun mouvement en leur faveur, repassent au travers de cette haie d'hommes stupéfaits ; ils appellent les deux groupes, ceux-ci accouraient. A l'instant, l'un des corps de réserve, averti par une védette, fond sur Batz et ses braves; les deux jeunes gens veulent se jeter dans une maison, ils sont massacrés : Batz et Devaux disparaissent. Tous ces faits avoués par Devaux dans les interrogatoires qu'il a subis, et d'après lesquels il fut envoyé à l'échafaud , sont confirmés, ainsi que ceux qu'on va lire , par des ordres et des instructions émanées des comités de la convention, ou par d'antres pièces l'auteur de cet article a vérifiées dans les archives du tribunal révolutionnaire. Le baron de Batz, que la tentative du 21 janvier et des dénonciations journalières rendaient l'objet des recherches les plus actives, n'en poursuivait pas moins un plan ponr l'évasion de Louis XVII, de la reine Marie-Antoinette et des princesses détenues au Temple. Pour déjouer les batteries dirigées coutre lui et pour conduire les siennes avec plus de sureté, il était parvenu'à gaguer plusieurs des membres de la convention et de la commune, connus par leur iufluence dans leur parti, et a les rendre ses principaux agents. Il avait, tant dans Paris que dans les environs , diverses retraites sures, mais la plus habituelle était chez Cortey, épicier, rue de Richelieu, et capitaine de la section Le Pelletier. Cet homme, sincèrement dévoué au baron de Batz, avait su capter la confiance du fameux Chrétien, inré da tribunal révolutionnaire et principal agent des comités dans cette section : c'était par lui que Cortey avait été mis au nombre bien circonscrit des commandants à qui l'on confiait la garde de la Tonr, lorsque leur compagnie était de service au Temple. Parmi les municipaux sur lesquels il pouvait compter, Batz se confiait principalement à Michonis. C'est à l'aide de ces deux personnes qu'il tenta d'exécuter l'enlèvement de la famille royale. D'abord, Cortey le comprit un jonr dans le nombre des hommes qu'il conduisait au Temple, et l'introduisit dans la Tour. Lorsqu'il en eut observé le régime et les localités, il arrêta son plan; Michonis l'approuva et se chargea de diriger tout dans l'intérieur. En même temps Batz s'assurait dans la section d'une trentaine d'hommes hardis, avec qui nulle confidence n'était nécessaire avant l'action. L'exécution ne pouvait avoir lieu qu'un des jours on Cortey et Michonis seraient l'nn ou l'autre en fonctions. Ce jour arrivé, Cortey, avec son détachement dans legnel est Batz, entre au Temple : il distribue le service de manière que les trente hommes doivent être en faction aux portes de la Tour et de l'escalier, de minuit à deux heures du matin. De son côté, Michonis a pris ses mesures pour être chargé de la garde de nuit dans l'appartement des princesses. C'est donc de minuit à deux heures que les

postes importants seront occupés par les libérateurs de la famille royale. Michouis, qui a su mériter la consiance des prisonniers, doit les revêtir d'amples redingottes dont quelques hommes initiés par Batz se sont surabondamment munis pour leur garde. Les princesses, sous ce déguisement et une arme au bras, seront placées dans une patrouille, au milien de laquelle il sera facile d'envelopper le jenne roi. Cette patronille scra conduite par Cortey, aux ordres duquel seulement, en sa qualité de commaudant du poste de la Tour, la graude porte peut s'ouvrir pendant la nuit. Au deliors, tout est préparé pour l'évasion la plus rapide ; le moment décisif approche, il est onze heurcs... Tout-a-coup, le municipal Simon arrive; il reconnaît Cortey. « Si je ne te voyais pas ici, lui dit-il', je ne serais pas tranquille. » A ccs mots et d'après quelques autres, Batz s'apercoit que tout est déconvert; il veut immoler Simon, monter à la Tour, et tenter l'évasion à force ouverte. Mais le bruit de l'arnie à fen causera un mouvement général, il n'est pas maître des postes de la Tour et de l'escalier, et s'il échoue, il aggrave le sort de la famille royale ,... il s'arrête. Sous le prétexte de quelque bruit catendu à l'extérieur, Corley se hâte de faire sortir nne patrouille et Batz, qu'il a désigné pour en faire partie, s'éloigne du Temple. Ce n'est que long-temps après que les comités furent informés de toutes les circonstances de cette entreprise, et que l'arrivée inopinée de Simon, espion de Robespierre, en avait seule déconcerté toutes les mesures. Lorsque Marie-Antoinette fut transférée à la Concicrgerie, le baron de Batz voulut encore soustraire cette princesse au

sort qui la menaçait. Les détails de son plan ne sont pas bien connus à cause du soin qu'il avait cu de n'en confier l'ensemble à personne; mais on sait que, dénoncé comme ayant promis un million pour le succès de cette évasion, il trouva le moyen de faire arrêter les dénonciateurs. Senar , secrétaire du comité de sureté générale, avoue, dans des notes autographes et qui ne sout pas comprises dans ses Memoires, que les révélations furent si incomplètes que tout ce que les comités purent savoir à ce sujet, se réduisit à ceci : « Des gendarmes étaient gagnés : aurenouvellement des postes, la reine manqua de parler à celui qui, ayant deux redingottes l'une sur l'antre, devait lui en donner une et la faire sortir de la conciergerie. » Il n'en est . pas de même de la tentative faite au Temple; tous les faits sont constatés par les pièces dont nous avons parlé et qui existent aux archives du tribunal révolutionnaire, où nous les avons consultées. Ces différentes entreprises et d'autres faits exagérés ou faux. servirent pour envelopper nn grand nombre de personnes dans la conspiration dite de Batz ou de l'étranger. Le 26 prairial an II (14 juin 1794), Elic Lacoste, au nom des comités de salut public et de sureté générale rénnis, lut nn long rapport à la convention sur cette conspiration. « Un vaste plan, dit-il, était tracé par les puissances coalisées et par les émigrés; les conjurés étaient disséminés sur tous les points de la France et les objets principaux de ce plan étajent l'enlèvement de la veuve Capet, la dissolution de la convention et la restauration de la monarchie. Tous les leviers destinés à renverser la république étaient mns par un seul homme... le baron de Batz. Pour l'exécution de l'entreprise, ce Gati-

Conselle Caro

tina moderne tenait ses conférences secrètes dans un lien de plaisance appelé l'Ermitage de Charonne, aux portes de Paris. De la partait la correspondance avec les agents éloigués. Batz , continue le rapporteur , s'était d'abord entouré des princes de Rohan - Rochefort, de Saint-Maurice et de Marsan, etc. Le chef de la conspiration avait pensé qu'il ne suffisait pas d'y voir des personnages dont le nom était une garantie de leur zèle et de leur dévouement, il avait cru qu'un des moyens d'assurer le succès était de s'attacher des conventionnels commis par lenr jacobinisme, et pour qui rien n'était sacré, pourvu qu'on put satisfaire leur avidité. Il avait choisi Danton, Lacroix, Bazice, Chabot et autres, dout la cupidité était connoe, et qu'il faisait agir diversement pour mieux parvenir a son but; enfin, Ladmiral et Cécile Renaud, étaient les instruments dont l'étranger s'était servi pour enfoncer les poignards. Ricun'était plus facile que d'acheter ces vils intrigauts, ces as assins, puisque Batz et ses complices réuni saient environ vingt millions, etc. » A la suite de cet absurde et incohérent rapport, les malheureux qui y sont nommés, an nombre de soixante, dont la plupart étaieut tout-à-fait inconnus à Batz, portèrent leurs têtes sur l'échafaud ; lui seul parvint à se sonstraire à la mort, bien qu'il ne fut point sorti de Paris pendant le régime de la terrenr. Cette circonstance, dit un écrivain, a donué lieu anx plus fâcheuses insituations; mais il reconnaît qu'on ne peut y ajouter foi depuis la publication des pièces authentiques déjà citées, et qui démoutrent la chalear avec laquelle le baron de Batz sut poursuivi par les consités et le prix qu'ils promirent à qui leur livrerait sa personne. Aussitot que l'on put faire imprimer . Batz publia un écrit qui réfuta les fables odienses du rapporteur Elie Lacoste. A la suite des évènements de vendémiaire au IV (octobre 1795), il fut arrêté comme ayant dirigé plnsicurs des sections de Paris qui avaient pris les armes contre la convention, et il s'évada de la prison du Plessis. Tallien réveilla l'attention sur lui, dans la séance du conseil des cinq-cents, le 9 juin 1796, en dénoncant l'existence d'une conspiration « non moins dangereuse qu'aucane de celles sous lesquelles la république avait été à la veille de succomber, et conduite, disait-il, par un baron de Batz, poursuivi à juste titre, échappé par miracle, et qui dispose de la police de Paris. » Le lendemain, le ministre (Cochon) vint démentir cette assertion de Tallien; il déclara que, loin d'avoir jamais employé Batz, il avait au contraire donné plusieurs fois l'ordre de l'arrêter. Mais le baron s'était dejà mis hors de leurs atteintes en sortant de France. Rentré, aiusi que presque tous les émigrés, pendant le gouvernement consulaire, il fut signalé de nouveau commo agent de la maison de Bourbon; il est l'adresse d'échapper à tontes les surveillauces : enfiu, l'entraînement général vers un antre but lai prouva l'inutilité de ses efforts, et le ministre de la police, Fouché, sollicité par Regnault de Saint-Jeand'Angely, ancien ami de Batz, lui promit sécurité pourvu qu'il ne se melat plus d'affaires politiques. Depuis son retour en France, il véci t dans l'opulence que lui donnait sa fortone héréditaire. A la restauration. il fut nommé maréchal-de camp et chevalier de l'ordre de Saint-Louis : en 1817, on lui donna le comman-

dement du Cantal et il s'en démit l'année suivante. Retiré dans sa terre de Chadieu, près de Clermont (Puvde-Dôme), il y mourut d'une attaque d'apoplexie, le 10 janvier 1822. Le baron de Batz était fort instruit et ami des lettres. Il avait le projet d'écrire l'histoire des guerres de religion dans le XVIIe siècle, et il prétendait avoir trouvé la preuve que le parti protestant avait en le projet de faire passer la couronne de France sur la tête d'nn prince de la maison de Brueswick. Singnlièrement actif, intrépide et fécond en ressources, Batz devait prendre une grande part aux évènements politiques de son temps. S'il n'eut pas plus d'influence, c'est qu'il ne fut que rarement secondé par cenx qui s'étaient liés avec lui, et que la frayeur les saississait au moment décisif. Enfin, sans lui donner autant d'importance qu'Elie Lacoste lui en donne dans son rapport, il suffit de lire les injonctions pressantes et réitérées des comités à Fouguier-Tainville, pour le rechercher etle faire arrêter par tous les moyens et à tout prix (300,000 fr.), et l'on sera convaince des vives et continuelles alarmes que cet homme seul inspira à ceux mêmes qui faisaient trembler toute la France. - Le baron de Batz a publié : 1º Cahiers de l'ordre de la noblesse du pays et duché d'Albret, dans les sénéchaussées de Casteljaloux, Castelmoron, Nérac et Tartas, en 1789, Paris, 1820, in-8° de 46 pages. Cette brochure n'est guère composée que de pièces émanées de l'éditeur. 2º La conjuration de Batz, ou la journée des soixante, 1795, in-8º de 100 pages, sans nom de ville ni d'imprimeur. L'auteur ayant été obligé de se cacher lorsque des feuilles étaient déjà livrées à l'im-

pression, un éditeur a terminé l'écrit sur des fragments laissés par le premier. Il a composé: I. De la journée appelée des sections de Paris, ou des 12 et 13 vendémiaire an 14 (octobre 1795); l'auteur en avait été l'uu des principaux moteurs. Cet écrit, inédit, a été, par erreur, confondu avec le précédent. II. Histoire de la maison de France et de son origine; da royaume et de la principaute de Neustrie, Paris, 1815, in-8° de 80 pages, y compris l'épître dédicatoire. Tiré seulement à douze exemplaires en grand papier vélin. Ce n'est que l'introduction de l'Histoire : « Quoique le texte de l'ouvrage, dit l'auteur, soit composé, il a besoin encored'être soignensement revu avant d'être livré au public. » Nons avons sujet de croire que cet ouvrage n'existe plus. Un écrivain ayant prétendu qu'aucune tentative n'avait été faite pour sauver Louis XVI, le 21 janvier , l'auteur de cet article a publié L'ombre du baron de Batz à M. P.... de M....; 1833, in-8°, écrit dans lequel il a réimprimé les pièces déposées au tribunal révolutionnairo, et qui est resté sans réponse. E-K-D.

BAUDOCHE (les), famille entièrement éteinte aujour d'hui, était une des plus illustres du pays messin. Tant que Metz se gouverna par ses propres lois, les Baudoche occuperent les premières charges de la république. Quatorze individus du même nom furent élevés à la dignité de maître-échevin, place éminente, puisque dans les négociations, ce magistrat traitait d'égal à égal avec les souverains. Le premier maître-échevin du nom de Baudoche est Nicole. élu en 1315. Les autres le devinrent successivement de 1340 à 1549 Plusieurs Baudoche furent réélus différentes fois: Robert, par exemple, dernier maître-échevin de sa famille, a rempli ces fonctions deux années de suite, en 1549 et 1550, ce qui était furt rare. François Baudoche , seigneur de Moulins , qui avait été maître-échevin en 1544, assista aux assises de Nancy en 1556. Il passait pour un fort habile diplomate. C'est probablement le même qui avait, en 1573, le titre de sénéchal de Lorraine .- Un autre Bau-DOCHE (François), profondément instruit, se trouvait, à la même époque, abbé de Saint-Symphorien de Metz. En général, la maison Baudoche s'est p'us distinguée dans les armes que dans les sciences et les lettres. La constitution essentiellement militaire de la ville de Metz rendait le métier de la guerre obligatoire à quiconque voulait parvenir aux emplois publics. Le nom de Baudoche figure dans la plupart des grandes expéditions du moyen âge. Pendant plus de trois siècles, on vit des Bandoche guerroyer en Palestine, en Allemague, en France, en Lorraine. Ils commandèrent plusieurs fois les armées de la république messine ou de ses alliés, firent Je siège d'un grand nombre de forteresses, et acquirent une réputation de bravoure méritée. Leur participation aux affaires cessa du moment que la France se fût emparée de la ville. On craignait l'esprit d'indépendance républicaine propre à cette famille, l'influeuce qu'elle pouvait exercer sur les masses, et l'on cessa de l'admettre à la direction du pouvoir. On ne doit pas oublier que ce fut Claude Bandoche, seigneur de Sainte-Barbe-lès-Metz, qui construisit de ses deniers, en 1526, la mognifique église que le marteau de l'ignorance vient de renverser. On

en a cependant couservé le chœur, et l'image du fondateur s'y voit encore peinte sur des vitraux qui le disputent en éclat à ceux de la cathédrale В--и.

de Metz. BAUDOT (PIERRE-LOUIS), archéologue, naquit en 1760 à Dijon. Il avait à peiue terminé ses cours . lorsqu'en 1781, il succéda à son père (1) dans la charge de substitut du procureur-général au parlement de Bourgogne. Désirant perfectionner ses connaissances, il vint à Paris, s'y fit iuscrire au tableau des avocats, et partagea son temps entre l'étude de la jurisprudence et celle de la nnmismatique. Ses talents lui méritérent l'affection de plusieurs personnes distinguées; mais, la révolution avant bientôt dispersé tous ses amis, il se hâta de revenir en Bourgogne, et se retira dans son domaine de Pagnysous-le-Château, où il vécut dix ans, avec sa famille, ses médailles et ses livres. Nommé membre du conseilgénéral du département de la Côted'Or, dès sa création, ses fréquents vuyages à Dijon lui permirent de renouer d'anciennes liaisons, et d'en former de nouvelles avec les personnes qui partageaient ses goûls studieux; et il fut bientôt élu correspondant de l'académie de cette ville. Deux dissertations qu'il publia dans le Magasin encyclopedique, l'une en 1808, sur une medaille impériale du XIIIº siècle; l'autre, ' en 1809, sur un grand sceau du XVIº siècle, qui porte le nom d'un roi de la Bazoche (2), devinrent l'occasion de querelles très-vives qu'il eut à sonteuir contre Girault, son

la ville de Besançon.

confrère à l'académie de Dijon ( V. (1) Baudat a publié l'éloge de son père sons ce titre : Notice historique sur Bénigne-Jérôse Boudat, in-8º de 11 pp.

(2) Ce son a singuier fait partie da musée de

Champs-Elysées, Paris, 1811, in-8°. C'est un examen critique des différents ouvrages publiés sur les antiquites d'Autuo. IV. Dialogue aux Champs-Elysées, pour servir de suite à l'Éloge de Devosges, Besancon, 1813, in-8° ( V. Devosces, XI, 268). V. Lettre à M. Girault, pour servir de supplément à ses Essais historiques et biographiques sur Dijon , ibid., 1815, in-12. Quelques curieux conservent les opuscules de Baudot, en 2 vol. in-80. Il avait fait imprimer en 1810, pour le premier volume, un frontispice suivi d'une lettre à ses amis, de la table des mémoires dont le volume devait se composer, et d'un errata contenant des corrections et des additions; et enfin une table alphabétique des matières qu'on doit trouver à la fin du volume. - BAUDOT ( François ) , d'une autre famille que le précédent, est auteur de Lettres en forme de dissertations sur l'ancienne Bibracte. ct sur l'origine de la ville de Dijon , 1710, in-12, fig. , petit vol. trèsrare. Il était l'ami de La Monnoye et du P. Oudiu. Après avoir rempli la charge de maître des comptes et celle de maire de Dijon, il mourut eo cette ville, le 4 avril 1711, à l'âge de 73 ans. Papillon lui a consacré une notice dans la Bibl. de Bourgogne, I, 15.

BAUDOUIN V, ditte Debtommaire, VI\* comte de Flandre, guurevra cet état depais I an 103 újusqu'à 1067. Il prenaît le titre de prince, de marquis et de comte, et dans ses lettres de foodation de l'église de St-Pierre de Lille (1066), il ajuste à ces titres, celui de tuteur de Philippe I\*, roi de France, et de régent de son royaume (1). Il avait

<sup>(1)</sup> Ego Balduinus, Flandrensium comes, mar-

épousé Adèle, fille de Robert, roi de France; une de ses filles, la célebre Mathilde, devint la femme de Guillanme le Conquéraut (1050). Quelques degrés de parenté iudisposcrent le pape Nicolas II contre ce mariage, et toute la Normandie fut mise en ioterdit. Enfin, Rome accorda la dispense, moyennaot la fondation de deux monastères; et de la l'origine de l'abbaye de St-Etienne et celle de la Triuité, à Caen, Baudouin avait pris part à la guerre que les seigneurs des Pays-Bas firent à l'empereur Frédéric, qu'ils assiégèrent dans Aovers (1048). Après la mort du comte de Hainaut (Hermao), il entra les armes à la main dans cette province, assiégea dans Mons la veuve du comte (Ricbilde), qui avait refusé la main de son fils (Baudouin de Mons), s'empara de la ville et de la priucesse, fit célébrer le mariage qu'il avait résolu pour agrandir ses etats , et alors fut faite l'uniou du Hainaut et de la Flandre (1051), malgré l'excommunication lancée par Liébert, évêque de Cambrai. Le Hainaut était un fief de l'empire : Henri IV. irrité contre Bandouin, convoqua une diète à Aix-la-Chapelle, marcha vers la Flandre, passa l'Escaut et ravagea le pays. Lille lui ouvrit ses portes, et un grand nombre d'habitants furent passés au fil de l'épéc. Lambert, capitaine des gardes de Bandouin, et qui commandait un corps de Flamands, fut vaincu, pris et mis a mort. D'autres seigneurs, partisaos du comte , s'étaient renfermés dans Touroai : Henri les assiégea et les fit prisonniers. Enfin, Baudouin ne trouva d'autre moyen de résistance et de salut que dans le retranchement dit le fossé neuf, qu'il avait fait chio, et Philippi, Francorum regis, ejusque regni procurator et baculus.

creuser pour séparer la Flandre de l'Artois. La paix fut cooclue au congrès de Cologne en 1057. L'empereur confirma au comte Baudouin lesdonations, faites à son père, de la ville de Valenciennes, du châtean de Gand, d'Alost et des cinq îles de la Zélande. Le Tournaisis, séparé de la Flandre, fut donué à Baudouin de Mons, fils du comte et son successeur. Un synode approuva le mariage de Richilde et l'interdit fut levé. Baudouio avait la réputation d'un prince sage, ferme et prudent. Après la mort de Henri 1er, roi de France, son beau-frère (1060), il sut chargé de la tutello de Philippe, son fils, et de l'administration du royaume. Il fut préféré à la reine Anne, qui était étrangère et sans beaucoup d'estime, et au duc de Boorgogne, qui avait lui-même prétendu à la couronne et que l'on regardait comme trop puissant. Le choix de Baudonin, généralement applaudi, fut justifié par les actes de sa régence . il prit a ors le titre de marquis de France. Les Gascous avaient refusé de reconnaître son autorité : il leva une grande armée, marcha avec Guillaume, son gendre, contre la Guienne, s'empara de toutes les places fortes, fit punir les chefs de la sédition, soumit tout le pays, et par son énergique sagesse, empêcha tout autre soulèvement. Les rois de France avaient beaucoup de vassaux, mais le domaine de la conroune était bien rétréci. Le Gàtinais y fut réuni (1062) par l'habile politique du régent Quelques années plus tard (1066) s'accomplit un des plus grands évènements de l'histoire moderne, la conquête de l'Angleterre par les Normauds. Quelques historiens ootavancé que Bandouin avait accompagné Guillaume dans son expédition, mais il se contenta, et c'était déjà trop peutBAU

être, d'aider son gendre de ses Flamands et de ses trésors. Le roi Philippe adressa des reproches au régent : il avait compris, tout jeune qu'il était, ce qu'il aurait à craindre d'un yassal couronné, devenu si puissant. Si la conduite du régeut fut une faute en politique, c'est la seule que l'histoire lui ait reprochée. Il ne survécut pas long-temps à cette révolution memorable, dont on peut croire qu'il n'avait pas prévu le succès. Il monrut l'année suivante ( 1er septembre 1067), regretté de la France et de son pupille qui n'avait alors que quinze ans ; et , quoique l'ancienne loi du royaume fixat la majorité des rois à vingt-un ans, un autre régent ne fut pas nommé. Le jeune priuce prit les rênes du gouvernement : les actes cessèrent d'être datés des années de la régence, et le sceau du roi fut substitué à celui du sage modérateur. Le tombeau de Baudouin fut placé à Lille, dans l'église de Saint-Pierre . au milieu du chœur. Il venait de fonder cette église, et il y avait établi un chapitre composé de quarante chanoines, dout deux évêques, huit prêtres, dix diacres, dix sons-diacres et dix acolytes. L'église fut consacrée le 2 août 1066, en présence du roi Philippe Icr. Baudouin, suivant l'esprit de ce temps, avait aussi fondé en 1 063, l'abbaye d'Anchin et le chapitre d'Harlebeck; en 1064, le chapitre d'Aire. Il avait rapporté à Lille, et donné à l'église de St-Pierre, le brasde St Macaire, Marchantius nous a conservé les deruières paroles qui furent adressées par Baudouin à celui de ses fils qui allait lui succéder, paroles qui ont quelque rapport avec la sublime instruction que St Louis mourant donna depuis (1270) à son fils Philippe le Hardi : « Celui-la est « mauyais soldat, qui suit son empe-

0.2

« reur en pleurant : je meurs, mon slika je quitte la prison de ce corps.
« Cnigart Dieu, aimet la France ;
« Cnigart Dieu, aimet la France ;
« laissez punir les autres : donnet les « récompenses aimet la paix et éparagnet le sang des autres comme le voltre. » Alely e, veure de Baudonin, alla en Lulie , prit le volte reliaine de la comment de la commenta la corp. « veux elle mourut la n. 1979. » vez.

BAUDOUIN D'AVESNES, sire de Beaumont, frère de Jean, comte de Hainaut, et second fils de Marguerite , comtesse de Hainaut et de Flandre, florissait vers l'an 1289, époque à laquelle il termine sa chrozique ou histoire généalogique des princes dont il descendait. C'est de cet ouvrage qu'Engnerrand de Coucy, dit le Grand, tina le lignage de Coucy et de Dreux, qu'il continua jusqu'en 1303. Il y fait en ces termes l'éloge de Bandouin : Il fut li ungs des plus saiges chevaliers de sens naturel qui fust en son temps, bien que moult petit et menu. Un autre extrait contenant la généalogie des comtes de Flandre a été publié par D. Luc d'Achery, t. III de son Spicilegium, p. 286-297. Enfin la chronique entière, qui existait autrefois à Paris dans la bibliothèque d'André du Chesne, et qui était passée à Bruxelles dans celle des Chifflet, fut mise au jour avec des notes par le baron J. Le Roy, Anvers, 1693, in-fol., 57 p. On conserve, dans quelques bibliothèques, des exemplaires français de cette chronique plus amples que les manuscrits latins, mais Le Roy croit que ces derniers représentent le véritable original. Baudouin mourut en 1289, suivant son épitaphe. Il avait épousé Félicité de Coucy, petite-fille de

Raoul, seigneur de ce lieu. R-F-G. BAUDRAIS (JEAN), naquit à Tours le 14 août 1749. Venu à Paris à l'âge de vingt ans , son goût pour les lettres l'y fixa et il s'y maria. La naissance du Dauphin, en 1781, lui inspira l'Allégresse villageoise, divertissement en un acte, mêlé de chants et de danses, et en 1783 il donna, à l'occasion de la paix, Le dieu Mars desarme, allegorie en un acte et en vers libres. Il avait publié, en 1782, une espèce de poème héroï-comique en vers de dix syllabes, intitule : La Vanité bonne à quelque chose, ou les mots pas moins employés utilement. Auparavant, il avait composé plusieurs autres ouvrages dramatiques tant en vers qu'en prose, dont quelques-uns furent reçus à différens théâlres et sont restés inédits; enfin, un grand nombre de morceaux en prose et de pièces de vers insérés dans des recueils annnels. Ensuite Beaudrais se fit connaître comme éditeur, avec Leprince (Voy. ce nom, au Supp.), qui enavait obtenu le privilège, de la Petite Bibliothèque des théatres. Il s'occupa presque seul de cette collection , la première qui ait été entreprise en ce genre ; elle devait contenir tontes les pièces restées à la scène tragique, comique et lyrique, avec les portraits et des notices sur les auteurs, des jugements et des anecdotes sur chaque ouvrage, et enfin un catalogne analytique de toutes les antres pièces de ces anteurs non admises dans cette Bibliothèque. Il en parut soixante-donze volumes in-18 dans le cours des années 1783 à 1790 (1). Pour le compléter, Bandrais avait

donné au public : 1º Etrennes de Polymnie, Choix de chansons, romances et vaudevilles, avec des airs notés , 5 vol. in-18 , 1785-80. 2º Essais sur l'origine et les progrès de l'art dramatique en France: De la Tragédie, 3 vol. in-18, 1791. La suite de ce travail n'a point paru. - La révolution dont il sut l'un des premiers et l'un des plus chauds partisans, et l'émigration d'un grand nombre de ses sonscripteurs, lui firent abandonner la carrière qu'il avait parcourue avec autant d'ntilité que d'agrément, ponr ne plus s'occuper que de discussions politiques. Il frequenta les clubs , fut admis dans celui des Jacobins, et chargé de divers emplois publics. Devenu membre de la commune, dite du 10 aont, il se trouvait au Temple et présidait les douze municipaux qui y étaient en fonctions le 21 janvier 1793. C'est en cette qualité que Baudrais, et non d'autres, reçut le testament de Louis XVI, et qu'il le contre-signa avant de le transmettre à la commune. Il y envoya également les 125 louis en or trouvés dans le secrétaire de ce prince après sa mort; et en 1817, il justifia aux héritiers de M. de Malesherbes, qui les réclamaient de lni , que , d'après une délibération prise par le conseil , le même jour , cette somme avait été remise au secrétaire-greffier de la commune. Sous le régime de la terveenx titres, purtant : Cheft d'aurre drametiques de, etc. Cetta nouvelle collection formait réclde, etc. testa aparens consecum formait rect-lement un volumes, y compris an recueil en 7 valumes des meillaures pièces des petits spec-tacles qui avait terminé la Potita Biblitathèque, en 1791; mais, la première année de ce dernier

ouvrage étant épaisée , an m'avait pas pu la diviser, ni la faire entrer dans les Cheft d'aurre

demotipees. La Petite Bibliothèque même n'a pas été entièrement terminée, et l'an n'y tronve ancune pièce de Hanteroche, Legrand, Du-freany, Dancourt, La Grange-Chancel, La Chaus-

sée, Dorat, Barthe, etc.

<sup>(</sup>r) Barbier dit qu'il parut environ 100 valumes de cet ouvrage; voici la cause de san erreur. Un grand nambra d'exemplaires, restés à l'éditeur un acquis par un autre libraire, farent morcelés et publics séparément avec de nou-

308

reur, Baudrais fot l'on des municipaux chargés de l'administration de la pnlice; il fut dénnncé au conseil-général, comme trop facile pour les jolies solliciteuses. Mais ce ne fut pas pour s'être mnntré mnins sévère que ses cullègues envers les julies sulliciteuses qu'il se vit destitué : ce fut pnur avoir dit devant eux que, s'il avait été appelé à juger Lnuis XVI, il l'aurait condamné à la déportation et nnn à la peine de mnrt. Il avait publié un écrit pour justifier cette opinion ; mais il fut incarcéré et il allait être transféré à la Conciergerie pour paraître devant le tribunal révolutionnaire, lorsque la catastrophe de Robespierre le sanva d'nne condamnation certaine. Quelque temps après il fut nommé juge-de-paix de la section de la Halle anx Blés (2); puis, il quittà ces functions pour aller à la Guadelnupe remplir celles de juge civil, criminel et d'appel en matières commerciales ; il y arriva en 1797. Qu'nn juge de sa surprise lorsqu'à 15 on lieues de Paris, et n'étant pas surti de l'île depuis truis ans. il se vit compris au numbre des 173 que Bonaparte, après l'explusinn de la machine infernale, du 3 nivose (24 nnv. 180n), proscrivit eu masse et condamna sans aucun examen à la déportation comme complices de cet atlentat. Malgré ses réclamations, Baudrais fut déporté à Cayenne; néanmnins, on l'y nomma greffier du tribunal, notaire, et il fut en outre chargé de la tenue des registres de l'état civil. Mais Bonaparte s'étant

fait proclamer empereur, Bandrais ne vnnlant pnint lui prêter serment, donna sa démissinn de toutes ses fonctions, et se retira anx Etats-Unis, nù il vécut pendant treize ans du travail de ses mains. Il v acheva un pneme qu'il avait commencé à Paris pendaut sa détentinn et continué duraut ses voyages, sous ce titre: Mon testament de mort, nn Poème sur moi, avec des notes. Le manuscrit devenu très-volumineux a été égaré, par fragments, et n'est pnint a regretter. Dix ans après son séjour à New-Ynrk, Baudrais y vit arriver Regnault de Saint-Jean-d'Angely, Réal et d'autres anciens révolutinnnaires, avec lesquels il avait été intimement lié, et qui, déchus de leurs grandeurs éphémères, étaient nantis d'une fortune plas nu moins considérable. Qunique déjà vieux et n'espérant guère être plus heurenx en France qu'en Amérique, il désira de revoir sa patrie, et vint à Paris, en 1817, donner un démenti aux inurnaux et aux hingraphes qui, trnmpés par quelque ressemblance de nnm, affirmaient qu'il était mnrt avec d'autres personnes, dès le 3 nivnse (180n). Il y revit quelques-uns de ses anciens enllègues qui, ayant prêté tons les serments, étaient parvenns à de hauts emplois et se montraient chamarrés de cordnns, que les Bnurbnns avaient garaptis et même augmentés. Baudrais se résigna, sollicita et abtint pour lui snn admissinn dans l'hospice des veillards à Bicètre, tandis que sa femme était également admise dans une autre maison. Cette séparatinn d'avec celle qui , pendant plus de cinquante ans, l'avait accompagné dans sa bnnne comine dans sa mauvaise fortune, fut la circonstance la plus pénible de sa vie. Il se lia dans son asile avec quelques littérateurs aussi in-

<sup>(2)</sup> Beffroy de Reigny, dit le connié hoppur, dans son Diet, néelogique des hannes et des elorses, dont la publication fut commencée et électée, dont la publication fut commencée et bleaulé arrêtée sous le connient (an vrir), se borne à dire que Baudrais fut honne de lettre, borne à dire que Baudrais fut honne de lettre, densiée pats ; et il ajoute « Qu'il ma nache gré de n'en pas dire devander. Je de n'en pas dire devander.

fortunés que lui, et y il obtint un petit emploi, ce qui améliora son sort. Anssi constant dans ses opinions, que modéré dans ses désirs, que modéré dans ses désirs, que trait du choléea dans la quatre-vingt-troisième année de son âge, termina son aventurense carrière le 4 mai 1832. E-m=n.

BAUDRAN (MATRIEU), avocat à Vienne en Danpbiné, avant la révolution de 1789, en adopta les principes avec beaucoup de chaleur, et fut nommé en 1791, juge au trihunal de cette ville, puis en septembre 1792, l'un des députés du département de l'Isère à la conventiun nationale. Il vota constamment dans cette assemblée avec le parti le plus exalté; et, dans le procès de Louis XVI, il se prononca pour la mort, sans appel et sans sursis à l'exécution. Dans la journée du q thermidor an II (27 juillet 1794) qui amena la chute de Robespierre, il se rangea du parti victorieux; et quelques mois plus tard, il fut envoyé dans les départements de l'Ouest, pour y faire cesser le système de terreur. Baudran mit beaucoup de zèle à cette honorable mission (1). On lut a la convention nationale, dans la séance du 27 germinal an III (16 avril 1795), une lettre datée de Laval, par laquelle il annonçait que 200 soldats de la république avaient mis en fuite 1500 chouans. Rentré dans le sein de la convention, et chargé d'instruire le procès de Carrier, il fit contre cet homme sangniuaire nn rapport énergique. Le sort ne l'ayant pas désigné ponr faire partie du nonveau corps législatif après la session conventionnelle, il retourna dans sa patrie, où il fut d'abord l'un des

juges du tribunal. Il donna ensuite sa démission, et reprit sa première profession d'avocat. Baudran est mort à Vienne, en 1812. M—nj.

\* BAUDRI ou BALDERIC , bistorien du 11° siècle. Les expressions urbs nostra, nostra ecclesia, nostra villa, qu'il emploie en parlant de Cambrai, de la cathédrale de cette ville et de la terre de Lambres qui appartenait au chapitre, font présnmer qu'il était tout à-la-fois citoyen et chanoine de Cambrai. On pense qu'il naquit vers 1017. La Biographie universelle, III, 268, a suivil'erreur ancienne et vulgaire d'après laquelle on confondait ce personnage avec un autre Baudri, évêque de Noyon et de Tournai au 12° siècle. Ce sont les Bollandistes qui, les premiers, ont détruit cette opinion, Act. Sanctorum ad diem 11 august., p. 570. Les auteurs de l'Hist, litt. de la France, t. VIII, p. 400, adoptant le sentiment des Bollandistes, l'ont fortifié d'arguments nouveaux et irrésistibles. Notre Baudri exerça les fonctions de secrétaire sous Gérard de Florines. saint Liébert et Gérard II, tous trois évêques de Cambrai. Au mois de février 1082, il se rendit, de l'agrément de Gérard, à Téronanue, où il était désiré par l'évêque Hubert, qui le nomma chantre de son église, Baudri vivait encore en 1094, puisque Renaud, archevêque de Reims, lui adressa une lettre an mois de janvier de cette année, qui pour nous serait 1095. Les ouvrages qu'on lui doit . sont : I. Vita S. Gaugerici, episcopi cameracensis, insérée dans le recueil des Bollandistes par Pierre Van den Bosch, qui y a joint un excellent commentaire reproduit par J. Ghesquière dans les Acta Sanctor. Belgii, t. II, p. 256-270. II. Chronicon cameracense et atreba-

<sup>(1) &</sup>quot; Il était d'abord très-exalté, dit Beffroy de Reigny, mais il mit de l'eau dans son vin. C'est un galant bomme.»

BAU

tense, Donai, 1615, in-12. Cette édition, due aux soins de Georges Colveneere, docteur en théologie et professour à l'université de Donai, est enrichie de notes historiques, topographiques et philologiques qui la font rechercher des érndits; elle était déjà rare an milieu dn 17° siècle. Gilles Boncher , jésuite, mort en 1665, en préparait une nonvelle. sans doute d'après le mannscrit de Saint-Vaast d'Arras, dont une copie incomplète se trouve encore anjourd'hui à la bibliothèque publique de cette ville. On a imprimé en 1786, a Cambrai, chez S. Berthond, nne continuation du Chronicon, sons ce titre: Supplementum seu continuatio Chronici cameracensis Balderico adscripti, ab anno MLIV ad annum MCXCVI, in-8°, de 64 p. Ce supplément est extrait de la chronique de Lambert Watrelos (V. ce nom, L, 270), d'un mannscrit de Vaucelles, des annales de Hainaut par J. de Guyse et de la chronique d'Anchin. Une nouvelle édition du Chronicon cameracense vient de paraître, par les soins de l'auteur de cet article. III. Chronicon morinense. Cet ouvrage, qui n'a pas été imprimé, fut conservé dans les archives de la cathédrale de Téronanne jusqu'à l'époque où l'évêque Philippe de Luxembourg l'emporta au Mans : on ne sait ce qu'est devenu ce mannscrit. Les ouvrages de Bandri, et surtout le Chronicon cameracense, sont mis au rang des bons documents originanx de l'histoire de France.

BAUDRILLART (JACQUES-JOSEPA), agronome, naquità Givron, en Champagne, le 20 mai 1774, de parents cultivateurs. Il montra des dispositions précoces pour l'étude, et fut admis au collège de Rethel, où il s'appliqua particulièrement aux ma-

thématiques, à la physique et à la chimie. Appelé en 1791 dans la garde nationale de Charleville, il partit l'année suivante pour l'armée avec le bataillon des Ardennes, où il devint quartier-maître. Bientôt il passa dans l'administration militaire et snivit les armées de Sambre-et-Meuse, de Mayence, du Danube et du Rhin. Enfin . il quitta le service en 1801. Il avait amassé par son économie nne faible somme qu'il plaça et qu'il perdit. Cet accident le détermina à solliciter une place dans l'administration des forêts. Cette nouvelle carrière d'aillenrs avait beaucopp d'attrait ponr lui. Il possédait snr l'aménagement des bois des connaissances qu'il avait encore étendues pendant son séjour en Allemagne. Il entra d'abord dans cette administration comme traductenr; et, après avoir passé par différents grades, il devint chef de division en 1819. Ce ne fut que d'après l'éloge qu'elle en entendit faire, que Mile Lepcinteur de Marchère, d'unc ancienne famille de Normandie , désira l'avoir pour époux. Il vivait ainsi fort heureux, lorsqu'une nouvelle organisation administrative le plaça dans un rang inférieur à celui qu'il occupait depuis si long-temps. Il ne put surmonter le chagrin que lui cansa ce conp inattendu. Après avoir langui pendant une année, il mourut à Paris, le 24 mars 1832. Baudrillart était chevalier de la Légion-d'Honneur, membre de la société royale d'agriculture, de la société d'enconragement, de celle de Saxe-Gotha, et de plusieurs autres sociétés savantes, françaises et étrangères. Nous citerons de lui : I. Avec M. Doniel: Collection chronologique et raisonnée des arrêts de la cour de cassation, en matière d'eaux et forêts, depuis et compris

l'an VII (1798) jusqu'en 1808, Paris, 1808, in-8°. II. Avec MM. Doniol et Chanlaire : Annales forestières, onvrage périodique, formant, de 1808 à 1814, 7 vol. in-80. III. Annuaire forestier, 1811, 1812, 1813, in-12. IV. Memoire sur la pesanteur spécifique des bois, etc., Paris, 1815, in-8°. V. Code forestier, avec un commentaire, etc., ouvrage adopté par la direction générale des forets , ibid., 1827, 2 vol. in-12. VI. Traité général des eaux et foréts, chasses et peches, ibid., 1821-28, 6 vol. in-4° et atlas. Cet important ouvrage est un recueil de lois et ordonnances depuis 1219 jusqu'en 1824, avec des instructions, des méthodes de culture, et des dictionnaires techniques. VII Code de la pêche fluviale, avec un commentaire et un dictionnaire contenant l'histoire naturelle des poissons, l'explication des termes de pêche et de navigation, etc., ibid., 1829, 2 vol. in-12 et atlas de 23 pl. On a encore de Baudrillart les traductions suivantes : I. Instruction sur la culture des bois, trad. de l'allemand de L.-G. Hartig, 1805, in-8°. II. Expériences physiques sur les rapports de combustibilité des bois entre eux, trad. du même, 1807, in-12. III. Nouveau manuel forestier . trad. sur la 4º édit. de l'ouvrage allemand de Burgsdorf, 1808, 2 vol. in-8° avec 29 fig. et tabl. , publié par ordre du gouvernement. Baudrillart a aussi rédigé avec Bosc, le Dictionnaire de la culture des arbres et de l'aménagement des bois, 1821, faisant partie de l'Encyclopédie methodique. On trouve dans les Mémoires de la société royale d'agriculture, année 1832, une notice sur Baudrillart par M. Silvestre, secrétaire perpétuel. P-RT.

BAUDRY D'ASSON (An-TOINE), gentilhomme poitevin, était d'une famille qui figure dans les traditions fabuleuses du Bas-Poitou, puisque une de ces traditions va jusqu'à dire qu'un guerrier de cette maison tua le diable (1). Antoine était riche de son patrimoine, et entré dans les ordres, sans être prêtre, un prieuré considérable ajontait encore a son revenu, lorsqu'a 30 ans, il quitta sa patrie et se retira, en 1647, à Port-Royal des Champs près Paris. Par hamilité, il se fit le métayer des religieuses et se livraà tous les travaux de la ferme. A la dispersion de Port-Royal, en 1662, il alla, avec MM: de Ste-Marthe et du Cambout de Pont-Châtean, se loger dans une maison du faubourg Saint-Antoine près de Popincourt, où il mourut en novembre 1668. Son corps fut inhumé à Ste-Marguerite et son cœur porté à N .-D. des Champs. On lui attribue divers ouvrages: I. Placet pour les abbesse, prieure et religieuses de Port-Royal, contre M. l'archeveque de Paris , Paris , 1664. II. Lettre à la sœur Madeleine de Ste-Meltide, qui avait signé le formulaire et qui rétracta sa signature, Paris, 1664. III. Lettre à la mère Dorothée, mise abbesse de Port-Royal, par M. l'archevéque de Paris, en 1667.IV. Lettre au P. Annat, jesuite, touchant un écrit qui a pour titre : La bonne fortune des jansénistes, du 15 janvier 1657. V. Morale pratique des jésuites , nouv édit., Cologne, 166 q et ann. suiv., 8 vol. in-80, par MM. Baudry d'Asson, de Pont-Château , de Ste-Marthe , Ant. Arnauld et Varet. F-T-E.

BAUDRY-D'ASSON (GA-

<sup>(1)</sup> Il y a, à ce sujet, un récit en patois poitevin ayant pour refrain : Borgue so l'aisselle d'asson, Borgue so l'aisselle !

BRIEL), de la même famille que le précédent, né dans le Poitou vers 1755, servit quelque temps dans un régiment d'infanterie, où il parvint au grade de capitaine. Il se retira ensuite dans sa terre de Brachien, non loin des bords de la Sèvre-Nantaise. entre la Châteigneraie et la Forêtsur-Sèvre. D'un caractère violent et vicieux, il avait diminué de beancoup sa fortune, et son genre de vie avait éloigné de lui toute la noblesse du voisinage. Aussi, an commencement de la révolution, il sembla la voir arriver avec plaisir, et fut nommé commandant de la garde nationale de sa localité; mais lorsqu'il vit où l'on en voulait venir, il changea brusquement d'opinion et s'entendit avec Delouche, maire de Bressuire, ponr organiser une insurrection. C'était au mois d'août 1792, et cette levée est la première de la Vendée. Un rassemblément de paysans armés de bâtons, de faux et de fusils de chasse se forma donc dans les paroisses de Moncontant, la Ronde et Saint-Marsault à un jonr donné, et se porta à Brachien, où Baudry et Delouche se trouvaient : de là on se rendit à la Forêt-snr-Sèvre , où l'on brisa tout ce qui se trouvait dans la maison d'un patriote. Le plan de marche n'était pas bien arrêté; car, arrivé au lieu appelé l'Ouchette, à l'embranchement des routes de Bressuire et de Châtillon-sur-Sèvre. on délibéra long-temps sur la route à tenir. Delouche était d'avis de marcher sur la première de ces villes. et Bandry snr la seconde : ce dernier l'emporta. Le rassemblement arrivé au bourg de Rorthais, y rencontra des gendarmes qui voulurent l'empêcher d'avancer; un métayer de la Ronde, nommé Vrignault, excellent tireur, Et fen, tua un des gendarmes, et les

autres prirent la fuite : ce fut la le premier coup de fusil tiré dans la Vendée. Parvenus à Châtillon, les insurgés brûlèrent les papiers du district. S'étant ensuite portés sur Bressuire, ils furent tout étonnés d'y rencontrer umive résistance : les gardes natiomars de Thouars et d'Airvault et les habitants de la ville s'opposèrent à l'entrée du rassemblement, qui revint plusieurs jours de suite à la charge. Bressuire était sur le point de succomber, lorsque, l'alarme étant devenue générale dans le parti républicain des environs, on dirigea sur ce point les gardes nationales de Parthenay, de Saint-Maixent, de Niort, d'Angers, de Nantes, de Saumnr, de Poitiers, etc.; elles arrivèrent au moment où les patriotes ne pouvaient plus tenir. Ce fut le 24 août 1792 que l'engagement décisif eut lieu ; le combat ne fut pas long. En vain les insurgés se formèrent-ils en colonnes serrées; mal armés, mal commandés, ils furent bientôt entamés et mis en déroute. Ils eurent six cents tués et un grand nombre de blessés; la perte des vainqueurs, portée officiellement à soixante morts, fut plus considérable. Des massacres souillèrent cette journée, qui anéantit la première insurrection vendécone. Les deux chefs parvinrent à se sauver; Baudry se tint long-temps caché avec son fils dans nn souterrain creusé tout près de sonpetit manoirféodal. Enfin, en mars 1793, après la grande levée d'armes, il reparut à la tête d'une division qui se rallia à l'armée du centre commandée par Royraud, et concourut avec elle au brillant fait d'armes de la Guérinière et aux autres engagements de cette campagne. Gabriel Baudry eut alors à combattre son propre frère, Esprit Baudry, qui commandait une division de l'armée républicaine. Il se

fit ensuite remarquer aux batailles de Luçon, passa la Loire et fiuit par recevoir la mort en combattant à l'attaque du Mans. Baudry était d'un caractère dur et furt adunné au vin, mais intrépide et sachant se faire craindre et obéir; on le regretta comme un excellent officier d'avantgarde. - BAUNRY, fils aîné du précédent, accompagna son père dans la première insurrection vendéeune, se tint caché jusqu'à la grande prise d'armes, marcha de nouveau avec les ruyalistes et fut tué à l'attaque de Saumur. - BAUMRY D'Assun de Puyraveau (N.), cuusin-germain de Gabriel, figura dans l'insurrection du Bas-Poitou des le principe, et finit par être employé cumme major-général de l'armée de Charrette. Il est mort postérieurement à la secunde F-T-E. restauration.

BAUDUS (JEAN-LOUIS-AMA-BLE de ), né à Cabors eu 1761, d'une famille distinguée de magistrature, fit d'une manière brillante ses études dans cette ville, uù il exerça la charge d'avocat du roi à la sénéchaussée. En cette qualité il muntra une grande fermeté d'apposition aux édits de 1788 qui suscitèrent, dans tuus les parlements, tant d'ennemis aux ministres Brienne et Lamuiguon. Le discours prunoncé par lui, a cette uccasion, pruduisit une impression prufonde, et le fit mander à Versailles ponr y être réprimandé. Plusieurs antres magistrats, qui y avaient été appelés pour la même cause, furent retenus, comme lui, aux arrêts, jusqu'au moment où l'archevêque de Sens et sun collègue eurent donnéleur démission. Les membres du parlement de Toulouse traitérent Baudus avec une haute distinction, lors d'un voyage qu'il sit pour les voir, après son retour de Versail-

les. A l'époque de la nouvelle divisiun de la France en départements, il fut numiné procureur-général-syndic du Lot, et ses compatriutes n'eurent qu'à se luner de sa courte administration. Il prouva sortout que son esprit n'était pas muios conciliant que sun caractère était ferme, dans les querelles viulentes qui s'élevèrent entre les catholiques et les prutestants de Muntauban, querelles qu'il cuntribua puissammeut à apaiser. Mais dès qu'on exigea des ecclésiastiques le serment à la cunstitution civile du clergé, sa cunscience lui imposa le devuir de ne pas y cuncuurir, et par suite il abdiqua ses functions publiques. Ce n'était pas le moyen de se cuncilier les révolutionnaires qu'il avait combattus jusque-là de toutes ses forces. Aussi les frères Ramel le poursuivirent avec un tel acharnement que sa famille et sesamis crurent devuir l'engager à s'éluigner. Il mit sa femme et ses enfants en sureté; puis il se rendit à Paris, d'où il alla juindre l'armée des princes français avec laquelle il fit la campagne de 1702. Magistrat, il avait cru néanmoins devoir suivre l'exemple dunné par la classe de la société à laquelle il appartenait par la naissance. Après le triste résultat de l'invasion de la Champagne, il se retira à Levde : il fut bientôt associé aux rédacteurs de la Gazette de cette ville ; ct ce journal gagna beancuup à sa cuopération. Le régime de la terreur frappa Baudus ; dans la persunne de son père, ancien lieutenant particulier du sénéchal de Cahors, qui périt sur l'échafaud, le 5 juillet 1794. Cumme beaucuup d'autres exilés qui épruuvèrent de pareils malheurs, Baudus ne connut la perte qu'il vensit de faire que par la lecture des junraux. Les progrès des armées de la république française

le contraignirent de s'éloigner en 1795: il erra quelque temps en différentes contrées de l'Allemagne, traversa, par l'hiver le plus rude, toute la Westphalie, conduisant à pied une charrette qui portait une dame de ses parentes et deux enfants en bas âge, et il alla s'établir à Altona où, pour se créer une ressource, il fonda un journal portant le nom de cette ville. Le succès qu'il obtint lui donna l'idée de publier un Tableau de la situation politique de l'Europe. Ce tableau fut très-goûté, et le fit connaître assez avantageusement pour qu'il se décidat à tirer encore mieux parti de ses talents, en se fixant à Hambourg ; la révolution avait, pour ainsi dire , rendu cette ville une cité française, par la quantité de proscrits qui, étant venus y chercher un asile, y trouvaient la plus généreuse hospitalité. Dans le mois de janvier 1796, Baudus mit an jour le premier numéro du Spectateur du Nord, recneil périodique rédigé dans le sens le plus favorable à la cause monarchique, et qui bientôt le signala comme écrivain distingué et comme profond publiciste. Les émigrés les plus remarquables par leur esprit et lenrs connaissances se plurent à enrichir de leurs travaux cette nonvelle publication. Nons citerons entre autres Rivarol , de Mesmon , de Pradt, Charles Villers, Chênedollé, etc. Baudus se réserva spécialement la partie politique. L'esprit-de modération qui animait son coup d'œil, morceau final de chaque cabier, la finesse de ses aperçus, la justesse de ses prévisions, contribuèrent à donner au Spectateur une grande réputation, et firent même à son éditeur-propriétaire une sorte d'existence diplomatique. Dans l'année qui précéda le 18 fructidor

(4 sept. 1797), on parvint & faire pénétrer ce journal en France, et même il finit par être réimprimé à Paris; mais après la réaction de cette époque, force fut d'y renoncer; Baudus fut même inscrit sur la liste des journalistes français condamnés à la déportation. Il n'était heureusement pas sons la main des agents du directoire, qui le poursuivirent jusqu'à Hambourg , demandant son expulsion au sénat. Il en fut quitte pour s'absenter pendant quelques jours . bien dédommagé au surplus de cette persécution par l'intèret que lui témoignèrent ses compatriotes exilés comme lni, les ministres étrangers, et les plus recommandables parmi les babitants du pays. La révolution du 18 brumaire onvrit enfin aux émigrés les portes de leur patrie. Baudus, malgré le vif désir qu'il avait de se rénnir à sa femme et à ses enfants établis en Poitou, ne fut point des premiers à profiter de la faculté accordée. S'étant exprimé dans son journal avec une sévère franchise sur le compte du premier consul, lorsque celui-ci étail général en chef de l'armée d'Italie, il ne voulut rentrer en France qu'avec l'assurance de n'y être point recherché pour sa conduite antérieure, et de pouvoir trouver les moyens de faire vivre une famille nombreuse et dont la fortune tout entière avait été engloutie dans les désastres de la révolution. Ce ne fut qu'en 1802 qu'il obtint sur ces deux points la garantie désirée et qu'il revit enfin sa patrie. On ne lui donna que le temps d'aller faire connaissance avec see enfants qu'il avait laissés bien jeunes encore et d'embrasser leur mère, Il dut repartir immédiatement pour Ratisbonne, où il était nommé résident auprès de la Diète. Cette mission lui procura l'occasion de se rendre utile à la ville de Hambonrg, et de reconnaître ainsi l'hospitalité, les marques d'estime et d'attachement qu'il y avait reçus. Le sénat lui écrivit alors dans les termes les plus honorables en lui envoyant des lettres de hourgeoisie pour lui et pour sa famille, avec trois belles médailles d'or. Les rédacteurs du journal des Déhats, qui avaient souvent inséré dans leurs colonnes des articles du Spectateur du Nord . s'empressèrent de s'adjoindre Baudus comme collaborateur, lorsqu'il fnt de retour de Ratisbonne. Il ne put retourner dans sa ville natale qu'en 1803. L'accueil que lui firent alors tous ses concitoyens le comhla de bonheur. Il fut aussi extrêmement touché de ce qu'anx premières élections qui eurent lieu pour le corps législatif dans le département du Lot, le collège électoral, présidé par Murat, le choisit pour un de ses candidats. M. de Talleyrand et le maréchal Bessières lui donnèrent des lettres ponr nn grand nombre de sénateurs, afin qu'ils fissent tomher leur option sur lui; mais, au moment où cette opération allait se faire, Paris fut consterné par la mort du duc d'Enghien. Baudus renouca aussitôt à toutes les démarches projetées. Du reste, une intrigue avait été ourdie pour empêcher sa nomination. On avait mis sons les yeux du premier consul tous les passages du Spectateur qui renfermaient des réflexions propres à l'irriter. Ce fut là l'origine de la prévention invincible qu'il prit contre Baudus, et qui s'étendit à l'un de ses fils entré dans la carrière des armes. En 1808, la sœur de Napoléon, devenue reine de Naples, ayant voulu charger Baudus de l'éducation de ses enfants, l'empereur refusa long-temps son autorisation, et ne consentit eu-

fin qu'à condition que l'homme qui recevait cette marque de confiance ne porterait pas le titre de gouverneur. L'avenir de la famille de Bandus, qui ne pouvait rien attendre de lui , puisqu'il ne lui restait rien ahsolument de son patrimoine, le décida à accepter cet emploi. Il écrivit, en partant, à son fils aîné : « l'espère ne faire que a du bien. Si ces enfants doivent réa gner, les principes que je leur don-« nerai penvent faire le bonheur des « peuples qu'ils seront appelés à gou-« verner. S'ils ne doivent être que de «simples particuliers, ils y trouvearont encore de quoi être persona nellement heureux. » Baudus ne devait pas voir la fin d'nne telle entreprise : des qu'il eut appris le retour des Bourhons dans sa patrie, en 1814, il se hâta d'y rentrer; cependant il n'arriva guère à Paris que pour être témoin de la catastrophe des cent jours. Le retonr de Napoléon avant été hientôt suivi de la chute de Murat, Bandus alla visiter celui-ci à Marseille, croyant lui devoir, à titre de reconnaissance, des consolations dans sa mauvaise fortune. Il fit plus, il obtint du prince de Metternich un passe-port pour faciliter an roi déchu les moyens d'aller rejoindre sa famille eu Hongrie. Le succès de cette démarche, et les excellents conseils donnés à l'appui, ne purent prévenir la tentative insensée dans laquelle ce guerrier malheureux trouva le terme d'une vie si extraordinaire. Le même sentiment de générosité porta Baudns à faire tons ses efforts pour sauver la tête d'une autre victime de ce temps orageux. Il avait connu Lavallette en Allemagne; il s'était même lié avec lui et en avait recn des services, dont une divergence d'opinion n'avait pu effacer le souvenir. Lavallette ayant 316 été arrêté et conduit à la Conciergerie, au mois de juillet 1815, son ami alla souvent l'y visiter. En novembre, lorsque la coudamnation à mort eut été prononcée et que toute espérance d'obtenir grâce fut évanouie, madame Lavallette implora le secours de Baudus pour qu'il trouvât un asile bien sûr où l'on pût cacher le prisonnier, à l'évasion duquel elle travaillait avec courage et confiance. Après bieu des réflexions sur le moyen de satisfaire une femme désolée, il demanda deux heures pour lui rendre compte de la réussite d'une démarche qu'il allait tenter. Ou était à l'avantveille du jour fixé pour l'exécution. Baudus avait aussi été lié d'amitié avec Bresson, alors chef de division au ministère des affaires étrangères. Ce deruier avait été conventionuel et s'était exposé dans le procès de Louis XVI à la fureur des plus ardents révolutionnaires par un vote très énergique en faveur de ce prince, voué d'avance au martyre. Proscrit, lui-même, et obligé de fuir peu de temps après, Bresson n'avait dù son salut qu'au dévouement d'nn homme qui lui était jusqu'alors inconnu , et qui l'avait , pendant deux ans , caché à ses risques et périls, chez lui , dans les montagnes des Vosges. Madame Bresson avait sonvent dit à Baudus qu'elle avait fait , à cette terrible époque de sa vie, le vœu de sauver un proscrit politique, si jamais le ciel lui en fournissait les moyens. Il se rappela cette circonstance, alla la trouver, lui parla de la position et des instances si pressantes de madame Lavallette. Cette excellente femme parut ravie de pouvoir saisir enfin une occasion de remplir l'engagement que la reconnaissance lui avait dicté. Il ne perdit pas une minute pour annoncer à la femme du condamné

le succès de sa négociation. Tout fut calculé dans la journée entre ces trois personnes, et le leudemain au soir Baudus alla prendre le fugitif dans sa chaise à porteur, à peu de distance du Palais de Justice, le conduisit à un cabriolet où s'était placé, comme cocher, un autre ami, qui le transporta avec la plus grande rapidité à l'extrémité de Paris, et ensuite au coin de la rue Plumet. La, à un signal convenu, Lavallette fut remis eutre les mains de Baudus, qui s'y était trouvé à point nommé, et lui fit prendre à pied, par un temps affreux, et à huit heures du soir , la direction assez longue qui devait le mener à la porte du ministère des affaires étrangères, occupé alors par le duc de Richelieu. On peut lire dans les mémoires de Lavallette le détail singulièrement intéressant de son entrée mystérieuse dans cette maison, de l'asile que M. et madame Bresson lui donnèrent avec tant de générosité et de délicatesse, enfin du rôle important que le dévouement d'amitié de Baudus lui fit jouer en cette occurrence difficile. Ce fut encore lui qui, dix-huit jours après, accompagné de Bressou, meua Lavallette, par de nombreux détours, chez la personue qui devait le faire arriver en voiture à l'hôtel habité par un des officiers anglais auxquels il dut sa sortie de Paris et de la France (9 janv. 1816). Il n'y a qu'une seule inexactitude dans le récit complet qu'offre cette partie des mémoires cités tout à l'heure : Baudus n'était pas alors employé au ministère des affaires étrangères; il ne le fut que quelque temps après. Il entreprit pour le compte de ce département un long voyage en Suisse et en Allemague, Sa correspondance avec le ministre (1)

<sup>(1)</sup> Il preunit, dans ses lettres, le titre d'huto-

et les employés principaux donna l'idée de créer pour lui, à son retour, un bureau de traduction des journaux étraogers. On devait rédiger des notes sur ce qu'ils contenaient de plus remarquable. Baudus, avec sa capacité, son caractère et les droits que lui donnaient les services qu'il avait rendus précédemment, pouvait remplir des fonctions bien plus importaotes. Plus tard, ce fut sous sa direction que s'exerça la censure sur tout ce qui, en fait de gazettes et de décrets politiques, venait du dehors de la France. Lorsque le duc de Richelieu reprit le porte-feuille des affaires étrangères, après l'assassinat du duc de Berry, il écrivit à Baudus, éloigné de Paris et malade, une lettre pressaute pour qu'il vînt l'y joindre : celui-ci, une fois arrivé, ne put résister à la demande instante et souvent répétée d'accepter une part dans la censure des écrits péridioques. Les désagréments qu'il éprouva pour avoir cédé, et les calonnies dont il fut l'objet , l'abreuvèrent d'amertumes , au point d'agraver l'état facheux de sa santé. Il mourut le 17 sept. 1822.

BAUFFREMONT (ALS-MARDER-ENMANUEL-LOURS, due de), fils du prince de Listenais, vice-amiral de France, de l'une des plus aucieuses maisons de royaume (1/5 cy. BAUFFRONT, III., 554), puisqu'elle est issue des Courtenai, qui donnérent des emprerars à Constantique, de dont un des héritiers (Pierre de Courtenai) époussa la CUPETRE de COURTENAI DE COURTENAI ÉPOUSSA LA COURTENAI ÉPOUSSA LE COURTENAI ÉPOUSSA LA COURTENAI ÉPOUS LA COURTE LA COURTE

riggraphe da ministère des officires étenagiores ; l'ince fairait point partie de la constaine de cerure. Mais le due de Richelieu, président du constél, avait jubleun l'escretie d'une censure particolière au les nouvelles de l'étragger, et les journalistes étaient tenun d'envoyer, au bureau de Baudau, seulement les cartais des gezettes étrapères ; que la commission de censure n'avait point à revier. V—va.

fille de Louis VI , uaquit à Paris en 1770. Il se rendit en 1787 à Madrid, où il épousa, le 13 mai de cette année, la fille du duc de La Vauguvon, alors ambassadeur de France près la cour d'Espagne, et devint ainsi le beau-frère du prince de Carency (Voy. CARENCY, au Suppl.). En 1792 il se rendit en Allemagne, et fut, avec les princes français émigrés, de la malheureuse expédition de Champagne. Il retourna en Espagne par l'Angleterre aussitôt après, et fit les campagnes de 1793 et 1794 dans les armées espagnoles. Des que la paix fut signée à Bale en 1795 . il réussit à se faire rayer de la liste des émigrés, et rentra en France, où il se sonmit pleinement à tous les pouvoirs qui se succédèreot. Il recouvra des-lors tontes ses propriétés, et ne tarda pas à se rendre en Franche-Comté, pour y habiter les terres dont il venait d'hériter par la mort de son oocle. Le zèle qu'il manifesta pour le gouvernement impérial lui fit donner le titre de comte et la présidence du collège électoral de la Haute-Saône. Ce fut eo cette qualité qu'étaot présenté à Napoléon, le 12 avril 1812, à la tête d'une députation , il lui adressa une harangue très-respectueuse, qu'il terminait en déposant à ses pieds les sentiments d'amour, d'admiration et de respect dont les habitants de son département étaient animés. L'aînédes fils du comte de Bauffremont était alors aide-decamp de Murat, et le cadet officier de cavalerie. En 1814 il recouvra son titre de duc, par suite de l'ordonnance qui rétablit l'ancienne noblesse. mais il ne fut pas nommé pair de France par le roi. En revanche, Napoléon le porta sur la liste de ceux qu'il créa le a juin 1815; mais, jugeant les évenements avec sa sagació ordinaire, le due do Bandfremont s'ecanas sur sa sané, et ne vint pas preudre part aux delibérations de la chambre; ce quí fut acto de son enirée le 17 a aoit suivant dans la nouvelle chambre des pairs que refa Louis XVIII. Il continua cependant à vivre dans la retraite. Ce ne fut qu'à la fin de 1835 qu'étant venn dans la capitale pour des moitis de santé, il y mourat, le 8 décembre de cette amnée, des suites du choléra. M.— D;

BAUHUIS (le P. BERNARD), en latin Bauhusius, jésuite, naquit en 1575 à Anvers. Après avoir terminé ses études, il embrassa la règle de Saint-Ignace, et professa quelque temps les humanités au collège de Bruges. Son talent ponr la chaire le fit ensuite appeler à Lonvain, d'où, par l'ordre de ses supérieurs, il alla précher et catéchiser dans les principales villes des Pays-Bas. L'extérieur mortifié du P. Baubuis ajoutait à l'effet de ses discours plus solides qu'agréables, et dans lesquels il s'occupait moins de plaire que d'instruire. Epuisé de fatigues, il tomba malade et mourut à Anvers , le 25 nov. 1620. Outre nn recueil de cantiques en flamand, a l'usage des missions et des catéchismes, on a de lni : Epigrammatum libri IX, Anyers, 1615, 1619, 1620, in-12. C'est de ce volume que fut tiré le fameux vers à la Vierge:

Tot tils uns does, tirgo, quot sidera cols, dans lequel on reconsult arce étonnement la singulière propriété de ponvoir être combiné de 1023 manières, nombre égal à celui des étoiles que l'astronomie avait alors calculées. Le avant Erçuis Plateaus (Henri Dupuy) le publia sous toutes les formes dans le volume inituilé: Promes dans le volume inituilé: Proteus Parthenius, unius libri versus,

unius versus liber, Anvers, 1627, in-4°. Ce vers a depnis occupé denx célèbres mathématiciens, Jacques Bernonlli et le P. Prestet. Le second l'a trouyé susceptible de 3376 combinaisons. Mais en négligeant la mesure, suivant Bernoulli, les mots dont ce vers se compose peuvent être combinés de 40,327 manières. Le P. Dobert (V. ce nom, XI, 454) s'est également exercé sur le vers de Bauhuis, dans le chap. 35 de ses Récréations littérales, où il cite l'exemple d'un vers français, à la vérité fort médiocre, qui peut se combiner de seize manières. Voy. la Biblioth. Soc. Jesu du P. Southwel. 629, et l'Examen critiq. des dict. de Barbier, q1. W-s.

\* BAUMANN (NICOLAS), Dans l'article qui se trouve au tome III. page 567, on avance comme probable qu'il est l'autenr de la samense satire intitulée Renier-le-Renard, laquelle passe généralement ponr être de Henri d'Alkmar. Cette erreur, qui s'est glissée aussi dans l'Atlas ethnographique de M. Adrien Balbi, a été mise en circulation par Georges Rollenhagen dans la préface de son Froschmaeusler, ou nouvelle Batrachomyomachie, Magdebourg, 1598, in-80, et le savant Morbof l'a répétée après lui dans l'ouvrage intitulé : Unterricht von der teutschen Sprachen und Poesie, 1682, 7° ch. Le texte, attribué à Baumann, est bien de Henri d'Alkmar, qui, au surplus, n'est pas l'inventent de cette fable à laquelle d'ancieunes poésies des tronbadonrs contiennent des allusions, et dont Richard Cour-de-Lion disait, vers 1171, au dauphin

d'Auvergne :

Daffin, jeus voill déressier ,
Vos e le comte Guion ,
Que an en ceste seison
Vos feistes bon goerrier

El vos jurastes en moi Et men portastes tiel foi Com a Aengris a Rainart Et sembles don poil liart.

Depuis que l'article de Banmann a été écrit, c'est-à-dire depuis l'année 1811, on a publié plusieurs éditions du Renard. Méon a imprimé, en 1826, le romau français de Perrot de Saint-Cloud avec ses différentes branches, roman où le ton de la satire générale et de la plaisanterie remplace la plupart des intentions politiques et des allusions historiques qui forment le fond du poème bassaxon. En 1812, un texte en vers flamands on hollandais fut inséré dans le Bragur de F.-D. Graeter, d'après un manuscrit de Comburg à Stattgart. C'est un fragment de 3,455 yers. mais imprimé incorrectement et snr lequel F. Weckherlin a fait une dissertation. M. J. Scheltema, a reproduit en 1826, le texte de Henri d'Alkmar, et M. F .- J. Mone, en 1832, a mis au jour nne version en vers élégiaques latins qu'il croit être du 9° siècle avec des interpolations dn 12°, opinion que ne partage pas M. J. Grimm, qui vient de donner sur ce sujet un ouvrage important, Au reste, le nombre des livres qui ont rapport à l'intéressante question de l'origine de la fable dn Renard augmente tons les jours. On peut consulter entre autres, avec autant d'agrément que de fruit , H. Hoffmann, Fundgruben (Sources de la littérature du Nord), P. Ire, pp. 240-242; le même, Horæ belgicæ, P. Ire, pp 125-128; le même encore, Anzeiger für Kunde der deutschen mittelalters, juin 1833, pp. 113 et 114; J.-F. Willems, Messager des sciences et des arts, 3º liv. 1833, pp. 329-351; J .- Ch .- H. Gittermann, Ueber die quellen des plattdeutschen Gedichts, etc., Hanov. Ma-

gaz., 1828, pp. 680-690, ainsi qu'une dissertation de Schrader dans le même recueil, 1829, pp. 321-328, 335-336; enfin, les écrits relatifs à l'histoire littéraire de J .- G. Eichorn, L. Wachler, A. Koberstein, Floegel, Tiaden , Horn , L. Meister , E .- J. Koch, F .- H. von der Hagen et J .-G. Busching , C .- H. Jordens , Fr. Bouterweck, Th. Heinsins, etc. , Brunet , Nouv. recherches , et surtout Reinhart Fuchs von Jacob Grimm , Berlin, 1834, in-80, et enfin les articles de M. Raynouard, dans le Journal des Sayants. R-F-0.

BAUMANN (JEAN-FRÉDÉRIC-Théodore) naquit le 24 mai 1768 à Bodenteich , dans le duché de Lnnebourg, où son pero était ministre protestant et snrintendant. Il fit de très-bonnes études à l'université de Goettingen, et entra fort jeune an service de Prasse en qualité d'auditeur près la cour sonveraine de la Vieille-Marche. En 1793 il devint assesseur près le tribunal suprême de la Prusse occidentale à Bromberg, et fut nommé, en 1795, conseiller de la régence à Thorn. En 1796 il suivit à Varsovie la régence, qui alla s'établir dans cette ville , et rénnit à sa charge de conseiller celle de juge supérieur de la loterie. En 1806 il obtint le titre de conseiller intime de justice. Son activité, et surtout son extrême probité, lui acquirent l'estime de tous ceux qui le connurent. Lors des malheureux évènements de 1807, Baumann quitta Varsovie, malgré les offres brillantes qui lui étaient faites par le nouveau gonvernement : il se retira à Berlin, où il resta sans emploi jusqu'en 1808, époque à laquelle le roi lui donna provisoirement la place de directeur et juge de la ville de Neumark. Deux ans après il fnt nommé conseiller de

la régence et chargé de plusicars affaires de finances importantes. En 1815 le roi de Prusse le nomma commissaire-général pour l'organission de la landwehr ; mis en 184, directure de la régence de Posse, so le titre de vice-président. Devene n 1824, Bauman mourut en 1850. C'était un homme de hecatoop d'esprience dans l'administration. Il requit de son souverain la décoration de l'algiberonge et des titres de no-

blesse. BAUME-SAINT-AMOUR (PHILIPPE DE LA), marquis d'YENNES, était fils de Philibert de la Baume, baron de Saint-Amour, et d'Hélène Perrenot, nièce du cardinal de Granvelle. Destiné dans sa première jeunesse à l'état ecclésiastique, il fut pourvu d'un canouicat au chapitre de Besançon; mais il le résigna pour suivre le parti des armes. Dans cette carrière, dit Pelisson, il se fit. plus remarquer par l'assiduité du service que par aucune action d'éclat. Toutefois le grand Condé lui rendait le témoignage de l'avoir vu bien faire au combat des Dunes et à la retraite des lignes devant Arras. Après la paix des Pyrénées (1659), il alla solliciter à Madrid la récompense de vingt-sept campagnes dans les Pays-Bas; et il obtint, en 1661, la place de gouverneur de Franche - Comté. Cette province, pauvre et sans commerce, venait d'être le théâtre d'une longue guerre, qui l'avait entièrement ruinée. L'autorité souveraine s'y trouvait dans les mains du parlement de Dole, « incapable, dit Pelisson. de donner conscil ni d'en prendre . ne sachaut ni obéir ni commander » (Relation de la conquéte du comté de Bourgogne). Dès son arrivée, le marquis d'Yennes, rempli de zèle,

mais d'un caractère faible, se vit contrarié dans toutes les mesnres qu'il voulut prendre en cas d'une nouvelle invasion des Français. Ne pouvant compter ni sur des secours d'Espagne, ni sur la neutralité des Suisses, il se trouvait réduit, en cas de guerre, à ses propres forces, qui consistaient dans sept bataillons de milices mal armés et mal équipés. Averti, dans les premiers jours de janvier 1668, qu'une armée française rassemblée sur les frontières se disposait à pénétrer dans la province, et que le roi lui-même devait en prendre le commandement, le marquis d'Yennes se hâta de rassembler les milices et de les distribuer dans les villes ct châteaux qui paraissaient le plus en état de résister. Le 2 février il partit de Dole, y laissant pour toute garnison 300 hommes de milices, et courut à Besançon, à Salins, à Gray, pour s'assurer de la situation de ces places et donner ses derniers ordres. De nombreux détachements français s'étaient déjà montrés sur différents points. Ne pouvant tenir la campagne, puisqu'il n'avait pour toute escorte qu'une dizaine de cavaliers, il prit le parti de se retirer dans le château de Joux, forteresse regardée comme inexpugnable , où il devait être micux placé que partout ailleurs pour recevoir les secours qu'il avait demandés au gouverneur du Milanais et aux Suisses , s'ils se décidaient enfin à l'aider dans ce péril pressant. Dès le lendemain il y vit arriver les débris de la garnison de Besançon, consistant en deux soldats, un tambour et quelques officiers. La reddition de cette place fut suivie de celle de Salins, dont les forts étaient dépourvus d'artillerie et de munitions. Dole, investi le 10 février, capitula le 14. Le château de Joux n'était

défeudu que par quelques paysans du voisinage, effrayés par les rodumontades du marquis de Noisy, qui les menaçait de les faire pendre s'ils osaieut tirer, et d'incendier leurs fermes s'ils balaocaient encore à reconoaître l'autorité de Louis XIV. Forcé d'accepter les cooditions qu'on lui proposait, le marquis d'Yennes fut conduit au camp devant Gray, dont Louis XIV se réservait de faire le siège en personne. Excepté cette place, qui ne se défendait que parce qu'elle n'était point encore attaquée, Ionte la provioce était soumise. Louis XIV chargea le marquis d'Yeunes de décider les habitants de Gray à s'éparguer, par nne prompte soomission, les malheurs que ne pourrait manquer de leur attirer une résistance inutile. Par l'occupation de cette ville, le roi de France se vit, en moins de trois semaines, maître d'une provioce qui, trente aos auparavant, n'avait pu être été cotamée par une armée plus nombreuse (Voy. Boy-VIN, V, 442). Flatté de ce succès, dont les courtisans ne manquerent pas d'exagérer l'importance, Louis XIV voulut consoler le marquis d'Yennes des rigueurs de la fortnne; il lui conserva le titre de lieutenantgénéral avec un traitement de vingt mille livre's et sa résideoce au chàteau de Gray. Mais la générosité du monorque fut mal interprétée, et les Francs-Comtois regardèrent le malheoreox général comme le complice des traîtres qui avaient vendu leur province à la France (Voy. VATTEVILLE, XLVII, 586). Il était venn solliciter à Paris un passe-port pour Broxelles; informé qu'il serait arrêté dans cette dernière ville, et conduit à Madrid, où son procès devait s'instruire, il jugea prudent de différer son départ josqu'à ce que

les jages, revenus de leurs préventions, fussent en état d'apprécier les faits. Par le traité d'Aix-la-Chapelle, du 2 mai 1668, l'Espagne recouvra momentanément la Franche-Comté. Le marquis d'Yennes fut remplacé dans son gouvernement par le prioce d'Aremberg. C'est alors qu'il publia, sous le titre d'Apologie, un mémoire dans lequelil prouve jusqu'à l'évidence qu'il avait fait tout ce qui pouvait dépendre d'un homme d'honneur pour préserver de l'invasion uo pays ruiné par les guerres précédentes et abandonné à ses propres forces. Ce mémoire, auguel il faut joindre la Correspondance du marquis d'Yennes avec le parlement de Dole (1), est un des plos curieux monuments que l'on puisse consulter pour l'histoire de la première conquête de la Franche-Cumté par Louis XIV. Malgré le sentiment de son iunocence, il n'osa point reparaître daos un pays où l'aurait poursuivi la haine dn parlement, dont il avait dévoilé la conduite. Il ne survecnt pas long-temps à sa disgrace, et l'on peut conjecturer qu'il mourut à Paris vers 1670, dans un âge assez avancé; mais telle était la force des préventions qui subsistaient contre lui, qu'aucun des historiens francs-comtois, ni même des généalogistes de sa maison n'a daigné recueillir la moindre particularité sur son sort depuis son départ de la province. C'est donc à son Apologie et à l'histoire de Louis XIV par Pelisson qu'il faut recourir pour trouver quelques détails sur un personnage oublié dans les dictionnaires fraocais, très-mal à propos, puisque son uom se

<sup>(1)</sup> Ces deux ouvrages, imprimés sans nom de ville, mais vraisemblablement à Paris, en 1664, sont devenus tris-races; l'Apologie du nuequis d'Tennes est un petit in-4<sup>5</sup> de 75 p. 124 Correspasdence avec le parlement forme une partie séparé de 127 p.

rattache à l'une des époques les plus brillantes de la monarchie, celle de son agrandissement et de l'affaiblissement de l'Espagne. W—S.

W-s. ment de l'Espagne. BAUMES (JEAN-BAPTISTE-THÉO-DORE), médecia et professeur de la faculté de Montpellier, mort en 1828, s'est principalement fait connaître par ses tentatives pour établir une théorie pathologique fondée sur la chimie, a l'époque où Fourcroy usait de tout l'ascendant de sa puissante éloquence ponr réduire la médecine à n'être qu'une section secondaire de la science des affinités. Cependant, quelque fongueux chémiatre qu'il eut été dans sa jeunesse, il finit par reconnaître la faiblesse des fondements du système qu'il avait prétendu établir, mais auquel il n'a jamais entièrement renoncé. Les nombreux ouvrages qu'il a publiés, et dans lesquels on reconnaît un observateur exact, lui ont mérité à juste titre la réputation de bon praticien. I. De l'usage du quinquina dans les sièvres intermittentes, Paris, 1785, in-8°. II. Mémoire sur la maladie du mésentère, propre aux enfants, que l'on nomme vulgairement carreau, Paris, 1788; 1806, in-8°. III. Traite des convulsions des enfants. leurs causes et leur traitement, Paris, 1789, 1805, in-8°. IV. Mémoire sur les maladies qui résultent des émanations des eaux stagnantes et des pays marécageux, Paris, 1789, iu-8º; trad. en allemand, Leipzig, 1792, in-8°. V. Traite de la phthisie pulmonaire, Paris, 1798; 1805, 2 vol. in-80, ouvrage bien fait et que l'on peut lire avec fruit. Il a été traduit en allemand par Fischer, Hildburgshausen, 1809, in-8°. VI. Essai d'un système chimique de la science de l'homme, Paris, 1798, in-8°; trad.

en allemand par Karsten, Berlin, 1802, in-8°. VII. Traité élémentaire de nosologie, Paris, 1801 et 1802, 4 vol. in-8°. C'est dans ce traité que Baumes a consigné ses idées sur la théorie et la classification chimique des maladies, vues qui n'ont guère obtenn d'autre approbation que celle de lenr auteur, et qui ne sout en effet qu'ingénieuses. VIII. Topographie de la ville de Nímes et de sa banlieue , Nîmes , 1802, in-4º. IX. Traité de la première dentition et des maladies souvent très-graves qui en dépendent, Paris, 1805, in-8°. X. Traite sur le vice scrofuleux, Paris, 1805, in-8°. XI. Traité de l'ictère ou jaunisse des enfants, de naissance, Paris, 1806, in-8°. XII. Eloge de Barthez, Montpellier, 1807, in-40: cet éloge, généralement bien pensé, est écrit avec plus de soin que les autres productions de Baumes, qui pour la plupart sont très-négligées sous le rapport de la langue et du style. XIII De l'instruction publique dans ses rapports avec l'enseignement dessciences et arts appelés libéraux en général, et de la médecine en particulier, Montpellier, 1814, in-8° XIV. Examen des réflexions de Bergasse sur l'acte constitutionneldu Senat, Montpellier, 1814, in-8°. Baumes a inséré en outre, dans le Journal de la société de médecine pratique de Montpellier. nne multitude d'articles critiques généralement peu mesurés et parfois même très-virulents. Un de ses faibles était de déclamer contre les chirurgiens du siècle, et de regretter le temps où , réduits au rôle de manœuvres, ils étaient les esclaves avilis des médecins. J-p-n.

BAUMETZ. Voy. BEAUMETZ. BAUR (SAMUEL), biographe, né à Ulm le 31 janvier 1768, avait pour père nn changeur qui, né pauvre, s'était à force d'économie élevé à cette position. Destiné des son enfance & l'état ecclésiastique, il fit ses premières études au gymnase de sa ville natale ; puis, en 1791, il fut envoyé à l'université d'Iéna. Aux études théologiques que lui imposait sa vocation , il joignit celle de l'histoire politique et littéraire qui resta toujours sa science favorite. Il contracta en même temps des liaisons avec des hommes anssi honorables que savants; et par leur moyen il mit à profit, même pécuniairement, son séjour à Iéna. Une hypocondrie violente le força de quitter l'université avant d'avoir achevé ses cours. Il revint à Ulm, et après une interruption de neuf mois il les reprit à l'université de Tubingue, Revenu encore une fois dans sa ville natale, il s'y essaya publiquement dans l'éloquence sacrée. Ses prédications eurent du succès ; et, avec les applaudissements du public, il obtint de ses supérieurs, dans l'automne de 1794, le vicariat, et bientôt le titre de ministre de Burtenberg (entre Ulm et Augsbourg). De là il passa en 1800 à Gættingen. A cette paroisse, d'un revenu convenable, il joignit en 1805 celle d'Alpek , qui en est voisine; et, en 1810, les fonctions de doyen. C'est là qu'il passa le reste de sa vie, partageant son temps entre ses obligations ecclésiastiques et ses gouts litttéraires. Quoique d'une constitution très-faible, il sut, par des soins hygiététiques, se maintenir en santé jusqu'à nn âge assez avancé. Il mourut le 25 mai 1832. Samuel Baur était regardé comme un des écrivains les plus féconds de l'Allemagne: ses ouvrages, y compris quelques traductions, ne forment pas moins de cent cinquante volumes.

Nous n'indiquerons que les principaux : I. Archives d'esquisses relatives aux principes de la religion, Hildburghausen, 1796-1800. 4 vol. II. Plans de prédications sur toute la morale chrétienne, Leipzig, 1803-5, 3 vol. III. Tableaux intéressants de la vie des personnages mémorables du XVIIIº siècle, ibid., 1803-21, 7 vol. IV. Repertoire pour tous les actes qui font partie des fonctions du ministre prédicant . Halle. 1805-6, 12 vol.; 2º édit., 1820. V. Nouveau dictionnaire manuel historique, biographique et littéraire, Ulm, 1807-16, 7 vol. Le Manuel biographique n'a pas manqué de quelque réputation. VI Tableaux des révolutions, soulévements, etc., les plus remarquables, ibid., 1810-18, 10 v. VII. Faits mémorables de l'histoire des hommes, des peuples et des mœurs, ibid., 1819-29, 11 v. VIII. Livre de conversations historico-biographiques, ibid., 1822-31, 7 v.IX. Cabinet historique de raretés, Augsbourg, 1826-31, 6 v. On voit que presque tons ces ouvrages appartien- , nent à la classe des simples compilations. Parmi ses traductions nous citerons celle des Observations de Tavernier sur le sérail du grand-seigneur, Memmingen, 1789; de Gonzalve de Cordoue, Berlin, 1793, 2 v.; des Caractères de La Bruyère. Leipzig, 1790, et de la Correspondance de Duval avec A. Sokolov, Nuremberg, 1792, 2 v. Banr avait aussi donné beauconp d'articles biographiques à l'Encyclopédie d'Ersch et Grnber. Р-от.

BAUSSET (Louis-François de), cardinal, naquit le 14 décembre 1748 à Pondichéry, où son père occupait une place importante. Amené

de bonne heure en France, il fit ses premières études au collège de La Flèche et les termina à celui de Beauvais, à Paris. Destiné à l'état ecclésiastique, il entra an séminaire de Saint-Sulpice, et obtint, bien jeune encore, un canonicat dans la cathédrale de Béziers et un béuéfice simple dans le diocèse de Fréjus. Deux prélats de son nom occupaient alors ces sièges et semblaient vouloir à l'enyi l'attacher à leurs diocèses; mais l'abbé de Bausset renonça dans la suite au canonicat de Béziers, et le titre de recteur de la chapelle du Saiut-Esprit qu'il avait dans le diocèse de Fréjus ne lui servit guère qu'à être député à l'assemblée du clergé de 1770. Il se lia avec M. de Boisgelin, nommé cette même année archevêque d'Aix : ce prélat le fit son grand-vicaire, et se plut à le former aux affaires. Placé à la tête d'une administration importante, soit comme archevêque d'Aix, soit comme président des états de Provence, il aimait le travail et en inspirait le goût à ses grands-vicaires. C'était à qui ferait sous lui l'apprentissage de l'épiscopat, et M. de Bausset regardait comme un bonheur d'avoir joui pendant plusieurs années des entretiens et des conseils d'un chef aussi habile et aussi éclairé. Il eut bientôt occasion d'appliquer les lecons qu'il en avait reçues. De tristes divisions avaient éclaté dans le diocèse de Digne, où l'évêque, M. de Caylns, était ouvertement brouillé avec le chapitre. On engagea ce prélat à renoncer à l'administration de son siège et à donner ses pouvoirs à l'abbé de Bausset. Celui-ci, arrivé à Digne en 1778, parla le langage de la douceur et de la modération, consola des hommes aigris et obtint du chapitre tout ce qu'il voulut. La paix sut retablie dans le diocèse,

et cet henreux résultat fot attribué à l'esprit conciliant et anx manières aimables de M. de Beausset, qui resta que ques années à Digne comme grand - vicaire de l'évêque. En 1784, il fut nommé à l'évêché d'Alais, diocèse où les protestants étaient nombreux et qui faisait partie du Languedoc. L'évêque siégeait dans les états de cette province, et ce fut comme leur député que M. de Bausset adressa à M™ Elisabeth, sœur de Louis XVI, une harangue qui fut imprimée dans divers recueils et citée comme un modèle de goût et de délicatesse. On lui proposa, en 1788, l'évêché de Grenoble, qu'il refusa ; il fut membre des deux assemblées des notables en 1787 et 1788; mais on croit qu'il n'assista point à la deuxième. C'est par erreur qu'on a dit qu'il avait été membre de l'assemblée constituante: cette assemblée ayant supprimé le siège d'Alais, le prélat réclama par des lettres du 12 juillet et du 27 novembre 1790, qui ont été imprimées. Sa lettre pastorale du 12 mai 1791 offre autant de modération que d'attachement aux principes. Le prélat sortit de France vers la fin de 1791; et il v rentra l'année suivante, probablement un peu avant le 10 août. Bientôt les mesures de terreur vinrent l'y atteindre; il fut écroué et enfermé dans un morastère transformé en prison, et passa plusieurs années dans le couvent de Port-Royal, rue de la Bourbe; on l'y oublia, et il échappa aux tribunaux révolutionnaires. Mis en liberté après la chute de Robespierre, il se retira dans une maison de campagne à Villemoisson, près Longjumeau, où habitait Mme de Bassompierre sa parente. Ce fut son sejone pendant la plus grande partie de l'année, et il ne fit plus à Paris

que quelques voyages rares et courts ponr voie ses amis. Dans le nombre était l'abbé Émery, supérieur-géoéral de Saint-Sulpice. Une houreuse conformité de vues et de caractère établit entre eux des rapports intimes, et ils se consultaient mutuellement pour leurs écrits. Ce fut de concert avec cet abbé que l'évêque d'Alais rédigea des Réflexions sur la déclaration exigée des ministres du culte par la loi du 7 vendémiaire an IV; 1796, vol. in-8°, qui reparut l'année suivante avec quelques additions, sous le titre d'Exposé des principes sur le serment de liberté et d'égalité, et sur la déclaration .... Emery fut éditeur des deux écrits. L'évêque d'Alais s'empressa d'adhérer à la demande faite en 1801 par Pie VII aux évêques de France de se démettre de leurs sièges, et publia en cette occasion une lettre à ses grands-vicaires. sous la date du 24 décembre 1801; on y trouve des considérations aussi judicieuses qu'élégamment exprimées, sur la situation de l'église à cette époque. La réputation de l'ancien évêque d'Alais devait lui procurer nne place dans la nouvelle organisation de l'église de France en 1802; mais déjà une maladie grave, la goutte, lui ôtait tous les moyens de remplir les fonctions ecclésiastiques; elle le priva peu a peu de l'usage de ses jambes, et c'est au milien de douleurs graves qu'il a composé les deux ouvrages qui ont le plus contribué à sa gloire. Le cardinal de Boisgelin étant mort en 1804. M. de Bausset lui paya son tribut de regrets par nne Notice historique assez étendue et écrite avec autant de goût que de sensibilité; elle parnt d'abord in-12, et a été réimprimée à la tête des OEuvres de M. de Boisgelin , 1818 , in-8". Emery, avant acquis les manuscrits de Fé-

nelon, les communique à l'évêque d'Alais, qui forma d'abord le projet de donner une nouvelle édition des œuvres de l'archevêque de Cambrai : sa correspondance, que nous avons eue sous les yeux, nous l'apprend; mais M. Emery eogagea ensuite son ami à composer une histoire de Fénelon, qui parut en 1808, en 3 vol. in-8", et eut le succès le plus éclatant (1). Il s'en fit plusieurs éditions en peu d'années, et l'ouvrage fut désigné en 1810, par l'institut, comme méritaut un des prix décennaux, lesquels, comme on sait, ne furent point distribués (2). Lors de la formation de l'nniversité, M. de Bausset en fut nommé couseiller titulaire; peu auparavant, il avait été fait chanoine de Saint-Denis. Quelques persounes avaient paru craindre que l'Histoire de Fenelon ne tendît à diminuer la haute réputation de l'évêque de Meaux; M. l'évêque d'Alais répondit victorieusement à ce reproche : il composa l'Histoire de Bossuet, qu'il avait achevée en 1812, mais qu'il ne publia qu'après la restauration. Ces deux ouvrages sont des monuments pour l'église de France, encore plus que pour la littérature. En 1814, on forma successivement deux commissions pour s'occuper des affaires de l'église; M. de Bausset fut membre de l'une et de l'antre. Une ordonnauce du 19 février 1815 le nomma président du conseil royal

(1) Le prix du manuscrit fut varaé tont entire dans les mains de l'abbe Emery , au profit du séminaira de Saint-Sulpice , dont cet homme reaseminaire de Saint-Sufpice, dont cet homme rea-perable était le directeur.

Per la Me-9;

La Merita de Merita de Merita de Central de Contral tère. Ce fut là le seul secret de sun gouverne ment, et ce secret se pouvait être que celul da

en grande dere. a

d'instruction publique ; mais le retour inopiné de Bonaparte fit avorter cette mesure. Pendaut les cent-jours, nn décret rétablit le prélat comme cunseiller titulaire de l'université; mais il n'en exerca point les fonctions. Au second retour de Louis XVIII, on le comprit dans une promotion de pairs, et, en 1816, il fut admis par ordonnance dans l'académie française. Louis XVIII l'avait présenté ponr le chapeau de cardioal, et M. de Bausset fut élevé à cette dignité dans le consistoire du 28 juillet 1817. Le roi lui conféra successivement les titres de duc, de commaudeur de l'ordre du Saint-Esprit, de ministre d'état et de membre du conseil privé. Le cardinal prit part aux négociations qui eurent lieu, en 1818 et en 1819, sur les affaires de l'église ; il assista aux réunious d'évêques et signa leurs lettres et réclamations; dans une seule occasion il parut ue pas faire cause commune avec ses coilègnes. Une loi sur la presse avant été présentée aux chambres, plusienrs pairs avaient demandé qu'on y énonçat formellement des peines contre les auteurs d'outrages envers la religion; cet amendement fut rejeté. Quatre évêques pairs signèrent que réclamation à ce sujet. Le cardinal de Bausset ne crut point devoir la sigoer, noo qu'il pensat autrement que ses collègues sur le respect dû h la religion; mais il donna une autre forme à sa réclamation, et il écrivit au cardinal de Périgord une lettre pour expliquer ses motifs. Il eut alors beaucoup de part au rétablissement de la statue de Henri IV. Aimant les arts et les lettres, il encourageait ceux qui les cultivent. Condamné à la retraite par ses infirmités, il s'occupa quelque temps d'une histoire du cardinal de Fleury, et il avait déja réuni un assez

grand nombre de matériaux pour cet ouvrage; mais les accès plus fréquents de la goutte le forcèrent de renoncer à ce travail. Il se borna, dans ses dernières années, à publier quelques notices sur des personnages de son temps. On lui doit, en ce genre, une Notice historique sur le pieux abbé Legris-Duval, qui fut mise à la tête des sermons de cet excelleut prêtre; une Notice historique sur le cardinal-de Périgord, qui a été aussi imprimée, 1821, in-8°, et une autre sur le duc de Richelieu, qui fut lue par M. Pastoret à la chambre des pairs le 8 juin 1822. Le cardinal de Bansset était étroitement lié avec cet ancien ministre, dunt il partageait les idées politiques; et les pairs de la meme nuance d'opinion se réunissaient chez lui pour se concerter sur leurs délibérations, ce qui leur avait fait donner le nom de cardinalistes. Au commencement du printemps de 1824, la santé du cardinal parut s'altérer sensiblement. Il pressentit sa fin prochaine, et s'y disposa en chrétien et en évêque; il reçut tous les sacrements en pleine connaissance, et mourut le 21 juin de la même anuée. Ses obsèques eurent lieu, le 25, à Saint-Thomasd'Aquin, et le corps fut porté dans l'église des Carmelites de la rue de Vauguard. Sun testament contient plusieurs legs pieux : il laissa sa chapelle et ses manuscrits au séminaire de Saint-Sulpice. Une oraison funèbre du cardinal fut prononcée à Aix par M. Christian, et eusuite imprimée dans la même ville. Il a paru plusieurs notices sur le cardinal : l'une assez courte, et dont celle-ci est un extrait, a été publiée dans l'Ami de la Religion. Une autre par M. de G. a été imprimée à Marseille, 1824, in-80, de 72 p. Le comte de Villeneuve, parent du

cardinal de Baussei, a fait imprimer en 1824, à Marseille, une Notice historique sur S. E., qu'il avait lue à l'académie de cette ville. On a imprimé séparément celle que M. Malul lui a consacrée dans son Annuaire nécrologique pour 1824.

P-c-r. BAUSSET-ROOUEFORT (PIEBRE - FRANÇOIS - GABRIEL - RAYmonn-Ferdinann de ), archevêque d'Aix, né à Béziers le 31 décembre 1757, était cousin du précédent, et si , comme l'a dit un de ses biographes, l'un fut la lumière de l'église de France, l'autre en a été l'exemple par ses vertus et la pureté de ses doctrines. D'abord grand-vicaire de l'archeveque d'Aix, il le fut ensuite de l'évêque d'Orléans, et renonça à ces fonctions en 1791, ayant refusé de prêter le serment exigé par l'assemblée nationale. Il se rendit alors en Angleterre, et plus tard en Italie, d'où il revint aussitôt après le concordat. Nommé d'abord chanoine au chapitre d'Aix par M. de Cicé, il devint évêque de Vannes en 1808, après la mort de M. de Pancemont. Comme l'ancien évêque , M. Amelot, qui était alors en Angleterre, n'avait pas dooné sa démission, M. de Baosset lui envoya la sienne; mais elle ne fut point acceptée. Ayant pris possession du diocèse, le nouveau prélat s'y fit remarquer par son zèle et par d'assez importantes améliorations. Il rétablit le petit séminaire de Sainte-Anne d'Aurai , où il plaça des jésuites, qu'il amena plus tard en Provence, quand il fut nommé archevêque d'Aix en 1817. Lorsque Toulon et Marseille furent détachés de son archeveché, cette dernière ville, reconnaissante des bienfaits de l'administration, lui fit présent d'une magnifique chapelle en vermeil. Ce

prelat est mort dans sa ville métropolitaine le 29 janvier 1829. — Lo chevalier de Buxser, aide-major da fort Saint-Jeau, à Marseille, fut massacré, le 1" mai 1790, par la populace, pour avoir relusé de lui livrer cette forteresse. — Le préfet du palais impérial de ce nom, qui a écrit des mémoires sur la coor de Napoléon,

est de la même famille.

BAUSSONNET (JEAN-BAP-TISTE), né à Reims en 1700, fit profession à l'abbaye de Saint-Rémi, le 8 février 1722. Après son cours d'études, il alla professer les humanités au collège de Fontlevoy. Il se proposa ensuite de travailler avec dom Charles Taillandier à l'histoire générale de Champagne et de Brie, et ils en firent imprimer le plan à Reims en 1738. Dom Baussonnet s'occupa d'en recueillir les matériaux, et il eut communication de quelques écrits de Lecourt , savant chanoine de Reims , qui avait entrepris l'histoire de cette ville. La source où dom Baussonnet puisa le plus de monuments fut la collection des pièces ramassées de côté et d'autre et surtout à l'hôtelde-ville par Aluse, curé du diocèse, homme laborieux et amateur de l'histoire. Il acquit à Troyes une collection de mémoires concernant cette ville; enfin il tira beaucoup de pièces importantes de la bibliothèque de Joly de Fleury, ancien procureur-général, qui voulut bien lui communiquer ses porte-feuilles. Il recueillit encore & Meaux, Provins, Chalons, Tounerre, Sens, Langres quantité de mémoires et de pièces. Dom Taillandier ayaut abandouné ce projet, dom Baussounet se joignit à dom Tassin, de l'agrément de ses supérieurs ; il remit , par leur ordre, sa collection entre les mains de dom Claude Ronsseau, qui se chargea, vers 1756, d'en composer,

avec ses nouvelles recherches, Phistorie des provinces de Champagne et de Brie. Dom Baussonnet aida aussi dom Tassin dans!e Nouvean Traité de diplomatique, après la mort de dom Toustain. Ce savant historien est mort vers 1775, sans avoir pu mettre au jour le fruit de tant de travaux.

BAUTER ( CHARLES ), poète dramatique, naquit à Paris vers 1580. Il n'avait pas quinze ans, comme il nous l'apprend lui-même, qu'il faisait des vers sur toutes sortes de sujets. Son dessein n'était pas de conquérir une place à côté de Ronsard, de Desportes ou de Bertaut. N'ambitionnant point le titre d'auteur, il ne voyait dans la poésie qu'un exercice agréable, et ses productions communiquées seulement à ses amis les plus intimes, n'étaient point destinées à voir le jonr. Mais l'infidélité d'une belle dame lui fit oublier ses résolutions, et dans son dépit il publia contre elle nne plainte ou une satire. En 1600, il célébra dans un discours le mariage de Henri IV avec Marie de Médicis. Cette pièce doit être très-rare, puisqu'elle n'a été connue ni du P. Lelong, ni des nouveaux éditeurs de la Bibliothèque historique de la France. Il entreprit ensuite un roman dont on n'a pu découvrir le titre; on sait seulement qu'après avoir terminé cet ouvrage il en fut si content, qu'il fit le serment de ne plus écrire qu'en prose. Mais dans un voyage en Normandie, ayant vn Catheriue Scelles de Bayeux, il ne put résister à tant de charmes; et, bien qu'eile recut froidement ses hommages, il la célébra dans une foule de vers. Cette demoiselle étant morte, il s'empressa de lui dresser un tombeau poétique, et publia toutes les pièces qu'il avait composées en son

honneur sons le titre des Amours de Catherine, Paris, 1605, in-8°. A la tête de ce volume, il prend le nom de Meliglosse, c'est-à-dire langue de miel, qui ne lui convenait guère, car sa versification est tres-dure. Bauter joignit à ses vers amoureux deux tragédies tirées du poème de l'Arioste : la Rodomontade, et la Mort de Roger. Ces deux pièces ont été réimprimées avec des changements, surtout dans la Rodomontade, Troves, 1610 et 1620, in 80. On en trouve l'analyse dans l'Histoire du theatre français, IV, 78, et dans la Bibliothèque du théâtre français, I, 365. Bauter promettait d'autres ouvrages dramatiques; mais il est probable que, rebuté par le mauvais accueil que le public avait fait ? ses premiers onvrages, il perdit l'envie d'en donner d'autres (V. la Bibliothèg. française de l'abbé Gonjet, XV, 108).

BAUZA (don Filippo), illustre marin, et géographe espagnol, fit ses études à Madrid, et à vingt ans fut désigné pour accompagner le célèbre Malaspina dans ses importantes et vastes inspections navales, qui furent commencées en 1789, par l'ordre du roi d'Espagne. Bauza, de retour dans sa patrie, fut nommé directeur du dépôt bydrographique à Madrid; et il ne tarda pas à occuper la première place dans cet utile établissement. Les belles cartes tracées sous la surveillance de Banza témoignent de sa haute capacité, et sont de beaucoup supérieures à celles que Bellin, d'Anville, Bnache, Brown, Moll, Poirson et autres, ont publiées sur l'Amérique du snd. Elles sont surtout recherchées par les officiers de marine. Chassé d'Espagne en 1823, par le gouvernement de cette époque, après avoir rempli avec tant de

320

zèle et d'honneur cette importante place, Bauza se réfugia en Angleterre, où il monrut en 1833.

BAVA SAN-PAOLO (le

comte EMMANUEL), né à Fossano, en 1737, fut d'abord page du roi Charles-Emmanuel III, et ensuite, selon l'usage.officier dans l'armée piémontaise, qu'il quitta pour s'adonner à l'étude de l'histoire et de la littérature de son pays. Il fut un des foudateurs de l'Accademia Fossanese. Attaché à la conr , en qualité de chambellan , il resta néanmoins dans la capitale après l'invasion des Français, et la chute du trône de Sardaigne; mais quelques insultes et des menaces proférées contre lui par de jennes révolutionnaires, à cause de la singularité de son ancien costume, le forcerent à se retirer dans son pays en 1798. Ce fut alors qu'il composa l'ouvrage très-remarquable qui a fondé sa réputation, et qu'il fit paraître sous ce titre, en italien : Tableau historique et philosophique des vicissitudes et des progrès des sciences, des arts et des mœurs, depuis le onzième jusqu'au dix-huitième siècle, Turin, 1816, 5 vol. in-8°. La publication de cet important ouvrage valut à Bava son admission à l'académie royale des sciences de Turin, classe des sciences morales, historiques et philologiques, et il fut placé sur la liste, des vingt-quatre membres pensionnés par le roi. Il fut ensuite décoré de la grande-croix de Saint-Maurice, et nommé grand de la conr. Le comte de Bava est mort à Fossano, le 7 juillet 1829, après avoir légué sa bibliothèque, de six mille volumes, à la société littéraire de sa patrie qui, par reconnaissance chargea l'abbé Brizio de son Eloge funcbre. G-G-Y.

BAVAY (PAUL-IGNACE), fils d'un homme qui s'était presque ex clusivement consacré à la chimie . nagnità Bruxelles, en 1704, et snivit la même carrière que son père. Les circonstances le déciderent, vers sa trentième année, à étudier le latin et ensuite la médecine. Ses progrès furent rapides ; et en peu d'années il obtint des places importantes, outre plusieurs chaires dans lesquelles il était chargé de professer l'anatomie et la chirurgie en latin, en français et en hollandais. Des contestations très vives qu'il ent avec ses confrères le forcerent enfin à quitter Bruxelles, et à se retirer à Dendermonde; mais il revint terminer ses jours dans sa ville natale, où il monrut en 1768. Ses onvrages donnent lieu de penser que ce ne fut qu'nn charlatan, puisqu'ils ne roulent que sur les éloges d'un remède de son invention, dont il tenait la composition secrète. I. Petit recueil d'observations sur les vertus de la confection résolutive et diurétique, Bruxelles, 1753, in-12. II. Méthode courte, aisée, peu coûteuse, utile aux médecins et absolument nécessaire au public indigent, pour la guérison de plusieurs maladies. Bruxelles, 1759, in-12. Cet opuscnle a été réimprimé avec le précédent en 1770. On présume que l'iris de Florence et la scille faisaient la base de la confection de Bayay.

BAVEREL (Jan-Piranz), litérateir, naquit vers 1745, à Pariz, litérateir, naquit vers 1745, à Pariz, de parent irane-comtois. Rame, de dans as famille aussité qu'il fut est étades au collège de Beançon, et sa théologie au séminaire, où se dére, loppèrent ca même temps son inclination pour les lettres, et son pes-chant la caustificit, qui dérait un jour

lui faire perdre toos ses amis. Avant embrassé l'état ecclésiastique, il fut pourvu d'un bénéfice modeste, mais qui lui laissait le loisir de se livrer à ses goûtslittéraires. Avec une fortune médiocre il parvint en peu de temps à former une collection d'estampes des meilleurs maîtres; et des lors il concut le projet d'écrire l'histoire des graveurs, qu'il n'exécuta que bien long-temps après. L'académie de Besançon avait, en 1777, proposé pour sujet de prix : De déterminer les causes d'une maladie qui menacait de détruire les vigoobles de la province. Un mémoire du P. Prudent (Voy. ce nom , XXXVI , 161) avait été coutoooé. L'abbé Baverel en le lisant y découvrit quelques erreurs et les signala dans une brochure très-piquante, où il raille à-la-fois l'académie, le P. Prudent et ses confrères les capucins, qu'il représente comme des hommes ignoraots, inutiles et même dangereux. Cette brochure auonyme sut dénoncée au parlement; mais la dénonciation n'eut aucuoe suite. Malgré les précautions qu'il avait prises pour se cacher, l'abbé Baverel ne tarda pas à être reconnu pour l'auteur de l'écrit qui causait tant de scandale. Une fois découvert, il ne garda plus de mesures, et désola le P. Prudent par un nouveau pamphlet plus méchaot encore que le premier. Le dramaturge Mercier, alors à Neufchâtel, écrivit à Baverel pour le féliciter sor le courage avec lequel il attaquait les moines. Flatté des suffrages de l'auteur du Tableau de Paris, il ne crut pas pouvoir se dispenser de lui rendre une visite. Il trouva à Neufchâtel l'abbé Raynal, que le parlement de Paris venait de décréter, en lui fournissant les moyens de se soustraire à l'arrêt, Les éloges qu'il reçut de ces deux écri-

BAV vains exaltèrent encore son amonrpropre ; et il revint de Snisse avec le projet de guérir ses compatitotes de leurs préjugés. Dans ce but, il composa le Tableau de Besancon, sur le plan du Tableau de Paris; mais la crainte des poursuites judiciaires l'empêcha de le publier. Il s'était associé, malgré ses opinions philosophiques, au P. Dunaod (Voy. ce nom, XII, 238), pour rédiger une histoire du parlement de Franche - Comté. Dans le même temps il remportait des prix à l'académie de Besançon par des mémoires pleins de recherches et d'érudition; enfin il recueillait des matériaux pour une histoire générale de la province, qu'on le pressait d'entreprendre ; lorsque la révolution vint faire évanouir les espérances fondées sur ses talents. Baverel en embrassa les principes avec chaleur. Pouvant se dispenser du serment exigé des ecclésiastiques, puisqu'il renonçait à l'exercice du mioistère, il n'en fut pas moins empressé de le prêter; et il se fit affilier à la société populaire doot il deviut l'un des membres les plus actifs. Effrayé cependant de la marche des évènements, il oe tarda pas à revenir à des sentiments plus modérés, et fut l'un des foodateurs de la Feuille hebdomadaire(1), journal destioé à combattre les doctrines aoarchiques. Il était déjà suspect à ses anciens amis, lorsqu'une visite dans son domicile y fit découvrir les blasons et les généalogies des familles nobles de la provioce. En vain il allégua pour sa défense, que c'étaient les matériaux de l'histoire à laquelle il travaillait ; rayé comme iodigne du tableau de la société populaire, il fut quelques jours après (déc. 1793) conduit

<sup>(1)</sup> Il n'a paru que 28 numéros de es journal.

au château de Dijon, où l'avaient précédé bien des personnes qui ponvaient lui reprocher, sinon de les avoir déconcées, au moins d'avoir contribué à leur arrestation. Odieux à ses compagnons d'infortnne, et réduit à n'avoir d'autre compagnie que celle du geôlier, pendant l'aonée qu'il passa sous les verroux révolutionnaires, il eut tout le temps d'expier les torts de sa conduite. Forcé de contracter des dettes pour subsister, il vendit pour les payer une partie de son patrimoine, et aliéna l'autre, moyennant une petite pension viagère. Le courage avec lequel il supporta l'infortune aurait pu lui faire pardonner ses égarements; mais son cynisme et sa causticité, dont rien n'avait pu le guérir, éloignaient de lui les personnes le mieux disposées en sa faveur. Après le rétablissement de l'académie (1807), il redescendit dans la lice, malgré son âge avaocé, et remporta, presque chaque année, les prix d'histoire. Le gouvernement ayant demandé la description des anciens châteaux et des monuments du moyen age, existant dans la province, Baverel fut chargé de ce travail par le préfet J. Debry , qui lui fit obtenir du ministre de fréquentes gratifications. Encouragé par les témoignages d'estime de quelques savants, il avait résolu de porter à Paris ses principaux manuscrits, dans l'espérance de les placer avantageusement; mais la veille du jour fixé pour son départ, il tomba malade, et monrut presque subitement le 18 septembre 1822, à 78 ans. On a de lui : I. Réflexions d'un vigneron de Besancon sur un ouvrage qui a pour titre : Dissertation, etc.; de l'imprimerie de Barbizier(2) (Vesoul, Poirson), 1778,

in-8° de 32 pages. II. Observations sur l'ouvrage du P. Prudent, touchant les maladies des vignes de Franche-Comté, Besançon, 1779, in-8° de 37 pages. Ces deux pièces son! assez rares, III. Coup-d'ail philosophique et politique sur la main-morte, Londres (Besançon), 1785, in-8°. Baverel fut aidé dans ce travail par l'abbé Clerget, curé d'Onans, député du bailliage d'Amont à l'assemblée constituante, mort consul de France aux îles Canaries. en 1809. IV. Notices sur les graveurs qui nous ont laissé des estampes marquées de monogrammes. chiffres, rébus, lettres initiales, etc., Besancon, 1808, 2 vol. in-80. fig. Malpé, capitaine d'artillerie, tué en 1812, a eu part à cet ouvrage dont il a gravé les planches. Les manuscrits de Baverelont été acqois par la bibliotbèque de Besancon. Outre des dissertations sur les points les plus importants de l'histoire ancienne et moderne du comté de Bourgogne, on y trouve un recueil d'antiquités déconvertes dans cette province, des inscriptions, des blasons, des généalogies; et cofin des notes sur les graveurs français, snr les livres ornés d'estampes , etc. W-s.

BA VERIO, plus généralement appelé Baviaris ou Bavarius, était ué à Imola, quoique issa d'une famille bloutaise. Il flu médecin du pape Nicolas V, et professa successivement la logique, la philosophie et la morale à Bologos, où il mourut en 1,80. Le titre de dacteur lui avait été contre cinquante-deux ans auparavans. C'est à fort qu'il à requ des uns le prénom de Jean, et des autres celui, d'antoine. Aldooi fait un tableou, peu faiteur de son actérieur, cer il le peint comme un homme longo, magro e hegro; mils Bareiro passis Dorre un des

<sup>(2)</sup> C'est le nom d'un ancien vigneron très-popalaire à Besançon,

médécias les plus instruits de son temps, et il jouissait d'une grande réputation parmi ses contemporains dont p'unears le louent avec si peu de réserve qu'on dirait presque qu'ils le regardaient moios comme un homme que comme un Dieu. Nous n'avons de lui qu'un seal ouvreil de la comme de comme un Dieu. Nous n'avons de lui qu'un seal ouvreil de morborum curationibus libre. Balogne, 1489, in-folio. Ce livre à de fréiniprimé à Pauie en 15-25.

Strashourg en 15-42 et en 15-55.

BAVIÈRE (MAXIMILIEN - JOsern, duc et électeur de), III, 592-93. Voy. aussi Charles-Théodore, VIII, 178.

BAY (ALEXANDRE, marquis de), général espagnol, né, vers 1650, à Salios, était fils de Louis Maître, gouvernenr de cette ville. Entré jeune au service, il passa rapidement par tons les grades, et dut à sa valeur l'estime de ses chefs et la confiance du soldat. Nommé, en 1705, viceroi de l'Estramadure, il fnt, pendant la guerre de la succession, chargé de défendre cette province contre les attaques des Anglo-Portugais. Il ne put, en 1706, lesempécher de prendre Alcantara, et de pénétrer jusqu'à Madrid; mais, l'année suivante, il reprit Alcantara, et étant entré dans l'Alentejo, il s'empara de plusieurs petites places et y leva des contributions pour l'entretien de son armée. Son dessein était de faire le siège d'Olivença ; mais , manquant de pièces de gros calibre, il laissa devant cette ville un corps pour la bloquer ; et , avec le reste de ses tronpes, joignit l'ennemi, qu'il battit en plusieurs rencontres. En 1709, il vint camper à Gudina, daos une position d'où il pouvait surveiller tous les mouvements de l'armée ennemie. S'é-

tant aperçu que Galloway se disposait à lui fivrer bataille, il résolut de le prévenir, et sans attendre son infanterie qui, dans ce moment se trouvait éloignée, il s'élança sur la cavalerie portugaise avec tant de violence, qu'elle fut mise en déroute. Galloway résista quelque temps à la tête des Anglais; mais, obligé d'abandonner le champ de bataille, il se retira dans un tel désordre, que le marquis de Bay, s'il avait eu des troupes fraîches, l'aurait infailliblement fait prisonnier avec les restes de son armée (Voy. GALLOWAY, XVI, 376). Cette victoire le rendit maître de tout le pays, et il fit trembler Lisbonne. Appelé, en 1710, dans la Catalogne, il y ranima par sa présence le courage des soldats. Cependant il fut battu près d'Almenara et devant Saragosse; mais ce double échec ne l'empécha pas de concourir au succès de la bataille de Villa-Viciosa. Rentré dans le Portugal, en 1712, il s'empara d'Elvas, après un bombardement, et viot mettre le siège devant Campo-Major ; mais il fut obligé de se retirer à l'approche de l'ennemi, qui n'osa pas l'ioquiéter dans sa marche. A la paix, il vint demeurer à Badajoz , siége de sa vice-royauté , et il y mourut le 14 nov. 1715, laissaut un fils colonel d'un régiment flamand. Le marquis de Bay avait été créé chevalier de la Toison-d'Or en

BAYANE (le cardinal Aurousus-Husarro B. Lavrius, duc de) naquit à Valence, en Dauphiné, le 50 octobre 1759, de l'une des plus anciennes familles de cette province, et l'ut, dés sa plus tendre jeunesse, destiné à l'état eccléssiatique. D'abord vicaire-général, et docteur de Sor bonne, il fut nomué, e au 1777,

auditeur de rote près la cour de Rome. Cette place, qui conduisait souvent au cardinalat, n'y fit parvenir M. de Bayane que le 9 août 1802, et il ne l'accepta qu'après avoir obtenu l'agrément du roi Louis XVIII, qui était alors à Mittau. Ayant été chargé d'une mission de la cour de Rome à Paris, il revint dans sa patrie, après une absence de près de trente ans, et il y fut parfaitement accueilli du gouvernement impérial, qui le fit comte et grand officier de la Lézion-d'Honneur en 1806, et le nomma sénateur en 1813. Ce fut en cette qualité qu'il vota, en avril 1814, la déchéance de Napoléon. Il fut créé pair de France par Louis XVIII; mais le 1er juiu 1815, après le retour de l'île d'Elbe , il fut présent à la messe célébrée au champ de mai par M. de Barral. Le roi le rétablit néanmoins le mois suivant à la chambre des pairs. Il se récusa comme tous les autres ecclésiastiques dans le procès du maréchal Ney, et prit du reste peu de part aux affaires publiques. Il était entièrement sourd dans ses dernières années et vivait très-retiré. Ce prélat est mort à Paris le 26 août 1818. Sou éloge fut prononcé à la chambre des pairs par M. Lemercier. Dans la distribution des titres qui s'était faite au commencement de cette année, le roil'avait créé duc (1). Etant auditeur de rote, M. de Bayane a publié à Rome nu ouvrage en italien, intitulé Discorso sopra la mal'aria e le malattie che cagionano principalmente in varie spiaggie d'Italia, Rome, 1793, in-80 de 76 pages. L'auteur pense que les exhalaisons de la terre forment presque tout le poison du mauvais air. Il conseille de n'habiter que des lieux dont le circuit est pavé; cet ouvrage a eu du succès, et il est devenu rare. A—D.

BAYARD (JEAN - BAPTISTE-FRANÇOIS), jurisconsulte, naquit à Paris, le 24 juin 1750. Avocat au parlement de cette ville, en 1776, il devint successivement accusateur public près le tribunal du deuxième arrondissement, substitut du commissaire du pouvoir exécutif, près le tribunal de cassation, et enfin juge au même tribunal. Il sut allier le savoir à l'impartialité et conserva, dans des temps d'fficiles, le calme et la modération qu'on aime tant à retrouver dans le magistrat, à de pareilles époques. La renommée de Bayard, comme habile jurisconsulte, s'établit surtout par une nouvelle publication de l'ouvrage connu au barreau, sous le nom de Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, par Denisart, in-4°. Cette compilation informe, dans l'origine, et que les premiers reviseurs avaient peu améliorée, cessa d'être un gnide infidèle et devint entre les mains de Camus et Bayard, un répertoire où les matières furent plus logiquement coordonnées et distribuées, et les décisions plus exactement rapportées. Les neuf premiers volumes avaient paru, de 1783 à 1790 , lorsque l'abrogation d'une grande partie de nos lois et la suppression des anciens tribunaux, vincent enlever à cette collection l'intérêt d'une application journalière, pour ne lui laisser que le mérite de la doctrine. Ce fut alors que les éditeurs s'arrêtèrent et leur lexique finit au mot hypothèque. Camus rend compte, en ces termes, des obligations

<sup>(1)</sup> Le cardinal de Bayane n'etait pas évêque. En 1721, 1775 ét 1780, il avait été pourra de trois abbayes qu'il pontéda jusqu'i la révoltion, at qui volaient ensenhle soixante mille france da rents. Mais sous l'empire, comme sons la restauration, il ne fat clève i à ancan aiège épiscopal, pas metme à un canonicat de chapite de Saint-Drois.

qu'il ent à Bayard : « Le plus dif-« ficile fut de trouver des coopéra-« teurs. J'avais sondé mon espérance

a teurs. Javass tonoe mon esperance sur des personnes dans lesquelles is métais flatté de reacontrer des conseils autant que des aides; elles furent effrayées de l'écodon et l'entreprise. L'entreprise de l'écodon l'entreprise autailler sons ma direction; il taint mon plan, epénétra de mes idées. Il a travaillé avec beaucoup de zèle, de constance et même de succés (1) » Le tribus-il de cassation fut privé trop té de lumières de Bavard, par la mort prématurée de ce digne magisrat, arrivée le z a solt 1800. M. 50-

velle édition de Denisart, a donné dans le Magasin encyclopédique (6° année, n° 10) nne notice biographique sur Bayard. L—m—x. BAYARDI. Voy. BAIARDI,

reau qui avait aussi travaillé à la nou-

dans ce vol. DE BOPPART BAYER (TBIERRI), évêque de Meiz, d'une ancienne et illustre famille, occupait le siège épiscopal de Worms, lursqu'il fint pourvu de celui de Metz, en 1365. Tous les chroniqueurs de l'époque en parlent d'une manière fort avantageuse. D'après leur témoignage, il joignait à la majesté de la taille et du maintien la connaissance des langues latine, tudesque et romane, une grande expérience dans les affaires et beaucoup d'habileté pour le commandement. Dès son arrivée à Metz, il tâcha de gagner l'affection du peuple en terminaut à l'amiable les discussions qui s'étaient élevées entre les bourgeois et son prédécesseur ; il fit un traité d'alliance états, et accompagna avec ses troupes l'empereur Charles IV , lorsque ce monarque marcha contre le duc de Milan. Bayer lui fut très-utile comme chef sur le champ de bataille, et comme ambassadeur à la cour de Rome. De retour à Metz, il couclut un nonveau traité pour six ans avec les ducs de Lorraine et de Bar contre les aventuriers qui battaient le pays; traité qui n'empêcha point Pierre de Bar de faire encore, en 1372, une irruption dans le Val de Metz. On s'arrangea cependant : Bayer eut la paix de ce côté, mais il eut à lutter contre la bourgeoisie messine qu'il excommunia, le 20 juin 1373. Après deux anuées d'interdit, les magistrals rentrèreut en grâce moyennant 5,000 francs en or, et Bayer fut excommunié à son tour, en 1381, pour s'être refusé à payer certaine redevance au chapitre de la cathédrale. Ce prélat résidait alors à Vic, le séjour de Metz lui déplaisant à cause de ses démêlés avec la bourgeoisie; les courses des grands Bretons auxquels il paya seize mille francs eu or l'ayaut presque ruiné, il vendit à la ville son droit de battre monnaie, rentra dans Metz en 1376, se brouilla de nouveau avec le clergé dont il avait youlu réprimer la vie licenciense, guerrova de nouveau contre les ducs de Lorraine et de Bar, et engagea, pour subvenir aux frais de ces hostilités, une grande partie de ses domaines. Il mourut le 10 janvier 1384, fatigué des discordes et des guerres qui n'avaient cessé d'occuper son administration. On lui dut plusicurs constructions importantes , plusieurs établissements, et des mesures d'ordre public qui prouvent, qu'en un temps de paix, ce prélat cut été digne de sa mission évangéli-

avec les ducs de Lorraine et de Bar, afin d'assnrer la tranquillité de ses (1) Lettres sur la profession d'avont. 4º édition, publico par M. Dupin, tom. 2, p. 164

BAYER DE BOPPART (CONRAD), évêque de Metz, homme grand, ménasger, aimable à sos amis, rigoureux à ses ennemis, était de la même famille que le précédent. Lorsque Thierri fut appellé au siège épiscopal de Metz, nue partie de sa famille vint se fixer en Lorraine et acheta le château Bréhain, dont le père de Conrad était seignenr. Né dans ce nouveau domaine, Conrad fit ses études à Metz, y recnt les ordres, fut pourvu d'un canonicat, exerça ensuite les fonctions de princier de la cathédrale, et parut avec tant d'éclat au concile de Constance, que le pape Jean XXIII le placa sur le siège épiscopal de Metz, vacant par la nomination de Raoul de Coucy, en 1415, à l'évêché de Noyon. Détrnire les brigands qui infestaient le pays, les poursuivre insque dans leurs repaires, contracter des alliances avantageuses avec les princes voisins, procéder à un accommodement entre le duc de Lorraine et les Messins, tels furent les premiers soins de ce prélat. Mais pendant qu'il se donnait tant de peine pour pacifier sa province, il était lui-même menacé d'une guerre qui devait lui coûter la liberté. A son retour de Rome, où il était allé solliciter l'archevêché de Trèves, pour son neven Jacques de Sterck, il preud chaudement les intérêts de René d'Anjou contre Antoine de Vandémont, compétiteur de ce prince an duché de Lorraine, lève des troupes, combat à leur tête à l'affaire de Bulguéville, est fait prisonnier avec René, et n'obtient sa liberté qu'en payaut 10,000 saluts d'or. Allié généreux, il s'occupe aussitôt de la délivrance du duc de Lorraine; sacrifices, démarches, rien ne lui coute ; René revoit ses états, mais ruinés, dévastés par les gnerres, par les vices de l'administration. L'évêque

de Metz lui fut encore d'un pnissant secours et pour les réformes qu'il dut exécuter, et dans les diverses expéditions militaires que nécessitait l'insurrection de plusieurs grands vassaux. En 1438, quand René d'Anion porta ses armes en Italie, Conrad Bayer fut chargé, conjointement avec Erard dn Châtelet, de gouverner les deux duchés. Il le fit avec autant de sagesse que le comportaient les circoustances difficiles où l'on se trouvait alors, ce qui n'empêcha cependant pas la Lorraine et le pays messin d'essuyer les ravages du comte de Vaudémont, des Écorcheurs, du Damoiseau de Commercy , etc. , ennemis implacables auxquels Conrad Bayer ne pouvait opposer assez de forces. Les emprunts qu'il s'était vu forcé de faire pour subvenir aux besoins de la Lorraine, déterminèrent une forte crise fioancière : Bayer ne vit d'autre moyen d'en sortir que de jeter quelques tailles sur les états de René. Il n'en fallut pas davantage pour le perdre. Vantrin Hazard, curé de Condé-sur-Moselle, se rend à Naples et indispose tellement René d'Anjon cootre l'évêque de Metz, qu'il recoit l'ordre de l'arrêter ; à cet effet , Vantrin Hazard attire l'évêque à Amance; et, vers minuit, fait enfoncer les portes de la maison où il repose. On se jette sur lui , on le frappe jusqu'à effusion de sang, on le place en chemise sur une haquenée, on le couduit à Condé-sur-Moselle, dans la plus malhonnéte chambre, là où il y avait plus de fumier que de feu. et on l'y retient prisonnier deux mois et demi. Bayer n'en sortit qu'aux plus rigonreuses conditions: mais les Messins indignés lui firent une réception triomphale, l'aidérent à acquitter ses dettes et se liguerent avec lui, en 1439 et 1440, pour tirer vengeance

- 17 Congh

mi c

100

161

ikli

rio.

13001

n de

wid

at.

m

80

Œ.

ì

10

k

'n

Ł

Ħ

23

du duc de Lorraine. Il n'eut pas antant à se louer de son clergé, car les ecclésiastiques du diocèse, se rappelant ce qu'avait fait Bayer pour réprimer leurs mœurs dissolues, lui refusèrent le courtois et charitable subside décrété par le concile de Bâle. Dans les dernières années de sa vie, Bayer s'occupa exclusivement de son dincèse qu'il avait beaucoup négligé; il tourna ses vues vers les arts, embellit, fortifia ses domaines et appela, auprès de lui , plusieurs artistes au nombre desquels nous citerons Jean de Commercy, célèbre architecte. Conrad Bayer monrnt à Metz, le 20 avril 1459, et fut inbumé dans la chapelle des évêques où l'on voyait encore son tombeau, avant la révolntion. C'était un homme d'une capacité peu commune et d'un beau caractère.

BAYLE OU BAILLE (PIERne), né à Marseille, d'une famille recommandable dans le commerce, entra de bnnne heure au collège de l'Oratoire, où il sit de bonnes étndes. Il adopta avec beaucoup d'ardeur les principes de la révolution, et fut nommé administrateur du département des Bouches-du-Rhône. Lursque des troubles éclaterent à Marseille et à Arles, en 1792, les autorités furent accusées auprès de l'assemblée législative d'avoir au moins toléré ces désordres qu'elles pouvaient réprimer, et les administrateurs du département furent mandés à la barre par nn décret, pour y rendre compte de leur conduite. Snntenus par le parti républicain, des-lors tres - nombreux dans l'assemblée , ils n'eurent pas de peine à se justifier, et furent renvoyés à leurs fonctions: Cette circonstance ne fit qu'ajouter à lenr popularité, et Pierre Bayle fut nommé député à la

convention nationale quelques mois après par le département des Bouches du-Rhine. Dans le procès de Louis XVI il commenca par s'étonner que l'nn pût mettre en doute si ce prince était justiciable de l'assemblée, et demanda que le procès fut termiué dans buit inurs. Il se prononça ensuite pour la murt, sans appel et sans sursis à l'exécution; enfin il vota constamment avec le parti de la Montagne. Du reste, il parut rarement à la tribune, et fut envoyé en mission dans le midi pen de temps après ce mémorable procès. Il se trouvait à Toulon avec son collègue Beauvais, lorsque le malhenreux abbé de Bastard y fut condamné à mort, et il prit beaucoup de part à cette condamnation. Il fut même présent au supplice (Voy. BASTARD, dans ce vnl., p. 282). Bayle était encore à Toulon quand cette place tomba an pouvoir des Anglais, et il fut aussitot arrêté; ce qui donna lieu à de violentes invectives an sein de la convention nationale. Dans le premier moment d'exaspération, cette assemblée décréta que tous les Anglais qui se trnuvaient en France répondaient du traitement qui serait fait a Pierre Bayle. On a dit qu'il refusa de crier vive Louis XVII; déclarant qu'il n'avait pas voté la mort du tyran pour voir régner son fils, et que ce refus cansa sa mnrt; mais on ne peut plus donter anjourd'hui qu'ayant été renfermé dans une étroite prison, il y fut massacré par la populace, qui l'égorgea sous les yeux de son père en lui reprochaut ses cruantés, et particulierement la mort de l'abbé de Bastard. Cependant Robespierre le jeune fit a cette occasion nn long discours à la tribune de la couvention nationale, et il déclara positivement que Bayle s'était snicidé, pour ne pas sourie de la main des ememis de la république; lesquels il varié entendu délibérer sur le genre de supplice quils lui fraite entendu délibérer sur le genre de supplice quils lui fraites un soir. Il fuit déclaré martyr de la liberté, et une pension fat accordée le sa reuve; Granel proposs de lui accorder les honneurs du panthéon, mais cette proposition n'ent pas de suite.— Son père fut nommé directer de la poste aux lettres de Marceille, par un arrêté du représentant du peuple Féréon, et il aconservé cette place jusqu'en 81s, époque de sa mort. M—9.

BAYLE (Moïsz), né dans le Languedoc, vers 1760, était officier municipal à Marseille, lorsqu'il fut nommé député à la convention nationale par le département des Bonches-du-Rhône, dans le mois de sentembre 1792. Dévoué dès le commencement an parti le plus exalté de cette assemblée, il s'y montra l'apologiste des assassins de septembre, et vota ensuite la mort de Lonis XVI et son exécution dans les vingt-quatre heures. Envoyé pen de temps après à Marseille avec Boisset, il en fnt expulsé violemment, ainsi que son collègue, par le parti de la Gironde qui s'yétait emparé dn pouvoir. Cet évenement donna lieu aune longue discussion dans la convention nationale, le 12 mai 1793, et Barbaroux y déclara que l'on n'avait ainsi chassé les commissaires de la convention que parce qu'ils avaient préché ouvertement le meurtre et le brigandage. Marat prit la défense de Moïse Bayle ; et , comme la lutte des deux parlis qui divisaient alors l'assemblée était au plns .hant degré d'exaspération, cette affaire n'ent point de solution : mais la jourgée du 3r mai, qui suivit de près, sit triompher complètement Moïse Bayle. It fnt alors nn des plus acharnés à poursuivre le parti de la Gironde ; concourut de tout son pouvoir à la formation d'une armée révolutionnaire, devint membre du comité de sureté générale, et président de la convention nationale. Dans la séance du 23 brumaire an II , il demanda la mention honorable d'une adresse de la société des jacobins, tendant à la prolongation des lois de sang qui affligeaient alors la France. Enfin insqu'à la chute de Robespierre, Moïse Bayle se montra l'un des plus zélés sontiens de son système de terreur; et, comme il ne cessa qu'après la révolution du o thermidor d'être membre du comité de sureté générale, il ent part pendant plus d'un an à toutes les sanglantes mesures de ce terrible pouvoir. Longtemps après qu'on l'eut renversé il en fut encore le défenseur dans plusienrs occasions Il fit tous ses efforts pour qu'aucune exception ne diminnât la liste des émigrés; et lorsqu'il fut question d'nn décret d'accusation contre Collot-d'Herbois , Barrère et les antres membres des anciens comités. il déclara qu'il ne séparerait pas sa cause de la leur, et qu'il voulait partager leur sort. Ce générenx dévonement ne fut point éconté; mais après la révolte du 1er prairial (mai 1795) Bayle qui y avait eu quelque part, fut décrété d'arrestation et sommé de se rendre en prison dans les vingtquatre heures. Il n'obéit pas à ce décret et fut bientôt amnistié par la loi dn 3 brumaire. Rentré dans l'obscurité, il obtint de Bourguignon, un petit emploi dans la police; mais, ayant continué d'être lié an parti des démagogues, il fut compris dans la proscription qui en frappa nne grande partie, après la tentative du 3 nivose (déc. 1800). Forcé depuis cette époque de vivre éloigné de la capitale, il termina ses jours dans la misère, vers 1815. Il avait publié en 1795,

agràt le 9 thermidor, des Lettres à Éréron, où l'on trour des faiste cienx et des traits auses remarquables, de sa part, contrie les hommes de sang. Cependant le consin Jacques (Beltroy de Reigny), dans son Dictionnaire neològique des hommes et des choses, tome 1°°, p. 445-446, di que « Moise Bayle rendi et ea grands services à plusieurs piers de la lamille, et il ajoute: Plusieurs citoyens, chera à la société, lui doivent anjourd'hui leur existence. »

M-p i. BAYLE (GASPARD-LAUDENT), l'un des médecins les plus distingués qui aient paru en France depuis le renouvellement de l'école de médecine, naquit au Vernet, village des montagnes de la Provence, le 18 août 1774. Les principes de dévotion dans lesquels ses parents l'avaient élevé lui inspirèrent d'abord le désir de se consacrer à l'état ecclésiastique; mais au moment où les ordres allaient lui être conférés, il craignit de ne point être assez parfait pour remplir les devoirs imposés aux prêtres, et, changeant d'opinion, il se décida pour la profession d'avocat. Quoiqu'il n'eût encore que dix - neuf ans, ses concitoyens, dont il avait sn se concilier l'estime, le nommèrent secrétaire de l'administration du district de Digne. Ce sut en cette qualité que, gand Barras et Fréron parurent dans Ie midi, envoyés par la convention nationale, Bayle, chargé de les haranguer au nom de la ville de Digne. eut la noble hardiesse de leur dire qu'ils venaient sans doute pour rétablir l'ordre et la justice dans les campagnes, et que les félicitations devant être le prix de services rendus, on attendrait, pour leur en décerner, qu'ils eussent accompli ce dont on les supposait chargés. Le lendemain,

ses parents alarmés, le firent partir pour Montpellier, et c'est ainsi qu'il se trouva conduit par hasard à éindier la médecine. Ses conrs terminés, il alla aux armées, revint à Paris en 1798, et s'y fit recevoir docteur en 1801. Six ans après il obtint la place de médecia de la Charité, puis celle de médecin par quartier de l'empereur Napoléon, et partit en cette qualité pour l'Espagne. De retour en France, il se livra assidùment à la pratique, conservant toujours une tournure simple, qui contrastait avec sa pénétration extraordinaire et sa profonde connaissance des hommes. Il paraissait peu sensible, parce que de bonne heure il avait pris l'habitude de réprimer en lui l'élan de toutes les passions. Une mort prématurée mit fin à sa carrière le 11 mai 1816. Il était membre de la société royale de médecine de Paris, et associé de celle de Montpellier. Observateur excellent, Bayle fut uu de ceux qui apprécièrent le mieux l'importance de l'anatomie pathologique, aux progrès de laquelle il a puissamment contribué, en marchant avec éclat sur les traces de Morgagni. On peut lui reprocher de n'avoir pas mis assez d'attention à observer les causes des maladies et la dépendance mutnelle qui lie les affections morbides les unes avec les autres ; mais, à part ce défaut, il n'est aucune de ses productions qui ne mérite d'être lue et méditée avec attention. Les observations qu'on y trouve consignées sont surtout remarquables par l'extrême exactitude qu'il a mise dans la description des maladies. On y rencontre presque à chaque pas des vues profondes, doot plusieurs sont devenues depuis en quelque sorte vulgaires, mais qu'il a émises le premier. Outre divers articles remarquables insérés dans un des journanx de médecine de Paris et dans le Dictionnaire des sciences médicales, il a publié : I. Considérations sur la nosologie, la médecine d'observation et la médecine pratique, suivies de l'histoire d'une maladie gangreneuse non décrite jusqu'à ce jour, Paris, 1802, in-80. Cette maladie est la pustule maligue, qui n'avait point encore été décrite avec soin, et dont Bayle a tracé nne excellente monographie. II. Recherches sur la phthisic pulmonaire. Paris, 1810, in-8°. Cet ouvrage, riche de faits, est une production du premier ordre, qui a établi la réputation de l'auteur sur des fondements solides. Une critique sévère peut y relever des imperfections, des erreurs, même quelques fautes graves, elle peut surtout se plaindre du laconisme avec lequel est traité tout ce qui concerne les indications curatives; mais elle doit convenir aussi que nulle part on n'a mienz décrit les traces cadavériques des maladies, ni mieux fait connaître lenrs connexions avec les symptômes capables d'en révéler l'existence pendant la vie des malades. J-p-s.

BAYON (JEAN de), chroniqueur estimé du quatorzième siècle, a sans doute pris le nom de Bayon du bourg sur la Moselle où il vit le jour. Son existence solitaire, à l'ombre du cloître de Moyenmoutier (Vosges) échappe aux détails de la biographie. On sait seulement qu'il s'y retira vers 1326 et qu'une partie de ses loisirs fut consacrée à l'histoire de son abbaye et à celle, beaucoup plus intéressante, du comté de Vaudémoot, priocipauté sur laquelle il a laissé des détails qu'on ignorerait sans lui. Le manuscrit original de Jean de Bayon est kgard depois long-temps; mais il de existe une copie, la reale que nous connaissions, catre les mains de M. Neël, notaire à Nancy. Cette copie est d'autant plus précisure que Dom Humbert Belhomme et Dom Calmet, en publiant une partie de la chronique en question, l'un dans son Histoire de l'aubaye de Moyenmoutier (Voy» Betsuossus, dans ce volume); l'autre dans son Histoire de Lorraine, t. Ill., p. 215, édit. de 1728, l'ont mal lue et l'ont tronquée dans plusieurs passages.

BAZAINE, né dans un village près de Metz, au milieu du siècle dernier, fut redevable à la révolution de pouvoir mettre à profit les talents dont l'avait doué la nature. Après avoir exercé l'état de vigneron auquel se livraient ses ancetres, il épousa la cause révolutionnaire, se montra dans les clubs, et vint à Paris où il publia les ouvrages suivants: I. Metrologie française, ou traite du système métrique, d'après la fixation définitive de l'unité linéaire fondamentale, Paris, 1802, in-80, fig. II. Cours de stéréomètrie appliquée au jaugeage assujėti au système mětrique, Paris, F. Didot, 1806, in 8°, fig. III. Nouveau transformateur des poids et mesures, Paris, 1806, io-8°. IV. Cours de géométrie pratique appliquée à la mesure des objets de commerce, assujétis au calcul metrique, Paris, F. Didot, 1807, io-80, avec fig. Bazaine était revenu dans son pays où sou fils, général-major en Russie, lui avait acheté uoe jolie propriété, lorsqu'il mourut vers l'année 1820. M. Quérard, dans sa France littéraire, a coofondu le père et le fils. B-n.

BAZANCOURT (le baron

JEAN-BAPTISTE - MARIN -ANTOINE , LECAT DE ), général français, né le 19 mars 1767, d'nne famille noble, au Val de Molle (Oise), entra à l'école militaire en 1775, et fut nommé sons-lientenant au 42° régiment de ligne en 1784, lieutenant le 15 sept. 1791, et capitaine l'année suivante. Ce fut en cette qualité qu'il fit la première campagned'Italic en 1796, puis celle d'Egypte , où il obtint le grade de chef de bataillon en 1799. Il avait été blessé d'un conp de pierre à la tête en montant à l'assaut de Saint-Jean-d'Acre. Nommé colonel du quatrième régiment d'infanterie légère , en 1801, il commandait ce corps à Paris dans le mois de mars 1804, lorsque le duc d'Enghien fut amené dans cette ville pour y être mis à mort. Bazanconri eut le malheur d'être désigné pour l'un des membres de la commission qui fut chargée de le condamner : il remplit à regret ces terribles fonctions; et, quoique sa signature se trouve au bas de la sentence, il a toujours protesté, dans le cercle de ses amis, que sa voix n'avait pas élé pour la mort (1) (Voy. Enguien, XIII, 155). Peu de temps après il reçut le titre de baron , et celui de commandant de la Légiond'Honnenr , à la suite de la bataille d'Austerlitz, où il s'était distingué. En 1806 il fit la campagne de Prosse,

et fut nommé général de brigade le 6 mars 1808. Ce fut en cette qualité qu'il alla , dans le mois de novembre de cette même année, prendre le commandement de la place de Hambourg, où il fut chargé par Napoléon de touies les mesures ordonnées contre les détenteurs de marchandises anglaises. Il revint à Paris en 1809 et y commanda nne brigade sous les ordres du général Hullin, son ancien ami. Mis à la retraite en 1814, après le rétablissement des Bourbons, il reprit du service dans le mois de mars 1815, lorsque Napoléon revint de l'île d'Elbe, et commanda la ville de Chartres jusqu'au retour du roi. A cette époque il cessa encore d'ètre employé, et il vécut dans la retraite jusqu'au 18 janvier 1830, où il est mort à Pa-M-p i. BAZARD (AMAND), homme ar-

dent et réveur. I'un des fondateurs de arbonasime en France, t l'an des dêux premiers. Pères Suprimes de la religion saint-timonieme, naquit vers l'an 1792, quand le trème. L'autel s'écondaient nemble. Son berceau touche à celui de la république, son enfance se rattache au consulat, son adolescence à l'empire, son age mir à la restauration pet a grande réverie de son apostolat à la révolution de 1830. Un des évapriliste et de la religion nouvelle, M. Emile Barrault, nous apprend que Basard

<sup>(</sup>c) Than it matrice out switch restraints, and support the Thomat Than Straint and straint as straint a

<sup>(5)</sup> Il stati éponde une dessolatile d'Étoche par detti en partielle des situative, par qui de la resultate, par qui de la revaltate, en par qui de la revaltat de devete ; et qui lui laista, can une parte a habibilitate, en misse, and misse, a

et Enfantin eurent dans Olinde Rodrigues on précurseur qui les baptisa dans les eaux de Saint-Simon, qui les annonca an monde, les éleva ; et, trop modeste , se mit ensuite à l'ombre de leurs autels : « De Saint-Simon Oliode « Rodrignes avait appris à croire aux « destinées de l'humanité, et il avait « enseigné ces destinées à notre père « età Bazard... Cet héritage de Saint-« Simon , notre père, le весит de « Rodrigues. » ( dernier numéro du Globe , 20 avril 1832.) - Nons pe prétendons pas donner ici un exposé complet de la doctrine des nonveaux évangélistes qui d'ailleurs auraient . entre enx besoin d'un peu de concordance, nons pensons, comme M. Léou Halevy, qui parlant de Saint-Simon, a fort bien dit:

Il foudait une écolo et non pas une église. Nons n'examinerons douc pas si M. Barrault a eu raison de dire que Saint-Simon ne fit point la cène, et legua son œuvre à un docteur ; qu'il eut tort de ne point appeler Le femme à régner avec lui : que pour cette raison, il n'a été que Le Maî-TRE, et a laissé à un antre la gloire d'être Le Paue, Le Massie de Dieu ET LE ROI DES NATIONS. Quand il s'agit de précurseur, de nouveau messie, de nouveau verbe incarné, de transformation de la propriété, de religion nouvelle, de politique nouvelle, il convient de traiter gravement la matière, et de ne pas aller prendre des armes offensives dans l'arsenal des incrédules détracteurs ; nous nons hornerons done à citer les œuvres du Père on de ses Apôtres, ap pliquant ainsi à eux-mêmes, afin qu'ils n'aient point à se plaindre de nous, leur grand axiome: A chacun selon ses œuvres .- Au mois d'octobre 1850. Bazard et Enfantin firent imprimer sous le titre de : Religion saint-si-

monienne, une Lettre à M. le président de la chambre des députés. Ils commencent par rappeler qu'à la séance dn 29 septembre , M. Mauguin , en signalant l'existence d'une secte demi-religieuse, demi-philosophique, « l'avait représentée, a dans une vue tres-bienveillante, « comme enseignant la communauté « des biens , » et que , dans la séance du lendemain , M. Dupin , en parlant de la même société, avait reproduit l'assertion de son collègue, ajontant que les saints-simoniens demandaient encore une autre communauté, celle des femmes. Ensuite les deux pontifes de la religion nouvelle cherchent à se justifier, et reponssent comme fausse, mais en termes bien singuliers, la double assertion des deux députés : « Oui , sans « donte, disent-ils, les saints-simoa niens professent, sur l'avenir de la « propriété et sur l'avenir des femmes, des idées qui leur sont parti-« colières, et qui se rattachent à des . « ynes toutes particulières aussi et a toutes nouvelles, sur la religion, « sur la politique, sur le pouvoir, « sur la liberté...; mais il s'en faut « de beaucoup que ces idées soient « celles qu'on leur attribue. » Basard et Enfantin déclarent donc qu'ils repoussent le partage égal de la propriété : que ce partage égal serait une violence grande; mais, comme ils croient à l'inégalité naturelle des hommes, ils venlent qu'à l'avenir chacun soit placé selon sa capacité et rétribué selon ses œuvres. En conséquence, ils se bornent donc, disent-ils, à ponrsuivre la destruction de l'héritage. « Ils demandent que tous les a instruments du travail , les terres act les capitans, qui forment aua jourd'hui le fonds morcelé des pro-

« priétés particulières, soient réunis « en un fonds social , et que ce fonds « soit exploité par association et « hiérarchiquement, de manière à « ce que la tâche de chacun soit l'ex-« pression de sa capacité, et sa ri-« chesse , la mesnre de ses œuvres. » La propriété ne doit pas consacrer le privilège impur de l'oisiveté, c'est-à-dire celui de vivre du travail d'autrui. C'est ainsi que Bazard et son compère entendaient respecter le droit de propriété, en faisant de toutes les terres et de tous les capitaux du globe un fonds social. Suivant ce premier dogme fondamental de la religion saint-simonienne, les pères n'étaient dépouillés que dans leurs enfants ; c'est pour leurs enfants qu'ils avaient élevé et soigné leur fortune, et ils ne ponvaient, à leur mort, leur léguer un centime : en sorte que, par exemple, si les enfants d'un millionnaire étaient aveugles , rachitiques ou imbéciles, ils ne devaient plus être rétribués, sur le \* fonds social, où leur grande fortune se serait engloutie, que selon leur capacité ou selon leurs œuvres, c'est-à-dire beaucoup moms que

Qui de Savoie arrivent tous les ans,

Et dont la main légérement essaie Ces longs cananx engorgés par la suie. Ce n'était pas la loi agraire, c'était pis encore ; ce n'était pas l'égalité , mais l'inégalité et l'aristocratie dans la misère. Et quant au mode de rénartition du fonds social dans toute la famille humaine, se composant d'environ huit cent millions d'individus répartis dans le monde, depuis le cap de Bonne Esperance jusqu'an Spitzberg, depuis la terre de Fen jusqu'au Groenland, et embrassant nonseulement l'Europe, l'Asie, l'Afrique, mais aussi l'Amérique et l'Océanie, MM. Bazard et Enfantin devaient se

charger de ce petit travail dont Pexécution ne lenr paraissait ni impossible, ni difficile, nonobstant les trois mille soixante-quatre langues qui, selon Adelung, sont parlées sur le globe, nonobstant le nombre si considérable de religions diverses, et les usages, les coutumes et les préjugés bien plus diversement nombreux encore. Quant anx femmes, Bazard et Enfantin déclarent à la chambre des députés ne vouloir que leur complète émancipation, mais sans prétendre abolir la sainte loi du mariage, proclamée par le christianisme, attendu qu'ils sont venus pour le perfectionner, ponr l'accomplir, et non pour . le détruire. Mais comment entendentils ce que sera désormais le mariage sons leur pontificat ? « La religion a de Saint-Simon, disent-ils, ne vient a metire fin qu'à ce trafic hontenx, à « cette prostitution legale, qui, « sons le nom de mariage, etc. » Il y a ici, dans la doctrine, une certaine réticence , mais les termes qui l'enveloppent onvrent le champ à de larges interprétations. Bazard et Enfantin terminent par annoncer qu'ils ne sont point affiliés à ces sociétés « qui ont une mission importante à « remplir , celle de défendre en « France la DESTRUCTION opérée par « les évènements de juillet, et de « déterminer le mouvement qui « étendra cette DESTRUCTION à tou-« te l'Europe : cette tache, disent-« ils , est GRANDE , elle est Ligi-« TIME, etc. » - La chambre des députés ne fit ancune attention à ce grand manifeste de désorganisation sociale. Le gouvernement laissa s'ouvrir les temples de la nouvelle église à Paris, à Lyon, dans d'autres villes encore. On conrut aux prédications religieusement anarchiques : la foule était grande aux sermons, aux conférences. Bazard, Enfantin et leurs apôtres ne se disaient pas républicains, ils ne croyaient pas, ils ne voulaient pas l'être. Leurs doctrines sur la hiérarchie, sur l'omnipotence de leur pontificat, se trouvaient bien plus en rapport avec les prétentions de Boniface VIII, qu'avec les dogmes politiques de Marat et de Robespierre. Ils étaient d'ailleurs très-pacifiques ; la parole saint-simonienne devait suffire a tout changer, a tont renverser. Il ne fallait qu'un on deux Pères suprêmes, quelques apôtres, un journal et des missionnaires, avec quoi ils disaient qu'ils entraîneraient le monde, avec quoi ils feraient de toutes les richesses de la terre un seul fonds social, lequel serait inégalement partagé entre huit cent millions de Saint-Simoniens Lapons, Chinois, Français, Indous, Allemands, Madécasses , Anglais , Iroquois , Italiens , Arabes, Danois, Otaïtiens, Cosaques, Caffres, Topinambous, etc., et bien strictement a chacun selon sa capacité, à chacun selon ses œuvres. Or il arriva, et c'était au XIXº siècle, que cette doctrine étrange trouva bon nombre de partisans. Des hommes éclairés , sortis de l'école polytechnique, des médecins, des savants, hommes de conviction, se firent recevoir apôtres. Plusieurs même vendirent lenr patrimoine et en versèrent le prix tont entier dans la grande caisse du fonds social universel qui fut établi rue Taitbout. Ne dirait-on pas que si des épidémies physiques ravagent de temps en temps la terre, il est aussi des épidémies morales, qui, à certaines époques, y funt leur invasion! Et il n'est pas inutile de faire remarquer qu'à la même époque, conjointement avec le vertige saint-simonien, régnait la confusion dans la littérature. Racine

était déclaré enfoncé, Ronsard mis au-dessus de Voltaire, la langue francaise ramenée vers la barbarie, l'art dramatique vers son enfance, le sublime vers le grotesque, la société vers les grands jours de l'anarchie. Et plusieurs jonrnaux entraient dans cette vaste confusion! L'Institut n'élevait qu'une voix timide ; le gouvernement, sans prévoir, semblait regarder et attendre. L'infiltration des poisons anarchiques, dans la société et dans les lettres, se faisait sans obstacles; et, quand le mal s'est montré avec tous ses dangers, la gangrène morale était si avant dans les masses, que malades et médecins se sont tronvés compromis, et que le remède s'est montré presque anssi dangereux que le mal .- Les dogmes religieux du saint-simonisme étaient beauconp moins intelligibles que ses dogmes politiques. Dieu était l'unité absolue de l'être, l'humanité un être collectif, et le genre humain un grand individu qu'il s'agissait d'organiser en association universelle. Le nonvel évangile s'annonçait comme une réminiscence du spinosisme, comme un panthéisme mystique, comme une religion sans divinité. Le saint-simonisme dut sa première vogue à l'amour des nouveautés, et à la lassitude simultanée des doctrines politiques et littéraires qui jetèrent le tumulte anarchique dans les rues, les novateurs dramatiques sur la scène, et le genre frénétique dans la poésie et dans les romans.---Bazard et son co-pontife, pour mienx régénérer le monde, jugérent à propos d'ajonter à leurs prédications et à celles de leurs apôtres, une grande publication de livres qui seraient distribués gratis. Ils firent réimprimer en 1825, le Catéchisme des industriels, onvrage de Saint-Simon.

Ils recueillirent, la même année, en un vol. in-8º, les Opinions littéraires, philosophiques et industrielles de prédicants de leur doctrine; et, la même année encore, ils commeucerent la rédaction du Producteur, journal philosophique, etc., dont il a parn quatre vol. in-8º. En 1829, fut publice l'Exposition de la doctrine de Saint-Simon en un volume in-80, qui , réimprimé en 1850 , a eu encore une troisième édition ; un Tableau synoptique de la doctrine. en deux feuilles Jésus-Atlas, précéda (1830) l'apparition de l'Organisateur, journal hebdomadaire des Saint-Simoniens, qui fut continué en 1831 et forme 7 vol. in-80. Un assez grand nombre d'antres publications gratuites parurent en 1831 : les principales ou les plus singulières ont pour titre : Communion générale : Moven de supprimer les impôts sur le sel et projet de discours de la couranne ; Economie politique: Aux industriels: Lettres sur la législation; La presse; Réunion générale de la famille (ouvrage poursuivi); Lettre sur le calme; Juin, aux ouvriers; Pétition d'un prolétaire à la chambre des députés ; Rapports aux Pères Suprêmes sur la situation de la famille. Mais tous ces livres et ces deux journaux; (le Producteur et l'Organisateur ) avaient peu de reteutissement dans le monde : il fallut chercher des moyens de publicité plus rapides, car les deux pères suprémes n'étaient pas disposés à laisser leur lumière sous le boisseau. Or, il existait alors un journal qui avait pris un titre ambitieux (le Globe), et comme les deux pères ne voulaient rien moins que la régénération universelle, et la refonte de tous les peuples de la terre dans une seule congrégation,

dont ils scraient les chefs suprémes, ils pensèreut que le Globe devait être par son titre, la meilleure trompette de leur évangile. Ce journal, dont l'origine remontait à 1824, n'était d'abord qu'une feuille littéraire, et avait obtenu un succès qui ne se soutint que dans ses premiers temps. Bientôt de jeunes doctrinaires s'emparèrent de la rédaction. Il y avait parmi oux des hommes de talent ; mais leurs amis eurent bean louer de grands articles un peu pesants, même nn peu pédantesques , la réputation de cette feuille, devenue quotidienne et politique, s'affaiblit assez rapidement; et enfin elle était travaillée de la plus grande maladie d'un journal, l'ennni, qui fait fuir lecteurs et abonnés, lorsque les Saint-Simoniens, qui déjà s'étaient glissés dans la rédaction , s'en emparèrent tout-h-fait, et le Globe appartint alors aux deux pères suprêmes. Son titre qui répondait si bien à leurs vues, fut conservé avec cette addition : Journal de la religion saintsimonienne, et avec ce dogme foudamental pour épigraphe : A chacun selon sa vocation; d chaeun selon ses œuvres. On ajouta encore en tête de tous les numéros. ces iudications de la religion nouvelle : Association universelle : Appel aux femmes; Organisation pacifique des travailleurs; et un avis au public qui suivait immédiatement, était concuences termes : « La « publication du Globe n'est pas une a spéculation, c'est nne œuvre d'a-« postolat. L'enseignement politi-« que renfermé dans ce journal est « distribué aux mêmes couditions que « les autres enseignements de la realigion saint-simonienne, c'est-à-« dire gratuitement, etc. » Ainsi, le Globe gratis coûtait aux deux Pères-

Suprêmes cent mille francs par an . et il fut, aux dépens de je ne sais qui, imprimé et distribué peudant près de trois années. Le deruier numéro parut le 20 avril 1832. -Mais déjà le scandale était entré avec la division dans le sauctuaire. M. Michel Chevalier, rédacteur eu chef du Globe, avait aunoncé par une circulaire, de grauds changements survenus dans la hiérarchie saint-simonienne. Bazard répoudit le 23 nov. 1831 : « Le récit (des faits conteuus « dans cette circulaire ) est évidem-« ment erroué, et pour ce qu'il ue " dit pas, savoir les canses graves et « profondes qui out ameué ce qui se « passe dans le sein de la doctrine de « Saint-Simon, et encore pour ce « qu'il dit particulièrement eu ce qui « touche les déterminations des per-« sonnes qui ont cessé d'être en com-« muniou avec Enfantin ... Leurs « éuergiques protestations contre les « doctrines qui out amené la crise actuelle, y sont complètement pas-« sées sons silence. Quant à moi, je « n'ai jamais préteudu me retirer . ame recucillir oum'abstenir. Après « de longs débats,... je me suis éloi-« gné d'un milieu que moi-même j'a-« vais en grande partie contribué à « former... Plusieurs membres de « l'ancienue biérarchie saint-simo-« nienne sont aujourd'hui iulimement « unis dans le seutiment qui a déter-« miné ma conduite: Bieu loin qu'ana cun de nous sente sa foi chance-« ler, veuille rester dans le recueil-« lement et s'absteuir , nous nous a sentons au contraire une foi plus « ardente que jamais; tous, nous « sommes résolus à redoubler d'aca tivité, etc. » Mais cette foi ardente et cette activité ne servireut de rien. S'il y a, dans toutes les associations de novateurs, des hom-

mes a mouvements violents et précipités , il y a aussi des esprits moins fougueux dans leur emportement. Les partis les plus extrêmes out aussi leurs modérés. Bazard succomba dans le débat qui s'ouvrit en présence de tous les Saint-Simoniens. Il fut déposé de sa quote-part du poutificat à la fin de novembre 1831, et l'on dit que les papesses ne contribuèrent pas peu à brouiller les deux papes et leurs doctriues. Le père Enfantin s'était proclamé et avait été reconnu seul Père-Suprème le 27 novemb. 1831. -Après le schisme, la nouvelle église parut perdre visiblement de son éclat. Les succès, la gloire et les fouds de l'apostolat baissèrent en même temps. Alors une nouvelle phase commença : les grandes réuuions et les prédications cessèrent , les temples et le Globe fureut abandounés. Ou sougea à veudre aux fidèles ce que jusque-là on leur avait donné : on aunonça le prix de tout ce qui restait de la garde-robe doctriuaire, sermous, journal, publications diverses; et, peu de mois après avoir forcé le père suprême Bazard à se retirer et à se recueillir malgré lui, le Père Suprême Eufautin déclara qu'il allait, mais de sou plein gré, disait-il, se retirer et se recueillir lui-même. Il déguisa ce qui était devenu une nécessité sous un appareule inspiration (1): il semblait an-

BAZ

(1) Le discrédit et la retraite forcée des Saints-Simonieus u'eurent pas seulement pour cause les tracasseries que leur suscitait la polles et le ridicule dout les accablaient quelques jaurnaux; mais bieu plutôt la mauvais état de leur situation financière. Charsés de la salle Taltbout, ils avaient encore à leur charge dans Paris eiaq loyers dispendieux, quatre salles où ils propasopes empendient, quatre saltes où ils proga-geaient leurs doctriore et leurs funtrections aux ouvriers, et un fort bel appartement rue Monsigny, où demeurait le père Enfantin. C'est là qu'il dommèreu pendant l'hiere de 133, et jungu après l'investion du cheliro-morbus, des soirées musicales et dansantes, où rien n'était

noncer que sa retraite dans le désert serait bientôt suivie, comme celle de son précurseur (c'est ainsi qu'il appelait le Christ), de l'entrée avec des palmes triomphales, dans la grande Jérusalem du monde. Esquissoos rapidement cette révolution. Daos le dernier no du Globe, Enfantin fit les adieux de cette feuille dans une allocution qui a pour adresse Av Monde. Elle commence par ce protocole : Moi , PERE DE LA FAMILLE NOUVELLE ; ce qui rappelle la signature des rois d'Espagne : Moi , le Roi. Il poursuit en ces termes : « Dieu m'a donné mission d'appeler « le PROLÉTAIBE et la TEMME à une « destinée nouvelle. » Tout le reste est du même style. Après avoir rappelé ses efforts pour réaliser l'association universelle et y faire entrer la sainte famille humaine, au moyen dece qu'il appelle sa charted'avenir; après avoir dit : Je suis fort, il ajonte: J'ai parlé, je veux agir. L'apostolatest fonde; je me retire, avec

épagné. Toul s'y passait d'ailleurs très-décenment, et les maltres de cérémonies se mootraient fort galants envers les dames invitées. Calles qui étaient affiliées à la secte portaient no ruban blane suspendo co aiguillette. Quant aux frères, ils n'avaient eocore aucun costame d'uos forms particulière; mais la piapart portarent no babit bleu. Tandis qu'on dansait dans deun saloos, et qu'on ponvait lire no meltre dans sa poche toutes les brochures Stint-Simodans as poche toutes les brochures Săini-Simo-nicones, étalées sur une table daos une aotre pièce, la bibliothèque était l'arène où des groa-pes d'orateurs et de dialecticiens expossient leurs principes, répondajent à toutes les objec-tions, avec ulus ou moins de talect. mus toulions , avec plus on moins de taleot , mais toujours avec politesse et modératios. Cependant, hélas i la vue des armoires en acajos, garnies de livres bien reliés, at sur les portes desquelles les scelles étaient apposés, auconquit dejà que le flambeau du saint-simooisme brillait de de fruires elaries. Tant de prodigalties, sant de fruir pour jeter de la poudre aon yean, et poor attlier des partisans à la secte, avaient épaité les ressources; de là vint la cessation du Gioba concocca no deroier bal , la 18 avril ; et la retraite à Menilmontant, qui n'eut lieu qu'a-près la mort de madama Enfautin, ao convoide laqualle les Saint-Simoniens o'avalent pas encore la costume qu'ils na prirent que dans leur phartreuse. A-T.

quarante de mes fils, dans le lieu même où s'est passée mon enfance, sur l'une des hauteurs qui dominent Paris (Ménilmontant). Vous avez ma parole, vous aurezbientôt mes actes; mais je veux me reposeret me taire. Et le Globe ne parut plus (2). En même temps, la salle métropole, rue Taithout, et la salle succursale de l'Athénée, place Sorbonne, furent délaissées gratuitement aux savants ctaux artistes ponr des cours publics. des concerts, on des expositions de tableaux. Mais . avant de se retirer avec ses quarante fils à Ménilmontaut, le père suprême avait institué dix apôtres (3), qui se disaient son collège. Trois de ces apôtres, MM. Chevalier, Barrault et Duveyrier, insérèrent aussi lenr allocution d'adieu dans le dernier numéro du Globe. M. Barrault fait du père Enfantin le Messie DE DIEU et le ROI DES NA-TIOKS, dans lequel ses fils l'exaltent aujourd'hui et la terre l'exaltera un jour. Il dit encore que le monde voit en lui son Christ; et il ajoute : « Notre Verbe est au milieu de vous: « yous l'incarnerez en yous.....

« Le monde est à nous : un « bomme se lèvera qui a nn front de « roi et des entrailles de peuple , « parce qu'il a le cœur d'un prêtre , et cet homme est norne Pene, etc. » Après avoir rendn à M. Eufautiu ce maguifique .témoignage , les apôtres se traitent enxamèmes avec un peu moius d'humilité que ne faisaient les

<sup>(</sup>a) Ce fut à cette époque qu'Enfantin per dit sa mère. Les billets de faire part étaient ainsi conçus : « Ratiorox Saint - Simontnana , Madame Enfactin , mère de notre Plan Suraina , est morte es matio (22 avril); je suis chargé par notre Para-Surague de vous annoncer cette nonveile. Je vons prie, eu son nom et en ceiui de tous ses anfants , d'assister no ecovol , etc.

Signe Micani Canvania, a APOTRE. »

(3) MM. Michel Chevalier, Charles Daveyrier, Fournel, Boufford, Laubert, Emile Barrault, d'Eschaul, Siephase Pischat, Rignatt, etc.

apôtres de l'Evangile. « Et d'abord, « dit M. Barrault, sachez ce que c'est « qu'un apôtre. L'apôtre fidèle à « l'orbite souverain du MESSIE réflète « au loin la lumière de cet astre a immense (c'est toujonrs M. En-« fantin ) , agrandie de ses propres « rayons, et lui-même il est centre.... « et, comme le révélatent dont il est « le satellite, il est un monde. Il « touche d'une main anx grands de « la terre, et de l'autre aux masses « frémissantes : il est prince , il est « peuple... Ecoulez; il prophétise ... « el voici que sa poésie, mettant un « rayon de miel snr ses lèvres, se « balance sur des ailes brûlantes. « Applaudissez maintenant : orateur, « il émeut une assemblée: A lui le « désert, il est moine ! A lui le « château, il est gentilbomme! A lui a la cité, il est homme de fête, de « plaisir et d'élégance ! A lui le « vovage, il est pélerin! A lui le « danger, il est soldat! A lui le tra-« vail, il est prolétaire!... Il aime le « Messie comme un père, il le vénère « comme un roi, il le sert comme « un maître ; car il porte le Messie « de Dieu et le roi des Nations. « Telle est la vérité. » Et voilà ce qu'écrivaient en 1832 des hommes de conviction qui n'étaient pas sans talents. An mysticisme pres, n'estce pas le style des dramatistes de nos jours? Bazard, qui ne se trouvait plus être ni messie, ni pere-supreme, ni maître, ni roi des nations, vivail éloigné de la capitale et voyait germer ainsi le fruit de ses doctrines .-Il y eut encore, en 1832, indépendammeut du Globe, seize on dix-sept publications gratuites, dont deux, intilulées la Prophètie et les trois Familles, eurent le triste honneur d'être poursuivies par l'autorité (4). Le nombre total des publications saint-simoniennes de 1825, a 1832, forme environ soixante volumes ou brochnres; et, quand les apôtres eurent cessé d'écrire et fermé le Globe, ils firent insérer dans les journaux (sept. 183s) cet avis: « Après avoir employé des sommes « considérables pour propager notre « foi, nons avons senti que l'instant « était venu où nous devions vendre « les livres que nous avons donnés « jusqu'à ce jonr avec profusion, etc.» Ils établirent donc le prix de lenrs écrits sans enflure et même avec modération : et cependant la collection complète devail coûter 284 francs. Plusieurs de ces écrits sont devenus très-rares, entre antres: La Pétition d'un prolétaire, le Parti politique des travailleurs, et la Collection de feuilles populaires .- Le ministère public, qui s'etait abstenu de ponrsuivre quand les prédications sur la femme et sur la propriélé étaient failes dans les églises constituées à Paris et dans les départements, s'émut lorsque les Saint-Simoniens se furent faits cordonniers, tailleurs, agriculteurs et enisiniers dans une espèce de chartreuse à Ménilmontant. La ils se promenaient , ils travaillaient en chantant des bymnes dont les vers et la musique étaient leur onvrage. Ils n'avaient pris ni le capuce, ni le cordon, ni les sandales monastiques;

<sup>(4)</sup> Les dermines banchares publiées par les solos Simonianos. 10.15, as mitter genéral que des mirais de Coloris Indianos, en comoquen a seu des mirais de Coloris Indianos, en monogens as seu destato pour les "y seu. Il devei desenve are ces designes, pretin de Trajectoris de para, avec en sembrel de chaque pour les controls de para, avec en sembrel de chaque pour les marries de para de la coloris de para, avec en sembrel de chaque pour les marries les productions de la montale del montale de la montale del montale del montale de la montale del montale de la montale del montale del montale de la montale del montale de la montale de la

348 leur costume, réglé, imposé par le Père-Suprême, avait quelque chose de dégagé , de mondain , d'élégant. On lisait, hrodé sur la poitrine du chef, ce grand mot : LE PERE. La Chartreuse était devenue le dimanche un bnt de pélérinage pour les néophytes et de promenade pour les curieux. Les Saint-Simoniens semblaient ne s'être séquestrés sur une hauteur que pour mieux se montrer. Ces petits rassemblements déplurent; le Père-Suprême fut invité à teuir fermée la porte de son convent. Mois ce n'était pas ainsi qu'il entendait se recueillir : la porte resta donc ouverte. La police et ses archers intervinrent; les scellés furent apposés sur la Chartreuse, et le public fut privé del'avantage de voir les nonveaux congréganistes se recueillir en chantant. Le 37 août 1832, le Père-Snprême fut traduit en cour d'assises, avec MM. Michel Chevalier, ancien élève del'école polytechnique, ex-ingénieur des mines ; Emile Barrault , ex-professeur à Sorèze et à Paris; Charles Duveyrier, ex-avocat, et Olinde Rodrignes, docteur à la faculté des sciences, et qui déjà n'était plus dans la communion du Père-Suprême. Bazard eut fignré aussi dans ce procès : mais il venait de monrir, agé de 40 ans, à Courtry, près de Montfermeil (29 inillet 1832). Les journaux annoncèrent, à cette époque, qu'une députation de Saint-Simoniens, envoyée par le Père-Suprême, s'était acheminée vers Conrtry, pour honorer les funérailles de l'aucien co-pontife; mais que la papesse veuve et rancnneuse refusa cet hommage, et que la députation reprit le chemin de Ménilmontant sans avoir pn pérorer sur la tombe du défunt .- On sait quel fut le résultat du procès des Saint-Simoniens. Quarante témoins, tous

disciples du Messie et des Apôtres , venns dans leur costume, ne purent être entendus, parce que le Père-Suprême leur défendit de prêter serment devant Dien et devant les hommes : il ne leur était permis de inrer que devant Dieu et LE PRRE. On sait qu'Enfantin, quoiqu'il s'appelat le verbe et la loi vivante, ne brilla point par son éloquence, et que le Père-Suprême se montra très-infime dans sa cause. Il fut déclaré conpable, aiusi que MM. Chevalier et Duveyrier , rédacteurs du Globe, a d'avoir commis le délit « d'ontrage à la morale publique par a la publication d'écrits et discours e proférés dans des lieux publics , » et ils furent condamnés à un an de prison et 100 fr. d'amende chacun. Rodrigues et Barrault en furent quittes pour 50 fr.d'amende. L'arrêt, rendu le 29 août, maintint la saisie des divers écrits et brochures publiés, et ordonna que la société dite saint-simonienne serait disscute (5). Cet arrêt, dont il u'y eut point appel, fut affiché aux dépens des condamnés. - Dejà le théâtre avait dangereusement blessé par le ridicule la nouvelle congrégation, avant que le jugement de la loi mît, dans Paris, un terme à son existence. Ce jugement donna comme le signal d'une dispersion générale; et, tandis que le Père-Suprême était retenu dans les lieus, ses disciples eurent mission de parconrir le globe. Ils se mirent à entraîner le peuple, mais non à la

Le peuple a faim Le peuple est misérable

<sup>(5)</sup> Les condemnés; qui attendaient leurs frères, retournèrent processionnellement à Métant, en chantant des hymnes et des con tiques dont l'un se términsit par ces vers :

Plus tard out liet un sutre procès en police correctionnelle pour esptation de succession et secusation d'excroquerie; mais les prévenus farent acquittés,

manière des anciens apôtres. Tandis qu'ils s'acheminaient apostolisant dans les provinces, leur costume faisait courir après eux les femmes et les enfants. Il y eut daus quelques bourgs des cris, dans quelques villes des huées et quelquefois des démoustrations plus éuergiques. Les Saint-Simoniens se virent réduits à seconer en fuyant la poussière de leurs pieds , et il fallut souveut que l'autorité, qui repoussait leurs doctrines, prît soin de protéger leurs personnes. Les pays voisins se moutrerent peu hospitaliers , et ne parurent pas disposés à goûter leors prédications sur le fonds social universel et sur la promiscuité. Enfin, les disciples les plus ferveots se persuadèrent que l'Orient leur serait plus facile à convertir que l'Occident. Je ne sais quelle prophétie leur avait annoucé qu'ils trouveraient le principe régénérateur du monde ou la femme libre chez les Turcs; ils se mireut eu quête, et allèrent, pélerins malades d'esprit, c'ercher la femme libre, non où elle pouvait se trouver, mais où il était impossible de la saisir et de se la procurer, dans les harems du Caire, de Bagdad, d'Alep, et dans le sérail du sultau Mahmond. Cette entreprise apostolique avait ses dangers; les journaux out annoucé que les enfants du Père-Suprême n'avaient pas été vus d'un très-bon œil par les sectateurs de l'islamisme. La prudence aura comprimé le zèle, et il ne paraît pas que la femme libre ait été trouvée encore dans des pays où les Saint-Simonieus pouvaieut seuls imaginer qu'il serait facile de la découvrir. Comme il y avait parmi ces missionnaires des hommes de talent, plusieurs d'eotre eux se sont mis au service du vice-roi d'Egypte, et s'ocenpent maintenant moios de son harem que de ses caserues et de ses arsenaux.

 La société de la morale chrétienne avait proposé, en 1832, un prix de 500 fr. pour la meilleure réfutation de la doctrine saint-simonienne. considérée dans ce qu'elle a de contraire à la morale chrétienne; mais quand ce prix fut décerné(1833), le saint-simonisme n'avait pu supporter l'éprenve du ridicule, les sarcasmes des journaux et le baffouement du théâtre, plus pnissant que la cour d'assises. Vers cette même époque (le 22 août 1833), dans la troisième séauce anunelle de la société phrénologique, M. Casimir Broussais, secrétaire-général, parlant devant 60 têtes en platre étalées sur le bureau, examina celle de Bazard et annouça que, d'après l'inspection des protubérances, ce premier chef du saint-simouisme avait tons les caractères d'un homme d'action , persévérance, intelligence, estime de soi. Ou a vu où le menèrent toutes ces grandes facultés. Il est juste de recouoaître que, si sa doctrine politico-religieuse tendait au bouleversement général, il était . ainsi que ses disciples prédicants, dogmatiquement pacifique. Il ne voulait point régénérer le monde par la violeuce, mais par la persuasion; il croyait que sa parole serait une révélation, et cette révélation une révolution saus combats et sans déchirements. Mais les prolétaires, que les Saint-Simoniens eogageaient dans leur système sur la propriété et sur le fouds social universel, ont pu trouver trop de retardement à la régénération du moude dans leurs movens pacifiques et dilatoires (6). Bazard et

(6) Il n'est pas instille de faire observer que les descrices de cette secte non lois d'être entre la descrice de cette secte non lois d'être entre de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la com

Enfantin avaient une église constituée à Lyon. Les prédications des nouveaux apôtres y avaient été nombreuses, suivies : et qui pourrait assurer qu'elles n'ont eu aucune influence sur les malbenrs de cette ville?

BAZIN (NICOLAS), graveur, né vers 1656, à Troyes, vint de bonne heure à Paris où il reçut des leçnns du célèbre Claude Mellan (Voy. ce nnm, XXVIII, 23n). A la pratique de son art il joignit le commerce des estampes, et fit travailler pour son comple un grand nombre de jeunes gens. Son funds se composait presque nniquement de portraits et de sujets de dévotion , tons in-4° , que par cette raison les marchands désignent encore sons le nom de format Bazin. On a de lui des pièces sous la date de 1705; et, comme on n'en connaît pas de postérieures, il est assez vraisemblable qu'il mourut cette même année on du moins peu de temps après. Cet artiste était très-laborieux ; il a gravé d'après le Corrège, le Baroche, le Guide, Philippe de Champagne, Lebrun, et plusieurs antres peintres italiens et frauçais; mais ses compositions sont seules recherchées des amateurs. Hubert, dans le Manuel des curieux, VII, 227, cite de Bazin onze portraits et autant d'autres estampes dont deux très-grand in fol., une Femme vétue à la mode et une Dame de qualité prête à entrer dans le bain. Ces deux niorceaux forment pendant. Il est étannant que Grosley n'ait fait aucune mention de cet artiste dans ses Recherches sur les illustres Troyens, où il parle, avec de grands détails, de personnages

les chefs d'une secte nombreuse que l'on nommait les Gersari, ils admettaient la communauté des biens et celle des feames ( Voy. Muratori, Rarant itel. serjet, t. Il., et la Sterie Fercellese, par M. de Grogory, toma 2<sup>er</sup>).

moins dignes de cet honnenr. W-s. BAZIN (J .- RICONER), naquit au Mans en 1771. Tres-jenne encore lorsque la révolution éclata, il en embrassa les principes avec chaleur, se fit recevoir membre de la société populaire du Mans, et malgré son age, y obtint quelque préposdérance par sa facilité d'élocution et par l'exhaltation de son patriotisme. La iennesse du Mans devint bientôt enthonsiaste de Bazin, et il eut l'honneur de voir ses amis désignés d'après son nom par le sobriquet de Bazinistes. Ce qui les distinguait d'avec les autres factions des sociétés républicaines, c'était d'abord, au lieu de la haine farouche et sanguinaire des jacobins ponr la noblesse, une espèce de haine élégante et frondeuse, presque aussi aristocratique que la classe à laquelle elle s'adressait; c'était ensuite, pour ne pas parler des louanges effrénées qu'ils s'adressaient à eux-mêmes, en encensant la jennesse et en ne voulant confier qu'à elle seule la tâche de régénérer la France, une opposition marquée au régime de sang que la terreur faisait peser sur la patrie. Le député Garnier (de Saintes), envoyé par la convention dans la Sarthe, y avait organisé le système de la mnutagne et indignait, par ses mesures violentes, les habitants qui l'accusaient aussi de rapines. Comme tous les bommes raisonnables du Mans, Bazin désapprnuva la conduite du proconsul. Il ne se borna pas à de stériles remontrances. Nommé agent national du district du Mans . il se servit de l'antorité que lui donnait cette function pour entraver les mesures arbitraires du commissaire de la convention. Celui-ci, pour se débarrasser d'un adversaire redoutable, résolut de frapper un coup · vigoureux, et fit arrêter Bazin avec

BAZ onze autres membres du club , la plupart fort jeunes encore, et les enyoya sur-le-champ à Paris. Garnier attachait tant d'importance à le noircir et à rendre sa position périlleuse, qu'après avoir employé toute son influence et presque la force, pour faire signer, par les administrateurs du département et par divers citoyens, un espèce de procès-verbal ou acte d'accusation contre les douze membres de la société populaire; procès-verbal qui fut adressée à la conveution, et d'après lequel le complot du Maos se rattachait à la conspiration de Danton et Philipeaux, il s'écria au milieu des assistans : « A l'heure qu'il est, peut-être, les complices de Bazin paient de leur tête le crime d'avoir égaré le peuple.» Il se trompait ; car le tribunal révolutioonaire, malgré le fraças avec lequel on avait annoncé l'arrestation des Bazinistes et des autres prévenus manceaux , les acquitta tous; néanmoins ils ne furent rendus à la liberté qu'après le o thermidor. Bazin reparut alors, et jouit d'une espèce de triomphe. Mais il ne tarda pas à désapprouver hautement le nouveau système qui se substituait à l'ancien, et qui, plus doux en appareoce, était selon lui, bien plus fatal, bien plus propre à ouvrir à l'étranger les portes de la France. La société populaire du Maos était devenue cercle constitutionnel; et Bazin, qui avait repris toute son influence, ayant établi au Mans un jouroal doot les principes ne convenaient pas au directoire, eut à subir de nouvelles persécutions, et vit saisir ses presses, supprimer sa feuille et fermer le cercle constitutionnel en même temps que ceux de Blois, de Vendôme et de Paris. Bazin se rendit alors dans la capitale et y publia un autre journal intitulé le Démo-

crate, Cette fois encore le journal fut saisi avec les presses, et bientôt supprimé par ordre du directoire. Prévoyant la chute prochaine de la république, il fit tous ses efforts pour la souteuir. La nomination de Sieyes au directoire acheva de l'irriter ; et, peu de temps avant le 18 brumaire, il l'attaqua formellement dans une lettre au conseil des cinq cents. Un an après, Bazin était à la tête d'un pensionnat à Versailles. Chassé en quelque sorte du terrain politique par la subite suppression de tant de journaux, il voulut s'en créer un autre en formant la jeunesse dans ses principes; c'est dire qu'il dirigea l'éducation daos le sens de la démocratie comme il l'entendait. Une telle marche ne ponvait convenir au premier consul : bientôt la police eut l'æil sur son pensionnat, qui d'ailleurs ne réussit poiot, et il fut obligé de fermer son établissement au bout de douze on quinze mois d'exercice. Il revint alors à Paris, toujours surveillé par la police, toujours lié avec des mécontents. Divers écrits politiques et semi-périodiques. et sa pétition au tribunat sur les arrestations arbitraires, les actes illégaux de bannissement et de séparation, etc., vendém., an XII, in-8°, le mirent encore plus mal avec le chef du gouvernement. C'est alors qu'il fit la conoaissance du général . Malet, dont il devint l'ami, et qui peut-être ne lui laissa pas ignorer la première conspiration que, libre encore, il tramait contre le conquérant de l'Enrope. L'entreprise manqua. Coupable ou non de l'avoir favorisée. Bazin, par le fait seul de ses liaisons avec Malet, devint suspect. La police, ne doutant pas qu'il n'eût été fort avant dans le secret, l'arrêta, et il resta plus d'un an en prison comme prévenu de complicité. Au bout de ce

BAZ

352

temps et faote de preoves suffisantes. tons les accusés, à l'exception de Malet et de quelques aotres, furent mis provisoitement en liberté ; mais à la charge de se retirer au-delà d'un rayon de trente lieues de Paris, dans un lieu par eux choisi poor y demeurer, pendant uo temps iodéfini . soos la surveillance de la police. Bazin choisit Rooen pour sa résidence, mais il ne se rendit point dans le délai prescrit, et il fut obligé de se cacher afin de se soostraire aux recherches actives de la police. Bientôt découvert, il fut remis en prison, et bientôt transféré à Ham. C'est seulement lorsque les alliés anprochèrent de cette ville en 1814 . qu'il vits'onvrir les portes de sa prisou. Il salua le retour des Bourbons, nou pas avec l'affection d'un cœur dévoné à la monarchie, mois avec résignation et avec espoir. Louis XVIII avait douné la charte : Bazin s'exprima franchement eu faveur de ce nouveau pacte fondamental; mais cette adhésion ne fot pas longue; il s'était déjà rénni au parti de l'opposition lorsque Bonaparte reviot de l'île d'Elbe en 1815; et, ce dont ou doit s'étonner, c'est qu'il se bâta de marcher sons les drapeaux de son ancien persécuteur. Lors de la retraite des troppes françaises derrière la Loire, après la capitulation de Paris, il se rendit à Orléans où il fit imprimer une adresse. dont le but était d'exciter une insurrection nationale contre l'ennemi qui allait prendre ses cantonnements dans le pays. Il fut question un instant d'enlever un parc d'artillerie que les Prussiens avaient engagé dans des chemins impraticables, mais on yrenouça; non qu'il fit difficile de réossir, mais parce que c'était recommencer ao centre de la France nne guerre dont les suites étaient incal-

culables, et qui remettait en question même ce que l'on avait pour l'instant. Bazin et son imprimeur Hoet-Pardoux eurent à soutenir un procès criminel : tous deux furent acquittés : l'imprimeur, comme n'ayant pas agi sciemment; l'écrivain, parce que l'on ne put pas pronver qu'il y avait eu un commencement d'exécution. Bazio retourna ao Mans: et là persistant dans ses affections démocratiques , il coucut le projet d'écrire pour la classe populaire de petites brochures, au prix de 15 ou 30 centimes, préludant ainsi pour la Sarthe à l'idée qu'ou peu plus tard Courier voulut réaliser pour tonte la France, et qu'il expliqua dans sou Pamphlet des Pamphlets. Les brochures de Bazin eureot quelque soccès. Mais, heureux avec le public, il le fut moins avec la jostice. Le tribunal correctionnel du Mans le condamna eu 1816; cependant la cour royale d'Angers l'acquitta, malgré les conclusions do procureur-général. Cet acquittement ne fut pour Bazin qu'un triomphe momentané. Le préset d'Angers le fit réintégrer en prison , parce que les libéraux lui avaient préparé nue ovation, qui était la satire du pouvoir; et il fallot que le président de la cour royale intervînt pour que la liberté lni fût reudue. Mais à peine arrivé an Mans , il apprit qu'il était placé sous la surveillance de la police, et fut tenu de se rendre tous les jours à midi à la présecture. Dans cette position , il continna ses publications auxquelles ses poorsnites donnaient encore plus de vogue. En 1820, Bazin fit jooer sur le théâtre du Mans Jacqueline d'Olzbourg, mélodrame qui avait eu du soccès à l'Ambigo, en 1803. A la seconde représentation, on jeune officier vient près de Bazin , l'insulte , le provoque ,

pagne septentrionale, il aida les patriotes de cette contrée à démonter les batteries des lignes de la Corogne et à prendre la citadelle du Ferrol, alors au pouvoir d'un commandant adhérent des Français. En 1812, capitaine du Northumberland et aidé par le Grogneur, il fut chargé de mettre obstacle au retour triomphal de deux frégates et d'un brick français qui revenaient d'une croisière de quatre mois dans l'Atlantique, chargés des dépouilles de trente-six navires qu'ils avaient ou capturés ou pris; et, s'il ne put venir à bout de s'emparer des bâtiments et de l'équipage, du moins sut-il, par une suite de manœuvres habiles, leur barrer si victorieusement l'entrée du port de Lorient, que les braves qui montaient la petite escadre furent forcés de faire échouer et sauter leurs bâtiments, et de se sauver à la nage. Ces services multipliés valurent enfin à Hotham, en 1812, les commissions de capitaine de la flotte sous sir John Borlase Warren , de commodore sous sir Alexandre Cochrane, à la station américaine; en 1813, le grade de colonel de marine; en 1814, celui de contre-amiral; en 1815, la croix de commandeur de l'ordre du Bain. C'est Hotham qui, dans cette année si mémorable par l'évasion du prisonnier de l'île d'Elbe, eut le commandement de la flotte de la Manche; et ce sut lui qui, après la bataille de Waterloo, bloqua les côtes occidentales de la France et reçut à bord de son vaisseau amiral, le Bellérophon, Napoléon fugitif. Cette étrange visite avait été précédée de pourparlers, dans lesquels le machiavélisme du conquérant tombé se trouva aux prises avec celui de l'Angleterre. Napoléon, bien que la guerre entre l'Angleterre et lui ne fût pas terminée, aurait voulu que l'amiral le considérât, non comme captif, mais comme hôte : Hotham, sans prendre d'engagement, ne repoussa cependant

point sa demande, et parut même persuadé par les séduisantes paroles de l'empereur déchu : « Si le prince de « Galles, disait-il, entendait une demi-« heure ce diable d'homme, il devien-" drait son meilleur ami! » Le prisonnier connut bientôt son sort. Nous ne pensons pas qu'Hotham se soit jamais fait d'illusion à cet égard. Enfin il fut débarrassé du soin pénible de le garder et de le conduire (Voy. NAPO-LEON, au Supp.). En 1818, il devint un des commissaires au bureau de l'amirauté, poste qu'il occupa quatre ans. Promu ensuite au grade de vice-amiral, il fut chargé en 1831 du commandement de la croisière méditerranéenne. C'est dans ces fonctions que la mort le frappa, le 19 avril 1833, à Malte, chef lieu de sa circonscription maritime. P--or.

HOTTINGER (JEAN-JAC-QUES), professeur et chanoine à Zurich. sa patrie, était né en 1750 et mourut le 4 février 1819. Il passa la plus grande partie de sa vie dans l'étude des classiques anciens dont il a donne des éditions et des traductions estimables. Il connaissait à fond la littérature de son pays; et comme critique littéraire, comme esthétiste, il se fit au moins autant de réputation que comme philologue. Son Essui d'un parallèle entre les poètes allemands et ceux de la Grèce et de Rome fut couronné par l'académie de Manheim. Plus tard il fit paraître, conjointement avec Wieland et Jacobs, le Nouveau Musée attique. Parmi les ouvrages qu'on lui doit, nous indiquerons surtout : I. de fort bonnes traductions : 1º de la Divination de Cicéron ; 2º du De officiis; 3° des Caractères de Théophraste (2° édit., Munich, 1811, gr. in-8°; 3° édit, 1821); 4° des Dits mémorables de Socrate, par Xénophon (Zurich, 1820, gr. in-8°). II. Des éditions de Sallinste, et du

De officiis qu'il traduisit ensuite; des Epîtres de saint Jacques et de saint Pierre (avec commentaire latin et traduction, 1815, gr. in-8°). III. Bibliothèque de littérature, de philosophie et de théologie modernes (Zurich, 1784-1786, 3 vol. in-8°). IV. L'Essai d'un parallèle entre les poètes allemands et ceux de la Grèce et de Rome (Manheim, 1789), que nous avons déià cité plus haut. Cet ouvrage méritait la distinction honorable dont il fut l'objet. C'est encore un de ceux qu'on peut lire avec le plus d'avantage sur cette matière. V. Opuscula oratoria (Zurich, 1816), et divers morccaux, les uns en latin, les autres en français, insérés soit dans ce recueil, soit dans d'autres, notamment dans les Notices zurichoises qu'il publiait avec J .- J. Stolz et Horner (Zurich, 1815 et 1816, 3 vol. in-8°, chacun de 3 livraisons). -Il ne faut pas confondre J .- J. Hottinger avec son homonyme Jacq. (ou Jacques-Jackson, par abréviation J.-J.) HOTTINGER, professeur de langue grecque à Zurich, né en 1783 et auteur de deux grands drames (Arnold de Winckelried, en 4 actes, Winterthur, 1810, in-8°; Héroïsme d'ame et héroïsme de bras, en 5 actes, 1814, in-8°); de propositions en marge des articles de foi des Orthodoxes, Chiliastes, Mystiques, Herrnhüters, etc. (Zurich, 1820, in-8°), et d'une Histoire des cantons suisses depuis leur séparation d'avec l'église romaine, Zurich, 1825, in-8° (1re partie). Р---от.

1825, n.-8 (I' partie). F—orr.

HOTZE (JEAN-CONRAD de), général autrichien, maquit à, Richenswell, village du canton de Zurich, vers 1749. Conrad Fuessli, historien et géographe de la Suisee, fut son précepteur. Le jeune Hotze fréquenta le gymnase de Zurich, et se voua à l'étan militaire. Fils d'un paysan, qui

exercait la médecine, il ne put pas profiter du privilège alors réservé aux bourgeois de la ville de Zurich, qui était de remplir exclusivement les places d'officiers dans les régiments capitulés de France et de Hollande; ce qui l'obligea d'entrer au service de Wurtemberg, où il ne tarda pas à être promu au grade de capitaine de cavalerie. Désirant se distinguer sur un plus grand théâtre, il échangea le service de Wurtemberg contre celui de Russie, cn 1771, et bientôt sa bravoure et ses talents trouvèrent à s'exercer dans la guerre contre les Turcs. Il fut nommé commandant de place à Bucharest en Valachie, et le grand-duc Paul lui donna, en 1773, la place d'adjudantmajor au régiment de ses gardes. Hotze crut avoir alors des raisons de se méher de la cour ; il quitta la Russie, et se vit accueilli par Joseph II qui le fit colonel. Dans la guerre contre les Turcs, ce prince lui conféra le commandement de Jassy, et le chargea d'instruire son neveu, François II, dans l'art militaire. A son avenement au trône, ce dernier le nomma géné. ral-major, en lui conférant des lettres de noblesse. Dans la campagne de 1793, contre les Français, Hotze servit sous le maréchal Wurmser : il eut beaucoup de part à la prise des lignes de Weissembourg, et fut à cette occasion décoré de l'ordre de Marie-Thérèse. En 1795, il se distingua encore sous les ordres du comte de Wartensleben dont il couvrit la retraite, et fut nommé feld-maréchal-lieutenant. C'est en cette qualité qu'il resta à l'armée dn Rhin jusqu'à la paix de Campo-Formio, A Neresheim (11 août 1797). où il commandait le centre, Hotze chassa l'ennemi de tous les points avancés, et contribua puissamment à la défaite de l'aile droite des Français. Le 12 il resta sur le champ de bataille pour protéger la retraite de l'armée.

Plus tard il livra les combats de Neumarckt, Lauf et Eberach; il se rendit maître de la ville de Kitziugen et marcha snr Wurzbourg. Plusieurs sorties de la citadelle furent repoussées par les bataillons qu'il avait jetés dans la ville. Le 3 au matin, les Autrichiens enlevèrent à la bajonnette les hauteurs de Lengfeld, tandis que Hotze attaquait le monlin d'Au; les Français se virent contraints d'évacuer toute la vallée jusqu'à Wurzbourg et de se retirer sur la Lahn. Lorsque l'archiduc Charles les attaqua dans cette nouvelle position et les força de continuer leur retraite, Hotze se montra infatigable dans la ponrsuite de l'ennemi. L'empereur lui envoya la grand'eroix de l'ordre de Marie-Thérèse, comme récompense des services qu'il avait rendus dans cette occasion. C'est à cette époque que les Suisses, alarmés sur les intentions de la France, l'appelèrent pour lui confier le commandement en chef de leurs tronpes. Mille florins lui furent promis pour récompense, et cette somme fut même déposée à la banque de Vienne. Il arriva le 4 mars à Zurich, et se mit en marche pour se rendre à Berne; mais il apprit alors la prise de cette ville, et retourna à Vienne. Le renouvellement de la guerre l'appela bientôt à de nouveaux services. En 1799, l'occupation des Grisons fut son ouvrage; son corps se joignit ensuite à l'armée de l'archiduc Charles qui s'empara de Zurich. A l'ouverture de la campagne, il prit position sur la frontière de Graubundten, ayant Masséna devant lni. L'archiduc Charles lui avait surtout recommandé la défense du débouché de Bregenz, pour assurer le flanc de l'armée. Il prit une position retranchée près de Feldkirch, tant pour couvrir la route du Tyrol que pour ses communications avec Graubundten. Après avoir soutenu plusieurs combats opiniâtres dans cette

position, il la quitta le 19 avec une partie de ses troupes, et marcha vers Lindau, pour observer le général Ferino qui avançait de Tettwang. Lorsque Bellegarde pénétra dans l'Engadine, il s'était eutendu avec Hotze ponr une attaque de Lnziensteig (sentier de Luzien). Le 14 mai fut le jour fixé pour cette entreprise. L'attaque dirigée par Hotze s'effectua sur quatre colonnes, dont deux marchèrent vers le sentier et les deux autres vers les montagnes pour pénétrer dans la vallée de la Landquart, tandis que Bellegarde eutrerait du côté du midi. La première colonne, conduite par Hotze en personne, protégeait l'attaque contre tout mouvement que l'ennemi pourrait tenter sur la rive gauche du Rhin: elle fit taire les batteries que les Français y avaient élevées, intercepta, par le feu de son artillerie, la route de Wendenberg à Ragaz, et se tint préparée à gravir le sentier avec des échelles. La seconde colonne rejeta l'ennemi de l'autre côté du pont de la Douane, attaqua le sentier par derrière, pénétra dans le camp des Français, fit grand nombre de prisonniers et ouvrit les portes à la première colonne. La possession de la Landquart établit la communication avec les deux autres colonnes. Après cette expédition, Bellegarde fut appelé par Suwarow à l'armée d'Italie. Hotze reçut l'ordre de poursuivre ses succès, et d'avoir pour but, dans tous ses mouvements, la réunion de toutes les troupes autrichiennes. Après la prise de Sargans, il marcha sur Wallenstadt, descendit le Rhin pour en nettoyer la rive gauche jusqu'à Werdenberg, et rendre plus facile le passage de plusieurs détachements ; laissa avancer sa réserve sur Sargans et Balzer, et envoya nn renfort à Berschis. Masséna retira ses troupes qui formaient le cordon du Rhin. Dans les premiers jours de juin, les

Autrichiens se trouvaient sur une ligne qui embrassait la position ennemie devant Zurich; nne bataille décisive était inévitable, si Masséna voulait se maintenir dans sa position : elle eut lieu le 4. La position des Français était des plns fortes; ils pouvaient non seulement y brayer une attaque, mais arrêter pendant plusieurs jours les efforts d'une armée victorieuse. L'attaque principale devait s'exécuter sur la montagne de Zurich par le centre et par l'aile gauche que commandait Hotze. Ce général, conduisant en personne la quatrième colonne, s'avanca sur Stepbach et Schwammendingen, et s'empara de ces deux points après une vigoureuse résistance. Masséna jugea à propos de quitter le 6 sa position. Après la bataille, les troupes de Hotze occupèrent Zurich. Pendant son séjour dans cette ville, ce général fit tous ses efforts pour engager les habitants à se soulever contre les Francais; mais il ne fut point écouté, et il ne tronva chez ses compatriotes ni le zèle ni le dévouement qu'on attendait d'eux. Pen de temps après, la conquête et l'occupation de la Suisse furent abandonnées aux Russes; l'archiduc Charles s'étant retiré, sur le Rhin, Hotze resta en Suisse avec vingtcing mille hommes pour y attendre l'arrivée de Suwarow. La seconde bataille devant Zurich eut lien le 25 et le 26 septe 1799. C'est là que Hotze trouva la mort. Il fut tué d'un coup de feu sur le sol natal au-delà de Schaennis sur la route de Bilten. Un monument fort simple fut élevé plus tard sur la place même où il avait péri. Les Autrichiens, ainsi que les Suisses ses compatriotes, témoignèrent de grands regrets sur cette perte que les circonstances rendaient encore plus funeste. -Son frère, HOTZE (Jean), médecin très-habile, mourut à Francfort-sur-le-Mein quelques années plus tard. U-1.

HOUCAIN on HOUCEIN BEN-MANSOUR (ABOUL-MOG-HIT ), plus connu sons son surnom d'Al-Halladj (le cardeur de coton), fut un fameux docteur musulman de la secte des sosys, qui menaient une vie contemplative. Les choses extraordinaires qu'on raconte de lui le mirent en grande réputation et lui attirérent une soule de disciples. Il faisait paraître tantôt un beau jardin . tantôt des fruits d'été en hiver ou des fruits d'hiver en été; il étendait ses mains vers le ciel, et l'on voyait tomber des drachmes d'argent qu'il appelait Drachmes de la Toute-Puissance, et qui portaient pour inscription: il n'y a qu'un seul Dieu. Il devinait tout ce qui se passait dans le secret des maisons et il pénétrait les pensées les plus cachées. Né à Reih ou dans nne de ces trois villes du Khoraçan, Merou, Nichabour ou Talekan, il quitta cette province pour venir dans l'Irak, et se rendit ensuite à la Mekke, où il passa un an, soit dans une caverne, soit dans une masure ouverte par le haut. On le vit, au sommet d'une montagne, debout sur la pointe d'une pierre, les pieds nus, la tête découverte et suant à grosses gouttes. Son retour à Baghdad, l'an 301 de l'hégire (913 de J.-C.), fit beaucoup de bruit; mais les opinions furent bien diversement partagées sur son compte : les uns soutenaient que l'ange Gabriel résidait en lui, on que lui-même était un Dieu ; d'autres le regardaient comme nn impostenr, comme un fripon. Ce n'était pent-être au fond qu'un prestidigitateur qui eut des envieux et des ennemis. Sa morale et sa conduite n'avaient rien d'ailleurs de répréhensible. Il jeunait souvent plusieurs jours de suite, et lorsqu'il rompait l'abstinence, ce n'était qu'avec trois bouchées de pain et un peu d'eau. Le vezir du khalife Moctader (Foy. ce nom , XXIX ,

194), à qui l'on avait dit que Houçain al-Halladj ressuscitait les morts, le fit venir pour l'interroger. Il répondit à ce ministre qu'il n'avait ni le don de prophétie, ni le pouvoir de faire des miracles ; que la divinité n'habitait point en sa personne; qu'il n'y avait en lui rien d'extraordinaire et qu'il servait Dieu comme les autres hommes. Le vezir satisfait allait le renvoyer, lorsqu'on produisit un ouvrage dans lequel Houçain avait dit qu'il était possible de se dispenser du pèlerinage de la Mekke et d'en acquérir le mérite, si l'on en pratiquait les cérémonies seul et sans témoin dans sa maison, et si l'on avait soin de nourrir, d'habiller trente orphelins et de leur donner à chaeun sept drachmes. Les docteurs assemblés par ordre du vezir décidèrent que cette doctrine philantropique était hétérodoxe en ce qu'elle détruisait un des principaux préceptes du Coran, et ils jugèrent l'auteur digne de mort, comme hérétique. Houçain entendit son arrêt sans effroi et se contenta de dire à ses juges: « Vous « condamnez un innocent; mais le « ciel me vengera. » Lasentence ayant été confirmée par le khalife, Halladi recut d'abord mille coups de fouet sans jeter un seul cri. On lui coupa ensuite les deux pieds, les deux mains, et enfin la tête, qui fut exposée sur la place du marché de Baghdad; son corps fut brûlé et on en jeta les cendres dans le Tigre. Cette exécution eut lieu l'an 309 (921). Ainsi périt ce docteur dont la réputation s'était répandue dans tout l'empire musulman, et que ses rivaux n'avaient jamais pu confondre. On a prétendu pourtant qu'il était absolument illettré. Sa vie a été écrite par plusieurs auteurs arabes, Tadi-Eddyn Ali, Ghazali, Ibn-Khilkhan, etc. Quant aux vers cités par Elmaein, attribués par lui à Houçain Halladj, et qui ont fait supposer que ce docteur

était chrétien, ils ne se rapportent point à l'incarnation de Jésus-Christ, mais à la mysticité musulmane.

à la mysticité musulmane. A-T. HOUCEIN BEHADER (ABOUL-GAZI), dernier sultan de Perse de la race de Tamerlan, était fils de Mansour et arrière-petit-fils d'Omar-Cheikh . deuxième fils de ce conquérant, dont il descendait aussi par les femmes. Il naquit à Herat en 842 (1438-39). Ne possédant aucun apanage, parce que ses ancêtres en avaient été dépouillés par d'autres princes de leur famille. Houcein fut long-temps détenu dans la citadelle de Samarkand, par ordre du sultan Abou-Saïd Mirza (Vov. ce nom, I, 100), qui depuis lui rendit la liberté. Il vint à Hérat, où le sultan Babour l'accueillit en bon parent et lui assigna une pension annuelle de cent mille pièces d'or. Ce sut à la cour de Babour que Houcein épousa une fille de Mirza-Sandiar, autre prince du sang de Tamerlan; mais, devenu suspect à son beau-père, qui voulut se défaire de lui, après la mort de Babour. l'an 861 de l'hég. (1457 de J.-C.), comme d'un rival qui pouvait nuire à sa propre ambition, Houcein se retira dans le Kharizme; et, suivi d'un petit nombre de partisans fidèles, il marcha sur Esterabad dont il rencontra le gouverneur fuyant devant l'armée du turkoman Djihan-Chah, qui avait envahi le Khoraçan. Malgaé l'infériorité de ses forces, il triompha de cet émir qui périt dans le combat. Renforcé par cet avantage, il surprit le gouverneur turkoman d'Esterabad, qui s'avançait contre lui , s'empara de cette ville , fit pendre le gouverneur et la majeure partie des prisonniers turkomans, et se fit reconnaître roi du Djordian et du Mazanderan, en 863 (1459). Cet évènement détermina Djihan-Chah à retourner dans la Perse occidentale dont il était souverain. Le Khoracan étant retombé alors au pouvoir d'A-

bou-Said. Houcein se reconnut vassal de ce prince, et en obtint la liberté de sa femme : mais avant fait des incursions dans cette province, au mépris du traité, il n'osa pas risquer une bataille contre l'armée du sultan, et se retira dans le Kharizme. Il en revint l'année suivante, et tandis qu'Abou-Saïd assiégeait dans Taschkend Mirza Djouki, qui revendiquait la Transoxane comme héritage de son aïeul Oulough-Beyg (Voy. ce nom, XXXII, 267), il vainquit Mirza-Mahmoud, fils d'Abou-Said, reprit Esterabad et le Mazanderan et envahit le Khoraçan. Mais contraint de s'éloigner de Hérat, après un siège meurtrier, pendant lequel il avait couru les plus grands périls, il rentra dans le Mazanderan dont il fut encore chassé par Abou-Said , en 1461. Forcé d'aller chercher un asile et des secours dans l'empire tatar du Descht-Kaptchak (Voy. BATU, III, 531), il recouvra le Kharizme, pendant que son rival achevait de réduire Mirza-Djouki, et fit, durant plusieurs années, avec autant de patience que d'activité, un grand nombre d'invasions dans le Khoracan, souvent battu, quelquefois vainquenr, mais tonjours supérieur à la fortune qui se lassa enfin de le persécuter. La guerre désastreuse que l'orgueilleux Abou-Saïd entreprit, en 873 (1468-69), contre Ouzoun-Hacan (Voy. ce nom, XXXII, 276), la catastrophe qui termina sa vie, et la fuite de son fils Mahmoud qu'il avait laissé dans le Khoracan, firent passer cette vaste province sous la domination de Houcein. Il entra sans résistance dans Hérat, et déjà il s'occupait à y apaiser les querelles religieuses, à y rétablir la police et le bon ordre, lorsque Ouzonn-Haçan, maître de toute a Perse occidentale, lui suscita un redoutable compétiteur. Yadighiar-Mohammed, arrière-petit fils de Chah-

Roukh (Voy. ce nom, VII, 621), avait été emmené dès son enfance, par Diihan-Chah dans l'Adzerbaidian, et élevé parmi les Turkomans. Ouzoun-Haçan, vaingueur de Djihan - Chah et son successeur dans la Perse occidentale, épargna le jeune Yadighiar qu'il voulait opposer à Houcein, comme légitime héritier de l'empire de Tamerlan. Il lui fournit des troupes auxquelles se joignirent les débris de l'armée d'Abou-Said. N'ayant pu empêcher Yadighiar de s'emparer du Mazanderan, Houcein le vainquit deux fois dans le Khoraçan ; mais, prêt à livrer nn troisième combat, la défection de plusieurs de ses émirs l'obligea de se retirer vers Balkh, dans une tribu mongole, alliée à sa famille. Il y triompha de trois fils d'Abou-Said, qui, jugeant sa cause perdue, étaient venus le relancer dans cet asile. Mais bientôt informé que l'imprudent Yadighiar, maître du Khoraçan, passait son temps dans la mollesse et les plaisirs, sans s'inquiéter des murmures qu'excitaient les vexations des Turkomans ses auxiliaires, il partit avec mille cavaliers, fit quatre-vingts lieues en trois jours, et entra de nuit dans Hérat et dans le palais de Yadighiar qui, surpris pendant son sommeil, fut mis à mort, le 27 safar 875 (25 août 1470). Houcein usa de clémence envers la plupart des émirs et ne poursuivit pas les Turkomans dans leur fuite, afin de ménager leur sonverain avec lequel il fit la paix. Maître du Kharizme, du Djordjan et du Mazanderan, et affermi dans la possession du Khoraçan par la mort de Yadighiar, le sultan ne s'occupait qu'à y réparer les malheurs de la guerre, et à faire oublier les ravages des Turkomans, lorsqu'il se vit attaqué par un autre prince de sa famille. Mahmoud, l'un des fils d'Abou-Saïd, s'étant établi dans le petit royaume de Hissar-Chaduman, se crut en état de re-

HOU

HOU

couvrer tout l'héritage de son père; il entra dans le Khoraçan et s'empara de Balkh. Houcein, après avoir vainement tenté les voies de la négociation, lui livra bataille, près d'Andekhoud, en moharrem 876 (juin 1471), remporta une victoire complète et reprit Balkh; mais l'émir qu'il en avait nommé gouverneur s'étant révolté en faveur des enfants d'Abou-Said son ancien maître. Houcein assiégea cette place dans les règles, la prit par capitulation en 878 (1473-74), et pardonna au rebelle. Abou-Bekr, autre fils du sultan Abou-Saïd, issu par sa mère des rois de Badakhchan dont son père lui conféra le gouvernement, avait entrepris, depuis la mort de celui-ci, d'étendre sa domination, en dépouillant ses propres frères. Chassé du royaume de Hissar par Mahmoud, il se retira auprès de Houcein qui le reçut avec bonté et lui fit épouser une de ses filles. Mais l'ingrat et ambitieux Abou-Bekr s'éloigna de la cour, et prit les armes contre son beau-père. Vaincu près de Mérou, il revint dans le Badakhchan, et ne s'y trouvant pas en sûreté il traversa le Kaboul, le fleuve Indus, et entra par les pays de Kidi et de Mekran ou Belloutchistan dans l'intérieur de la Perse, où une armée de Turkomans se joignit à lui. Vaincu dans le Kermesin, par Yakoub-Beig, fils et successeur d'Ouzoun-Hacan dans la Perse occidentale, il arriva avec les débris de ses troupes à travers le désert et une partie du Khoraçan, sur les bords du Djordjan, près d'Esterabad. Enveloppé de toutes parts, et arrêté dans sa fuite, après avoir vu périr dans le fleuve la plupart de ses gens, il fut conduit au sultan, qui lui reprocha durement son ingratitude et son alliance avec les Turkomans. Il s'attendrissait cependant sur son sort et voulait même lui faire grâce; mais ses officiers exigercut qu'il fût mis à mort , l'an

885 (1480) (1). Houcein ne fut plus inquiété par les ennemis extérieurs; mais en 902 (1496-97), il éprouya un vif chagrin par la révolte de Badi-Ezzaman, son fils aîné, et de Mohammed Moumen, fils de ce dernier. Le sultan envoya contre eux son second fils. Modhafter Honcein, qui les défit près d'Esterabad. Vaincu et fait prisonnier, Moumen fut renfermé dans la forteresse d'Ikhtiar-Eddyn à Hérat; mais la mère de Modhaffer qui était la première cause de cette mésintelligence dans la famille royale, profitant d'un moment d'ivresse, obtint du sultan l'ordre de faire mourir le jeune prince. A peiue cet ordre eut-il été exécuté que le vieux monarque en éprouva le plus vif chagrin. Peu de temps après, Houcein devint perclus de ses jambes, et ne put ni marcher ni monter à cheval, Quatre hommes le traînaient dans une chaise roulante. Il tomba en enfance et ne s'amusait qu'à regarder des combats de béliers, de coqs et de pigeons. On voyait toujours à sa suite des cages remplies d'oiseaux; et il se faisait porter en litière dans tous les lieux où l'on se divertissait. Sur la fin de sa vie, les enfants d'Abou-Saïd avant été chassés du Mawar-al-Nahr par Schaibek (Voy. ce nom, XLI, 75), khan des Ouzbeks, qui menacait le Khoracan, Houcein partit de Hérat, pour le reousser; mais il monrut le 16 dzoulhadjah 911 (10 mai 1506), près de Badghiz, à l'âge de soixante-huit ans, après en avoir régné plus de quarante dans le Djordjan et trente-sept dans le Khoraçan. Aucun prince timouride, depnis Tamerlan et Chah-Roukh, n'avait poussé aussi loin sa carrière et occupé le trône aussi long-temps. Houcein fut un prince très-absolu et très-puissant. Il protégea les lettres et

(4) Et non pas en \$79 (1474-75), comme on l'a dil par erreur dans le tome IV des Notices et extraits des manuscrits de la Biblioth. du roi.

combla de faveurs les savants et les hommes de mérite; il fit bâtir à Hérat des collèges magnifiques où dix mille écoliers étaient entretenus aux frais de l'état et des principaux émirs; il erubellit aussi sa capitale d'un palais somptueux et d'un vaste et superbe jardin entouré de maisons de plaisance. Comme il aimait à bâtir, ses courtisans imiterent son exemple et firent élever des édifices consacrés à l'utilité publique. Parmi eux se distinguait son parent Nizam-Eddyn Alv-Chyr, qui fut son vezir pendant plus de trente ans Voy. ALY-CHYR, 1, 655). Le choix de ce digue ministre et la longue durée de son administration honorèrent le nom de Honcein et firent la gloire et la prospérité de son règne. A-T.

HOUCEIN (BADI-EZZAMAN et Modhappen), fils du précédent, occupérent le trône après leur père ; mais, la mésintelligence s'étant mise entre eux , ils furent vaincus par le khan des Ouzbeks, en moharrem 913 mai 1507). Le deuxième s'enfuit dans le Khoracan où il mourut la même année. Badi-Ezzaman se retira daus l'Irak auprès du roi de Perse Chah-Ismaël, qui lui assigna la ville de Reih pour résidence. Mais regrettant bientôt sa grandeur passée il s'enfuit à Esterahad, qu'il tenta vainement de reprendre sur les Ouzbeks. Après avoir erré un an dans le nord de l'Inde, il revint ensuite auprès de Chah-Ismaël qui venait d'enlever le Khoracan aux Ouzbeks. Il suivit ce monarque à Tauris où il résida iusqu'en 920 (1514), s'attacha alors au sultan othoman, Selim 1ex, vainqueur d'Ismaël, et fut emmené par lui à Constantinople, où il mourut de la peste au bout de quatre mois. Ainsi finit en Perse la domination des Timourides qui, peu de temps après, fondèrent l'empire mogliol dans l'Hindoustan (Voy. BABOUR, 111, 158).  $\Lambda - T$ 

HOUCEIN (CHAH), I'un des derniers roi de Perse, de la dynastie des Sofys (Voy. ISMAEL, XXI, 296, et Abbas, I, 34), snccéda, le 20 juill. 1694, à son père Soleiman (Voy. ce nom, XLIII, 13), qui, en laissant à ses eunuques le choix de l'héritier du trône, les avait déterminés en faveur de Houcein. D'après le caractère doux et timide de ce jeune prince, ils avaient plus de chances de conserver leur crédit sous lui que sous Abbas, son frère aîné, qui s'annonçait comme un prince ferme et habile. Abbas fut donc renfermé dans le harem, et Houcein couronné, mais sans aucun signe de réjouissance; car en Perse. comme dans tous les états despotiques, les peuples craignent plus leurs rois qu'ils ne les aiment. Le nonveau monarque fit remise à ses sujets de ce qu'ils devaient sur les impôts; mais dès le lendemain il publia nne désense de vendre et de boire du vin, sous peine de mort, et il fit briser les vases souillés par celui qui était réservé pour la table royale. Les eunuques , redoutant la vigilance d'un roi sobre, mirent dans leurs intérêts son aïeule qui feignit d'être malade, et dit à son petitfils que le vin seul pouvait la guérir. Houcein oublia ses scrupules, par affection pour cette princesse; mais on ne put trouver de vin que chez l'ambassadeur de Pologne. La malade ayant refusé d'en boire, à moins que le roi ne lui en donnât l'exemple, et celui-ci alléguant son édit et le précepte du Coran, se rassura par cette maxime que les rois sont au-dessus des lois. Il but du vin, y prit goût, et s'y livra bientôt avec tant d'excès qu'il tomba dans l'abrutissement, et que dans un mo-ment d'ivresse, il fit donner des coups de bâton, sous la plante des pieds, à des évêques et à des prêtres arméniens, qui en restèrent estropiés. Cet acte de cruauté est le senl que l'histoire ait à

reprocher à Houcein qui, par un nouvel édit, révoqua le premier et permit l'usage du vin. Ce prince doux et humain usa toujours de clémence. Fidèle à la proinesse mutuelle que son frère et lui s'étaient donnée de respecter les jours l'un de l'autre, il ne consentit jamais à lui faire arracher les yeux, suivant la politique barbare de ses prédécesseurs; et, pendant un règne de vingthuit ans, il ne se montra pas une seule fois vêtu de rouge comme eux, pour ordonner une exécution; loin de là, il portait l'horreur du sang jusqu'au ridicule. Ayant un jour blessé involontairement des canards qui nageaient dans une pièce d'eau de ses jardins, il se crut souillé et poussa des cris lamentables. Il était si dévot qu'on lui donna le sobriquet de mollah (prêtre). De telles vertus n'étaient que des faiblesses, et elles ne pouvaient qu'être funestes à un peuple amolli par cinquante ans de paix et avili par un siècle de tyrannie. Le désordre commença à la cour par des querelles entre les eunuques noirs et blancs. Houcein abolit la peine de mort et la remplaça, dans plusieurs cas, par des confiscations et des amendes. Cette mesure multiplia les crimes et ne servit qu'à enrichir les eunuques qui trafiquaient des emplois, des honneurs, des gràces, et qui, pour en tirer plus de profit, changeaient souvent les gouverneurs des villes et des provinces et les autres fonctionnaires publics. Les rixes devinrent plus fréquentes et plus sanglantes entre les diverses sectes musulmanes, surtout pour la solennité annuelle de la fête funèbre de Hocein (Voy, ce nom, XX, 434). L'année 1701 fut appelée, en Perse , l'année des belles filles, parce qu'on en envoya de toutes les provinces pour peupler le sérail d'un monarque qui alliait la volupté à la bigoterie, et qui, désormais étranger à toutes les affaires du gouvernement, demeura

plongé dans les délices du harem. Les sommes qu'il prodignait pour satisfaire ses goûts honteux, et sa manie de bâtir des palais et des édifices inutiles, absorbaient presque tous les revenus publics et laissaient à l'arriéré la solde de l'armée. Un tel état de choses devait détendre tous les ressorts de la monarchie et provoquer partout des soulevements. Georges X, roi de Géorgie (Voy. ce nom, XVII, 145), entreprit de s'affranchir de la suzeraineté de la Perse. Il échoua, fut amené prisonnier à Ispahan, obtint son pardon en se faisant musulman, et alla gouverner la province de Candahar où sa tyrannie servit de prétexte à la révolte des Afghans Khildiis. Mir-Weis, leur chef, vaincu d'abord et envoyé à la cour on ses intrigues et ses largesses lui acquirent des amis et des protecteurs, fut renvoyé en 1707 à Candahar, et parvint à regagner les bonnes grâces du gonverneur qu'il fit assassiner en 1709. Kaï-Khosrou, neveu et successeur de Georges, périt dans un comhat contre les rebelles, en 1711. La défaite d'un autre prince géorgien , Roustm-Khan, consolida deux ans après l'indépendance de Mir-Weis qui mourut en 1715. La même année, les Afghans Abdallis s'emparerent de la province de Hérat, qu'ils conservèrent une douzaine d'années. Le gouverneur du Seïstan, au lieu de s'opposer aux rebelles, imita leur exemple, et se rendit indépendant. Sur divers autres points, les Ouzbeks envahissaient le Khoracan; les Lesghis et les peuples du Daghestan ravageaient le Chirwan et la Géorgie; les Arabes de Maskat subjuguaient les îles du Golfe persique, d'où ils vinrent plus tard s'établir sur plusieurs territoires des côtes maritimes de la Perse. Tout devait porter l'empreinte de la dégradation sons le règne honteux de Chah-Houcein. Un aventurier arménien était recu à la

cour comme ambassadeur du pape et des empereurs d'Allemagne et de Russie. La France, qui n'a jamais su profiter des circonstances favorables, qui n'avait point entamé de négociations commerciales avec la Perse, pendant les époques florissantes des deux monarchies, s'en avisa lorsque l'une était épuisée par de longues guerres, et l'autre déchirée par l'anarchie. L'envoyé français Fabre, contrarié, persécuté dans sa mission, n'arriva, en 1706, sur les frontières de Perse que pour y mourir de chagrin ou de poison, et une courtisane sa maîtresse fut admise à la cour, où elle offrit le bizarre spectacle d'une feinme jouant le rôle d'ambassadeur (Voy. Marie PETIT, XXXIII. 487). Michel, successeur de Fabre, négocia en 1708, avec les ministres persans, un traité assez avantageux qui n'a jamais eu d'exécution, bien qu'nn ridicule ambassadeur de Perse (Voy. MÉHÉMET-RIZA-BEYG, XXVIII, 130), venu en France pour en demander la ratification en 1715, en eût signé no autre qui ne devait pas avoir un meilleur sort. Deux agents français se rendirent alors en Perse : l'un, Gardanne, en 1717, à Ispahan, comme consul-général; l'autre, Padery, comme consul à Chiraz, en 1720. Tous deux v végétèrent et v coururent de grands dangers, sans gloire et sans profit pour la France, quoique le second eût obtenu la ratification du traité que Chah Houcein aurait rejeté comme onéreux et humiliant pour ses sujets, s'il ne se fût pas trouvé lui-même sur le bord de l'abîme. En effet, Mir-Mahmoud, maître du Candahar par l'assassinat de son oncle Mir Abd-Allah, frère et successeur de Mir-Weis, lequel avait négocié la soumission de cette province à la couronne de Perse, se préparait à pousser plus loin son usurpation et ses conquêtes. Mais soit que la cour s'aveu glat sur ses projets, soit que la distance qui le séparait de la capitale parût difficile ou même impossible à franchir, Chah Houcein ou plutôt ses alentours crurent devoir porter remède à des dangers plus imminents. Sefi-Konli-Khan, envoyé avec nne armée, en 1719, dans le Khoraçan, remporte un avantage sur les Ouzbeks, maisil est ensuite vaincu et tué avec son fils, dans une bataille contre Acad-Allah, chef des Afghans Abdallis. Une autre armée, sous les ordres de Louthf-Aly-Khan, est destinée à reprendre les îles de Bahr-Ain sur les Arabes de Maskat. Mais la flotte portugaise sur laquelle elle doit s'embarquer, n'ayant pas reçu la somme qui devait lui être payée, remet à la voile pour Goa en 1720, après avoir soutenu un combat désavantageux contre les Arabes. Louthf-Aly - Khan , pour utiliser ses forces disponibles, marche vers le Kerman , dont Mir - Mahmoud venait de s'emparer, triomphe des Afghans, et les repousse dans le Candahar. Cette victoire aurait relevé le courage des Persans et leur monarchie sur son déclin, si des intrigues de cour n'eussent achevé de dégoûter les hommes capables de la défendre et de prévenir sa ruine. L'Itmad-ed-Daulah, Feth-Alv-Khan, est abandonné et sacrifié par le crédule Chah Houcein à ses envieux, à ses ennemis qui lui arrachent les veux et les envoient dans un bassin d'or au faible monarque. Lonths-Aly-Khan, proche parent du malheureux premier ministre, est arrêté au milieu de son armée et amené à Ispahan. Chah Houcein eut au moins le courage de reconnaître son erreur et de l'expier par des regrets, des consolations et des dédommagements envers ces deux victimes. Les Lesghis envahissent pour la seconde fois le Chirwan et l'Arménie, et saccagent Chamakhi. Vakhtang (V.oy. ce nom,

XLVII, 266), wali de Géorgie et dont le frère était gendre de l'infortané Feth-Aly-Khan, arme pour arrêter leurs ravages; mais il reçoit l'ordre de ne pas combattre ces brigands, avec lesquels le roi venait d'acheter la paix qu'ils violèrent aussitôt. Le désastre de Tauris ou Tebriz, la seconde ville du royaume, renversée par un tremblement de terre, achève d'épouvanter Chah Houcein qui, pour apaiser la colère céleste, prohibe les festins et les jeux, bannit les prostituées, ordonne des jeunes et des prières publiques, et répand ainsi la consternation, lorsqu'il s'agissait de relever l'esprit public. Tant-d'indulgence, tant de fautes de vaient porter leur fruit. Après une résidence de quelques mois à Téhéran où il avait reçu une ambassade othomane et congédié des ambassadeurs de Pierre-le-Grand, Houcein était depuis peu rentré dans Ispahan , lorsque Mir-Mahmoud, ayant traversé la Perse sans autre résistance que celle qu'il avait éprouvée devant Kerman et Yezd, arrive près de la capitale avec des forces plus de moitié moins considérables que celles qui devaient la défendre. Au lieu de prendre les mesures qu'exigent de telles circonstances, le monarque songe d'abord à s'éloigner, et il se résigne enfin à subir les chances de la guerre. La bataille de Ghulnabad ou Kalounabad, perdue le 7 mars 1722, à quelques lieues d'Ispahan, par la mésintelligence des différents chefs persans, arabes, louris et bakhtiaris qui commandaient son armée, amène les Afghans vainqueurs devant cette capitale, qu'ils bloquent étroitement. et qui bientôt est ravagée par la plus horrible famine. Chameaux, chevaux. mulets, ânes, chiens, cliats, écorces d'arbres, cuir bouilli, chair humaine, tout fut dévoré par les malheureux habitants: ceux qui tentaient de sortir étaient impitoyablement massacrés

par les Afghans. Le roi parvint néanmoins à faire évader un de ses fils, Thahmasp, dans l'espoir de se procurer des secours extérieurs, ou du moins de sauver un rejeton de sa race, un héritier de son trône. Enfin le 21 octob. 1722 (et non pas 1721, comme l'ont dit les auteurs de l'Art de vérifier les dates), attiré par les cris de son peuple, l'infortuné monarque parcourt les rues en habits de deuil, en déplorant les malheurs de son règne qu'il attribue à ses propres fautes ; et les larmes que ce spectacle arrache à tous ceux qui en sont témoins sont sa dernière consolation. Le lendemain il signe son abdication, la reddition de sa capitale. le mariage d'une de ses filles avec le barbare vainqueur, et se rend an camp de Mir-Mahmoud, sur le turban duquel il attache l'aigrette royale, en lui disant : Régnez en paix. Le 23, confondu dans la foule des anciens et des nouveaux courtisans de l'usurpateur, il a l'humiliation de lui préter serment de fidélité : puis il est relégué dans un petit palais, où il jonit pendant sept ans d'une apparente liberté, avec un petit nombre de ses femmes et de ses domestiques. Mais Houcein n'était pas encore au terme de ses malheurs. Dans un délire frénétique, Mahmoud avant égorgé de sa propre main plusieurs princes du sang des Sofys, le monarque détrôné accourut à leurs cris et fut blessé au bras, en voulant sauver deux de ses fils en bas âge. La vue de son sang , arrêta la fureur de Mahmoud, Enfin Aschraf (Voy. ce nom, LVI, 484), successeur de ce dernier, fit périr Houcein et le reste de sa famille en 1729. avant d'abandonner Ispahan à son vainqueur, le fameux Thahmasp Kouli-Khan, qui rétablit pour peu de temps la dynastie des Sofys (Voy. NADIR-CHAH, XXX, 526, THARMASP II. tom. XLV, 228, et ABBAS III, tom. Ier, 38). A-T.

HOUCEIN. Voy. Hocein, XX, 434; Hussein, XXI, 81, et au Supp.; et Ala-Eddyn, LVI, 121.

HOUDAN-DESLANDES FRANÇOIS-SILVAIN-DENIS). littérateur, né le 6 janvier 1754 à Vernou près de Tours, fut admis à l'école miitaire, puis entra sous-lieutenant dans le régiment de Bretagne où il fut le compagnon d'armes et l'ami du célèbre Desaix. Ce régiment fut employé en 1782 an siège de Gibraltar, dont Houdan-Deslandes écrivit l'Histoire, comme témoin oculaire de toutes les opérations. Cet ouvrage imprimé sous la rubrique de Cadix, Hernill, 1783, in-8°, eut deux éditions dans la même année (1). Capitaine à l'époque de la révolution, quoiqu'il n'en eut point adopté les principes, il continua de servir jusqu'au moment où la Convention, par un décret, éloigna les nobles de l'armée. Avant alors obtenn sa retraite avee le grade de chef de brigade, il vint habiter avec sa famille près de Chinon, et consacra ses loisirs forcés à la culture des lettres. Quelques pièces de vers publiées dans les jonrnaux lui valurent le titre de correspondant du Musée et de la société philotechnique. Il monrut presque subitement, le 28 juin 1807, à 53 ans, laissant inédit un poème, intitulé : La nature sauvage et pittoresque, qui parut en 1808, in-18, Paris, Giguet et Michaud. Ce poème, dans le genre descriptif, annonce un talent de versification qui se serait encore perfectionné par la fréquentation des littérateurs et des hommes de goût; mais à côté de pensées fortes et de beautés poétiques du premier ordre on y remarque des incorrections et des fautes de goût trop évidentes. Chalmel en a cité plu-

sieurs passages dans la Biographie de la Touraine, 243-48. W-s.

HOUDAR de la Motte (CHAR-LES-ANTOINE), l'un de ces brillants officiers distingués de bonne heure par Napoléon, et que la mort seule pnt empêcher d'atteindre aux plushautes destinées, était arrière-neveu de l'académicien du même nom, célèbre par l'universalité de ses talents et par son aversion contre la rime, si bien défendue par Voltaire. Né à Versailles en 1773, il allait entrer dans les bureaux de la surintendance de la couronne; où son père s'était fait une réputation d'honneur et d'habileté, lorsque l'orage révolutionnaire dispersa tous ceux qui, de près ou de loin, tenaient à la cour. Doué de l'extérieur le plus avantageux et de toutes les qualités qui font l'homme de guerre, il fut remarqué anx premiers rangs de ces grenadiers parisiens qui , après avoir scellé de leur sang leur dévouement à l'ordre, s'élancèrent à la désense de la frontière. Il fit les premières campagnes qui sauvèrent l'indépendance nationale. Sur le champ de bataille de Fleurus, il mérita les éloges de ses chefs. Nommé officier d'état-major, il passa plus tard à l'armée d'Italie, et sut choisi pour aide-de-camp par le général Baraguey-d'Hilliers, qui se promettait de resserrer, par les liens les plus étroits, l'attachement dont il avait reçu tant de preuves (1). Pendant tonte la suite des campagnes d'Italie, Hondar fut remarqué par les Joubert, les Masséna, etc., comme il l'avait été par les Kléber et les Jourdan sur la frontière du Nord. Il fit la campagne d'Ègypte sous Bonaparte et s'y distingua. Revenu sur le Rhin, il passa à l'armée des Grisons commandée par Macdo-

<sup>(1)</sup> A la suite de l'Hucotre du siège de Gibralter est une Ode sur la prise du fest Saint-Paiippe, dans laquolle l'euleur fait l'étage de sou régiment qui s'était distingué à l'atteque de ce

<sup>(1)</sup> Le colonel Hoodar de le Motte était sur le point de s'unir à mademoiselle Baragosyd'Hilliers, cojourd'hoi commesse-Poy, lorsqu'il tombe su champ d'Héne.

nald. Le grade de chef d'escadron était resté la trop modeste récompense d'une si active et si périlleuse carrière lorsque, se trouvant au camp de Boulogne, il recut de Napoléon lui-même le commandement du 36°, l'un des régiments les plus renommés de l'armée. Il était à la tête de ce corps aux combats d'Ulm, de Memmingen, puis à la bataille d'Austerlitz où il fut blessé et eut son cheval tué sous lui. Il reçut la croix de commandant de la Légion-d'Honneur, et son régiment sut cité dans le bulletin de cette mémorable journée. A peine s'était-il refait que le 36° passa de la Haute-Bavière aux frontières de la Saxe, et arriva plein d'élan sur le champ de bataille d'Iéna. Comme à Austerlitz. Houdar se trouvait sous le commandement du maréchal Soult. Ayant recu l'ordre d'enlever un bois défendu par un corps prussien fortement retranché, il dirigea cette attaque et volait au secours d'un autre régiment en danger, lorsqu'il fut emporté par un boulet de canon. En apprenant cette perte, Napoléon s'écria : J'en suis fâché, il avait toutes les qualités pour devenir un grand homme de guerre. Il voulut que les traits de Houdar fussent reproduits sur le monument élevé à la grande armée et que son nom fût donné à l'une des rues qui aboutissent au pont d'Iéna. M. Sauvo, compagnon d'armes de Hondar dans sa première campagne à la frontière du Nord, et devenu son beaufrère, lui a consacré, dans le tome II des Campagnes des Français en Prusse, en Saxe, etc., publié en 1807, nne notice pleine de sentiment et d'intérêt. CH-U.

HOUDON (JEAN-ANTOINE), statuaire, né à Versailles le 20 mars 1741, annonça de bonne heure ses dispositions pour les arts du dessin. On dit qu'à l'age de douze ans, il suivait déjà à Paris les leçons publiques

365 de l'académie de peinture et de sculpture. Privé de protection, il ne put d'abord s'attacher particulièrement à aucun maitre; mais bientôt, surpris et charmés de ses rapides progrès, plusieurs professeurs de l'école se firent un plaisir de lui donner des conseils; et il mit principalement à profit l'intérêt que J .- B. Pigale voulut bien prendre à son avancement. Il entrait à peine dans sa dix-huitième année. lorsqu'il remporta le grand prix de sculpture, et il partit aussitôt après pour Rome, en qualité de pensionnaire du roi. Non content de s'y livrer, avec une assiduité exemplaire, aux études prescrites par les règlements de l'académie, il trouva moyen d'y travailler pour son propre compte, et d'exécuter en marbre une statue de saint Bruno. fondateur de l'ordre des chartreux. Ce fut de cette belle figure, placée dans l'église de Sainte-Marie-des-Anges, que le pape Clément XIV dit un jour : Si la règle de son ordre ne lui prescrivait pas le silence, je suis sur qu'elle parlerait. M. Quatremère de Quincy a confirmé, de nos jours, cet éloge dans nne notice lue à l'académie des beaux-arts, le 3 octobre 1829: « C'est, dit ce savant connais-« seur, l'idéal de l'humilité sous la « forme et le costume au naturel du « pieux cénobite; et, toutesois, ce « marbre vous arrête, et il ne vous sort « plus de la mémoire ; on dirait qu'un. « rayon du génie de Lesueur serait « descendu sur cette figure pour l'ani-« mer. » Après un séjour de dix ans dans la capitale du monde chrétien, le ieune Houdon revint à Paris et s'v fit honorablement remarquer au salon de 1771, par un platre de petite dimension, représentant le dieu Morphée. Cet ouvrage dont tous les journaux du temps parlèrent avantageusement, et qui, suivant l'expression du continuateur des Mémoires secrets (Pidanzat de Mairobert), avait quelque chose de céleste, fit admettre l'artiste parmi les agréés de l'académie. Quatre ans après, Houdon l'exécuta en marbre dans une plus graude dimeusion; et c'est alors qu'il fut reçu académicien en titre. Il livra eusuite au jugement du public son modèle de l'Ecorché, qui fut aussitôt cousidéré par les plus habiles maîtres comme un des objets d'études anatomiques les plus propres à former des dessinateurs. On s'empressa de multiplier les copies de ce bel ouvrage : elles furent placées dans tous les ateliers de peinture et de sculpture; et encore aujourd'hui un grand nombre d'artistes en font le sujet de leurs savantes méditations. Plusieurs même présèrent cette manière d'étudier la myologie à la pratique du moulage sur l'état de mort, pratique qui, par l'effet inévitable de l'affaissement des chairs ou de la contraction des muscles, peut entraîner les élèves dans de graves erreurs. Sur sa graude réputation, qui avait depuis long-temps franchi les frontières de la France. Houdon fut juvité par Franklin, de la part des' États-Unis d'Amérique, à faire le buste de Washington. Il partit pour Philadelphie, où, logé dans la maison même du président-libérateur, il put, à loisir, observer et saisir la physionomie de ce grand citoyen. Houdon ne rapporta à Paris que le buste en plâtre de son hôte; mais ce modèle, frappant de ressemblance, servit ensuite à l'exécution de la belle statue en marbre qu'on voit maintenant dans la salle d'assemblée de l'état de Virginie, et d'après laquelle ont été peints, gravés ou modelés presque tous les portraits de Washington. Le 4 juillet 1778, lorsqu'on apprit à Paris la mort de Jean-Jacques Rousseau, Houdon se rendit en toute hâte à Ermenonville, pour y mouler sur nature le masque du célèbre Genevois; et le résultat de cette opération, faite avec soin, deviut en peu de temps l'objet d'une foule de contrefaçons, qui se répandirent dans toute l'Europe. En 1781, Houdon exposa au Louvre deux statues de grande dimension, celles de Tourville et de Voltaire. Le premier de ces ouvrages fut le sujet d'une assez longue polémique: quelques critiques le trouvèrent maniéré, et blàmèrent l'artiste d'avoir donné à la tête du célèbre marin un caractère de jeunesse que Tourville ne devait plus avoir à l'époque du combat de la Hogue. D'autres admirèrent le mouvemeut de la figure et en louèrent surtout les draperies agitées par le vent ; mais le pour et le contre pouvaient être soutenus avec une égale justice. Quant à la statue assise de Voltaire (celle que nous voyons aujourd'hui dans le vestibule du Théatre-Français). on ne la critiqua guère que sous le rapport du costume. Les uns l'auraient voulue habillée à la française; d'autres préféraient la draperie romaine dont le sculpteur l'avait enveloppée; et l'on agita long-temps, sans la résoudre, la question de savoir si les grands hommes de nos jours devaient être représentés en costumes antiques ou modernes. Ce débat, au surplus, ne nuisit en rien au succès de cette statue, dont la tête, pleine de vie, rend avec une vérité frappante l'esprit malicieux du modèle. Il est seulement à regretter que cet ouvrage capital soit si peu convenablement placé dans un lieu qui sert d'antichambre aux laquais. (Voy. à ce sujet l'article PRÉVILLE, dans le XXXVI° vol. de la Biographie universelle, p. 57). Ce fut aussi en 1781 que Houdon exécuta pour l'impératrice de Russie une statué de Diane à laquelle on crut devoir refuser les honneurs du Louvre. « La déesse est « très-belle, dit à ce sujet Laharpe « dans sa Correspondance, mais on la « trouve trop nue pour une statue " exposée eu public. " Le plus grand tort du sculpteur était évidemment d'avoir représenté la sévère déesse de la chasteté comme ou représente ordinairement la voluptueuse Vénus, qui avait, comme ou sait, le privilège de s'offrir sans voiles à tous les regards. C'était, en effet, ne tenir aucun compte des traditions mythologiques. Les autres ouvrages de Houdon, ceux du moins qu'il exécuta avant les dix dernières années de sa vie, n'eurent pas moins de succès que les précédents. Sa Frileuse, dout les copies et les contrefacous se sout si prodigieusement multipliées, et son Oiseau mort, dont Grimm fait, en termes passablement ridicules, un éloge si sentimental, sont des productions pleines de naïveté. Le buste de Molière, qu'ou voit au fover de la Comédie-Française est d'une exécution simple, large et hardie. Les bustes du prince Henri de Prusse, de Gerbier, de Gluck, de Sacchini, de Franklin, de d'Alembert, de Mirabeau, de l'abbé Barthélemy, de Napoléon, de l'impératrice Joséphine, du maréchal Ney, et de viugt autres personnages appartenant à l'histoire, prouveut tout le soin que l'artiste apportait dans les moindres détails, pour arriver à une parfaite ressemblance. A ce talent d'imitation, qu'on pourrait appeler matérielle, il joignait celui de rendre sensibles l'humeur et l'esprit du modèle. Plusieurs de ses ouvrages, néanmoius, laissent à désirer quelque chose de ce grand caractère qu'on admire dans les chefs-d'œuvre de la sculpture grecque. Il ne paraissait pas avoir, sur la beauté physique, les mêmes idées que les anciens; et, plus occupé du vrai que de l'idéal, il s'est particulièrement attaché à représenter les femmes de son siècle avec leurs gràces naïves et piquantes, qu'il était peutêtre permis de préférer aux formes sé-

367 vères des statues antiques. Houdon a rarement entrepris des groupes compliqués; il ambitionnait peu l'effet théàtral; mais il excellait à rendre, avec une exquise simplicité, le seutiment de la pudeur. Ses têtes de jeunes filles respirent l'inuocence, la modestie, l'enjouement et l'ingénuité. Il se rapprochait par là du célèbre Greuze, son ami, qui avait su faire entrer dans ses tableaux de mœurs champêtres, uon moins d'intérêt et plus de vérité que les peintres d'histoire n'en mettaient alors dans leurs plus vastes compositions. Il est presque superflu de dire que Houdon fut membre de l'Institut, professeur à l'école royale des beaux-arts, et chevalier de la Légion-d'Honneur. A quel autre que lui ces récompenses, dues aux taleuts, pouvaient-elles être plus justement décernées? Cet artiste . était petit de taille, mais d'un extérieur agréable; ses yeux, surtout, étaient pleins de feu. Arrivé à l'àge où commence la vieillesse, sa tête, presque entièrement chauve, avait pris un caractère si vénérable, que le peintre Gérard le pria de poser pour la figure d'un des magistrats qui présentent au roi les clés de Paris, dans le tableau de l'entrée de Henri IV. Il y est représenté les mains jointes, regardant avec attendrissement la personne du monarque. Houdon possédait toutes les qualités de cœur qui commandeut l'estime et inspirent de l'affection. Bou mari, bon père, ami fidèle, il était d'une humeur enjouée, et nul n'applaudissait plus sincèrement que lui aux succès des artistes, ses rivaux. Ses facultés intellectuelles s'affaiblirent un peu dans les dernières années de sa vie; mais sans que la douceur de son caractère en fût altérée, sans même qu'aucune infirmité corporelle l'empêchât de suivre assidûment les séances académiques, et les représentations du Théatre-Français, pour lesquelles il

avait toipiura en un golt passionnie. Il fut pris 'din assonpiasement subit dans les premiers jours de juillet 1828, di din deut mois. Il était entré depuis peu dans sa quatre-rings butilérea adans sa quatre-rings butilérea adans sa quatre-rings butilérea adans sa quatre-rings butilérea appear pour son esprit que par sa beauté. Obv. son épouse, était aussi disturbe par son esprit que par sa beauté. O de quatre et fulde d'un roman anglais, intitulé Dahmaur (1). Elle mourut à Paris en 1823, àgée de soixante-quiuse ans. F. P.—T.

HOUMAIOUN ou HÉMAIOUN. HEIAMAION, AMAIOUM, dit Mécired din Mohammed, deuxième sulthan mongol de l'Hindoustan, naquit le 4 mars 1509, au château de Kaboul. Son père Babour (Voy. ce nom, III. 158), petit-fils de Tamerlan et véritable foudateur de l'empire mongol aux Indes, lui donna le nom d'Houmaïoun (heureux augure), parce que ce même jour il avait vaincu les Ouzbeks. Quant à son deuxième nom, on sait qu'en arabe il veut dire auxiliaire de la religion. Houmaïoûn monta sur le Irône n'ayant encore que vingt-un ans (26 décembre 1530). Il s'en fallait de beaucoup à cette époque que les Mongols. comme ils y parvinrent depuis, étendissent leur domination sur la presque totalité de la Péninsule cisgangétique. Le Goudjerat à l'ouest, le Bengale à l'est, au sud le Dékan, Bedjapour, Golkonde et toutes les riches contrées avoisinantes appartenaient ou à des dynasties musulmanes ou à des indigènes. Houmaïoûn résolut de compléter l'œuvre de son père en soumetlant toute la presqu'ile. Il dirigea ses premières attaques sur le royaume de Cambaie qui comprenait la plus grande partie du Goudjerat; et il choisit habilement pour commencer l'invasion le moment auquel les querelles entre le sulthan de Cambaie (Bahader ou Badour) et les Portugais nouveau-ventis aux Indes venaient d'éclater en guerre ouverte. Grâce à cette division des forces ennemies, Houmaïoûn remporta sur Bahader la victoire la plus complète (1534), et, le poursuivant de ville en ville, s'empara successivement de presque toutes ses places, Mandou, Tchanpanir, Cambaie, d'où il se préparait à fondre sur Diu. Mais là s'arrêtèrent les succès de cette première campagne. Bahader vaincu se hata de conclure la paix avec le vice-roi portugais Nunho da Cunha, en lui cédant l'île de Diu avec le droit d'y bàtir un fort. Ainsi c'est au contre-coup de l'expédition d'Houmaïoûn que le Portugal dut cette possession importante devant laquelle devaient sous peu se briser (en 1538 et 1545) les efforts des Osmanlis et du roi de Cambaie. L'année suivante (1535), Houmaioûn reparut en armes et, après avoir à peu près achevé la soumission du Goudjerat, il mit le siège devant Bacain alors aux Portugais. Mais, quoique ceux-ci n'eussent que de quatre à cinq cents hommes, leur supériorité dans l'art des sièges, et l'ignorance complète des Mongols dans cette partie de la guerre, déterminèrent bien vite Houmaioûn à ne pas languir devant des murs savamment défendus, et à tourner ses forces d'un autre côté. Il fit la conquête du Malouah, qui apparteuait aussi au sulthan de Cambaie. Depouillé de ses possessions, Bahader eu passa par les volontés d'Houmaïoûn et, trop heureux d'obtenir la paix, il céda le Malouah et, se contentant du Goudjerat, promit de payer tribut au monarque d'Agrah (1536). Tranquille de ce côté. Houmaïoûn employa l'année suivante en préparatifs contre le Bengale (1537), qui, partagé en plusieurs souverainetés, devait offrir à ses armes une résistance moins compacte, et à sa

<sup>(1)</sup> Par miss Damer.

politique des auxiliaires parmi les princes meme des pays qui imploreraient son appui contre des rivaux. L'évenement sembla d'abord justifier ces présages. Parti d'Agrah; Houmaïoûn à la tête de son armée défit bientôt les troupes du sulthan de Patnah (1538), prit possession de sa capitale dont il métamorphosa le nom en celui de Senet-Abad. Mais les autres dynasties patanes se serrèrent autour de l'habile et belliqueux ministre du roi de Djouanpour, Férid, le tueur de tigres, qui d'un coup de sabre avait abattu la tête d'un tigre marchant droit à ce monarque, et qui de simple cavalier du pays de Rou s'était élevé, par cet acte de bravoure et par son adresse, au rang de gendre de celui qu'il avait sauvé. Férid, alors nommé Chir-Khan, n'était point un inconnn à la cour d'Houmaïoûn. Disgracié pendant un temps par suite des cabales et de la jalousie de quelques grands, il s'était réfugié à Delili, où, comme au pays qu'il venait de quitter, il s'acquit bientôt un grand crédit, et où il étudia les ressorts de la puissance des Mongols. Soit franchise, soit dissimulation. il s'écria un jour, dit-on, voyant les discordes qui mettaient-le trouble dans la famille régnante: « Qu'il serait aisé " de jeter les Mongols hors de l'Hin-« doustan! » Cette exclamation lui valut l'ordre dequitter les états d'Houmaïoun, et l'honneur d'être affectueusement recupar le vieux roi de Djouanpour dont il redevint le favori, et qui en mourant le recommanda de la manière la plus vive à son fils. Ce dernier pourtant eût bien voulu se débarrasser d'un ministre qui était plus maître que lui, et probablement il provoqua, indubitablement il favorisa le complot des grands, qui, pour en finir avec son crédit, résolurent de l'assassiner; mais Chir-Khan suttout, leur fit la guerre, prit tontes leurs places fortes, punit ou évit selon son plaisir, et, en récom-

pense du grand service qu'il venait de rendre à son maître, se fit donner lamain de sa fille, et prit dans la principauté de Rou, grossie des dépouilles de ses rivaux, le titre de radjah. Tandis qu'Honmaioun, poussant toujours vers l'est, suivait le cours du Gange et arrivait dans les riches plaines du Bengale proprement dit, Chir-Khan, à la tête de soixante mille montagnards ou septentrionaux, s'avança pour lui ravir ses couquêtes, Il reprit ainsi le Béhar, sans en excepter le château de Radjah Rotas, et pour peu qu'il eût usé de célérité ou s'il eut pris moins de précaution pour s'assurer à lui-même une portion des pays qu'il venait de délivrer des Mongols, il eût coupé la retraite à Houmajoun, ou du moins il l'eût rendue très-difficile (1539). Houmaïoûn à cette nouvelle se hâta de revenir sur ses pas, et du Bengale rétrograda jusqu'à la principauté de Patnah. Chir-Khan n'eut point assez de ee succès: avançant toujours il vint se placer non loin de lui à Tsioka; et bientôt la supériorité de ses dispositions militaires, l'intrépidité de ses soldats, les avantages qu'il eut dans quelques combats partiels, contraignirent Houmaïoun à quitter sa position et à repasser la frontière (1540). Ce ne fut pas sans se promettre de prendre sa revanche à la prochaine campagne, Renforcé par les immenses contingents qu'il fit venir des provinces, Houmaïoun franchit effeore une fois le Gange, malgré vingt mille chevaux qu'avait détachés son ennemi pour disputer le passage du flouve, et assit son camp à peu de distance du rivage, dans le territoire de Kanodie. Malheureusement il ne se doutait pas de, la nécessité d'une discipline exacte, ou bien telles étaient l'indiscipline, la trahison autour de lui, qu'on n'exécutait point les ordres qu'il eût dû donner. Point de grand' gardes, point de pré-

cautions, partout la licence, l'ivresse, le bruit ou bien la torpeur du sommeil. Chir-Khan, instruit de tant de négligence par ses espions, prend dix mille cavaliers et, avec ces tronpes fraîches qui n'ont fait que cinq lieues, tombe à la pointe du jour sur le camp mongol, où il amoncèle sans résistance possible des milliers de cadavres et dont il s'empare. Houmaioûn se sanve à grand' peine et traverse le Gange sur nn cheval dont le maître vient de se noyer. Ses trésors, ses femmes, ses filles restent anx mains de Chir-Khan (1541). Les suites de cette déroute surent incalculables. Non seulement le vainqueur ne laissait point à floumaioun le temps de respirer, car il parut sous les murs d'Agrah un mois après la bataille de Kanodje, non sans s'être ouvert, chemin faisant, les portes de plusieurs places importantes, mais il semble que tout le mondes'était donné le mot pour abandonner ou insulter l'infortuné sulthan. Déià, an moins dans cette troisième cainpagne, il avait pu soupconner une trahison de la part desprincipanx officiers, et, dans l'intervalle même de la seconde à la troisième, il avait déconvert un complot ourdi par ses frères dans le but de le détrôner : il avait fermé les yeux ou pardonné, et même, s'il faut en croire les historiens orientaux, il les combla au contraire de bienfaits et d'houneurs dans l'espérance qu'ils reconnaitraient sa générosité par lenr dévouement. Peut-êfre v a-t-il ici consusion de deux époques différentes et a-t-on pris le commencement du règned'Houmaioûn pour l'époque du complot. Quoi qu'il en soit, il est certain que, après la prise d'Agrah, la partie orientale seule de l'empire mongol était au pouvoir de l'ennemi et qu'il restait au moins les deux tiers des provinces à soumettre. Houmaioun se préparait à soutenir opiniâtrément la lutte, mais il n'avait plus de forces qui lui appartuissent en propre, et il lui advint ce qu'on a vu si fréquemment dans l'Orient. Tous les gouverneurs de provinces refusèrent leur concours au monarque, qui n'avait plus de quoi se faire respecter, et se préparèrent ou à vendre leur soumission au conquérant ou à se ménager l'indépendance. Il venait de quitter l'Adjemir où il ne se jugeait pas en sûreté et le Djesselmir où la sulthane principale, Temla, venait de le rendre père d'Akbar. Toutes ses tentatives pour rallier des sympathies furent infructueuses. A Labore, il n'obtint de son frère Mirza-Kamran que des reproches, comme si jamais il n'eût osé envisager les Patanes, et qu'il eût fui à l'annonce scule de lenr approche. A Cachemire, le gouverneur venait de mourir, et les indigènes veillant eux-mêmes à leur défense avaient fermé les passages des montagnes: ils ne voulaient pas plus recevoir le sulthan des Mongols que le radjah ou khan des Patanes. A Trinlebeg se rencontra encore Mirza-Kamran qui, malgré sa jactance, rapidement chassé à son tour de la ville et de la province de Lahore, et ne pouvant chercher un asile dans le Moultan conquis aussi, veuait de se rendre à marches forcées sur la route du Kaboul et prétendait en prohiber l'entrée à Houmaïoûn. A Kandahar, un autre frère, le gouverueur Mirza-Askéri, aux prières que le prince sugitif lui fit de mettre la place en état de désense, ne repondit qu'en lui notifiant qu'il n'y mettrait jamais les pieds. Semblable refus lui vint de Tattah au nom du khan Hossein, auguel il fit demander de lui laisser le passage par sa province pour se rendre en Perse: « La route a de Perse, dit Hossein, c'est Kan-« dahar. » Ainsi rebuté de tout rôté et près de tomber aux mains des Patanes, le malheureux Houmaïoun vit bien enfin qu'il fallait laisser sur cette

terre inhospitalière et la foule des inutiles valets et le harem. Il laissa aussi Temla et son fils (à Tsanouan), et accompagné d'un petit corps d'élite, que commandait le fidèle Behram-Khan , il entra en Perse par le Sidjestan. Thahmasp Ier (Voy. ce nom, XLV, 228) était alors sur le trône des Sofys. Il ne pouvait voir d'un œil indissérent la puissance nouvelle qui venait de surgir dans l'Hindoustan et qui, d'un pied s'appuyant sur l'embouchure du Gange semblait de l'autre vouloir franchir les limites du Kandahar et du Kaboul. Avoir en ses mains et être toujours à même de làcher contre les Patanes un prétendant, un ex-monarque, était un moyen infaillible de contenir cette ambition fière de succès non interrompus. Il voulut done qu'Houmajoun en mettant le pied sur le sol de la Perse y fût traité en roi qui visite un roi son ami, et que la l'enommée en retentit aux oreilles de Chir-Chah (c'est le nom que venait de prendre avec le diadème l'heureux Chir-Khan), Effectivement Houmaïoûn se vit prodiguer à satiété les vains honneurs, les frivoles déférences. Les gouverneurs faisaient eing lieues à sa rencontre. Le frère du chala Mirza-Bairam le servait à table. On lui recomposa un sérail, un harem. Mais quant aux mesures décisives, l'empressement était moins grand. Thahmasp ne prenait nul engagement positif, à terme précis; et les mois, les années se passèrent sans qu'on mît un corps d'armée à sa disposition, sans qu'on le laissât libre de recruter des volontaires. Sans doute plus d'une fois on marchanda sa vie. Nul doute que Chir-Chah n'ait fait en ce sens des ouvertures à Thahmasp; et nul doute que, soit par suite de ces ouvertures, soit sous l'influence de quelque intrigde du palais, Thahmasp n'ait eu au moins une fois la velléité de se débarrasser de son hôte. Mais, malgré

ses fréquents désappointements, ce dernier ne s'endormait point dans son palais de Kazbin, et de même qu'il avait des amis et des espions dans l'Inde, entre autres son fidèle fakir, Chahddaoula, de même il avait auprès du sofy des protecteurs adroits à sonder et à raffermir le terrain. Mirza-Bairam, cet échanson que lui avait donné nn caprice de Thahmasp, était devenu son ennemi, depuis qu'en louant son protecteur, Houmaioûn avait compté parmi les plus hautes preuves de son génie la défiance où il était de ses frères, et le soin qu'il avait de les tenir dans la dépendance et de leur laire touiours sentir la main du maître: « Que « n'ai-je été de même , disait-il, à « l'égard des miens! Mirza-Bairam « ne me servirait point à boire au-« jourd'hui.» Mais si cette saillie avait mécontenté Mirza-Bairam au point de lui faire tout entreprendre pour décider Thahmasp à la mort d'Houmaioûn, elle ne put qu'être agréable à Thahmasp qui sans doute ne l'ignora point, et peut-être contribua-t-elle à préserver les jours du sulthan dépossédé plus qu'à les compromettre. Mirza-Bairam d'ailleurs avait pour antagoniste à la cour de Bahram sa sœur Bégoum Soultbana, dont Houmaioun s'était ménagé la faveur et qui ne manquait nulle occasion de parler pour lui à son frère. Au milieu de ces fluctuations et des incertitudes que Thahmasp laissait planer à dessein sur sa couduite à l'égard des affaires de l'Inde. Chir-Chah après un règne glorieux de cing ans périt au siège de Kalindiar. qu'il assiégeait depuis neuf mois et qui se rendit un moment avant qu'il expirât (1546). Sur-le-champ la désunion se mit parmi les Patanes, attaqués en outre ou menacés par les Radiepouts. Sélim-Chah, un des fils de Chir-Chah, s'était saisi de sa couronne au préjudice de son aîné Adel-Khan,

pnis, l'avait laissée à sou fils Feroze-Chah: mais ce dernier avait été détrôné par son oncle maternel Moubarès-Khan, que ses adhérents décoraient du nom d'Adel-Ghah. D'autres compétiteurs, Ibrahim-Khan, Ahmed-Khan, l'nn et l'autre ses beaux-frères, armaient de leur côté (1550), et marchaient chacun à la tête de troupes nombreuses. C'est en ce moment favorable que Thahmasp déféra aux conseils de sa sœur : il y avait alors huit ans qu'Houmajoûn avait la Perse pour asile. L'habile sofy lui donna pour commencer la conquête d'un pays que son absence devait loi avoir rendu aussi favorable que naguère il s'était montré hostile ou indifférent, douze mille hommes et nne douzaine d'officiers et fonctionnaires principaux, tant pour les conduire que pour s'opposer à ce qu'Houmaioun acquit sur eux une autorité trop directe, et pour veiller à l'exécution de certaines conditions stioulées en secrel; car nous ne nous imaginerons pas que la générosité du protecteur fournit ainsi gratis hommes et subsides au protégé. Il est certain par exemple que, entre autres clauses du traité, Houmaïoûn promettait de se reconnaître tribotaire de la Perse. Il est possible aussi qu'il dût faire quelques cessions térritoriales, par exemple le Kandahar ou bien le Kaboul. C'est contre ces deux provinces que se dirigerent d'abord ses efforts. Mirza-Askéri était toujours gouverneur de la première. Houmaïoûn mit le siège devant la ville qui fut prise au bout de six mois (1551), puis devant la citadelle qu'il ne voulait recevoir qu'à discrétion. Mirza-Askéri poor se défendre fit paraître sur les murs le jeune Akbar. A cette vue Honmaionn fléchit, il promit la vie sauve et la liberté à son frère. Mirza-Askéri se hâta d'aller rejoindre Mirza-Kamran à Kaboul. pour concerter avec ce prince leor plan

de défense. Mais la chance avait tourné. Kaboul tint moins long-temps que Kandahar, et tout le pays sesoumit avec la ville principale (1552). Kamran lui-même se laissa prendre et fut puni de sa longue rébellion et de son ingratitude par la perte de la vue et par la déportation à la Mecque, d'où quelque temps après revint la nouvelle de sa mort. Pendant ce temps, la guerre civile divisait tonjours les Patanes, et Ahmed triomphant de ses adversaires dans une affaire générale venait de se faire proclamer souverain sous le nom de Sikander-Chah (1552). Tandis qu'il songeait à s'affermir, Houmaïoûn passait le Sindh, traversait les riches plaines du Pandjab, prenait Rotas (1553), et marchait sur Lahore. En vain Azir-Khan, qui de gouverneur de cette forte place comptait se rendresouverain indépendant, prépare tout pour uoe résistance formidable : des soldats travestis en pèlerins s'introduisent dans les murs, poignardent Azir et ouvrent les portes à Honmaïoun. Revenu des chimères qui l'avaient enivré un instant et brûlant de renverses son vainqueur, l'usurpateur Moubarès-Khan ou Adel-Chah traite avec le Mongol; et faisant à la tête de cent mille cavaliers, que commande son géréral Emond, une importante diversion en Bengale, s'empare de Tchilmari la ville sainte. Sikander-Chah entre ces deux antagonistes qui le pressent, résout d'aller d'abord au plus redoutable ; il se trouve en face de lui dans les environs de Sirbind, sur cette ligne qui partage les eaux du Sindh et du Gange ; il engage la bataille à la tête de quarante mille cavaliers; et il est vaincu (1554). Il résiste pourtant encore ; des flancs des montagnes sur lesquelles il s'est replié, il ramène des forces nouvelles qui, unies aux debris de ses troupes dispersées mais non taillées en pièces à Sirhind, s'élèvent à plus de

quatre-vingt mille cavaliers. Houmaïoûn cependant n'est plus qu'à quelques lieues de Dehli. Sikander-Chah prend position entre Paniput et Nagar-Kot pour couvrir sa capitale: La fortune prononce encore contre lui; et cette fois Houmaïoûn, réintégré dans tous ses droits par la victoire décisive de son brave compagnon d'exil Behram-Khan, rentre en triomphe dans Dehli. tandis qu'Allan-Kouli, Samaran et Bahader promènent leurs armes triomphantes dans le Doab et lui ouvrent les portes d'Agrah (1555). Ainsi au bout de quatorze années s'opéra la restauration de la dynastie mongole, qui devait encore près de deux siècles régner aux Indes avec tant de magnificence. Cette grande révolution eut lieu l'année même où Charles-Quint, las des splendeurs de la royauté, commençait ses abdications : l'empereur européen descendait du trône, l'empereur mongol y remontait. Mais ce ne fut que pour peu de moments. On eut dit que la mort pour le frapper n'attendait que sa rentrée au palais héréditaire. A peine eut-il le temps de signaler son nouveau règne par un acte mémorable. Il ne se hata point d'envoyer à Thahmasp le tribut promis, et sans doute son dessein était de manquer de parole. Il traita favorablement les Radjepoutes, il désarma et humilia les Patanes. Il préparait par ces mesures mieux que par des guerres la réunion des provinces non encore annexées à l'empire, lorsque, avant trop pris d'opium, il se laissa tomber, suivant les uns d'un escalier qu'il descendait pour se rendre à la prière, suivant les autres du haut des murs d'un monument tumulaire qu'il s'érigeait de son vivant, le 21 janvier 1556, et il mourut trois jours après. Son fils Akbar lui succéda. Son corps fut déposé dans le mausolée qu'il s'était préparé sous un dôme magnifique étincelant de dorures. Р-от

HOURCASTREME (PIER -RE), littérateur médiocre mais original, naquit le 24 décembre 1742 à Navarreins dans le Béarn, de parents pauvres. Au sortir de l'école où il avait appris à lire, à écrire et à calculer, il fut placé chez un marchand pour s'y former aux usages du commerce. Mais sentant le besoin de s'instruire, il lisait avidement tous les livres uni lui tombaient sous la main. Bientôt il composa de petites pièces de vers, d'après le cardinal de Bernis qu'il regardait comme le plus sublime des poètes; et dans le même temps il apprit sans maître le dessin et la musique. Ses parents émerveillés se déciderent à faire un sacrifice pour l'envoyer à Paris perfectionner ses talents. Il y fréquenta les cours de droit, se fit recevoir avocat en 1759 et revint exercer sa profession à Navarreins . Son cabinet était sans doute assez peu achalandé, car il continua de faire de mauvais vers et de cultiver les dispositions qu'il croyait avoir pour le dessin. Il ne tarda pas à reprendre le chemin de Paris où il se trouvait en 1767, puisqu'il nous apprend lui-même qu'au mois de janvier il présenta au roi Louis XV plusieurs dessins à la plume de sa composition. En 1770 il adressa des vers à Voltaire qui, toujours prodigue d'éloges, lui répondit par des stances ainsi

> ...Je vous cède ma lyre; Vos doigts cont faits pour l'aniuer.

terminées :

Ce compliment qui pouvait bien être ironique fut pris au sérieux par Hosticattemé; et il ne manqua pas de faire imprimer les stances de Voltaire, à la tête de see Poésies et cusures métées (1773, 2 vol. in-12), receil indigeste de toutes les compositions de sa jeunesse, qu'il publis asna même les corriger. En 4775 il remit au directeur de l'Opéra Marius et Arisée d'arme lyrique en 5 actes, qu'il loi fut d'arme lyrique en 5 actes, qu'il loi fut

renvoyé pour y condre un divertissement; mais, piqué des mauvais procédés du directeur, il garda son drame et ne voulut plus le laisser jouer. Il concourut, en 1780, à l'académie de Marseille pour l'éloge en vers de Christophe Colomb; mais le chevalier de Langeacremporta le prix. Déjà la littérature n'occupait plus exclusivement Hourcastremé ; il étudiait la philosophie et les mathématiques. Pour être plus à portée des savants avec lesquels il sentit la nécessité d'entrer en communication, il s'établit, en 1784, à Graville près de Rouen; et bientôt il s'imagina qu'il avait trouvé la solution des problèmes qui, depuis la renaissance des sciences, fatiguaient vainement les géomètres , tels que la quadrature du cercle, la trisection de l'angle et la duplication du cube. La révolution le trouva plongé dans ces innocentes rêveries; cependant à l'époque des états-généraux il se mit en correspondance avec les hommes les plus marquants, Mirabeau, Bailly, Tronchet, etc., auxquels il s'empressa de communiquer ses vues sur les moyens les plus prompts d'opérer la régénération politique de la France. Après la prise de la Bastille, il concut un plan qu'il qualifie lui-même, « le rêve le plus grotesque qui « jamais ait occupé la tête d'un dor-« meur, » et dont la réalisation n'aurait pas coûté plus de soixante millions. C'était de construire, sur les terrains de cette ancienne forteresse, un vaste bàtiment, où l'on aurait placé l'assemblée nationale, les académies, etc. Au mois de novembre 1789, il fit hommage à l'assemblée constituante d'un opuscule intitulé : Des tribunaux, qui fut réimprimé dans les Annales universelles, et dans lequel, suivant lui. se trouve la première idée des bureaux de conciliation. Le 13 novembre 1790 il fit encore hommage à l'assemblée de la solution du problème de la duplication du cube, et de son roman politicophilosophique : Les aventures du chevalier Anselme, qu'il regardait « comme son premier titre à l'estime « de la postérité. » Ce roman était terminé depuis dix ans; mais aucun censeur n'avait voulu le revêtir de son approbation; enhardi par les évènements il s'en était passé, et les premiers livres circulaient dans le public depuis le mois d'avril 1788. Hourcastremé avait sur l'éducation des idées qu'il croyait neuves et qu'il aurait été bien aise de ponvoir mettre en pratique. Aussi vit-il avec un extrême dépit qu'on ne songeat pas à le choisir pour instituteur du dauphin qui venait de recevoir to titre de prince royal. La préférence accordée à Bernardin de Saint-Pierre lui parut une injustice révoltante; mais il se consolait en pensant qu'on ne tarderait pas à revenir sur un choix aussi singulier. Car, « que pouvait-on attendre d'un homme « qui s'appuyait sur la Genèse pour « expliquer la fonte des glaces polaires « et la théorie des marées? » Quoiqu'il fût et depuis long-temps très-mûr pour notre sublime révolution, on doit à Hourcastremé la justice de dire qu'il n'en approuva point les excès. Il se serait contenté de la monarchie telle que l'avait faite l'assemblée constituante. La république arriva sans qu'il s'y attendit; et il tàcha de s'accommoder, le mieux qu'il put, d'une forme de gouvernement pour laquelle il ne paraît pas avoir eu beaucoup de sympathie. A l'approche de la crise il avait quitté prudemment Paris pour revenir à Graville; et il y passa les temps les plus orageux de la révolution, seul avec ses livres. Les Aventures de messire Anselme étaient décorées du portrait de l'auteur avec ces mots au bas : Vir simplex et rectus. Le comité révolutionnaire du Havre, dont aucun mêmbre ne savait le latin, trouva cette devise suspecte. Un mandat d'avoir à comparaître fut lancé contre Hourçastremé; mais les explications qu'il donna parurent satisfaisantes, et il en fut quitte pour la peur. Il avait employé le temps de la terreur à réfléchir sur les defauts de la constitution de 1793; et, lorsqu'une commission eut été nommée pour la réviser, il s'empressa de lui adresser (mai 1795) un plan qui lui paraissait propre à prévenir le retour des désordres. Malgré le zèle qu'il ne cessait de montrer pour la chose publique, il ne fut point compris dans le nombre des auteurs qui recurent des secours de la Convention. Cette nouvelle injustice qu'il attribuait à Chénier le blessa vivement; mais il crut se venger suffisamment en le qualifiant : « le plus incorrect et le plus « faible des versificateurs.» De retour à Paris après 1796, il concourut à la rédaction du Courrier lyrique et des Etrennes de Mnémosyne ; les différents opuscules qu'il publia plus tard ne produisirent pas l'effet qu'il espérait de leur importance ou de leur singularité. Hourcastremé mourut oublié vers 1815. On connaît de lui : Poésies et œuvres diverses, Londres (Rouen, 1773), 4 parties en 2 vol. in-12. L'auteur ignorait, lorsqu'il publia ce recueil, les règles de la versification ou du moins ne se piquait pas de les observer scrupuleusement. Pour justifier ce qu'il regardait comme des négligences excusables, il a rassemblé dans sa préface les vers les plus défectueux de Voltaire qui, dit-il (p. 5), " a souvent cheville ses vers pour plus " de solidité sans doute : » mais il est impossible d'admettre une comparaison qui, de la part du poète béarnais, est le comble de la vanité; par exemple il fait rimer texte avec sexe, etc. II. Catéchisme du chrétien par le seul raisonnement, Toulouse, 1789, in-8°. « tion, le plus haut degré de perfec-III. Aventures de messire Anselme.

chevalier des lois, Paris, 1790, 2 vol. in-12; 2e édit., 1796, 4 vol. in-8°, ouvrage singulier dans lequel l'auteur parle presque sans cesse de lui, et où l'on a puisé la plupart des détails qu'on vient de lire. On trouve, dans le 1er vol. de la 2º édit., Mérope, de Voltaire, mise en prose; et dans le second. le drame de Marius et Arisbe. IV. Essai sur la faculté de penser et de refléchir, dans lequel l'instinct se trouve caractérisé et mis à sa véritable place, Paris, 1805, in-8°. V. Essais d'un apprenti philosophe, sur quelques anciens problèmes de physique, d'astronomie, de géométrie, de métaphysique et de morale, Ire partie, Paris, 1805, in-8°, avec le portrait de l'auteur. L'apprenti philosophe n'admet point la rotation de la lune sur son axe ni le mouvement de la terre autour du soleil. Après avoir exposé ses découvertes en astronomie, il parle du trisecteur qu'il a imaginé pour couper un angle en trois parties égales. Les deux derniers chapitres contiennent l'histoire de l'animal connu sous le nom de Beroe (mollusq.) et de ceux qu'il appelle le Peigne et la Fileuse. On y trouve des observations neuves et intéressantes. VI. Solution du problème de la trisection géométrique de l'angle, suivie de celles de la quintisection, septisection, etc., Rouen, 1812, in-8° de 12 pag.; réimprimé la même année in-8°. Ce ne furent pas la les seuls ouvrages d'Hourcastremé : des 1773 il annonçait un Traité sur le commerce qui devait être mis incessamment sous presse; et dans les Aventures du chevalier Anselme il parle, comme étant achevé, d'un Extrait du Dictionnaire philosophique, revu, corrigé et augmenté; « où nous « avons, dit-il, donné à tous les arts « et à toutes les sciences, sans excep-« tion possible.»

HOURELLE (PIERRE-FRANçots), médecin, né à Reims, en avril 1758, mort du choléra, le 15 mai 1832, dans la même ville, a publié : I. Dissertation sur l'empyème et les différentes espèces d'épunchements qui peuvent se faire dans la capacité de l'estomac, Strasbourg, 1808 in.4°. II. Remarques topographiques, médicales et politiques sur la ville de Reims et son territoire, Reims, 1810, in-4° de 20 pages. Il s'occupait d'un ouvrage sur les différentes épidémies qui ont affligé son pays et notamment la dernière peste de 1668.

HOUSTON on HOUSTOUN (GUILLAUME), naturaliste anglais, né vers la fin du XVIIe siècle, s'embarqua comme chirurgien à bord d'un navire qui faisait voile pour l'Amérique; revint ensuite en Europe où il continua ses études médicales interrompues ; et, après avoir passé les deux années 1728 et 1729 à l'université de Leyde, alors à l'apogée de sa gloire, grâce à la présence de Boerhaave, il prit ses degrés sous le patronage de cet illustre maître. Condisciple ou peu s'en faut de Van-Swieten, il fit en commun avec lui une série d'expériences sur les conditions de la transpiration des animaux. De retour à Londres, il fut reçn membre de la société royale, et presque aussitôt se remit en mer et fit voile vers l'Amérique. Malheureusement le climat délétère des côtes du Mexique influa mortellement sur sa santé : il expira en 1733, à la fleur de l'age et angrand regret de tons les amis des sciences naturelles. Nol donte qu'il n'eût immensément enrichi la phytographie par ses découvertes. Déjà, dans le court espace de deux on trois années passées en Amérique, il avait recueilli beaucoup de plantes incounues en Europe. On a de lui : I. Deux articles dans les Transactions philoso-

phiques. L'un, tome XXXIX, contient le récit et le résultat des expériences auxquelles il s'était livré avec Van-Svieten, et desquelles les deux jeunes savants conclurent que les animanx, s'il vient à s'introduire de l'air dans les cavités des plèvres, ne peuvent vivre et respirer long-temps (Houston avait eu plus de part que Van-Svieten à ces recherches). L'autre, tome XXXVII, est une description en latin de la Dorstenia contra-yeroa. Houston l'envoya d'Amérique à la société royale. II. Reliquæ Houstonianæ, seu plantarum in America meridionali a Gulielmo Houston collectarum Icones, Londres, 1781, in-4°, 26 pl. Les originaux des gravures qui forment le fond de cet ouvrage étaient de la main de Houston. Ils passèrent, avec le catalogue manuscrit des espèces dessinées, au célèbre jardinier Miller, et de ce dernier à sir Jos. Banks qui s'en rendit l'éditeur. P-or.

HOUTHEM (LIBERT), poète latin, naquit à Tongres an commencement du XVI° siècle. Résolu, des l'age le plus tendre, d'entrer dans les ordres, il fit profession dans la congrégation des hiéronymites on frères de la vie commune ; et, après avoir enseigné avec succès les humanités à Mons, il fut élu prieur du couvent de son ordre établi à Liège. Arrivé à nn age assez avancé. il entreprit le voyage de Rome et mourut en revenant de cette ville en 1582. Houthem avait un talent remarquable pour la poésie; on ne peut lui reprocher que la trop grande érudition qu'il étale dans ses compositions : c'était, comme on le sait, le goût de l'époque, et malheureusement il y a trop sacrifié. Ses contemporains, malgré ces défauts, lui ont décerné le titre de poète lauréat. On a de lui. I. Ethica vita ratio, seu moralia procepta, senariis comprehensa, Liège, 1573, in-4°. 11. Theatrum vite humana, comatila, ibid., 1574, in-4°. 111. Gedeo, tragis connecilia, ibid., 1575, in-8°. V. V. Oratio in natalem Christi, versu henoico, Anvers, 1577, in-8°. V. Kaszyavrus, seu den vicinia, Mons, 1580, in-8°. House, them a laises nanusent l'ouvrage suivant, indiqué sous le n° 3406 du catalogue du baron de Cassier: VI. Tractatus de carlo, poste et sudore anglico, excepta ex Ph. Ustadii Noric. ab anno 1519 ad anum 1556, in-4°. L——.

HOVEDEN (Rogen de), historien anglais, natif du comté d'York, fut attaché à la famille de Henri II, et laissa des Annales de son pays très-estimées pour la véracité, la connaissance des antiquités et les recherches qu'elles ont dû coûter à l'auteur, qui, s'il eût écrit dans un latin un pen plus élégant, serait, suivant Leland, au premier rang des historiens de son temps. Son ouvrage, divisé en deux livres, commence en 731, date où finit l'ouvrage de Bède, et s'étend jusqu'à la troisième année du roi Jean, en 1202. Il a été publié par Saville, parmi les Historici anglici, en 1595, et réimprimé à Francfort en 1601, in-fol. On ne connaît la date ni de la naissance ni de la mort de l'auteur; mais on sait qu'il vivait en 1204. Il était en même temps jurisconsulte, ecclésiastique et professeur de théologie à Oxford. S-D.

IIOWARD (sir Roman), etc., vain anglais, ne ni 626, fils de Thomas, conte de Berkshire, fut éleré à Cambridge, souffit beaucomp pendant la guerre civile pour son attachement à Charles ", et à la restauration fut fait chevalier, et nommé, en 1661, membre du prefienent. L'adresse avec laquelle il savait tire de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de Charles II, le readit extrément cher à ce prince. Il figura

de nouveau dans les parlements de 1679 et 1688, et montra un grand zèle pour la révolution. Son orgueil et son obstination lui suscitèrent beaucous d'ennemis, entre autres le duc de Buckingham, qui s'était proposé de le tourner en ridicule, sous le nom de Bilbuo, dans la comédie intitulée la Répétition (the Rehearsal), mais qui ensuite, croyant lui avoir fait par la trop d'honneur, lui substitua, sous le nom de Bayes, un personnage d'une tout autre importance. Le poète Shadwell, quoique professant les mêmes principes politiques que lui , le tourna également en ridicule dans le personnage de sir Positif, de sa comédie des Amants chagrins (the Sullen lovers). Robert Howard mournt le 3 sept. 1698; il a publié quelques ouvrages où l'on trouve de l'esprit et du savoir : I. Poemes et Pièces de théâtre. II. Histoire des règnes d'Edouard et de Richard II, avec des réflexions et les portraits de leurs principaux ministres et favoris, aiusi qu'un parallèle entre ces princes et Edouard Ier et Edouard III, 1690, in-8°. III. Lettre à Samuel Johnson, à l'occusion d'un libelle intitule : Observations sur la réponse de M. Johnson à Jovien, 1692, in-8°. IV. Histoire de la religion, 1694, in-8°. V. La Traduction du quutrième livre de l'Énéide de Virgile, 1660, in-8°. VI. Celle de l'Achilléide de Stace, 1660, in 8°. S-D.

HOWARD (Groones-Emony), jetovalina aglasi da XVIII<sup>st</sup> siède, requt sa première instruction du docteur Sheridian, l'ami de Swift, et passa essuite à l'université de Dublin. Il fut successivement dere, soldat, procureur, entreprenen de bătiments, légitate et écrizain politique. Mais la poétic seule obtint constamment ses nomanges, quoqu'il n'ebt qu'in ralent rebe-ordinaire en ce genre. Il entrait

quelquefois daus une boutique pour écrire les vers qu'il composait dans les rues : et disait qu'il éprouvait ainsi un plaisir beaucoup plus vif qu'en traitant les affaires les plus lucratives. Un de ses premiers ouvrages fut une tragédie qu'il brûla volontairement au moment où elle allait être représentée, en faisant un vœu solennel de ne plus écrire un seul vers pendant ciuq ans. Dans les intervalles qu'il dérobait aux travaux de son étude, il composa des Truités sur le droit, la justice et l'échiquier, en 4 gros volumes in-5°, et plusieurs autres ouvrages en vers et en prose. La ville de Dublin dut à son zèle et à ses efforts plusieurs embellissements remarquables. Ses singularités et ses opinions politiques lui attirèrent une soule de sarcasmes et de pamphlets de la part des beaux-esprits et des plus vigoureux champions du parti de l'opposition. Il mourut en 1786 à Dublin, possesseur d'une fortune d'environ soixante mille livres sterling, qu'il avait acquise par ses seuls talents. S'il ennuya les hommes par ses onvrages, il les amusa par ses ridicules, leur fit du bien et se montra toujours d'un caractère irréprochable : « Je défie le monde, écri-« vait-il, de trouver dans aucune de « mes publications , poétiques, politi-« ques ou autres, une seule syllabe « contre mon voisin, contre la paix « de la société, contre la vérité, ou « contre les plus stricts principes de la « religion et de la vertu.» Il travaillait habituellement quatorze heures par jour. Ses écrits forment quinze volumes, dont quatre in-4° et onze in-8°. On cite, entre autres, trois tragédies : Almeyda, ou les Rois rivaux, 1769; le Siège de Tamor, 1773; et la Femme joueur, 1778. Il a donné sur lui-même quelques Mémoires écrits d'une manière originale. S-D. HOWARD. Voy. CARLISLE. LX, 171.

HOWE (JOHN), né daus le comté de Nottingham, en Angleterre, est connu par quelques écrits littéraires, mais il est beaucoup plus célèbre comme politique, par ses talents et son courage intrépide. Représentant successivement le bourg de Circenster et le comté de Glocester dans les trois derniers parlements du roi Guillaume et dans les trois premiers de la reine Anne, il acquit une grande influence à la chambre des communes. C'est même sur les vives remontrances de Howe que la chambre accorda nne demi-solde aux officiers qui furent licenciés en 1699. La liberté avec laquelle il s'exprima, à l'occasion du traité de partage, fit dire an roi Guillaume que, si ce n'était l'inégalité de raug, il en demanderait satisfaction à son épèe. Il avait d'abord applandi à la révolution de 1688, et avait été nommé vice-chambellan de la reine Marie; mais, sur un resus qu'il éprouva de la part de la cour, il devint le plus violent antagoniste que le roi eût dans le parlement, et l'ennemi le plus actif des étrangers qui s'établissaient en Angleterre. A l'avenement de la reine Anne au trône, il fut fait conseiller privé en 1702, et paveur des gardes et des garnisons. Lors de la formation d'un nouveau conseil privé, conformément à un acte du parlement relatif à l'union des deux royaumes, il y prit également sa place, continua d'occuper celle de payeur des gardes jusque sous le règne de Georges ler, et mourut en 1721 à sa terre de Stowell, dans le comté de Glocester. C'est lui qui par son zèle et ses efforts infatigables rétablit la compagnie des Indes orientales, qu'on regardait comme ruinée, our un pied tel qu'elle n'a pas depuis cessé de prospérer. Il a composé un Panégyrique du roi Guillaume, des chansons et autres puésies.

HOWE (JOHN), théologien anglais, non conformiste, naquit en 1630, à Loughborough en Leicestershire, ville où son pere était alors ministre. Celui-ci, expulsé de sa paroisse à cause de ses sentiments puritains, rélugié en Irlande, mais obligé ensuite de fuir devant la rébellion, alla s'établir dans le comté de Lancaster. C'est là que l'enfant recut sa première instruction continuée dans l'université de Cambridge, puis dans celle d'Oxford où il fut agrégé au collège de la Madeleine. Vers 1652, il commença de se livrer à la prédication, recnt les ordres, et devint ministre de Great-Torrington en Devonshire. Deux ans après, il épousa la fille du ministre de Plymouth, Peudant un voyage à Londres, étant entré un jour comme simple auditeur dans la chapelle de Whitehall, son extérieur avantageux et son maintien plein de dignité attirérent l'attention d'Olivier Cromwell, qui le fit inviter par un messager à se présenter devant lui quand l'office serait terminé. L'eutrevue eut pour résultat que Howe prêcherait à Whitehall le dimanche suivant. Il eût bien voulu s'en dispenser; mais les hommes du caractère de Croinwell ne souffrent pas de refus. Le sermon fut prêché, et le prédicateur nommé bientôt après chapelain domestique du Protecteur. Dans cette situation, il se fit également estimer pour sa profonde piété et ponr son désintéressement, ne demandant jamais rien pour lni, rien non plus contre les autres. Quelques opinions religieuses qui s'introduisaient alors à la cour lui causèrent d'autant plus de peine qu'elles paraissaient encouragées par les hommes puissants : il s'agissait d'une for particulière, suivant laquelle certaines personnes pouvaient se croire favorisées du don d'inspiration et de prophétie. Howe résolut de combattre des idées qui lui semblaient dangereu-

ses, et il n'attendit que son tour de monter en chaire pour en signaler le péril. Cromwell l'écouta avec beaucoup d'attention, quelquefois fronçant le sourcil et paraissant très-contrarié. Lorsque le prédicateur eut quitté la chaire, un personnage de distinction l'aborda et lui témoigna l'appréhension qn'Olivier ne lui pardonnat jamais sa témérité. « J'ai cédé, répondit Howe, « au besoin de soulager ma conscien-« ce': le reste est dans la main de « Dieu.» Il observa que, de ce moment, le protecteur fut très réservé avec lui. J. Howe fut également attaché en qualité de chapelain à Richard Cromwell; et, après sa chute, il alla retrouver son troupeau de Torrington, et continua de le diriger jusqu'à l'acte d'uniformité de 1662. Depuis il erra de place en place, sans cesser d'exercer leministère évangélique. Ilétait vers 1671 chapelain de lord Massarène dans la paroisse d'Antrim; en 1675, ministre d'une congrégation à Londres. En 1685, année où la persécution sévit cruellement contre les dissenters, il se trouva heureux d'accompagner lord Wharton dans ses voyages, et prêcha à Utrecht dans l'église anglaise. Pendant son séjour en Hollande, il sut en relation avec le célèbre docteur Burnet, et il ent plusienrs audiences du prince d'Orange. La déclaration de Jacques II en faveur de la liberté de conscience le ramena en 1687 à Londres. Il monrut dans cette ville en 1705. Ce ministre dissident s'est rendu recommandable par sa modération qui contrastait avec le fanatisme de l'époque, par sa grande piété, et par son savoir, principalement en théologie et dans les langues classiques et orientales. On cite parmi ses nombreux ouvrages : I. Tableau du bonheur du juste, 1673, in-8°. II. Traité sur le ravissement en Dieu (delighting in God), 1674, in-8°. III. Le Temple

vivant, ou développement de cette pensée, que l'homme bon est le temple de Dieu, 1674, in-8°; 2º partie, 1702. IV. Il faut penser au lendemain (Thoughtfulness for to-morrow). V. Recherche pacifique et modeste touchant la possibilité d'une Trinité dans la Divinité . Londres . 1694. Les opinions émises par Howe furent vivement attaquées, VI. Des Sermons et quelques écrits de controverse, qui ont été recueillis avec ses autres ouvrages, précédés d'une notice biographique par le docteur Calamy. On a publié en 1827 : Choix (Selections) des ouvrages du rév. John Hove, par le docteur Wilson, Londres, 2 vol. in-18.

HOWITZ (FRANÇOIS-GOT-THARD), médecin danois, naquit à Copenhague en 1789. Son père, vu le délabrement de sa fortune, était allé dans l'Inde, espérant l'y rétablir; mais il mourut quelque temps après son arrivée. Le bombardement de Copenhague par les Anglais, en 1807, vint aggraver encore les malheurs de sa famille; la maison de la veuve Howitz fut au nombre de celles que les bombes réduisirent en cendres. Elle se réfugia avec ses autres enfants à la campagne; le jeune François-Gotthard, étudiant de l'université, erra dans la ville, ne possédant au monde que ce qu'il portait sur lui. On l'accueillit dans l'établissement dit Régenz : et. après avoir bien soutenu son examen de philosophie, il obtint une bourse de collège. Il se voua dès-lors à la médecine et sut élève à l'hôpital de Frédéric. En 1813, il remporta le prix au concours de l'université pour un mémoire latin sur l'Histoire pharmaceutique et thérapeutique de l'emploi du mercure dans les traitements anti-syphilitiques. Pendant les deux années stivantes, il soutint et publia deux thèses sur la cachexie et prit les degrés de licencié et de docteur. Il voyagea ensuite en Allemagne, en Italie, en France et en Angleterre pour visiter les établissements de médecine, et à son retour, en 1819, il fut nommé professeur extraordinaire de médecine à l'université de Copenhague et membre du collège de salubrité publique. Il s'acquitta de ces doubles fonctions avec un zèle digne d'éloge. Ses cours publics furent fréquentés par nn grand nombre d'élèves, et il fut regardé comme un des meilleurs médecins de la capitale. Il composa des articles pour la Bibliothèque médicale et pour la Gazette littéraire danoise ; et les Actes de la société médicale de Copenhague contiennent de lui un mémoire latin De ileo. Ses études de la médecine légale le portèrent à examiner la question agitée aussi en d'autres pays sur la responsabilité morale de quelques accusés, et sur leur libre arbitre. Un mémoire qu'il donna à ce suiet dans la Bibliothèque juridique d'Oersted provoqua des répliques, et l'engagea lui-même à soutenir sa doctrine dans une brochure intitulée : Le Déterminisme, ou Hume contre Kant, 1824. L'année suivante il fut nommé médecin suppléant et accoucheur en second à la clinique royale de Copenhague; mais à peine en avaitil exercé les fonctions pendant une année qu'il fut atteint d'une maladie pulmonaire qui causa sa mort, le 3 avril 1826. D-G.

HOYER (ANNE OVER, femme), naquit vers 1888 à Coldembittel, dans le duché de Sleswig. Son pier, homme riche, était três-verné dans l'astronomie. Elle épous, en 1599, Herman Hoyer, gouverneur de la province d'Eyderistadi, à qui elle apporta en mariage cent milie marcs-dubs. Son mari, avec lequel elle vicut assez mal, mourut en 1622. Alors elle se retirir dans ast terre, où elle s'amusait à

faire des vers allemands; mais elle ne s'en tint pas long-temps à ces innocents delassements. Une indisposition grave l'obligea de faire venir auprès d'elle un chimiste nommé Nicolas Tetingius, homme très-fanatique et entiché d'une infinité de rêveries. La veuve Hoyer ne tarda pas à partager les folies du chimiste. Elle le fixa chez elle à demeure, lui et sa famille, et bientôt le regarda comme un prophète. Dans le même temps, elle prit parti parmi les anabaptistes , baptisant , faisant des prosélytes chez elle, et se disant elle-même inspirée. Elle prédit que, sous deux ans, tout le pays serait désolé. Les ministres luthériens tentèrent de la rappeler à la raison. Wedovius eut avec elle une conférence. Elle n'en tint compte et fit même, en vers, l'éloge de Schwenckfeld, un des plus ardents frères de la Rose-Croix, de son temps. Avant bientôt dissipé sa fortune, elle se vit contrainte de vendre le pen qui lui restait, et se retira en Suede où la reine Éléonore-Marie lui donna, près de Stockholm, une petite terre. Anne Hover y passa le reste de ses jours et mourut en 1656. Peu de temps avant sa mort, elle s'était rendue inaccessible pour n'avoir point de témoins de sa destruction. Ayant adopté le système de Pythagore sur l'abstinence de la chair, elle ne mangeait que du poisson mort naturellement, et entretenait beaucoup de chiens pour donner de la pature aux puces. Ses principaux ouvrages sont des poésies sacrées, remplies de traits contre les luthériens, publiées à Amsterdam, 1650, in-12, par les coins de Le Blond, ambassadeur de Suède en Angleterre. On a encore d'A. Hoyer : 1. Entretiens d'un enfant avec sa mère sur la route de la félicité divine et les devoirs des dames, traduits en vers de l'Histoire d'Euriale et Lucrèce, d'AFneas Syl-

vius. II. Des Cantiques spirituels.
Othon Sperling loue la vivacité de son génie, la pureté de ses mœurs, et l'appelle Mulier doctrine haud vulgaris. Il y a beaucoup à rabattre de cet éloge.

D.—L.

HOYER (le P. MICHEL), poète latin, qui ne mérite point l'oubli dans lequel il paraît tombé, naquit, en 1593, à Hesdin, petite ville de l'Artois. Avant embrassé l'état ecclésiastique, il suivit la carrière de l'euseignement, et professa la rhétorique avec beaucoup de succès au collège Saint-Pierre, à Lille. Plus tard il prit l'habit des ermites de Saint-Augustin au convent d'Ipres, et fut placé successivement par ses supérieurs dans divers collèges des Pays-Bas. Sa réputation attirait autour de sa chaire un grand nombre d'élèves, entre autres le fils de Rubens Albert, qui, dans une pièce de vers très-agréable, imprimée au devant des Flammulæ, ouvrage de son maître, lui témoigne toule sa reconnaissance. Le P. Hover mourut à Lille le 14 juin 1650. Outre un Eloge de Jean Duns Scot, une Vie de saint Ephrem, et quelques Opuscules en latin dont on tronve le détail dans les Mémoires littéraires de Paquot, I, 40, on a de lui : 1. Flammulæ amoris S. P. Augustini versibus et iconibus exornatæ, Anvers, 1629, pet. in-12; avec des additions, ibid., 1639, in-16. C'est un choix de maximes de l'évêque d'Hippone, paraphrasées en verslatins. La première édition est encore recherchée des curieux, surtout à cause des jolies estampes de Collaert dont elle est ornée. 11. Theatrum castitutis, sive Susanna et Gumma, tragadia, Tournai, 1631, in-12, III. Sancta Theodora, tragadia, Anvers, 1641, in-12. IV. Historiae tragicae sucrae et profance derudes duce, Cologne, 1647, in-12; avec des additions, Bruxelles, 1652, in-16. W-s

HROSVITA, appelée par quelques écrivains ecclésiastiques, l'uitsunda, Rotsuinda, Rothsmuta, Rodeschwinda et de plusieurs autres manières plus ou moins fautives, vécut à la fin du IX° siècle et fut la quatrième abbesse de Gandersheim ou Gandesheim, convent de l'ordre de Saint-Benoît dans la Basse-Saxe, établi en 852 à Brunshusen, puis transféré en 881 dans la ville même de Gandersheim, près du fleuve Ganda. On a souvent confondu Hrosvita l'abbesse avec une simple religieuse du même nom, du même couvent et presque du même siècle, qui se rendit célèbre un peu plus tard par ses écrits (Voy. l'article suivant). Il est probable que Hrosvita n'était qu'un nom de baptême ou de religion. Quel fut son nom de famille? on l'ignore; tout ce qu'on peut assirmer, c'est que sa naissance était illustre, car le monastère de Gandersheim , fondé par Ludolphe, arrière-petit-fils du fameux Witikind, ne compte dans la liste de ses abbesses que des princesses, de sang impérial ou ducal. Les trois abbesses qui précédèrent Hrosvita sont Hatumoda, Gerberge et Christine. toutes trois filles du duc de Saxe Ludolphe et de la duchesse Oda, Selneccer (Padagogia, part. I, titul. de usuris) avance que Hrosvita était fille d'un roi de la Grèce; mais cette extraction romanesque est d'autant moins probable que des filles allemandes étaient seules admises à Gandersheim. Plusieurs chroniqueurs disent avec plus de vraisemblance qu'elle appartenait à la famille ducale de Saxe. Un catalogue manuscrit des abbesses de Gandersheim (Leuckseld, Antiquit. Gan-desh., pag. 217) la qualifie de fille du duc Othon l'Illustre, second fils de Ludolphe et père de l'empereur Henri l'Oiseleur; mais les historiens ne donnent au duc Othon qu'une fille nom-

mée Adélaïde, qui mourut abbesse de Quedlimbourg. Hrosvita était déjà religieuse au monastère de Gandersheim quand elle fut appelée à sa direction , en 903 (Henr. Bodo , Synt. eccles. Gand., ap. Leibn. Script. Brunso., tom. III, pag. 710).. Quelque distinguée que fût sa naissance, Hrosvita était par ses talents seuls digne de cette fonction éminente. Une chronique citée par Meibomins (Rer. Germ. script., tom. I, pag. 706) parle comme il suit de cette femme remarquable : « Elle excellait en plusieurs scieuces, particulièrement dans la logique et la rhétorique, comme le prouvent ses livres et ses manuscrits. Elle a composé, en effet, un traité de logique très-célèbre, » Ce traité ne nous est pas parvenu. Il serait possible que la Vie en prose de saint Willibald et saint Wunibald, attribuée par Casimir Oudin (Suppl. de script, eccles, a Bellarmino omissis, ad annum 980) à l'illustre nonne Hrosvita, et qui évidemment lui est antérieure, comme Oudin l'a reconnu (Comment. de script. ecclesiast., tom, II, p. 508). fût un ouvrage de Hrosvita l'abbesse. Ces vies sont imprimées dans Canisius (Lect. antiq., tom. IV), dans Mabillon (Secul. III. Sanct. sancti Bened., tom. II, pag. 176), et dans Surius (Act. Sanct.). Comme l'histoire de cette époque n'est jamais exempte de légendes superstitieuses, on a raconté que cette pieuse abbesse eut le pouvoir d'arracher des mains du diable un pacte ou cédule qu'un jeune imprudent avait signé de son sang (Selneccer, loc. cit.). Cette aventure a, comme on le verra, des points de ressemblance si frappants avec deux légendes mises en vers par la seconde Hrosvita qu'il est aisé de reconnaître dans cette croyance populaire un des effets de la confusion très-ancienne qui s'établit eatre la sie coune entre les œuvres de ces deux femmes. Hrasvin en gouverna que pendant trois anuées le munastère de Ganders-heim. Elle mourt, en grand reschies, Chronol. Monast. German., pag. 233], d'autres disent à tort, je cross, en 296 (Chron. Hildest., p. Leibn., Ser. Br., tom. 1., pag. 743). dans led deux ea, avant la missant de la disease de la disea

de son illustre homonyme. M-G-N. \* HROSVITA ou HROTS. VIT, religieuse, ou, comme quelquesuns disent, chanoinesse au couvent de Gandersheim, près du fleuve Ganda, s'illustra par ses écrits en vers et en prose, pendant la dernière moitié du X° siècle. La vie de cette femme célèbre. sur laquelle on ne possèile guère d'autres renseignements que le peu qu'elle nous apprend d'elle-même, a donné lieu à des erreurs d'autant plus graves que ses écrits, source à pen près unique de son histoire, ont été plus long temps moins étudiés et moins connus. On ne s'accorde même pas sur son nom que l'on trouve écrit fort diversement. Nous avons heureusement le moven de le fixer d'une manière à peu près certaine. Dans un manuscrit de ses œuvres , qu'on peut voir à Munich, et qui est presque contemporain, elle se nomme elle-même Hrotsvit , et quelquefois , en élidant le T du milieu, Hrosoit. Il n'est donc pas douteux que tel n'ait été son nom ou surnom; je dis surnom, car cette poétique appellation, qu'elle traduit par Voix éclatante, « Ego clamor validus Gandeshemensis » (In sex comædias suas præfatio) a bien l'air de n'avoir été qu'un nom de haptême ou de religion. Cette interprétation, fournie par elle-même et adoptée par Jacques Grimm ( Lateinische Gedichte des X und XI Jh., Gættingue, 1838, pag. 1x), détruit l'exphi-

cation plus gracieuse du nom de Hrosvita, que J .- Christ. Gottsched (Næthiger Vorrath zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst, 1757, tnm. 2, p. 13) avait proposé de traduire par Rose blanche, ainsi qu'une autre étymologie, rapportée par les Bollandistes (Act. Sanct. Jun., t. V, p. 205), et tirée ah equis pascendis. Cette interprétation ruine du même coup une hypothèse hasardée par Martin-Fred. Seidel dans ses Icones et elogiu virorum aliquot præstantium, ete., 1670 in-fol. Ce biographe avait avancé d'après Knesebeck , mais sans désigner l'ouvrage où ce paradoxe est consigné, que le H initial de Hrosvita n'est pas le signe d'aspiration en usage au moyen âge dans les mots germaniques tels que Hrabanus, Hrodolphus, Hearolus et beaucoup d'autres , mais l'abréviation de Helena ; et, sur cette supposition, il prétendait que le nom de Hrosvita cachait celui de Helena a Rossow , faisant ainsi descendre l'illustre nonne d'une ancienne famille saxonne, mentionnée dans la Chronique d'Enzelt, p. 60, mais qui, suivant Gottsched, ne remontait pas, à beaucoup près, au Xº siècle. Le même Seidel a joint à sa notice sur Hrosvita un portrait dont il ne fait pas connaître l'origine. Cette image qui a été reproduite dans les Antiquités de Leuckfeld . l'édition de Schurzsleisch, le Diarium theologicum (Fortgesetzte Sammlung o. alt. und neuen theolog. Sachen, 1732, p. 678) et même dans le Mercure allemand de Wieland (1803, t. 1, p. 258), n'en paraît pas pour cela plus anthentique. On s'est trompé d'une manière plus grave enenre sur le temps où elle a vécu. D'abord, il faut citer comme un singulier exemple de préoccupation nationale l'opinion de l'Anglais Laurent Humphrey, qui, jalonx de conquérir

384

cette muse à sa patrie, n'a rien trouvé de mieux que de la confondre avec la poétesse anglaise Hilda Heresvida, qui vécut au VII° siècle (1). Il ne servirait de rien à ce critique trop patriote de prouver, comme il s'efforce en vain d'y parvenir, que Hilda vivait au IXe siècle, puisque l'irosvita ne vécut pas plus au IXº qu'au XIº siècle, double erreur contradictoire, dans laquelle, pour le dire en passant, on n'est pas peu surpris qu'ait pu tomber le savant Trithème (Lib. de script. eccles., in-4° • 1512, pag. 89) (2), on n'est pas moins étonné de voir Du Cange classer Hrosvita parmi les écrivains du XIIe siècle (Index scriptorum media et infima Latinitatis). Il suffit de jeter les yeux sur le poème de Hrosvita, intitulé Panegyris sive ilistoria Oddonum, et sur la dédicace à Othon II, qui le précède, pour être certain qu'elle florissait dans la seconde moitié du X° siècle; mais il est plus malaisé de déterminer exactement la date de sa naissance et velle de sa mort. Hrosvita nous apprend elle-mème ( Carmen de construct. cænob. Gandesh., v. 562, seqq.) qu'elle vint au monde long-temps après le trépas d'Othon l'Illustre, duc de Saxe, arrivé le 29 novembre 912 (Iselin, Hist. Lexic., Bale, 1726, in-fol. t. 3, pag. 753). Elle se dit, dans la préface de ses œuvres en vers, un peu plus âgée que Gerberge II, fille du duc Henri et nièce de l'empereur Othon Ier, ordonnée abbesse de Gandersheim, l'an 957 ou 59, et née, suivant toute apparence, vers 940. Il résulte de ces deux témoignages combinés que Hrosvita naquit nécessairement entre les années

912 et 940, et beaucoup plus près de la seconde date que de la première. L'époque de sa mort est encore plus difficile à fixer. Un seul fait est certain, c'est qu'elle vivait encore en 973, puisqu'elle dédia à Othon II, reconna empereur cette année-là même, le poème qu'elle a consacré à la gloire de la maison de Saxe. Si nous ne nous sommes pas trompés dans nos calculs précédents, elle avait alors environ 40 ans : Casimir Ondin dit que Hrosvita mourut l'an 1001 (Comment. de script. ecclesiust., t. II, p. 506); il se foude sur ce qu'elle a célébré les trois premiers Othon. Le premier livre que nous avons du Panégyrique s'arrete à la mort d'Othon-le-Grand; mais le titre même (Panegyris Oddonum) prouve que nous ne possédons que le commencement du poème. La seconde dédicace adressée à Othon II précédait probablement un second livre consacré à ce prince. Enfin, on lit dans la Chronique des évêques d'Hildesheim que Hrosvita a célébré les trois Othon, Elle entra jeune au monastère de Gandersheim et y recut une éducation à la fois religieuse et poétique. Dans les études de cette illustre maison, sorte d'oasis intellectuelle, jetée au milien dessables de la barbarie, on mêlait à la lecture des Livres Saints celle des vers de Virgile et des comédies de Térence. Un des biographes de Hrosvita (Henr. Bodo. Syntagm. de eecl. Gand.) nous assure qu'elle était même versée dans les lettres greeques. Elle parle avec une naiveté modeste de ses premiers essais. Dans la préface en prose, placée à la tête de ses poésies, elle sollicite l'indulgence pour les fautes qu'elle a pu commettre contre la prosodie et la grammaire, alléguant pour excuse la solitude du eloître , la faiblesse de son sexe et son âge encore éloigné de la maturité. Elle ne s'est proposé, dit-elle, d'autre

but en écrivant ses vers que d'empê-

<sup>(1)</sup> Martin Seidel et les autres écrivains qui net réforé cette étrange assertion négligent de citer le livre pu elle est émise. (a) Trithème a évité cette double fante dans

deux aulres onvrages nu il parle de Brosvila : 1º De viris illustrib. German., p. 129, ed. Fran-cofurt. 2º Annel. Hierangiens., t 1, p. 123.

cet espoira ayait été mois fondé; car l'unité du grand empire devenait de plusen plus le veun de Napoléon. — Dia la fin de 18 it tout amonac l'imme anenced une guerre avec la Russie (±). Le royanme d'Italie fournit à cut pignale esque expédition quarante mille hommes et cim pille cherata qu'il formèrent I alle gauche de la grande armée sous les ordresse du vice-roi, notamment d'ambient de l'ambient de l'a

(2) C'est à cette époque que Napoléon conqut le projet de rétablir le trône de Pulogne, et d'y faire munter le prince Engène. Ce fait eurieux est te confidentiellement à son bon Lavallette, et datée : ce an février en soir, a ... Enfin , dit il , mon sort est décidé ; j'ai nu superbe commandement, et quoiqu'il ne soit pas encore publié , ja puis te l'annoncer. Je commande deux corpa d'armée, savoir le mien dont Junot est pourtant venu s'emparer, et celni des Bavacois qu'on dit que St-Cyr commande. Ta vnis que cela fera soixante-dix à quatre-viugt mille hommes, at près de deux cents pièces de canon. Les genéraux et officiers qui nous viennent de Paris m'assurent que l'ou y dit que j'aurai le com-mandement de la cavalerie. De tonte manière je serai bien placé, et celui où il y aura à dou-ner le plus de preuves d'absoln dévouement à S. M., sern le poste que je preférerai tonjours. Une sente chose ne me ferait point rire du tout, ce serait celle qui pourrait appeter stanzement ma chétire personne en Pologne... Je ne pont-rais me supporter si loin de l'emperent. Je n'ai qu'une nabition, celle de vivre 11 mourir le plus près de Ini possible. Tu me diras que je ne suis pas difficile; tu auras raison. Cette ambition là en vaut bien une autre ; mais je n'ai pas celle des radaus, cela est certain, commo il est certain que je t'oi voué, etc. a Cette lettre, écrite de la main du prince, fait partie de la collection de M. de Chitraugirou. Le projet du retablissement du trone de Pologne, en faveur d'Eugèna, fut abandanne par Napoléon; il craignit sans doute de mécontenter l'empereur son beau-pera et io roi de Prusse qui, alors ses alliés, auraient pu craindre de perdre hientut. l'un, la Gallicie, l'aotre, le duché de Poseu. Si cetta considération n'eut retenu Napoléou, la malheureuse campagne de Russie , qui le perdit , anrait pu avoir un autre resultat. S'il cut insisté anprès d'Eogèna, celui-ci aurait certainement accepté ; mais il est probable que son hesitation ne vrnait alors que de nes vues sur le trône d'Italie, et des promesses qui lui avaiant été faites à cet égard. Si l'ambition des trônes ue se manifeste pas clairement dans cette lettre, cella dn commundement y est d'ailleurs asacz évi-

appuyé par la cavalerie de Grouehy, fut chargé d'attaquer Borodino, les hauteurs de Gorka et la graude redoute qui était le pivot de la position des Russes et le point tactique de la bataille. Il emporta cette redoute avec une rare valeur, et dès-lors le centre de l'armée russe fut enfoncé, la victoire assurée, et l'occupation de Moscou en devint la conséquence. Tout le temps que dura cette occupation, le eorps italien resta en position devaut cette ville, sur la route de Petroyskoï. Dans les premiers jours de novembre commença la désastreuse retraite; elle s'exécuta d'abord avec quelque ordre, et Engène y déploya beaucuup de sang-froid et d'activité. Arrivé à Malojaroslavetz , il ent à combattre pendant deux jours , avec dix-sept mille hommes, l'armée ennemie tout cutière ; et la vigueur de ses atta jues avait décidé Kontousoff à la retraite lorsque Napoléon prit luimême le parti de chauger de direction ( Voy. Napoléon, au Supp.). Le 3 nov. il fallut de nouveau combattre à Viazma, où Davoust et Ney se vireut attaqués par Miloradovitch. Eugène et les deux maréchaux soutinrent bravement cette attaque, et après einq heures d'un combat acharné le général russe fut rejeté audelà de l'Ulitsa. Mais de tels succès ne pouvaient tirer l'armée française de la cruelle position où elle se truuvait placée. A Dorogoboudje Engène recut l'ordre de se diriger sur Vitepsk. Il fallut trois jours pour arriver à la première de ces villes : plus de douze cents chevaux périrent en vingt-quatre heures; au passage du Vop, on fut obligé d'abandonner soixante canons ; en atleignant Duehonovszczina, il fallut en déloger un corps russe, et le prince Eugène y perdit encore beaucoup de moude.

386

Lorsqu'il eut traversé Smolensk, avec son corps réduit à six mille combattants, il eut à soutenir les attaques de Miloradovitch à Krasnoï. Tont un jonr fut employé à tenter le passage d'un ruisseau au-delà duquel plus de cent canons foudroyaient ses colonnes : une charge qu'il essaya contre le corps de Dolgorouki, fut contenue par le déploiement d'une nombreuse cavalerie russe, La nuit venue, la colonne décimée profita de l'obscurité ponr rejoindre la jenne garde vers Kenzova. Davoust la rejoignit aussi le lendemain, 17; et Ney resta seul en arrière. Le 25, Engène était de sa persoune sur les bords de la Bérézina. Noos disons, de sa personne, car son corps d'armée était complètement désorganisé. Le prince et ses généraux grossissaient alors le corps qui se tronvait le plus nombreux de tous, c'était la colonne des hommes isolés. Lorsque le départ de Napoléon pour Paris fut décidé, il y eut une discussion pour savoir qui aurait le commandement général en son absence, de Mnrat ou d'Eugène , Murat l'emporta. Eugene et lui, à Viloa, tenterent vainement de réunir anclaues troupes pour seconrir Loison attaqué par l'avant-garde russe : ils trouvèrent à peine six cents hommes en état de porter un fisil. C'était le reste de trois cent mille soldats qui, cing mois auparayant, avaient passé le Niémen! Renoncant à tout plan de réorganisation, ils se retirèrent derrière ce sleuve, puis derrière la Vis-tule. Le roi de Naples ne tarda pas depuis à reprendre la route de ses états, et le prince Eugène resta senl chargé de ce difficite fardeau. Son premier soin fut de laisser des garnisons dans les places fortes. Des douze mille cinq cents hommes qui lui restèrent il forma trois divisions, une française, une bayaroise, une polono-lithuanienne. Un petit train d'artillerie et deux bataillons de la jenne garde lui arrivèrent bientôt, et réunis à deux bataillons de la vieille garde qui étaient au gnartier-général, lui formèrent une réserve. Ces noms de divisions, de réserve lui servirent du moins ponr imposer quelque temps à l'ennemi et pour traîner en longueur. Onand les monvements de l'armée russe le forcèrent à renoncer à la ligne de la Vistule, il se replia sur l'Oder ponr couvrir Berlin et les communications de la Saxe, et pour retarder la désection de la Prusse. Chaque jour des attaques nouvelles efflenraient sa petite armée et l'obligeaient à une extrême circonspection. Déjà le partisan Tchernichef avait paru devant Berlin, lorsque Eugène était encore à Francfort sur l'Oder; il se transporta dans cette capitale où il trouva la division Grenier récemment arrivée. Son armée fut alors de ving t mille hommes auxquels on put ajouter quelques bataillons venus de l'intérieur. Tout le reste de février se passa en escarmouches autour de Berlin et en mesures rigides, barbares même, coutre les habitants de cette ville devenue ennemie, Enfin, dans la nuit du 3 au & mars, l'approche de Repnin et de Wittgenstein , l'impossibilité bien constatée de contenir une capitale de deux cent mille âmes en présence d'un ennemi infiniment supérienr. déterminèrent Eugène à se retirer derrière l'Elbe. Déjà s'organisait sur le Mein la nonvelle grande armée que Napoléon réunissait avec tant de promptitude. Recueillant sur sa reute tout ce qu'il trouvait de débris des anciens corps , le vice-roi avait réuni jusqu'à cinquante quatre mille hommes; mais l'ennemi, dont la défection de la

Prusse avait doublé les forces, pouvait lui en opposer quatre fois autant. Opérer sa jonction avec la grande armée, tont en retardant la marche des alliés, tel était désormais le seul dessein que pût avoir Engène. Cependant les excursions de Tettenborn et de quelques autres partisans audela de l'Elbe, la prise de Hambonrg, l'apparition des Anglais sur le Wescr, la mort du général Morand au combat de Lunebourg , ensin, un échec aux environs de Magdebourg et la nécessité d'éviter une bataille dont le gain était peu probable, l'avaient forcé à continuer son mouvement rétrograde jusqu'à la Saale où il se réunit à la nouvelle armée que Napoléon conduisait lei-même. Il recut afors de son père adoptif toutes les félicitations qu'avaient méritées sa formeté et son courage, et fut aussitôt envoyé en avant pour gagner le passage de l'Elster, et marcher sur Leinzig par Merseburg. A Lutzen il attagna l'ennemi en flanc et sur ses derrières, et contribua puissamment à la défaite des Prussiens qui ne commencèrent à s'ébranler que lorsque le mouvement da vice-roi les est débordés. Après cette victoire , les denx corps d'Eu gène devinrent l'avant-garde de la grande armée. Ce prince les dirigea encore quelques jours, et il développa beaucoup de valeur et d'habileté à Collditz, a Waldheim, a Limbach, poussant les Russes devant lui, et forcant Miloradovitch à la retraite. On était ainsi arrivé devant Dresde lorsque la crainte des dispositions hostiles de l'Autriche obligea Napoléon de renvoyer son fils adoptif en Italie, où son activité allait être nécessaire. Engène fut de retour à Milan le 18 mai 1813. La première difficulté était d'avoir des soldats: deux levées successives

avaient épuisé le royaume. Il se hâta de profiter des immenses pouvoirs que venait de lui confier Napoléon pour remédier à cet état de choses. La conscription, levée en même temps et dans le royaume et dans les départements de l'empire français audela des Alpes, lui donna des hom mes : quelques bataillons de gnerre, augmentés des instructeurs, des onvriers, y furent joints. L'armement, l'habillement et l'instruction des recrues, réduits au strict nécessaire, s'opérèrent avec rapidité. Les cinquant e et quelques mille hommes qu'il se procura par ions ces moyens furent répartis en sept , puis en hnit divisions, qui tout considéré , ne formaient qu'nne panvre armée ; mais quand on pense que deux mois anparavant il n'existait rien de tont cela, on doit encore admirer l'homme qui l'avait ainsi improvisée. Dès le 17 août les hostilités commencerent : Hiller commandait l'armée ennemie, composée de soixante mille hommes. Décidé à marcher au devant de lui vers Villach et la Haute-Save , Eugene ordonna a ses troupes de remonter l'Isonzo. La veille même de son arrivée devant Villach , cette ville avait été occupée par Frimont; nn combat très vif força le général autrichien à l'évacuer. Les affaires de Léobel et de Krainburg , en donnant à l'ennemi un passage par les ponts d'Hæhlenburg , compensèrent cet échec, et l'armée italique dut se replier derrière la Save. Divers engagements à Saint-Marin, à Weichselburg et à Fiume , eurent pour résultat de soumettre à l'Autriche les principales villes de l'Istrie. Et pendant ce temps, le général Hiller se portait sur le Tyrol. Cette diversion sur la gauche d'Eugène au moment où la ganche autrichienne, redoublant d'efforts, passait la Drave , battait Piat & Saint-Hermagor, et menacait Laybach de trois côtés , détermina enfin le vice-roi à se reployer derrière l'Isonzo. Ainsi les provinces Illyriennes, allaient cesser d'être désendues , et c'était désormais sur ses frontières qu'il fallait combattre. Hiller débonchait par Tarvis, Safnitz, Ponteba, et se rapprochait ainsi dn Tyrol, devenu plus accessible par l'adhésion du roi de Bavière à la coalition. L'instant de la crise approchait; malgré quelques avantages obtenus sur différent spoints, la situatiun empirait sans cesse. Des décrets venus de Paris ordonnaient chaque jour de nonvelles levées. Enfin arriva l'invitation à toutes les milices de se lever en masse. Mais rien de tout cela ne put se réaliser complètement. D'autre part, le roi de Bavière faisait à son gendre des ouvertnres tendant à obtenir qu'il se déclarat contre Napoléon , et en même temps lui promettait que les souverains alliés sauraient reconnaître ce service soit par le don d'une couronne indépendante, soit autrement. L'aide-de-camp portenr de ces propositions fut ostensiblement congédié. D'ailleurs, il ne paraît pas que les garanties offertes lors de cette première ouverture fussent de nature à satisfaire le vice-roi. Ces négociations en restèrent-elles-là ? c'est ce que la nature des choses rend de toute manière incroyable. Quoiqu'il en soit, avant et pendant ces bons conseils de la Bavière, l'armée italique, disputant le terrain pied à pied, repassa le Tagliamento, la Livenza, et vint s'établir sur l'Adige, tandis que les Autrichiens descendaient les vallées de ce flenye. Trieste et la Dalmatie tombèrent en leur pouvoir; Palmanova, Venise furent bloqués; un débarquement s'exécuta à Goro; et Fer rare fut occupé. Enfin les Napolitains, excités à la révolte par lord Bentinok (3), annoncaient déjà leur défection. Eugène, demanda un armistice. Etait-ce pour faire reposer son armée ? était-ce pour l'envoyer à Lyon, où l'empereur réclamait son concours? Le fait est que le feld-maréchal Bellegarde, qui, depuis le 15 décembre, remplaçait Hiller dans le commandement des Autrichiens , lui refusa l'armistice. Pendant tout le mois de janvier 1814, Eugène se maintint encore sur l'Adige; mais la rupture formelle du roi de Naples , l'occupation de Rome, de Bologne, de la Toscane et le blocus d'Ancône lui firent enfin une loi de rétrograder. Il avertit franchement Bellegarde qu'il abandonnait la ligne de l'Adige; mais qu'on le retronverait sur celle du Mincio, et qu'il la défendrait de toutes ses forces. Le feld-maréchal ne crut pas à la seconde de ces assertions, et pensant que le dessein du prince était de franchir le Pô, il se flatta de le resserrer entre l'armée napolitaine et la sienue; cette erreur lui fit perdre la bataille du Mincio. A partir de cet instant il lui fut impossible de reprendre l'offensive, et il s'en consola en attribuant son inaction forcée aux tergiversations de Murat, qui cependant ne tergiversait point. Au reste, Eugène, quoique vainqueur, quitta la ligne du Mincio dès le lendemain : paralyser pont quelque temps l'armée envahissante avait été son but, ce but était atteint; il eut compromis sa position en attendant une nouvelle attaque sur

<sup>(3)</sup> Cet agent de l'Augleterre faisait imprimer, à bord de son vaissen, des proclamations par lesquelles il excitait à la révolte les peuples de Illaife, par toutes sortes de moyens et surtout ca leur promettant la reunion en una reule ppissance de voutes les parties de la Péninsule.

le fleuve. L'ennemi, prenant toujours le change sur son compte, essava de le poursuivre et de l'entamer ; il n'eut pas lieu de s'en séliciter et sut battu en plusieurs rencontres. Les reconnaissances que fit, plus tard, le prince Eugène sur toute la ligne du Mincio firent perdre encore quelques hommes à l'ennemi ; et le général Bellegarde en vint à craindre que l'armée italique ne repassat le fleuve pour lui offrir la bataille. On vit alors le spectacle bizarre d'une armée de soixante mille hommes en retraite devant trente mille au plus. Un seul fait d'armes rompit la monotonie de la situation : ce fut un petit combat naval entre les flotilles italienne et antrichienne sur le lac de Garda; la première eut l'avantage. Du reste, en renonçant ainsi à toute attaque jusqu'à ce que le moment devint plus favorable, le maréchal de Bellegarde avait résolu d'attendre l'effet de la diversion qu'allait tenter le roi de Naples; et, l'armée de celui-ci marchant sur Plaisance, les Autrichiens dn général Nugent la joignirent en route. Réunis ils remportèrent un léger avantage à Casal - Maggiore. Instruit de cette apparition, Engene marche contre eux . les bat à la Nura et le Guastalla, les met en déroute à Parme, qu'il reprend sur eux, et rentre dans Reggio, qu'ils avaient momentanément occupé. Mais quelques jours suffirent aux Austro-Napolitains pour se mettre en état de reprendre l'offensive. Ils surent bientôt combien les troupes de lenr adversaire étaient peu nombreuses, et ils l'emporterent sur bii à l'affaire du Taro, à un second combat de la Nura, et à l'escarmouche du 15 avril sous les murs de Plaisance, Tel était l'état des choses en Italie lorsque la nouvelle des évènements de Paris et de Fontai-

nebleanarriya. Napoléon détrôné, les hostilités n'avaient plus de but. Une convention fut signée le 16 avril, qui stipula un armistice indéfini, jusqu'à ce que les puissances alliées décidassent du sort de l'Italie. Les Français servant dans l'armée italique devaient revenir en France; les Italiens, au contraire, restaient en Italie. Osopo, Palmanova, Legnago, Venise devaient être remis aux Autrichiens. Ces clanses furent exécutées; et les corps français, congédiés par une proclamation d'adieux à laquelle ils répondirent par une adresse, reprirent le chemin de la patrie. - Le vice-roi s'occupa ensnite de son avenir personnel. C'est ici le lien de rappeler qu'Engène, dont toute la vie marque assez qu'il n'était pas sans ambition, ponvait bien croire qu'il avait d'autres intérêts que ceux de Napoléon. Des écrivains ont assuré que si sa défection ne fut pas publique, c'est qu'elle n'eut pas le temps de l'être. Il marchanda long-temps , ajoute-t-on, sur des conditions, dont la première devait être le titre définitif de roi d'Italie; et il avait envoyé un agent au congrès de Châtillon ponr traiter en son nom. Des pièces à l'appui de tons ces faits existent, à ce que l'on assure. D'autres, au contraire, affirment que jusqu'an bout le prince Engene, bien qu'il eût beaucoup à se plaindre de Napoléon, lui garda #délité (4). Quoi qu'il en soit, on ne pent guère dou-

(i) to allow mirrants or non-drock N Proposide cette opinion, main eller eved as pare v. 20.3; e'est-deire qu'elle est antérieure de plos de crites mois à l'époque décière. Les circonstances failles bien changers so mois d'avril, est priens Rogine avent par les commons de preur insi que de liter parti de la position cette bittre, deresies à la relate Hortener, an saura, prooves sociences que, de acté appoque, le rei de Nevière fi des tentaires pour pour les propositions de la relative pour partie de partie de la consideration de la consideration de la considera de la consideration de la contenta de la consideration de la consideration de la conlection de la consideration de la consideration de la conlection de la consideration de la consideration de la conlection de la consideration de l tet qu'après la déchéance de l'empèrer le détri de la couronne d'Italie na oit entré plus vif que jamais dans la pensée d'Engieue. Il adressa lors ur Italies une prochanation dans laquelle ils rappelait à leur affection et à leur recommissance, d'éclarant qu'il ne sa épairerait jennis d'eux. Le prédictet du séest Mélri, qui sans doute était dans a comlènce, convoque de corps, et lai soumit un projet de décret portant a "0 Départaion du génat. l'empèreur d'Autriche; a "Demande pour l'Itale d'an si libre et indégenerant, et notamitées par libre et médiquendant, et notamitées par libre et médiquendant, et notamitées par le proposition de l'entre et notamitées par le proposition de l'entre de la compensation de l'entre de la commentation de l'entre de l

forte selent toujours re-tes impuissants : « Ma benne sour,,, uh parlementaire autrichien n demande svee instance à nos avant-postes du pouvoir me remettre lui-meine des papiers importnets. d'étais juctement à cheval, je m'y rends, et je trouve un side de camp du roi de Barière, qui àvait été sous mes serves le compagne dernièze, il était chargé de la part du roi de me faire les plus belles propositions, pour que les souvernies coellées apprentaient que je nonen s'leasin. Il y avait amesi un grand avsolsonement de protestations d'estime, etc. pour mon l'oi répondu le toutes ces propositions comme je le devais, et le jesse envoye est parti rempli d'admiration pour mon caractère, ma gonstante fermete et mon desinterescenent; fei ern deroir ryndre campte de tout à l'ampereur, en ometiqui tontefols les compliments qui ne s'adressaient qu'à moi.. . Ge qui pour moi est la plus belle des récompenses, c'est de voir que si ceux que je sers ne pravent une refuser leur configue et leun estime, ous conduite a pu gagner celle de mes ennemis. Asieu, me décluration de la Bavière centre la France, et elle s'est récliement conduite divinement pour l'empereur.... Ne montre cette lettre ou'à 1.svallette, car je désire éviter qu'on fasse tles bovardages à mon sujet- » Cette lettre est sans donte fort eurieuse, et ei elle était du mois d'avril 1814 elle serait decisive ; mela à l'épaque ismuedicte de la chute de Napoléon , le prince n'e certainement plus rien dit ui écrit de pareil; et il est bien sur que les paissances elliées et eurtout l'Autriche, ont alors foit plusieure ten-tatives pour le séduire par de vaines promesses, afin de paralyser use armee et un paris encore tret-puissent dans la Lombardie. On sait que, vers le mime temps, ce fut par des déceptions de ce genre que, dans la conférence d'Abo, Alexandre entrelan le prince royal de Seède.

ment du prince Eugène. Le sénat admit le premier article; mais il modifia ainsi le second : « Les députés seront chargés de présenter aux hautes puissances les sentiments d'admiration du sénat pour les vertus du prince vice-roi et de sa reconnaissance pour son gouvernement. » Au reste cette députation n'eut pas même lieu. Une émente terrible éclata le 20 avril dans Milan contre les souvenirs, on pourrait dire contre l'ombre du gouvernement napoléonien. « Nous voulons les collèges électo-« raux et le rappel de la députation ! » fut le cri de ralliement. Le ministre des finances, Prina, fut mis en pièces dans cette épouvantable journée ( Voy. PRINA, au Supp. ). Engène n'essaya pas, ostensiblement du moins, de lutter contre le terrent de l'opinion; il fit conclure une noue velle convention, par laquette les antorités étaient consorvées, et Parmée maintenne jusqu'à ce que les coalisés enssent prononcé sur le sort de l'Italie. Toutes ces stipulations se faisaignt h Mantone, doù, oktensiblement da moins, il semble qu'Eugène n'ait pas été absent ; mais on a dit qu'après l'armistice du r62 il s'était rendu aux environs de Milan ; d'où il remunit secrétement l'opinion en sa favenr, et où il voulait que le peuple, se joignant paracelamation aux députés du sénut, leproclamat par des vonx tumultueux qui auraient donné sujet soit à une députation aux puissances ; soit à un fistueox proces verbal de refus. L'armée aussi était travaillée dans le même sens, et les générant Bertoletti et Fontanelli allerent comme deputés présenter aux souverains réunis a Paris une adresse qui désignait le prince Eugène comme le roi le plus agréable aux militaires; mais cette

tentative échona. Le vice-roi revint à Mantoue chercher sa semme, qui avait voulu l'accompagner dans cette rude campagne contre l'Autriche, et il était avec Bellegarde dans des rapports de hienveillance tels que l'on dit que le feld-maréchal fut le parrain d'une fille que la femme du viceroi mit au monde. Cependant, lorsqu'il fallut enfin quitter la Lombardie, malgré les passe-ports et les pressantes recommandations de Bellegarde . ce n'est pas sans danger qu'Eugène traversa ses anciens états : on se sonvenait encore dans le Tyrol du désarmement, des fusillades et de la mort d'Hofer. En arrivaut à Roveredo, il demanda au commandant antrichien s'il pouvait garantir sa sureté ainsi que celle de la vice-reine. « Celle de la princesse, oui, avait répondu le commandant; la vôtre, non. » Du reste, il mettait à sa disposition sa voiture, son nuiforme, ses gens et sa livrée; et recommandait surtout qu'on eut bien soin de ne pas parler français; avec ces précautions le passage s'exécuta sans accident. Arrivé à Mnnich, Eugène recut de son beaupère l'accneil le plus affectueux. Pensant alors à user de l'influence politique de ce prince pour faire fléchir en sa faveur les déterminations des souverains alliés, il cherchait un prétexte pour se rendre en France, quand la mort de sa mère lui en fonrnit nne canse trop légitime. Il ne resta à Paris, ainsi que sa sœur la duchesse de Saint-Leu, que le temps indispensable ponr terminer ses affaires privées, et vit à peine les sonverains alliés. Louis XVIII le recut très-bien. L'ex-vice-roi avait en l'attention de se faire annoncer sons le nom de marquis de Beauharnais: « Faites entrer le prince Engène, » avait répondu le monarque, très-flatté de cette visite. Il alla jusqu'à lui proposer de rester en France avec le titre de maréchal. A Vienne, pendant le congres qui décida du sort de tant de millions d'hommes, Eugène tronva anssi les égards dus à son caractère autant qu'à sa dignité passée. Alexandre surtout lui montra de l'empressement. Mais le retour de Bonaparte ne fournit ensuite que trop de prétextes contre tous les membres de sa famille ; quant à lui on dit positivement, que par son entremise Napoléon avait connu le dessein où l'on était de le transférer à Sainte-Hélène, et que cetto révélation indiscrète avait décidé l'évasion du captif. On parla même, lors du débarquement à Cannes, de le faire enfermer dans le châtean de Mungatsch; et c'est encore Alexandre qui détermina les souverains à se contenter de la parole d'honneur de l'ex-vice-roi, qu'il resterait en Bavière tant que durerait la guerre. La carrière politique d'Engène était finie; il parut en prendre son parti, et ne s'occupa plus que d'embellir ses magnifiques propriétés. Ses économies pendant sa vice-royanté montaient à trente millions, qu'il emporta en se retirant. Ses dotations italiennes ou les indemnités qu'il reçut pour elles, les créances qu'il recouvra en 1814 dans la Lombardie, sa part dans l'héritage de sa mère , enfin les biens de la princesse Anguste-Amélie, lui formèrent un revenu de six millions. La principauté d'Eichstadt , que lui conféra le roi de Bayière à titre d'apanage, changea bientôt de face entre ses mains : l'agriculture, le commerce, les arts vinrent donner à la misérable population qui végétait sur ce sol une aisance inconnue. Quoique l'économie sévère qui présidait à sa maison ait été trailée d'avarice, sa magnificence de représentation est

392 devenue proverbiale : l'ameublement seul du palais qu'il se fit construire à Munich coûta dix-huit cent mille fr. Le titre de prince lui fut conféré par la cour d'Autriche à l'occasion d'une affaire d'étiquette. Lors du mariage de l'empereur avec une princesse de Bavière, on agita la question de savoir quel rang auraient Eugène et sa femme , et il fut décidé que celle-ci se placerait au-dessus de son époux; la princesse déclara qu'elle ne paraîtrait pas à la fête si son mari était placé à un rang inférieur. Alors, en feuilletant dans les chroniques , les maîtres des cérémonies découvrirent qu'à une époque très-ancienne, une princesse de la maison d'Autriche ayant été le sujet d'une discussion semblable, le gentilhomme, par nne décision expresse de l'empereur, fut créé prince. Depuis, l'ex-vice-roi d'Italie avait obtenu les titres de prince de la maison rovale de Bavière, de duc de Leuchtenberg et d'altesse sérénissime .- Le prince Eugène est mort . le 26 février 1824, d'une attaque d'apoplexie. Il a laissé deux enfants males et trois filles , dont l'aînée , Joséphine-Maximilienne - Eugénie , a éponsé, le 19 juin 1823, le prince royal de Suède Oscar; une autre est mariée à don Pédro, duc de Bragance; et la troisième au duc de Hohenzollern - Stechingen. - On peut consulter sur le prince Eugène beaucoup d'écrits récemment publies et surtout l'Histoire politique et militaire du prince Eugène, par le général Vaudoncourt, Paris, 1828, 2 vol.; les Mémoires sur la cour du prince Eugène, etc., par M. La F\*\*\*, sous-préfet de Rayenne, Paris, 1820; Dernière campagne de l'armée franco-italique, par le chev. S. J \*\*\* ; Précis historique des opérations mili-

et 1814, Paris, 1817; Relation historique de la révolution du royaume d'Italie en 1814, par le comte Guicciardi (trad. de l'ital.), Paris, 1822. M-DjetP-or. BEAUJEU ( ANNE DE ). V.

Anne de France, II, 193.

BEAUJOLAIS (LOUIS-CHAR-LES D'ORLEANS, comte de), né à Paris, le 7 octobre 1779, annonça des l'enfance de grandes dispositions, un excellent caractère, et profita parfaitement de la brillante éducation que l'on donnait aux jeunes princes de sa maison (1). Il avait à peine treize ans lorsqu'il fut conduit avec ses parents dans les prisons de l'Abbaye, où on lui fit subir nn interrogatoire auquel il répondit avec autant d'esprit que de courage Transféré plus tard, ainsi que son père et son frère le duc de Montpensier (V. ce nom, au Supp.), dans les prisons de Marseille, il y fut détenu pendant trois ans et demi dans un cachot obscur, infect et long-temps séparé de son frère qui gémissait à côté de lui. Madame de Genlis rapporte dans ses Mémoires (V, 73), un acte de dévouement admirable de la part de ce jeune prince. Dans le mois de novembre 1795 les deux frères avaient formé le projet de s'évader; et ils s'étaient assurés d'un bâtiment

<sup>(1)</sup> Ce fut pour amuser l'enfauce da ce prine que sou père Louis-Philippe-Joseph , duc d'Orléaus, alors duc da Chartres, fit construire en 1784, an Palais-Royal nouvellement rebăti, un petit thélitre dont les acteurs prirent le num de petits comédiens du comte de Beaujolais. Ces comédiens furent d'abord des marionnettes remplacées bientôt par des aufauts qui, d'après le privilège de tos par ues autauts qui, a apres se privilega de l'Académic royale de musique et de l'Opéras-Co-mique, n'ayaut pas la permission de chauter sur la sechae, étaient réduits à fairo des gastes, tan-dis qu'on chantoit pour card dans les coulisses. Malgre cer entraves, et théâtre sa soutint avec constituingue avec a l'est carrors de l'acceptant de l'acceptant la constituir avec a l'est carrors de l'acceptant la constituir avec a l'est carrors de l'acceptant l'acceptant de l'acceptant l'acceptant l'acceptant de succès jusqu'en 1790. Il fut oscupé ensuite par In tronpe de la Moutansier (Foy. ce nom, XXIX, 453) jusqu'en 1807; et depuis 1830, il est oc-cupé par la troupe du Palais-Royal. A-r.

BEA

neutre, prêt à partir. Il ne s'a- plus d'autre remède qu'un voyage gissait plus que de sortir de la prison. Le comte de Beaujolais s'échappa le premier au moyen de cordes qu'il s'était procurées ; et il se rendit droit au navire qui était près de mettre à la voile. Cédant aux prières du jeune prince, le capitaine consentit à attendre quelques minutes ; mais . le duc de Montpensier n'arrivant pas, il fallut s'éloigner. Son frère refusa absolument de partir sans lui, et après le départ du bàtiment, il retourna vers la prison; et trouva au pied du mur le malheureux duc de Montpensier qui s'était cassé la ambe en tombant. Couraut aussitôt à lui, il le releva dans ses bras ; et, ne songeaut qu'à le secourir, il eut bientôt rassemblé par ses cris une foule nombreuse, et tous les deux furent reconduits en prison, où on les garda plus étroitement encore. A la fin de 1706, les deux frères furent déportés en Amérique, sur un vaisseau ueutre, et ce fut à Philadelphie qu'ils se réunirent à leur frère aîné, après une séparation de plus de quatre ans. Ils par coururent ensemble dans tous les sens cette vaste contrée, et revinrent en Europe en 1800. Ils trouvèrent à Londres plusieurs antres princes de la maison de Bourbon, notamment Monsieur, comte d'Artois (depuis Charles X), qui accueillit avec empressement leur désir de réconciliation, et parut avec eux en public dans plusieurs occasions, leur donnant toutes sortes de témoignages de bienveillance et d'affection. Mais les rigueurs de sa longue captivité avaieut fort affaibli la santé du comte de Beanjolais, et il ressentit alors les atteintes cruelles d'une affection de poitrine. Quelle que fût la sagesse de son régime, le mal ne fit qu'empirer. En 1808, les médecius n'y virent

dans des contrées méridionales ; et le comte de Beaujolais partit pour se rendre en Sicile avec le duc d'Orléans, son frère, qui avait promis de ne pas le quitter. Obligé de s'arrêter à Malte, le jenne prince y mournt le 30 mai 1808, à l'age de vingt-huit ans.

BEAULAC (GUILLAUME ) , avocat et jurisconsulte, né en Languedoc, se fit connaître par la publication d'un Répertoire des lois et des arrétés du gouvernement de 1789 à l'an XI (1803), par ordre alphabetique, chronologique et par classement de matières, Paris, an XI , 1803 ; 2º édition , 1804 , in-8°. Cet ouvrage, utilc pour éclairer les recherches dans le dédale des lois rendues, depuis la révolution, est le résultat d'un long et pénible travail. L'esprit d'ordre et d'analyse et l'opiniatreté de patience qu'il suppose dans le classificateur, doivent relever le mérite d'une entreprise aussi ingrate.- Le plan de Beaulac est exposé d'unc manière trèslucide, dans une préface où il donne la preuve qu'il savait aussi bien comprendre la législation et son esprit, qu'il avait d'aptitude pour en classer les monuments. On trouve en tête des titres, sons lesquels il a rangé les lois de chaque matière, un précis qui aide à leur intelligence. L'exactitude des dates et des autres indications y est portée jusqu'au scrupule. Le débit rapide du Répertoire engagea l'auteur à en faire paraître, à un an d'intervalle, une nouvelle édition revue et augmentée. Il profita, pour l'améliorer, de sa propre expérience et des observations que les personnes versées dans la connaissance des lois et la pratique des affaires lui avaient communiquées. Rondonneau, quiavait

aussi formé le projet de publier an semblable répertoire, y renouça, lorsqu'il se vit dévancé avec un succès anquel il applandit lui-même. Après la mort de Beaulac, il fit d'abord paraître des suppléments et finit par donner une nouvelle édition de tout l'ouvrage, Paris, 1813-1816, 3 vol. in-8°. La Table générale alphabétique des lois, etc., Paris, imprimerie royale, 1814, 4 vol. in-8°, est sans doute plus complète, mais ello ne peut remplacer eutièrement le Répertoire, dont la distribution embrasse à la fois l'ordre alphabétique, l'ordre chronologique et la série des matières, en les faisant concourir au même but. On a donc lieu de s'étonner qu'un savant jurisconsulte ( M. Dupin ) ait avancé, sans donte par préoccapation (1), que la préférence devait être accordée à la Table générale alphabétique. Chacon de de ces index a nne destination différente et son ntilité particulière. Beaulac monrut à Paris, le 23 août 1804. L'étendue de ses lumières dans toutes les parties de la législation, la douceur de ses mœurs et une probité à toute épreuve lui avaient concilié l'estime générale. 

\*BEAULIEU (dax-Pusans, saput le ad octobre 1735, au village de Lathuy en Brabaut, d'une famille ad octobre 1735, au village de Lathuy en Brabaut, d'une famille pauvre, quoigne d'origine noble. Après une éducation dirigée parlieu-liérement vres les mathématiques, il eutre dans la carrière des armes en 7745, et il était déjic capitaine d'usfauterie en 1747, Aide-de-camp du maréchal Daun pendant la guerre de sept ans, il sibit avec avidité toutes les occasions de signaler son courage, et mérita par l'importance

de ses services anx batailles de Collin , de Breslau, de Leuthen , de Hoekirchen, etc., les grades de major, de lieutenant-colonel , la croix de Marie-Thérèse et un diplome de baron. Eu 1763, la paix vint changer la nature de ses occupations. Son gout pour les arts le fit charger des plans ponr l'embellissement des palais impériaux ; presque tons furent exécutés sous ses yeux; et, en 1768, il fut attaché, avec le titre de colonel d'état-major, au gouvernement militaire des Pays-Bas. Cet emploi lui laissait le loisir de vivre presque constamment à la campagne, occupé de soins agricoles et de l'éducation de son fils. La révolution brabançoune, le forca en 1789 à servir avec plus d'activité. Nommé général-major , il prit le commandement d'un corps de l'armée autrichienne (si l'on peut appeler armée les débris de quelques régiments rédoits par la désertion à trois on quatre mille hommes); il attagna les insurgés, les dispersa sur tons les points, et par un zèle qui ne se ralentissait jamais, contribua plus qu'aucun antre à terminer cette guerre en pen de temps. C'este au milieu d'un de ces combats , qu'apprenant la mort de son fils unique qui venait d'être atteiut d'une balle , il dit, avec le stoïcisme d'un Romain : « Mes amis , ce n'est pas le a moment de le plenrer, il fant vain-« cre. » Le collier de commandeur de Marie-Thérèse lui fut envoyé le 3 r mai, et le brevet de lieutenaut-général, le 2 octobre 1790. L'année suivante, Léopold lui donna le régiment que la mort du général d'Orosz laissait disponible ; il est le premier officier belge qui ait été colonelpropriétaire d'un régiment hongrois. Place sur les frontières des Pays-Bas autrichiens, à la tête d'un corps peu

<sup>(1)</sup> Lettres sur la profession d'avocqt, etc., 4º édition, tom. II, pag. 357.

considérable , Beaulieu fut attaqué près de Jemmappes, par le général Biron, le 29 mai 1792. Il parvint à se maintenir sur la défeusive, et le lendemain, ayant recu quelques renforts, il sortit de ses retranchements, battit les Français, et les poussa jusque sous le cauon de Valenciennes. Tel fut le premier fait d'armes d'une guerre qui devait être si longue, si meurtrière, et tant de fois désastreuse pour l'Autriche. Beaulieu eut des succès l'auuée suivante en Flandre, où il sauva Furues et reprit Menin. Il servit encore daus la province de Luxembourg en 1794, et soutint le 30 avril . près d'Arlou, avec un corps de quiuze mille hommes, les efforts de l'armée de la Moselle tout entière, que commandait Jourdan. Le 19 mai, il se rendit maître de Bouillon, ce qui lui valut la grande croix de Marie-Thérèse. Il remplit, en 1795, les fonctions de quartiermaître-général de l'armée de Clerfayt, sur le Rhin; mais ce rôle secondaire lui plaisait peu. Au mois de mars 1796, ilrecut le commandement en chef de l'armée d'Italie avec le grade de général d'artillerie ( feldzeugmeister); mais sa réputation militaire ne servit qu'à faire mieux remarquer la supériorité du vainqueur de Montenotte. Dans cette bataille, où Bonaparte commença sou éclatante carrière, Beaulieu commit la faute grave de trop étendre sa ligne, et de vouloir couvrir la place de Gênes , à laquelle l'ennemi ne pensait pas. Ensuite il fut mal secondé par d'Argeuteau, qui commandait le centre de l'armée austro-sarde. Se trouvant brusquement séparé des Piémoutais par les mouvements rapides de l'armée faucaise, il ne songea plus qu'à couvrir Milan , et surtout à assurer la défense de Mantoue, où il

n'y avait ui garnison, ni approvisionnements, ni rien de ce qu'il fallait pour soutenir un siège. Ce fut pour avoir le temps de faire ces préparatifs qu'il essaya de tenir sur le Pò et sur l'Adda. La défense qu'il fit au pont de Lodi eût mérité de meilleurs résultats; mais rien ne pouvait résister à l'impétuosité de son jeune adversaire. Après avoir laissé dans la place la moitié de son armée, il se retira derrière le Mincio, et se vit bientôt obligé , le 21 jnin , de remettre le commandement à Wurmser, que la fortune traita plus mal encore. Il se retira alors dans un château qu'il avait acheté près de Lintz : c'était le seul bien qui lui restat d'une grande fortune. Les patriotes belges avaient pilté sa maisou près de Jodoignes dans les Pays-Bas, en 1789, et détrnit sa biblothèque, sa collection de cartes, sou cabinet de médailles et d'antiquités. En 1794, les troupes françaises avaient encore pillé et réduit en cendres cette belle propriété; son fils unique était mort sons ses yeux; sou geudre, le baron de Malcamp, qu'il venait d'adopter en lui donnant son nom, avait reen sur le champ de bataille d'Osterach une blessure mortelle; enfin l'armée fraucaise, marchant sur Vienne en 1805 et 1800, dégrada encore son château, et lui causa des pertes considérables. Si l'on ajonte à ces chagrins les tristes souvenirs de la campagne de 1796, qui avait pour ainsi dire obscurci cinquante années de services et de gloire, on s'étonnera sans doute qu'il ait pu prolonger son existence jusqu'à quatre-ving!-quatorze ans. Il mourut à Lintz le 22 déc. 1810. On assure qu'il a rédigé des mémoires (eu français) sur ses campagnes, mais il est douteux qu'ils voient jamais le jour. Beaulieu, malgró ses revers en Italie, doit être pardé comme un général estimable.

Sil a l'atia pas donc de ce vaste composition d'un el de cet resuno de qualité diversessinécessines pour la conduite d'une grande armée, il avaviit du mojas fort bien faire maneuvere un corps de quince à vingt mille hommes, et il possédait surtout, à un tres-haut degré, l'art d'électriser le soldat. — Trois frères de Beanileu.

Best de la committaire comme lui, étaient morts les armes à lu main dans la guerre de sept ans.

Sy---

BEAULIEU (CLAUBE-FRANcois), historien et publiciste, uaquit en 1754, a Riom, où il fit de bonnes études. Ne trouvant pas dans sa province à se placer d'une manière conforme a ses gouts, il vint a Paris en 1782, et s'étant lié avec quelques gens de lettres, il s'occupa d'économie politique, scieuce qui ne comptait alors eu France qu'un bien petit nombre d'adeptes. A la révolution il sut le principal rédacteur des Nouvelles de Versailles (1), journal qui, plus tard prit le titre d'Assemblée nationale, et il y défendit avec un talent remarquable les principes de la monarchie tempérée. Trop instruit pour ne pas reconnaître la nécessité de réformer les abus qui s'étaient glissés dans les diverses branches de l'administration, il se bornait à demander qu'en essayant d'y remédier , on prît garde de tout détruire. Beaulien fut l'un des premiers membres du club des Fenillants. que les députés constitutionnels fonderenten 1791 pour l'opposer à celui des Jacobins qu'ils redoutaient, sans prévoir toute l'influence que ceux-ci devaient bientôt exercer. Ce club ne put résister aux altaques de ses ad-

 Le premier numéro de ce journal parut le 23 juin 1789.

versaires, déjà maîtres de la populace; et les Feuillants, pour qui ce nom devint deux mois plus tard na titre de proscription, ne ponvant compter sur l'appui de l'autorité municipale qu'ils réclamaient vainement. cessèrent de se réunir. Invariable dans ses opinious, Beaulien concourut à la rédaction du Postillon de la guerre, journal qui signalait avec beaucoup de courage les chefs des auarchistes et leurs projets désastreux. Le ministre De Lessart faisait les fonds de cette scuille; mais Beaulieu l'ignorait, et il déclare qu'il ne consentit à y travailler que parce qu'elle était rédigée dans des principes qui furent toujours les siens (Voy. Essais sur la révolution, IV, 218). Après la journée du 31 mai, arrêté comme suspect, il fut jeté dans les prisons de la Conciergerie où il passa quatre a cinq mois, el fut transféré au Luxembourg , d'où il ne sortit qu'à la chute de Robespierre. Peudant qu'il était à la Conciergerie, il y vit amener les principana chefs de la Gironde : et. quoiqu'il n'eût cessé de blamer leur conduite et de combattre leurs opinions, il ne put s'empêcher de témojgner un vif intérêt à des malbeureux , égarés par des théories dangereuses. mais ponr la plupart pleins de talents et de probité. Sa position au Lnxembourg était un peu adoncie par la tendresse de sa femme. « Elle venait tous a les jours avec un enfant de quelques a mois qu'elle allaitait, passer deux « ou trois heures à la porte de la prison, on roder dans le jardin avec « cette innocente créature, sous les fea nêtres du terrible château » (Ibid. V. 325). Des qu'il fut libre , Beaulieu reprit le métier de journaliste, qui ne paraissait plus aussi dangereux. Cepeodant, au 18 fractidor (4 sept. 1797), il fut compris dans

la liste des dénortés comme l'un des rédacteurs du Miroir et de la Gazette universelle (2); mais il parvint a se soustraire aux recherches de la police, et se tint eaché dans les environs de Paris. Sa proscription durait encore lorsqu'il ent le malheur de perdre sa femme et son enfant, Resté seul au monde, il accepta la place de secrétaire du comte de Beldersbuch, préfet de l'Oise, et rédigea le journal de ce département jusqu'à la fin de 1815. A cette époque, il revint à Paris, et il obtint du gouvernement royal une faible pension. Il alla ensuite s'établir à Marly, où il mourut au mois de sept. 1827, emportant l'estime et les regrets de tous ceux qui l'avaient connu (3). Appeléen 1820 à Bruxelles, par le comte de La Marck qu'il avait vu à l'assemblée constituante, il n'eut point à se féliciter de son sciour dans cette ville (Vov. AREMBERG, LVI, 407). On a de lui: Essais historiques sur les causes et les effets de la révolution francaise, Paris, 1801-03, 6 vol. in-80. Cet ouvrage, écrit avec une impartialité remarquable, est l'un des meilleurs que l'on puisse consulter pour l'histoire des dernières années du 18ª siècle. Témoin de la plupart des évènements qu'il raconte, les récits de Beaulien sont pleins d'intérêt et semés d'anecdotes curieuses. En jugeant les principaux acteurs de ce grand drame, il fait la part des circonstances où

il Jali la part des circonstances on liss se sont trovers, et, sans affaiblir leurs torts, montre que la plupart sont encore plus à plaindre qu'à blimer.

(1) Infrisé de Ancigy fait un grand dispe de evjournal, et de Besulius son rédettes.

(2) Il avail, agén les platemales / collècte in (2) Il avail, agén les platemales / collècte in prison du Trompte et l'Ennouré et estud dans la prison du Trompte et l'Ennouré et condition ayant et attitude par apulques journaux il fu. de Marsas, Besulier réclaus per une la fait l'universe des la condition de n'épartire annu les faits de l'apprentire de l'apprentire l'appren

II. Réflexions sur les réflexions de M. Bergasse sur l'acte constitutionnel du senat, ibid: 1814, in-80. III. Le Temps présent, ibid., 1815, in-8°. IV. La Révolution française, considérée dans ses effets, sur la civilisation des peuples, ibid. , 1820 , in-8°. Beaulieu a rédigé dans l'Histoire de la Révolution, par deux amis de la liberté, le volume qui contient le récit des évènements de l'année 1792. L'nn des collaborateurs de la Biographie universelle, il y a fourni des articles importants sur les contemporains, tels que ceux de Danton, de Fouquier-Tainville, d'Hébert, de Marat; de Pichegru, etc. (4). Il avait commencé une Histoire des Journaux pendant la révolution ; et personne n'était plus que lui à même de bien faire un pareil ouvrage. Peu de personnes connaissaient aussi

BEA

(4) Dans un des numéros de la Revue de Paris da mois de mars dernier, consacré que notre collaborateur Beaulieu a rédigé sur ce général, pour la Biographie universelle, a été critique amèrement, par le seul motif que, selon lo redacteur de la Revae de Paris, il n'est pas vrai que Pichegra ait été devoué sus Bourbons, oraqu'il était général de la république. Nous ne chercherons pas à démootrer, ce qui serait trop facile, qu'une tella opinion est contraire à l'évidence des faits; con est pas es qui nous a le plus frappés dans la notice de la Revue de Paris, e'est la preférence que l'auteur de eette notice doune à avons vouln reconnaître si , contre leur usage, les rédacteurs de ce dernier ouvrage avaient rée lessent fait dans cette occasion mieux one la Biographic universalle, on s'ils ne l'avaient pas serviement copice , comme il lenr est presque tonjours arrive. Quelle a ôté notre surprise, nous avons vu que l'article Pichegru des Coutemporains est copié presque litteralement sur celui de la Biographie universelle, rédigé par Besnlien , même dans les assertions blamées par la Rerne de Paris quant à notre ouvrage, mais Reine de l'air quant a notre ouviege, anna lonéea si ridiculement et de si manvaise foit quant à la Biographie des Contemporains, Voilà comment on écrit l'histoire, ou plutôt voilà comment on en raisoune, et comment on jage les historieus dans certains jouroanx! Et ce qu'il est bon de remarquer, c'est que la Biographie des Contemporains est rédigée par trois soudéma-ciens, et que l'article de la Rerue de Paris est signé par un satre seadémicien.

bien que Beanlieu les hommes et les choses de notreépoque. Mais cet ouvrage, qu'il n'a pas eu le temps de finir, ne verra probablement jamais le jour. W—s.

BEAULIEU (CHARLES GILLO-TON DE ), publiciste , qu'un assez grand nombre d'oppscules, toos écrits dans des vues d'utilité générale, n'a pu garantir de l'oubli, appartenait à la secte dunt le docteur Ouesnay . Mirabeau le père, l'abbé Baudeau et Dupont de Nemours ont été les chefs et les principaux organes. Signaler les abus qui s'étaient glissés dans les diverses braoches de l'administration. en indiquant les moyens de les corriger; favoriser les progrès de l'agricultore par une meilleore répartition des impôts, et ceux de l'industrie par la suppression des entraves qui genaient son essor; tels étaient les vues et le but des économistes : mais dépassés par leurs disciples, qui le furent par lenrs successeurs, ils contribuèrent, en examinant ses bases constitutives, an renversement de la monarchie qu'ils se proposaient de consolider. Beaulieu dut. comme toos les économistes, embrasser avec chaleur la cause de la révolution et les espérances qu'elle faisait naître. Copendant on ne trouve son nom ni dans la liste des électeurs de Paris de 1789, ni plus tard dans celle des commissaires des sections. D'après quelques-uns de ses opuscules, on voit qu'il avait fait une étude spéciale de toutes les questions financières ; mais on n'ose pas affirmer que l'écrivaio qui fait le sujet de cet article soit le même que Beaulieu, membre du bureau de comptabilité, qui remplaca Clavière au ministère des finances, le 13 juin 1792, et se retira le 29 juillet, n'ayant gardé le porte-feuille qo'environ six semaines.

Celui-la était né en Bretagne, probablement à Redon, Outre nne traduction de la Science du gouvernement, revue par l'auteur, qui fit a son ouvrage des additions et des changements importants (Vor. GORANI, au Supp.), on a de Gilloton de Beanlien : I. Démonstration des vices de l'impôt territorial en nature. II. Mémoire sur les moyens de perfectionner les moulins et la mouture des grains. 1786. III. Mémoire sur la sunpression de certains impôts, adressé à l'assemblée des notables, 1787. IV. De l'aristocratie française, ou réfutation des prétentions de la noblesse, et nécessité d'en supprimer l'hérédité, 1789, in-8°. V. Memoire sur les droits féodaux, présenté à l'assemblée nationale , 1789. VI. Procès de la noblesse et du clergé. d'après les faits extraits de l'histoire de France, 1789, io-8°. VII. Principes du gouvernement et projet de réforme dans tontes les parties de l'administration, 1789, in-8°. VIII. De la nécessité de vendre les biens de l'église et ceux des ordres de chevalerie pour payer la dette publique, 1789. IX. De la liberte de la presse, principal moven d'instruction et de réforme, 1789, in-8°. X. Reflexions sur la nécessité d'établir l'enseignement de la science de l'économie politique. XI. De la nécessité de rendre nos colonies françaises indépendantes et de supprimer notre art de naviga-

tion, in-12. W-s.

BEAUMANOIR (PHILIPPE
DE), chevalier(1), l'un des plos aociens
jurisconsultes français, naquit dans

<sup>(1)</sup> Suivant Moréri, et quelques untres généalogistes. Philippe de Beaumanoir serait un des chefs de la maison Lavardin (Pop. cu nom., XXIII, 455).

le Beauvoisis, vers le milieu du 13e siècle. C'est de lui-même que nous tenous cette indication : Pour ce que nous sommes d'ichelui pais (2). Son langage d'ailleurs, dit Loisel, le montre manifestement. Saint Louis ayant fait don à Robert, son einquième fils, du comté de Clermont, eelui-ci choisit Beanmanoir pour conseiller et bailli ; et ee fut ainsi qu'on le vit remplissant pour ee prince la charge de chef de la instice dans ses domaines, se transporter successivement où il eu était besoin, et présider les plaids de Clermont en 1280, et eenx de Vermandois en 1283. Il devint bailli de ee deruier comté en 1289; et ee fut alors qu'il entreprit le voyage de Rome par ordre du roi. Quoique l'ou ne connaisse pas bien l'objet de eette mission, il y a lien de eoujeeturer, d'après plusienrs passages du livre qu'il nous a laissé, que le souveraiu trouva eu lui un zélé défenseur des droits de la eouroune auprès du Saint-Siège. On remarque dans la suite des haillis de France au XIIIº siècle, telle qu'elle a été donnée d'après leurs comptes, par Brussel (3), un Philippe de Beanmanuir, bailli de Tours en 1292. Selon Ducange et Louvet, historien du Beauvaisis, il fut bailli de Sculis en 1293 et 1205. Beaumauoir avait épousé Mabile de Boyes, d'une illustre maison de Picardie. Il monrut eu 1206. Les eoutumes de Beauvoisis, recueillies par lui en 1283, sont le monument le plus précieux de notre ancien droit Ce n'est pas seulement comme type de la législation civile, e est comme représentant an vif l'état de la société dans le 12° et le 13°

siècles. Il offre, pour ainsi dire eu relief, le régime féodal avec ses gnerres et ses trèves, les communes avec leurs franchises, les deux puissances laie (laique) et ecclésiastique, armées chacune d'une épée, l'une temporel, l'autre espirituel, et, pardessus tout eela, le souverain dominant la hiérarchie politique, mais soumis lui-même aux lois de cette inféodation graduelle qui commençait à la glèbe et ne finissait pas toujours au troue. Sons le nom général de coustumes, qui ensuite a été restreint aux senles dispositions de droit eivil, Beaumanoir a rassemblé presque tontes les lois qui régissaient les hommes et le territoire. On y tronve jusqu'à des réglements qui depuis ont formé la matière de cette branche de l'administration appelée police. Il en est de relatifs aux poids et mesures, anx foires et marchés, aux pélerins et marchands, anx insensés, aux hôtelleries et maladeries, aux usuriers, ete. La législation eriminelle et la procédure qui doit s'observer dans la poursuite des mesfets et larrecins, ete., occupent plusieurs chapitres. Eufin, l'ensemble de l'ouvrage n'offre pas nniquement la série et le texte des lois et des réglements en nsage au XIII° siècle, il est heureusement coupé et éclairci par les observations judicieuses et quelquefois profondes de l'auteur. Loisel a done en raison de dire que « c'était le premier et le « plus hardi œnvre qui ait été com» « posé sur les coustumes de France. « Car e'est luy qui en a rompn la « glace et onvert le chemin à Jean « le Bouteiller et tous ceux qui sont « survenus depuis. Car Messire Pierre « des Fontaines, eonseiller et maisa tre des requestes de saint Louis, « antheur du livre de la roine Blana che, n'avait point passé si avant;

<sup>(</sup>a) Prologue des Coustames de Brauvoisis, p. v. (3) Nouvel examen de l'usaga géréral des fiefs, tom, 1, pag. 489.

a il appert par son livre qu'il était « grand légiste, canoniste et coustuamier » (4). Le livre de Beaumanoir ne fut pas seulement d'un haut prix pour les jurisconsultes: nos publicistes et surtout Montesquieu y déconvrirent un grand nombre de dispositions qui ont servi à éclairer l'origine et la marche de nos anciennes institutions. L'auteur de l'Esprit des Lois dit qu'on doit regarder Beaumanoir comme la lumière de son temps et une grande lumière (liv. XXVIII, chap. 45). Il appelle ailleurs son livre admirable ouvrage (liv. XXVI, chap. 15). Les historiens français et anglais, Robertson, Stuart, Hallaya, etc., qui ont tracé le tableau des progrès de la société en Europe, s'aident à chaque pas dn témoignage du bailli de Clermont. On a lien de s'étonner qu'un recueil anssi précieux n'ait pas été imprimé avant la fin du 17' siècle, si l'on réfléchit surtout que les Pithou, les Chopin , les Loisel , les Dumonlin , etc., en avaient eu connaissance et y avaient tronvé d'amples matériaux. « Carondas avait promis de le donner « au public et de l'illustrer de ses a commentaires ; Loisel dit qu'il l'aa vait remis à Donceur, libraire. Le « célèbre avocat Ricard avait pris la a peine de le copier entièrement de « sa main ponr le publier » (5). Mais l'honneur de le mettre au jour était réservé à Thaumac de la Thaumassière, qui, ayant eu communication de trois manuscrits dont l'un appartenait à Colbert (6), fit paraître une excellente édition du texte avec des notes, des observations et un glossaire sous le titre de Coustumes de Beauvoisis, parmessire Philippes de Beaumanoir (7). Assises etbons usages du royaume de Jérusalem, parmessire Jean d'Ibelin, et autres anciennes coustumes, le tout tiré des manuscrits, Bourges et Paris, Billaine et Jacques Morel, 1690, in-fol. Cet ouvrage, devenu rare, mérite d'autant plus d'être recherché que, selon l'observation de M. Dupin aîné (8), il est probable qu'il ne sera jamais reimprimé. Les notes de l'éditeur, remplies d'une érudition substantielle, attestent qu'il était également versé dans le droit et dans la connaissance de notre histoire. Le glossaire contient l'explication d'un grand nombre de termes juridiques que l'on cherche en vain dans l'édition de l'ouvrage de Ragneau . donnée par Laurière (Voy. ce nom, an Snpp. ) (9). Parmi les motifs qui déterminèrent La Thaumassière à publier cet ancien code, il met en première ligne la nécessité « de « découvrir la source où nos meillenrs autheurs et Dumoulin même ont « puisé leurs plus pures lumières, et ad'où ils ont tiré leurs plus solides « principes. » A la coutume de Beauvoisis il joignit celle de la ville de Riom , connue sous le nom d'Alphonsine, parce qu'elle fut rédigée par ordre d'Alphonse, comte de Poitou, frère de saint Louis; ainsi que les ancieunes coutumes d'Or-

<sup>(4)</sup> Mémoires des pays, villes, comaé, sec, de Bessanie et Bemondes, 1627, in-4°, chap, viz. (5) Contraves de Beaucoire, Avert. de Thaumac de la Thaumassière (Veg. co nom/NLV), (6) N° 1044, Codic, manaretipt. Collectin, ; Montlancon, Béliothèces Ballothècesum manuscriptor., in-60., tom. II, p. 938.

<sup>(</sup>c) Les manuscrits portent pour intitulés Cicommenche il livres des Courlance et des sanéges de Benaveleis, écloure qu'il coursit du dans que cuit Livres la fies, c'est espressir, en l'em de l'incurrente Nouve-Seignen M. CC. L. XX. et trois le nomen de Bayantanoir ne se lit qu'à la fins l'échi défine Philièppe de Blémanneir son lore.

<sup>(8)</sup> Notices historiques et eritiques sur plusicurs livres de juriprudence française remarquables pluleur matquilis, Parin, 1820, in-8º, p. 42. (9) Glossaire du Droit Français, Paris, 1704, 2 vol. in-4º.

léans, tirées d'un tivre en vélin, que lui avait communiqué Proust de Chambourg, professeur en droit à Orléans. L.—м.—х.

BEAUMANOIR (le baron de). littérateur, était né vers 1720, en Bretagne. Ayant embrassé la profession des armes, il entra dans les mousque+ taires, et fit avec distinction plusieurs campagnes en Flandre et en Allemague. A la paix de 1763, il fut mis a la retraite, et des-lors chercha dans la culture des lettres un noble délassement. Il devait donc être dans un âge avancé, lorsqu'il publia le recueil de ses écrits en prose et en vers, sous le titre d'OEuvres diverses, Lausanne (Paris), 1770, 2 vol. in-8°. Le premier contient denx tragédies en cinq actes, Osman III et Laodice. reine de Carthage, sujet déjà traité par Thomas Corneille ; deux comédies , les Ressources de l'esprit, en cinq actes et en vers, et les Mariages, en un acte et en prose; Zeliane, tragédie lyrique, et Sidonis , pastorale. Il y a de l'esprit et de la gaîté dans les comédies : mais les autres pièces, dont aucnne d'ailleurs n'a été représentée, sont audessous du médiocre. Le second volum e renferme la Justification d' Enguerrand de Marigny (Voy. ce nom , XXVII , 135), morceau d'une assez grande étendue, et plein de recherches intéressantes; avec les Mémoires de la jeunesse de l'auteur. Exalté, comme Beaumanoir le dit lui-même, par la lecture souvent répétée du plus grand des poètes, il ne put résister au désir de traduire ses ouvrages i mais on peut croire qu'avant d'entreprendre cette tàche il n'avail pas assez coosulté ses forces ; car sa traduction de l'Iliade en vers, Paris, 1781, 2 vol. iu-80, n'obtint pas même l'honneur d'être critiquée.

« J'emploie, dit-il, dans la préface, « de l'Odyssée, dont l'ai délà achevé e plusieurs chants et que l'espère conduire à la fin avant une année, » Mais le peu de succès de l'Itiado l'empicha sans donte de la mettre au jour. Si l'on en croît les Biographies modernes, le baron de Beaumanoir murt dans l'émigration. W—s.

BEAUMEL, originaire du Rouergue, était capitaine au service de la république française, lorsqu'il fut fait prisounier par le général vendéen Charette, au combat de Legé. Il fut lo seul de son parti à qui l'ou fit quartier dans cette affaire, et il ne dut cette exception qu'à un do ses amis qui, figurant parmi les Vendéens, le reconnut et le sauva. De cette époque, Beaumel s'attacha à Charette, devint nn de ses principaux officiers, et même l'un de ses plus intimes amis; il le servitavecone grande distinction, et fut blessé en plusieurs occasions, notamment à l'attaque des Quatre-Chemins, où il recut une balle dans la poitrine. Après la défection de Prudent de la Roberie , Beaumel fut promu au commandement de la cavalerie de l'armée royale du Bas-Poitou. Il n'abandonna pas Charette, au moment on foute la Vendée recevait la loi des républicains : il était avec lui , avant seulement un parti de cent cinquante cavaliers et de cinquante fantassins, lorsque l'adjudant-général Travot, depuis plusieurs jours à la poursuite du général vendéen, l'atteignit et le surprit a Froidefond, avec des forces infiniment supérieures. La résistance des royalistes fut celle d'hommes désespérés, Beaumel surtout se battil avec un acharnement sans exemple, et ne parut que chercher à veudre sa vie le plus cher possible ; mais

une balle l'étendit mort aux côtés de son général qui échappa encore quelques jours aux ponrsuites de Travot. Beaumel était un bel homme, d'un caractère doux, et un bon officier ; il s'élait acquis, quoique étranger, la confiance des Vendéens et particuliérement celle de Charette, qui prenait plaisir, en signe d'amitié, à changer de vêtement avec lui. - Un frère de Beaumel, qui était venn le joindre parmi les royalistes du Bas-Poitou, déploya anssi beaucoup de bravoure dans diverses affaires, out son cheval tué sous lui à l'affaire de l'Oie, contre des troupes venant d'Espagne, et perdit la vie peu de jours après Ý-т-Е. dans un autre combat.

BEAUMESNIL (Pierre de), né sans fortune, dans une des provinces du centre de la France, étudia beanconp, et ayant le goût des voyages et des recherches archéologiques. se fit comédien de province pour pouvoir plus aisément aller d'un lieu dans un autre. Il parcourut ainsi successivement le Limousin , le Berry , l'Angoumois , l'Agenois , et antres provinces, dessinant à la plume les monuments qu'il rencontrait, en y ajoulant un texte où se trouvent des observations que la critique moderne peut juger sévèrement. Il y a lieu même de suspecter la bonne foi du dessinateur et de croire que quelques-uns des monuments esquissés dans ces provinces ont été supposés par lui et n'ont jamais existé. Quoi qu'il en soit , M. d'Aisne , intendant du Limousin, qui approuvait les travaux de ce savant, lui sit obtenir le titre de correspondant de l'académie des incriptions avec une pension de 1,500 fr. Beaumesnil est mort a Limoges plusieurs années avant la révolution. Il existe de ses cahiers à la bibliothèque Mazarine à Paris .

à la bibliothèque de la ville de Poitiers et dans d'autres endroits. Les deux cahiers qui sont à Poitiers sont relatifs à la province du Poiton et font consaître plusieurs monuments qui n'existent plus. Boudon de Saint-Amant a rendu compte des travaux de cet archéologue pour l'Agenois, dans les Mémoires de la société académique d'Agen. F———.

BEAUMESNIL (HENRIETTE-ADÉLAIDE VILLARD, dite ), comédienne, naquit le 31 avril 1748. Ses dispositions précoces ponr l'art théàtral frappèrent le célèbre Préville qui, l'avant vue joner la comédie à sept ans, avec nue finesse et un esprit fort au-dessus d'un âge anssi tendre, la jugea capable de remplacer dignement un jour Mile Dangeville dans l'emploides soubrettes. Avecune jolie figure, une physionomie piquante, une taille syelte, beancoup d'intelligence et d'esprit naturel, elle aurait fait une actrice charmante. La comédie francaise laissa échapper une aussi précieuse acquisition, et Mile Beaumesnil, qui était bonne musicienne, mais dont la voix et les moyens physiques n'avaient pas cette puissance, cette énergie plus indispensables alors qu'aujourd'hui, se décida pour l'Opéra. Malgré un talent réel, elle y végéta toujours , parce qu'on ne sut pas en tirer parti, et qu'elle remplaca le plus souvent ses chess d'emploi dans des rôles peu faits pour elle. Son début néanmoins fut très-brillant. Elle parnt le 27 nov. 1766 dans la froide pastorale de Sylvic, où elle surpassa dans le principal rôle Mile Arnould qui l'avait abandonné à la troisième représentation. Mile Beaumesuil y excita la plus agréable surprise. Jamais on n'avait vu une débutante montrer autant d'aisance. Il est vrai, dit Grimm, qu'elle avait déjà

fait une fausse couche et un enfant. Si elle eut débuté par un meilleur rôle, elle aurait fait tourner la tête aux Parisiens. Il ne lui manquait qu'un pen de cette noblesse qui distinguait eminemment Mue Arnould, Elle joua depuis les princesses après cette actrice, dans Dardanus, Castor et Pollux , Iphigénie en Aulide , etc. Elle la remplaça aussi dans Myrtil et Lycoris, et créa plusieurs rôles dans les opéras nouveanx ou remis au théâtre, tels que ceux de Clarisse et de Lycoris dans le premier et le troisième acte du Carnaval du Parnasse, en 1767; de Chloé et de Céphise, dans le premier et le dernier acte de l'Union de l'amour et des arts (1), 1773; de Zémire dans Ismenor, etc. Douée d'uu talent trèsflexible, elle plaisait dans tous les genres; mais comme sa voix naturellement seche était pen propre à exprimer le sentiment et les passions, son triomphe était le genre pastoral qui exigeait moins de force et d'action que de grâce et de gaîté. Elle y était d'ailleurs applaudie comme danseuse fort agréable. Une des épitres qui caractérise le mieux les talents et la fatuité de Dorat, adressée par lui, dans ce temps-là, à MIIe Beaumesnil, fait tres-bien connaître l'amahilité de cette actrice, ainsi que sa coquetterie et ses caprices. De fréquentes et graves maladies avant affaibli sa santé, elle se retira du théâtre en avril 1781, avec une pension de quinze cents francs sur l'Opéra et une autre du roi. Joignant à beaucoup d'esprit un excellent ton, elle épousa peu d'années après un avocat nommé Phlippe, homme d'affaires de la duchesse de

Bourbon, et vécut dans la familiarité de cette princesse au château de Petit - Bourg, dont son mari acheta depnis une partie des dépendances. Malgré la perte de ses pensions, elle y jouil d'une heureuse aisance, ainsi que dans la maison qu'elle possédait sur le bonlevart Montmartre. Mais dans ses dernieres années elle ue s'occupait que de sa santé, et son docteur, Alphouse Leroy, ne la quittait presque pas. Elle mourut à Paris le 15 juillet 1803. MRe Beaumesnil mérite d'être citée parmi le très-petit nombre des femmes qui ont réussi dans la composition musicale; elle donna à l'Opera. en 1784, Tibulle et Délie on les Saturnales . acte faisant partie des Fêtes grecques et romaines de Fuzelier. Cet opéra, représenté avec succès à Versailles devant la conr. ne réussit pas moins à Paris, où le roi de Suède, Gustave III, assista à l'une de ses représentations. Les Mémoires secrets de Bachaumont, tout en faisant l'éloge de la musique pleine de grace et de sentiment, semblent donter que MII. Beaumesnil en fut l'auteur; mais personne n'a réclamé la paternité de cel opéra, qui est porté sous son nom dans tous les ouvrages spéciaux, ainsi que sur les registres manuscrits de M. Beffara, qui font aujourd'hui autorité. D'ailleurs cette actrice a présenté depuis au comité de l'académie royale de musique un opéra d'Anacréon, qui n'a jamais été joué. De plus, elle a donné, en 1792, au théaire Montansier , Plaire c'est commander, ou les Législatrices, opéra eu deux ctes, dont le marquis de La Salla avait fait les paroles: A-T.

BEAUMETZ (Bon-Albert Briois, chevalier de), l'un des membres les plus distingués de l'as-

<sup>(1)</sup> Pendant long-temps les opéras-ballets, tels que les Eléments, les Sens, et autres pièces qu'on jounit à l'Opéra sous le titre de Fragments, se cumpossient de planieus actes dont chacum formait une pièce entière.

semblée constituante, naquit à Arras , le 24 déc. 1759 , d'une aucienne famille de robe. A seize ans il fut nommé substitut surnuméraire du procureur-général; et dès son début, il se fit remarquer par une éloquence vive et facile qu'il devait moins in l'étude des orateurs qu'à ses dispositions naturelles. Ses talents lui méritèreut l'agrément du roi pour la survivance de son père; et, en 1785, il lui succéda dans la place de premier président au conseil supérieur de l'Artois. Alliant au gout des plaisirs de son âge beaucoup d'esprit el de capacité, il s'acquitta de ses nouvelles fonctions d'une manière très - brillante, et sut encore tronver le loisir d'étendre et de perfectionner ses connaissances. Chaque semaine il tenait chez lui des conférences auxquelles assistait l'élite du barreau d'Arras, et où se discutaient les points de droit les plus épineux, et des questions de baute politique dont la nouveanté plaisait à de jeunes esprits, avides de changements. Ou ne doit pas s'étouner si Beaumetz , sans avoir brigué les suffrages, fut élu presque à l'unanimité député de la noblesse de sa province aux états-généraux. Peu d'hommes étaient plus capables de l'y représenter dignement. Quoique disposé, par suite de ses principes, a tous les sacrifices que les circonstances pourraient nécessiter, il ne se montra point d'abord favorable à la réunion desordres; mais sesamis triomphèrent aisément de son indécision, et il prit place au côté gauche avec ceux des députés qui voulaient, en détruisant les abus, conserver la monarchie. Adjoint à différents comités, la variété de ses connaissances et sa facilité pour le travail l'en rendirent un des membres les plus utiles, et il fut souvent chargé de rapports importants. Dans la dis-

cussion sur la sanction royale (sept. 1789), il se prononca pour le veto suspensif, en exigeant que le roi fit connaître ses motifs; et il demanda que la lecture d'un mémoire envoyé sur cet objet par le ministère n'eut lieu qu'après que le décret serait rendu. Le 29 sept., à la suite d'un éloquent rapport sur la réforme de la jurisprudence criminelle, il fit décréter la publicité des débats judiciaires et l'abolition de la torture, ainsi que de toutes les peines qui ne faisaient qu'agraver le sort de l'accusé. Peu de iemps après (2 nov. 1789), dans la question sur les biens ecclésiastiques. il soutint que ces biens n'appartenaient ni au clergé, ni à la nation, mais à Dieu, et qu'ils ne pouvaient être employés qu'aux frais du culte et à l'entretieu des pauvres ; et chercha, mais vainement, à démontrer tous les inconvénients qui résulteraient de leur aliénation. Il combattit ensuite le projet d'accorder aux Juiss l'éligibilité; mais, quelques mois plus tard, par une contradiction dont sa carrière parlementaire offre plus d'un exemple, il appuva vivement une pétition des Juis de Bayonne qui réclamaient la jouissance des droits civils. En 1790 il demanda que les audiences des conscils de guerre fussent publiques, et fit décréter qu'à l'avenir tout accusé n'y paraîtrait qu'accompagné de son défenseur. Le 27 mai il fut nommé président ; le 21 septembre il parla dans l'intérêt des religieuses, et demanda que leur traitement annuel fut fixé à 900 livres ; le 24 il proposa la création de 800 millions d'assignats pour faciliter la vente des domaines nationaux ; et quelques jours après, il fit régler à 6,000 livres le traitement de l'illustre Lagrange (Voy. ce nom, XXIII, 163). Au mois d'octobre, lorsque les

comités réunis proposèrent de déclarer que les ministres avaient perdu la confiance de l'assemblée, il demanda que M. de Montmorin fut excepté de cet anathème ; et pour qu'on ne crut pas que son opinion était dictée par l'amitié , il affirma qu'il ne connaissait ce ministre que par ses actes publics. Dans le courant de février 1791 il présenta un nouveau plan de comptabilité; et le 18 mars il fit décréter l'établissement d'un comité de trésorerie. Le 6 avril il se joignit à Buzot pour demander le rétablissement, dans la loi sur la responsabilité ministérielle, de l'article qui donnait au corps législatif le droit de provoquer la renvoi des ministres. Il appuya la proposition de Robespierre, portant qu'aucun membre de l'assemblée ne pourrait accenter de place dans le ministère que quatre ans après la session. Tout en déclarant que « les assignats avaient sauvé la France,» il combattit la création de petits assignats dont l'effet. suivant lui , devait être de rendre plus rare encore les monnaies de cuivre et d'argent ; mais sur l'observation que le métal des cloches fournirait une quantité suffisante de monnaies pour les échanges , il finit par se ranger à l'avis de Rabaut - Saint-Etienne, et fit décréter l'emission d'assignats de cinq livres jusqu'à la concurrence de cent millions. Dans les débats qui s'élevèrent sur le droit de pétition, il fit décider que ce droit, étant individuel, ne ponvait être délégué, et par conséquent que tonte pétition devait être signée. Il sontint qu'on ne pouvait sans injustice priver M. de Girardin des cendres de J .- J. Roussean pour les transporter au Panthéon. Le 1er sept., il fit, au nom des comités, un rapport très applaudi sur le cérémonial

à observer dans la présentation au roi de l'acte constitutionnel; et le 29, il fit ndopter une instruction sur la police de sureté et sur la procédure par jurés. Après la session Beaumetz fut nommé membre du directoire du département de Paris; et c'est en cette qualité qu'il appuya les demandes des prêtres insermentés pour la pension promise lorsque les bieus du clergé avaient été déclarés nationaux. La chaleur qu'il mit dans cette affaire angmenta les sonncons que donnaient déjà ses liaisons avec la conr et avec les émigrés, dont il avait pris la défense à l'assemblée, en demandant l'ajournement des mesures provoquées contre enx par le parti dominant. Accusé, en 1792, de travailler à rétablir l'ancien gonvernement, il fut obligé de chercher un asile dans les pays étrangers. Après avoir séjourué quelque temps en Allemaone, il passa en Angleterre, d'où il se rendit en Amérique avec l'intention d'y fonder un établissement agricole. Il rencoutra dans l'exécution de ce plan des obstacles qu'il ne pat vaincre ; et, en attendant que des circonstances plus favorables lui permissent de rentrer en France, il résolut de visiter les possessions auglaises dans les Indes. Il était en 1800 à Calcutta; et l'on conjecture que ce fut dans cetto ville qu'il termina, à l'âge de 50 ans, une vie que sa fortune, ses talents et d'antres avantages semblaient devoir rendre plus henrense. Membre, depuis 1782, de la société hittéraire d'Arras, il y lnt, dans ses séauces publiques, plúsieurs morceaux remarquables. Il a fourni des articles à la Bibliothèque de l'homme public , rédigée par Condorcet , Chape . lier , etc. Enfin il a publié le Code pénal des Jurés et de la Haute-Cour nationale, Paris, 1792, in12. Ou trouve les principaux discours de Beaumetz dans le Choix des Rapports, etc., Paris, 1822, in-8°. W.—s.

BEAUMONT (JEAN DE HAI-NAUT, sire DE), était frère cadet de Guillaume Ier, dit le Bon, comte de Hainaut, et descendait de la maison d'Avesnes. C'est un des héros de Froissart. Il inspira à Guillaume II, son neveu, comte de Hainaut et de Hollande, les mêmes sentiments que Guillaume-le-Bon avait eus pour le roi d'Angleterre. Son début dans la carrière des armes annonça toute la bardiesse de son caractère. Il s'agissait de reconduire dans son pays Isabelle, femme d'Edouard II, que les violences de Hugues Spenser, ministre et favori de ce prince, avaient forcée d'en sortir accompagnée de son fils, et qui n'avait point trouvé auprès de Charles-le-Bel, son frère, l'appui qu'elle devait en attendre. Après avoir yu déposer Edouard II. et couronner le fils de ce monarque détrôné, il repassa la mer, mais il fut bientôt obligé de secourir le roi qu'il venait de créer, et à qui l'Ecosse avait déclaré la guerre. Edouard épousa la nièce de son défenseur, qui se dévoua entièrement à sa personne , et demeura attaché à l'Angleterre jusqu'à la mort de Guillaume, tué en combattant les Frisons. Philippe de Valois chercha alors à l'attirer dans son parti et lui offrit des avantages plus considérables que ceux qu'il tronvait en Angleterre. Jean de Beaumont les accepta en 1345. Quoique affaibli par l'âge et les fatigues, il se signala encore à l'affaire de Blanche-Taque, et à la bataille de Crécy. Philippe ayant eu son cheval tué sons lui, Jean de Beaumont le fit monter snr le sien, et continua de combattre vaillamment à ses côtés. Il mourut le

11 mars 1356. Ce n'était pas seulement un preux et déterndré chevalier, mais un politique habile et univer protecteur des gens de lettres; et un examére de Jean-le-Bel-, chanoine de Saint-Lambert de Liégs, qui a fourni des mémoires à Froissari. M. Buchon a publié un poème français sur la bataille de Crévy, composé par un familier du sire de Beaumont (édi. de Froissari, XIV, 279-500. Ce). Ce poète était Golin de Hainaut. R—r—c.

BEAUMONT (ETIENNE), avocat, né en 1718, à Genève, avait reça de la nature des dispositions qu'il cultiva dans sa jeunesse avec le plus grand soin. La délicatesse de sa santé l'ayant forcé de reuoncer au barreau , il réunit antour de lui quelques jeunes gens auxquels il donna des lecons de droit naturel et de morale. Le résumé de son cours on, comme dit Senebier, le squelette de ses lecons, imprimé sous le titre de Principes de philosophie , Genève 1754, in-8°, a été reproduit en 1773 dans la collection des OEuvres de Diderot (Voy. ce nom, XI, 317) par une singulière inadvertance de l'éditeur. Beaumont. mourut dans sa patrie, en 1758. Son ami Roger (Voy. ce nom , au Supp.) venait de lui adresser ses Lettres sur le Danemark, Un frère de Beanmont, pasteur à Genève, concourut, suivant Senebier, à la nouvelle traduction de la Bible, à l'usage des églises réformées. Voy. Senebier, Histoire littéraire de Genève, III, 92. W-s.

BEAUMONT DE BRIVA-SAC (le comte ne), né en Gascogne, en 1746, entra fort jeune au service, et devint chef d'escadron au régiment de la reine, cavalerie. Il emigra au commencement de la résolution et se readit en Angleterre, où i composa no uvrage asser remarquable qu'il a poblic's Paris, sous ce intre: L'Europe et ses colonies en 1819; seconde édition; 1822, io-8. On y trouve des détails carrieux sur les nodveaux états de l'Amérique du Sud. Beaumont de Brivas ce st mort à Paris le 5 août 1821.

BEAUMONT (JEAN-FRANCOIS-Albanis), né à Chambéry vers 1755, fut destiné des sa jeunesse à la carrière du génie militaire, et vint en France, où il fit ses études à l'école de Mézières. Etant retourné dans sa patrie, en 1775, il fut nommé ingénieur de seconde classe, et comme tel employé à Nice. Le duc de Glocester, frère du roi d'Angleterre, ayaut passé dans cette ville, apprécia tout son mérite et , après l'avoir attaché à l'éducation de ses enfaots, l'emmena avec lui dans ses voyages en Italie, en Allemagne, en Fraoce et en Angleterre. Ce fut pendaot le long sejour qu'il fit à Loudres dans la maison de ce prince, que Beaumont travailla a ses descriptions de l'immense chaîne des Alpes, depuis les bouches du Var, jusqu'en Carinthie. Il se fixa ensuite dans ses propriétés de Vernaz, près de Genève, eLs'y livra tout entier à l'étude des sciences et plus particulièrement à celle de l'agriculture. En 1808, il recut de l'empereur Napoléon une médaille d'or, pour les progrès qu'il avait fait faire à plusieurs brauches de l'économie rurale. C'est à lui que cette contrée dut en grande partie la précieuse introduction des mérinos d'Espagne. Beaumont est mort en 1812. dans sa propriété de Vernaz. On a de lui : I. Voyage historique et pittoresque de la ville et du comté de Nice, Genève, 1787, in-8º.

II. (en Aoglais) Voyage dans les Alpes Rhétiennes, Londres, 1792, in fol. III. Description des glaciers du Faucigny, 1793, in-8°. IV. (en anglais) Voyage dans les Alpes maritimes, Londres, 1793, in-8°. V. (en anglais) Voyage dans les Alpes Lepontines, Londres, 1796, in-fol. VI. Description des Alpes Grecques et Cottienes, ou tableau historique et statistique de la Savoie. Paris, 1802 in-80, avec figores et atlas, in-fol. Se-CONDE PARTIE du même ouvrage, ibid., 1806, 2 vol. in-4°. L'auleur est entré dans des détails intéressants sur les antiquités de la Savoie, notamment sur les anciens bains d'Aix (Aquæ Domitiæ ou Gratiance), et sur l'arc de L. Pompeius Campanns, qu'il regarde, non comme un monument sunéraire, mais comme un monument commémoratif de la salubrité des caux thermales. Au reste, sa description, faite en 1801, est incomplète. Depuis cette époque, le roi Charles-Félix a ordonné des fouilles qui oot mis eutièrement à découvert ce précieux reste des coostructions romaines, doot M. Gimbernat a publié en 1823 une description exacte dédiée au roi de Bavière, VII. Des Mémoires sur la manière de défendre les camps, sur l'histoire naturelle, sur l'art de fonder solidement dans la mer, sur nne route à établir du Chablais au Vallais par Meilleraye , laquelle route a été exécutée plustard par Napoléon, etc. G.c-Y.

BEAUMONT (CAUDE-ETERNE), architecte, né en 1757, à Besanon, vant fort jeune à Paris étudire les principes de son art, et se plaça sous la direction de Dumont, professeur à l'académie. Après avoir terminé ses cours, il entra dans le bureau de Couture le jeune, qui venalt d'être chargé de coutinner les travaox de l'église de la Madeleine. S'étant aperçu que son nouveau maître, en modifiant le plan primitif de Contant d'Ivry , s'était écarté des règles de l'art, il crut devoir l'eu avertir et, pour prix de ses avis, fut congédié (1). Ce fut alors, qu'aidé par un de ses compatriotes (Montaiglon), il publia sous le nom de feu Dolin, architecte, une Lettre à un ami sur un monument public ; in-4° de 23 pp. (2). Cette lettre , qui contient une critique aussi juste que modérée du nonveau plan de la Madeleine, fut sopprimée par arrêt du conseil, sur la demande du Baron de Bretenil , protecteur de Couture. A la création du département de Paris, Beaumont sut attaché comme architecte au bureau des domaines, et mérita par son zèle et ses talents l'estime des nonveaux administrateurs. Chaptal, ministre de l'intérieur, le chargea de la construction de la salle destinée aux séances du tribunat, et lui confia les travaux à faire au Palais-de-Justice, au Temple, à la maison des sœurs de la charité, et à l'institution des sourdsmuets. De tous ces travanx celui qui fit le plus d'honneur à Beaumont, ce fut la salle du Tribunat. Elle lui mérita depuis une mention honorable dn jury pour les prix décennaux, dont le rapporteur déclare que cette salle, « regardée comme la plus par-

a faite de celles qui ont été construi-« tes pour des autorités coostiluées . « depuis la révolution, est en même a temps noble, simple et d'un style « pur. » Le gouvernement, avant décidé que l'église de la Madeleine serait convertie en temple de la Gloire, ordonna qu'il serait onvert un concours sur les changements qu'il convenait de faire à cet édifice ponr l'approprier à sa nonvelle destination. Le plan de Beaumont fut jugé le meilleur par la classe d'architecture de l'Institut : mais ses cuncmis parvincent à faire rapporter cette décision, en montrant que Beaumont s'était approprié les principales idées consignées dans la Lettre de Dulin, dont on ignorait qu'il fût l'anteur ; et on adjugea le prix à l'architecte dont le plan avait balancé les suffrages des juges. Beaumont, s'étant justifié du reproche de plagiat , obtint une indemnité de dix mille francs pour son travail; mais le chagrin qu'il éprouva de se voir privé de l'honneur d'attacher son nom à un grand monument, le conduisit peu de temps après an tombeau. Il monrut à Paris en 1811. C'est à lni que l'on doit le plan du théâtre des Variétés. W-s. BEAUMONT - LABONNI-NIERE (MARC-ANTOINE , comte ne), général français, né le 23 sept. 1763, à Beaumont, en Touraine, d'une ancienne famille de cette province, fut d'abord page de Louis XVI , puis capitaine de cavalerie. Il adopta avec sagesse les principes de la révolution, et devint bientôt colonel du cinquième régiment de dragons. En 1793 il vit avec borreur les excès de la faction sanguinaire qui dominait la France, et il ne put contenir son indignation. Son regiment était alors à Lyon. Il devint bientôt suspect. Arrêté par ordre des

qu'en 1314.

(a) Cette Lettre devenue Fore est accompagnée de trois plans, celoi de Contar , bean-père de Dulin, celoi de Contar contant de Braumont qui modifia les deux précédents.

<sup>(1)</sup> Ce bătiment qui a subl tant de métamorphoses depuis 1764, époque en il fut commence zone la direction de Contant d'Avry, fut repris à neuf jusque dans ses fondements per Conture, qui cut le première idec du portique faisant l'ace à la rue Royale. Il en éleve les colonnes qui restèrent inscherces pendant près de treute ans. Le batiment ne fut repris qu'en 1806, sous le direction de M. Vignan, et n'e été terminé

proconsuls, qui envoyaient à la mort par centaines les habitants de cette malheureuse ville, il fut condamué à subir le même sort; et déjà on le conduisait au lien du supplice, lorsque ses dragons montèrent à cheval et déclarèrent qu'ils allaient user de violence pour le soustraire à la mort, si on ne le leur rendait. Les proconsuls intimidés cédèrent; et Beaumont reprit le commandement de ses dragons qu'il conduisit encore plus d'une fois à la victoire, sous Massena et sous Schérer en Italie, où il préluda anx glorienses campagnes de Bonaparte. Il prit également part à ces dernières guerres; se distingua particulièrement à Lodi, à Mantone, à Marengo, et devint successivement général de brigade, général de division et inspecteur-général de cavalerie. Il fit aussi plus tard les campagnes de la graude armée , et concourul aux victoires d'Austerlitz , d'Iéna et de Wagram. Nommé sénateur et écuyer de Madame mère sous le gouvernement impérial, il fut appelé à la chambre des pairs sous Louis XVIII, en 1814, et créé chevalier de Saint-Louis. Il ne crut pas devoir suivre ce printe dans son exil, et combattit à Waterloo. Après le retour du roi, il rentra néanmoins à la chambre des pairs, et se fit sonvent remarquer dans cette assemblée par la sagesse de ses opinions. Le général Beaumont est mort le 4 fev. 1830. Il avait éponsé la sœur de Dayonst, et il était depuis long-temps lié d'one étroite amitié avec ce maréchal. Après avoir passé l'un près de l'autre nne grande partie de leur vie, ces deux guerriers se trouvent encore unis après leur mort, car ils ont été ensevelis dans la même tombe. -Trois frères du général Beaumont se sont illustrés dans l'administration et dans l'armée. — Sun fits lui a saccédé à la chambre des pairs. — Baxamors ne Canariax (le haron), né d'une famille obseute, vers 1790, né d'une famille obseute, vers 1790, ril long-temps adoed-e-camp de Mus-rat qu'il soirit dans toutes ses camps arres, Parlon til se distingua par sa bravoure, notamment en 1803, à un servicio de caralerie antirchienne au milieu de sa compagnie. Parvena au grade de général de division en 1813, il mourul glorieusement sur le champ de bataille dans la même année.

M-pj. BEAUNOIR (Alexandre-Louis-Bertrand ROBINEAU dit), ne le 4 avril 1746, était fils d'un notaire de Paris. Bien que M. Robineau père ne fut pas illettré (car il a laissé, dit-on, plusieurs onvrages manuscrits sur l'économie politique), il voulait que sun fils lui succednt daus sa charge; mais le jeune homme, préférant à la carrière lucrative et paisible qui lui était offerte la vie aventureuse et rarement opulente de l'homme de lettres, quitta la maison paternelle, et prit le petit collet. On sait que ce costnme était alors une recommanda. tion pour un débulant en littérature. Une place qu'un ami lui fit obteuir à la Bibliothéque du roi, mit l'albé Robineau au dessus du besoin, et doniné par un goût invincible pour la littérature légère, le bibliothécaire en petit collet, laissant la ses livres et son grave costume, se mit à faire des vers et des pièces pour les petits spectacles. Ses premières productions eurent peu d'éclat et sont aujourd'hui totalement oubliées. Son véritable début dramatique fut l'Amour quéteur, représenté pour la première fois le 22 octobre 1777 sur le théâtre de Nicolet. Il avait tiré son sujet d'une chanson libertine alors

410 fort en vogne, portant le même titre , dont on attribuait les paroles à l'avocat-général Séguier , et l'air à La Borde, valet de chambre du roi. L'Amour quéteur attira chez Nicolet la cour et la ville, « Cette e pièce est charmante, disent les a Memoires du temps, et digne « d'un autre lieu : on serait tenté de « la croire de l'abbé de Voisenon, « s'il n'était pas mort. » La scène se passait dans un couvent: le dialogue, rempli d'allusions finement gazées , prête à de pauvres recluses des pensées plus que mondaines; et l'on concoit que l'archevêque de Paris ait ordonné à l'abbé Robineau ou de désavoner sa pièce ou de quitter l'habit ecclésiastique. Le jeune auteur renonça au petit collet. Ce fut alors que, par égard pour sa famille, il changea son nom tout-a-fait bourgeois contre le pseudonyme sonore et tant soit peu féodal de Beaunoir (anagramme de Robineau), auquel s'adaptait facilement la particule de, que M. Robineau n'hésita pas à s'attribuer ; faiblesse assurément pardonnable chez un littérateur de boulevaris, puisque nous pourrions citer tel philosophe bien grave qui n'en fut pas exempt. On peut croire que l'Amour quéteur, dont la vogue prolongée peint les mœurs peu sévères de l'époque, a fourui à l'icard l'idée première de ses Visitandines. Si l'on compare les deux dialogues on reconnaîtra qu'il y a plus de réserve et de prud'hommie dans l'opéra-comique du citoyen, du comédien Picard, représenté sous la république, que dans le drame grivois de l'abbé, quinze ans avant la chute de l'ancien régime. Deux mois après l'Amour quéteur, Beaunoir donua sa Venus pelerine au même théâtre où elle obtint la même vogue, non sans une vive opposition

de la part des grands théâtres, qui vovaient avec envie un autenr de la foire accaparer les grands succès (1). Dans ce temps où la baute société s'abandonnait aux plus frivoles bagatelles, l'ignoble pièce de Jeannot ou les battus paient l'amende, avait été honorée de la présence de Louis XVI et de la reine qui v avaient ri comme de simples bourgeois. Beaunoir fit une sorte de contre-partie de cette bluette : sa Jeannette ou les battus ne paient pas toujours l'amende (2), représentée au mois de mai 1780, ajouta encore à sa réputation d'anteur spirituel et gracieux. Cette réputation devint toul-a-fait europeenne, lorsqu'il ent enfanté son Jerôme Pointu (13 juin 1781), pièce éminémment morale malgré la gaîté un peu grivoise du dialogue. L'acteur Volange y jouait le principal rôle avec un naturel qui a laissé des souvenirs dans la mémoire des Nestors de nos vicux parterres , que nous avons été dans le cas de consulter pour cet article. On contesta même à Beaunoir l'idée de sa pièce ; et , selon l'expression des Mémoires

(2) L'euteur du Chroniqueur désenves ou l'espion des bonleverts (Meyenr de Saint-Paul), pré-teud que l'abba Robineau fit cette pièce pour pleire à une jolie ectrice du théâtre de Nicolet plaire à une soire actrice du threstre de Ricciet, monmée Furest; et qu'il chercha en vaiu à lui deroir le benheur. Il l'occuse eu outre d'avoir copié, à la Bibliothèque du roi, la plupart des pièces qu'il faisait représenter sur les théâtres des boulevarts; mais ce critique mérite peu de L-x-x

<sup>(1)</sup> Une chauson que Brauneir competa et fit errir sous le sarme titre, et sur l'air de l'Amoer queteur, lui fuuruit le sujet du cette pièce. Ayant doune au thélitre des Elèves de l'Opere, la pastorule des Quetre coins, il crut ces jeunes acteurs rate on Valer cont, it can ce jeune acteur account capebles de jouer une pièce plus importante, et leur dounn en 1759. Il fraec un le Dies jaune, suite de l'Amos quétour. Mais cette comédie au dessos de leurs furces, a est pas le succès qu'elle unrait ubtenue junée par des comedieus consons més. L'ellégorie en est agréable; et, quolque le fond en soit un' peu libre, l'outeur y u respecté le décence, plus encore que dens la première. On peut dire que Beausoir en épurent le goût et les morurs des petits lhestres, nettuye véritablement les étables d'Augies.

déjà cités, on voulut « que l'Histrion amosantes la charmante comédie de « lui eo oùt donué l'idée, et qu'il Fanfan et Colas : mais les comé-« n'eo fut que l'exécuteur. » Cependieus italieus, par les mains de qui daot Robineau se laissa imposer , par passaient ces sortes d'ouvrages, et la susceptibilité un peu étrange de ses qui avaient le droit d'en retrancher confrères de la Bibliothèque du roi , tout ce qui rentrait daos le genre des l'obligation de ne pas doooer, même pièces de leur répertoire, demandèsous soo nom de guerre, ses pièces rent à la jooer eux-mêmes, et l'auteur aux petits théâtres; et elles parurent y consectit; elle fut représentée le désormais sous le nom de sa femme. 7 septembre 1784. Ce drame offre Il venait d'épouser Mile Louisel'interêt le plus touchaut. « Il y a Céline Cheval , que soo esprit aima-« peu de tragédies, dit Grimm, qui ble et cultivé rendait tout-a-fait pro-« fassent répandre autant de larmes, il pre à preodre pour son compte les pro-« y en a peu qui puissent avoir une ductions de son mari. Déjà il avait , « influence aussi utile sur les mœurs, sous le nom de sa jeune épouse, « et dont l'impression puisse être doucé Jérôme Pointu, ce qui fil « aussi surement profitable. » On sait dire à l'anteur du Petit Almanach que Fanfan et Colas était l'imitades grandes femmes : « On ne saution de la meilleure des fables de « rait concevoir comment une femme l'abbé Aubert (Voy. ce nom, LVI, « seule a pu souffler a un vieux pro-513); Florian avait également em-« cureur tant de jolies choses pour prunté ce sujet, mais il n'avait fait « rire. » Jérôme Pointu a fait le qu'un drame assez triste (4). L'auteur tour de l'Europe et a été traduit en ou les auteurs de Fanfan et Colas allemand par F .- W .- L. Meyer (Vien-(car pourguoi refuser à madame Beaune, 1783, in-8°); et Beaunoir a été noir quelque chose de plus que le faible mérite d'avoir écrit lorsque son surnommé le père des Pointus (3), mari dictait?) firent une suite à cette car, mettant a profit cette première donoée, il a fait successivement Thacharmante pièce; et Rose, suite de lie à la Foire et les Pointus Fanfan et Colas, représentée le (1783), et Eustache Pointu chez 13 septembre 1785, eut on soccès lui, ou qui a bu boira (1784). Eu égal, sort assez rare pour les sui-1782 il avait donné à la comédie itates. Le Mariage d'Antonio , donlienne la Nouvelle Omphale, iminé le 29 juillet 1786 au même théàtre, musique de mademoiselle Grétation assez gracieuse du conte de Senecé iutitulé : Camille, ou la matry, parut assez froid aox premières nière de filer le parfait amour. représentations, et les auteurs le retirerent. Bieotot les Amis du jour Il avait composé pour les Variétés (sept. 1786) vinrent dédommager. (3) Ce surnom ne loi vient pus de ce qu'il a

(§) Co increton an intervent pair act capture (§) Co increton and intervent pairs (Control annual Control annual Control annual Control annual Control annual Control annual Control and Control annual C

dame Becunoir, qui n'était pas encore marier en 1782; elle n'avait aines que quinse à seise ans.

<sup>(4)</sup> En 1829, lo comédia de Perfeir et Color reparat en nére-comique, arrange par M. Adalphe Jadin fils, musique de M. L. Jadin père. Nais ella ent bieu muins de strecis que dans la nonvenénté, parce que la musique eo raleutissait un peu l'actinn, el que des talenta médiocres elaient charges des principans rôles.

par un nonveau succès, Beaunoir qui donna cette pièce sous son nom seul. Il serait trop long et probablement impossible, d'énumérer toutes les productions dramatiques de Beaunoir : lui-même les faisait mouter à plus de deux cents ; et le béuéfice qu'il en avait tiré à cent mille écus. Dès 1784, vu son peu d'assidnité à ses fonctions, on l'avait engagé à renoncer à sa place d'employé à la Bibliothèque du roi. Cette mesure d'ailleurs avait été exécutée d'nne manière honorable et avantageuse pour Beaunoir , puisque une gratification fut le prix de sa démission. En 1787 il partit pour Bordeaux, où il prit la direction du théâtre; mais il y fit mal ses affaires. De retour à Paris en 1789, il ne parut pas d'abord éloigné d'adopter les idées nouvelles ; il était alors orateur de la loge du Contrat-Social. Mais dès le 15 sept. ; effravé des progrès de la révolution , il quitta la France , se reudit en Belgique, et prit part comme écrivain aux dissensions politiques qui agitaient ce pays. Après l'expulsion des Autrichiens, la manifestation trop franche de ses opinions en faveur de la maison d'Autriche, l'exposa aux persécutions du gouvernement aristo-théocratique qui dominait dans Bruxelles. Plus tard, lorsque le retour des troupes autrichiennes eut relevé le parti impérial, Beaunoir manifesta sans reserve son ressentiment contre ses adversaires. Il publia le journal le Vengeur . puis deux libelles des plus violents ; ao Histoire secrète et anecdotique de l'insurrection belgique ou Vander Noot, drame historique en cinq actes et en prose, dédié à S. M. le roi de Bohème et de Hongrie, traduit du flamand de Van (de) Schon (beau) Schwartz

( noir.) par M. D. B., in-8° 1790; 2º Les Masques arrachés on vies privées de LL. EE. Henri Vander Noot et Van Cuper, de S. E. le cardinal de Malines et leurs adhérents, par J. Lesueur (pseudonyme), 1790, 2 vol. in-8°. De ces deux productions, la première est un drame dans lequel l'auteur s'est affranchi non seulement de la plupart des règles de la composition théatrale, mais de toute convenance de style et de toute pudeur morale. Ou y voit dans le déshabillé le plus obscène les hypocrites dominateurs de la Belgique. Les gravures sont dignes du texte; mais ce que l'ou a peine à concevoir , c'est que la police autrichienne ait laissé mettre en tête du volume la dédicace à Léopold Ier. roi de Bohème et de Hongrie, et le portrait de ce prince. Si les gouvernements réguliers peuvent quelquefois se croire obligés de soudover de pareilles turpitudes, ils ne doivent jamais leur donner un caractère officiel. Entre le quatrième et le cinquième acte, se trouve une très-graveleuse biographie de la Pineau, moîtresse de Vander Noot ( Voy. BE-REM , dans ce vol.). Dans cette note l'auteur faisant libéralement les houneurs de son propre caractère, annonce que « dans ce moment un esa pion de police , digne Homère de « cette Minerve , et l'un des mille et an heureux qu'elle a faits dans ses a beaux jours, se prépare à donner au a public ses aventures détaillées dans « un ouvrage intitulé : Les Mas-« ques arrachés, etc. » Ce n'est, en effet, ainsi que le disent les autenra de la Galerie historique des contemporains, publiée à Bruxelles, qu'un roman scandalenx: « hormis quelques pages, cet ouvra-« ge paraît avoir été écrit dans un

413

« mauyais lieu par un espion de po-« lice. Il est vrai de dire que les « personuages les plus marquants de « cette époque ne méritaient gnère « d'autre historien. » En 1791, Beaunoir parcourut les provinces rhénanes, probablement avec quelque mission secrète. Quoi qu'il en soit, écrivain infatigable, il tira parti de cette excursion en publiant un Voyage sur le Rhin depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf, Neuwied, 1791, 1 vol. in-8°; traduit en hollandais, Harlem, 1793, 2 vol. in-8°. L'impératrice Catherine l'ayant appelé en Russie, il y arriva immédiatement après la mort de cette princesse (1796). Son fils, Paul Ier, fit beaucoup d'accueil à Beaunoir et le nomma directeur des trois théâtres de la cour, mission dont il s'acquitta avec succès; mais il n'en fut pas moins obligé de quitter Saint-Pétersbourg , lorsque cet empereur bannit tous les Français de ses états (1798). Arrivé en Prusse, Beaunoir fut nommé lecteur de la reine Louise-Wilhelmine-Amélie, première femme du roi aujourd'hui régnant. Alors il travailla pour le théâtre de Berlin et pour divers autres théâtres d'Allemagne. Les pièces qu'il composait dans sa langue étaient sur-le-champ traduites par Island de Berlin, Opitz de Leipzig et Schreder de Hambourg (5). Alors furent aussi traduites en allemand plusieurs de ses anciennes pièces, entre autres les Amis du jour; mais cette dernière le fut d'après une version anglaise que le traducteur allemand avait prise pour l'original,

France, en 1801, Beaunoir qui se fixa pour toujours à Paris, fut choisi pour correspondant littéraire par plusienrs personnages étrangers; plus tard il remplit cette mission auprès de Jérôme Bonaparte, devenu roi de Westphalie. Il rédigeait aussi des articles , sur les petits théatres , dans le journal le Publiciste. Il ne cesse point de travailler pour le théâtre et ne négligea ancune occasion de célébrer Napoléon. Nous citerons de lui sous ces rapports : I. Thrasybule , cantate lyrique, exécutée à l'Hôtelde-Ville de Paris devant L L. M M. I I., le 25 frimaire an XIII (1804). En 1814, Beaunoir retonrna ce sujet sous un autre aspect, et publia : Thrasybule ou l'Amnistie d'Athènes, drame en trois actes et en prose. non représenté, in-8° (6), II. Les Couronnes, divertissement pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise (imprimé, mais non représenté), 1810, in-8°. III. Paraphrase du Laudate pueri Dominum pour la naissance du roi de Rome (imprimée dans les Hommages poétiques). IV. Enfin, Paraphrase de l'Ave Maria, pour la naissance du roi de Rome (imprimée ibidem , sous le nom de madame de Beaunoir). Beaunoir avait en outre commencé avec H. Dampmartin les Annales de l'empire français, par une société de gens de lettres, 1805, in-8°. Il n'en a

ne regardant la pièce de Beaunoir que comme une traduction française.

quatre setes, prod. par madame Unger, et re-présenté avec succès à Berlin, en 1797. Cette pièce fat le résultat d'une gageure entre Mand et Beangnir. Celui-ci avait parié que le dernier auteur dramatique français était capable de composer un drame superieur à tous ceux de Kutzeban; il fit jouer depuis cette pièce à Paris, en 1807, sur le théstra des Variétes étrangères,

salle Molière.

(6) Dans la préface de cette pièce, dédiée par l'auteur à un aconyme, qu'il compare à Thrasphule et auquel, dit-il, la France doit le rappel des Bourbons, il nous appreud que l'idee lui en vint dans un cours de lecture qu'il faisalt avec de jeunes demniselles, dont il a di-rigé les études pendant so vioillesse. À-r.

paru que le premier volume. Quelques pièces de théâtre qu'il composa, depuis 1801 jusqu'en 1813, furent refusées ou n'enrent que peu ou point de succès (7). Il voulut établir a Paris, en 1811, nn cabinet d'agence littéraire : malgré les promesses fastuenses d'un prospectus, qui rappelait en quelque sorte le bureau de correspondance de La Blancherie, ce projet ne réussit pas. Toujours à l'affut des circonstances, lors de la fameuse querelle qui s'éleva au sujet des Deux gendres de M. Etienne, Beaunoir fit une bluette intitulée Jaquot n'a qu'ça. La dernière de ses productions dramatiques qui ait eu les honneurs de la représentation, est Greuze on l'accordée de village, comédie-vaudeville en un acte, qu'il composa en société avec Mme de Valory, imprimée avec une notice sur Greuze, par Beaunoir. Il y avait longtemps qu'il aurait dù se conformer au précepte d'Horace et mettre à la réforme sa muse fatignée. A la restauration de 1814, il recueillit le prix des opinions qu'il avait long-temps professées. Attaché par one espèce de sinécure à la division littéraire du ministère de la police, puis de l'intérieur (bureau des gravures), il conserva cette position jusqu'à sa mort arrivée le 5 août 1823 : sa femme

(2) Il cut alora à se plaindre do théatre des Variéts, qui refuse plusieurs des se plèces, dont il donne il litte dons one fettre una adminent des littes des sons de la companyation de la companyation de Déplarer à la premit pas la représentation du Déplarer à la procedere, que fassient alors la caudémiciena, de Poster qui trouvait sea rolles trop fatignants des les challents de l'éci et il teroplanta inni, en sêno, une épitre incdite en vers, adresse à Bruuet i

Dis un mot , et je puis rendre aox Variétis Le charme si punsant de leurs naivetus Soposa mini. Jiu unet, éret anon qui t'eo convie. A Valange autrefois si j'ai donne la vie. Si 'iai fant les péndra, revis «que je puis encer Faire prendre à Joccisse un plus brillant essor, Lui prêter de Cartin les vinig-trà infortunes, Et poortoi les changer en heureones fortunes. V—vs. l'avait précédé au tombeau, le 19 janvier 1821; elle avait cinquantecinq ans. Dans ses dernières années, Beannoir travailla en société avec MM. Chaalons et d'Argé à la Bibliothèque dramatique et théátrate, histoire de tous les théâtres de Paris, dont la première année parut en 1821, un vol. in-8°. Cet ouvrage était destiné à faire suite à l'Histoire du Théâtre-Français de MM. Etienne et Martainville, et an Cours de littérature dramatique de Geoffroy. Il publia aussi quelques pamphlets politiques « de couleur opposée, dit nn biographe, et commandés par les diverses administrations qui se succédèrent. » En voici les titres : 10 Le mieux est ennemi du bien, 1819, brochure in-8°, contre la proposition de Barthélemy, relative au changement de la soi des élections du 5 fév. 1817 (Voy. BAR-THÉLEMY, ci-dessns, p. 241); 2º La liberte de la presse garantie par la censure, 1819, in-8°; 3º Petite logique à l'usage de nos grands orateurs, dédiée à MM, les membres de la chambre des pairset de la chambre des députés, par R. de Beaunoir, sous-doyen des maîtres ès-arts de l'université de Paris, 1822, in-12. La naissance du duc de Bordeaux lui avait inspiré quelques scenes allégoriques, intitulées PArc-en-ciel, 1820 , brochure in-8°. Enfin l'année même de sa mort, il avait clos so carrière littéraire par un roman historique : Attila ou le fléau de Dieu, 2 vol. in-12. Après tant de travaux presque tous fort bien rétribués, Beaunoir mourut sans fortune ; c'était d'ailleurs un aimable vieillard : tel nous l'avons counu. Si son nom doit aller à la postérité, ce sera sans doute malgré ce lourd bagage de blucttes dramatiques, et de jour; mais nous osons dire que Jeróme Pointu, Fanfan et Colas;
petits chefs-d'œuvre dans leur genre,
seront toujours appréciés tant qu'il
y aura en France quelque goût pour
cette littérature légère qui charmail la vie joyeuse et insouciante de
nos pères (8). D.——n.

BEAUPUIS ( CHARLES WALON DE), pieux ecclésiastique, connu par ses liaisons avec les solitaires de Port-Royal, nagnit à Beauvais, le 9 août 1621 : il était fils d'un conseiller à l'élection de cette ville. Après avoir fait ses premières études sous les yeux de son père, il vint à Paris, où il acheva son cours de philosophie au collège du Mans, sous le docteur Aot. Arnauld, puis au collège de Cluoy. L'évêque de Bazas, Litolphi-Maroni, l'ayant distingué, l'emmena dans son diocèse; mais, ce prélat étant mort . Beaupuis revint à Paris , et fut peu de temps après chargé de la direction des petites écoles de Port-Royal daus l'intérieur de cette ville. Il dirigea depnis celle des Granges, et il eut l'avaotage d'y compter parmi ses disciples Le Nain de Tillemont et Thomas du Fossé, qui se sont rendus celèbres, surtout le premier. Ces écoles ayant été supprimées en 1650, Beaupuis revint à Beauvais; et son évêque, M. de Buzanval (Voy. ce nom, VI, 408), l'ayant obligé de prendre la prêtrise, lui doona la conduite de quelques maisons religieuses, et l'établit ensuite supérieur de son séminaire. Après la mort de ce prélat. l'abbé de Beaupuis fut interdit par M. de Janson, qui occupa ensuite

le siège épiscopal de Beauvais. Il se retira dans le sein de sa famille, où il passa les trente dernières années de sa vie dans les exercices d'une austère pénitence, ne sortant de sa chambre que pour aller à l'église. Il mourut le 1er février 1709, à 87 ans, et fut enterré dans le chœnr de Sajot-Sauveur, sa paroisse, avec une épitaphe qu'on trouve dans le Dictionnaire de Moréri. Outre quelques Opuscules ascétiques que l'on conserve en manuscrit, on a de lui : I. Maximes chrétiennes tirées des lettres de l'abbé de Saint-Gyran, Paris, 1678, in-12: elles ont été réimprimées plusieurs fois ; l'édition la plus récente que l'on connaisse est celle de 1735. II. Nouveaux essais de morale contenaot plusieurs traités sur différents sujets, ibid., 1699, in-12. On peut consulter ponr les détails : Mémoires sur la vie de Ch. Wallon de Beaupuis, dans le volume intitulé : Suite des vies des amis de Port-Royal, Utrecht (Rouen), 1751, in-12.

BE.A

BEAUPUY (NICOLAS-MICHEL BACHELIER de), né à Mussidan (Dordogne), en 1750, d'une famille noble, desceodait par sa mère de l'illustre Montaigne. Il avait à peine achevé ses études, lorsqu'on le fit entrer comme sous-lieutenant, à l'âge de 17 ans, daos le régiment de dauphiudragons; il était parvenu au grade de major quand la révolution commeuca. S'en étant déclaré partisan. il fut nommé lientenant-colonel dans le régiment de mestre-de-camp; mais La différence de ses opinions avec celles des autres officiers de ce corps le força bientôt à donner sa démission. Revenu dans sa ville natale, il v fut successivement nommé commandant de la garde nationale, maire, l'un des administrateurs du départe-

<sup>(8)</sup> Reannoir avait prodigieusement écrit et compilé. Il parle, dans les lettres qu'il écrit avait aux hibraires, pour leur proposer es couvrages, et auriout dans one lettre de rêog, d'un gros volume zur le district de l'Olhio, et il re dit chargé de Seaucoup d'auter monurerin d'un yeur gears froche.

ment, et eufin député à l'assemblée législative. Peu fait pour la tribune, il y parut à peine une scule fois, et ce fut pour déposer sa croix de Saint-Louis comme décoration du despotisme. Membre du comité militaire, il y rendit quelques services par son expérieuce. Après le 10 août 1792, il fut envoyé au camp de Chalons nour y faire adopter par les troupes les chaugements qui venaient d'avoir lieu dans le gouvernement. Cependant il no s'était pas montré lui-même fort enthousiaste de ces changements, et il ne fut point nommé député à la convention nationale; il retourna dans sa patrie, où les fonctions civiles les plus importantes lui furent toujours coufices. Ce qui est digne de remarque, c'est que, connu comme il l'était pour la sagesse et la modération de ses principes, il fut néaumoins président du comité révolutionnaire de Mussidan, et que, profitant de l'isplement où se trouve cette petite ville, il fit si bien, que pendant plusieurs mois aucun excès n'y fut commis, aucune persécution u'v fut exercée. Mais il était bien difficile alors que, même sur les points les plus éloignés, on put impunément se soustraire ainsi au mouvement général : Beaupuy fut à la fin dénoncé et arrêté comme suspect; et il eût saus doute été vietime de sa générosité, si la chute de Robespierre ne l'eut sauvé. Il fut nommé commissaire du directoire en 1797, puis député au conseil des anciens par le départ. de la Dordogne. Membre de la commission des inspecteurs à l'époque du 18 brumaire, il concourut de tout son pouvoir au triomphe de Bonaparte, et fut récompensé de son zèle par le titre de sénateur. Avant fait, en 1802, un voyage dans sapatrie, il y mountle 19 sept.

BEAUPUY (ARMAND-MICHEL Bachelier ne), général français, né à Mussidau en 1757, était frère du précédent, et comme lui il fut destiné de bonne heure à la carrière des armes. Nommé sous-lieutenant au régiment de Bassigny, en 1773, il y resta dans le même grade jusqu'à l'époque de la révolution, où il devint chef de l'un des bataillons de volontaires nationaux qui furent créés dans le département de la Dordogne. Il combattit à la tête de cette troupe, en 1792, à Worms, à Spire, à Mayence, et fut nommé géuéral de brigade le 8 mars 1793. Après avoir été renfermé dans Mayence pendant le siège qu'en firent les Prussiens, il fut envoyé avec la garnison de cette place contre les Veudéens. Beaupuy concourut par une habile manœuvre à la victoire de la Tremblaye le 15 oct. 1793. Il ne déploya pas moins de valeur deux jours après au combat de Chollet, où il cut à lutter corps à corps avec un chef des royalistes : cet exploit le fit nommer général de division. Mais il ne put empêcher ensuite l'échec de Beaupreau, ni les autres succès qu'obtiorent les Vendéens à Entrain et à Château-Goutier, après leur passage de la Loire. Beaupuy fut blessé d'un coup de feu dans cette dernière affaire, et il alla se guérir à Angers, où il se trouvait encore lorsque, peu de jours après, les royalistes cherchant à repasser la Loire se présentèrent devant cette ville. S'étant fait porter sur le rempart pour combattre, il fut blessé, mais fort légèremeut, et put se rendre à l'armée du Rhin, où il fut appelé à commander une division au commencement de 1794. Il eut dès-lors beaucoup de part aux opérations de cette armée. et se distingua particulièrement à Gorick, a Forcheim, et surtout dans la mémorable retraite de Bavière qui fit tant d'houweur à Morea. Ce des air étre son dernier exploit; il fut tué d'un coup de canon, le 19 oct. 1796, en déclandat avec l'arrièregarde le défilé du Trou-d'Enfer, Murcau le regretal vivement, et, après le traité de Lonéville en 1802, il lui fit élever un moument à Neu-Brisach.—Deux frères de ce général, gealement militaires, sont morts comme lui sur le champ de bataille dans des grades inférieurs. M—pi.

BEAUREPAIRE (N. GIRARD DE ), d'une ancienne famille du Poitou, était possesseur d'une grande fortune, mais s'étant livré, avant la révolution, à toutes sortes d'écarts, il la dérangea singulièrement; de sorte que, pour ne pas être poursuivi, il se retira dans la furge à fer de Pouancé en Aujou. Ces établissements industriels étaient alurs des espèces de lieux de refuge coutre les recherches de la justice. Lursqu'il retourna à sa terre de la Châteigneraie, près Montaigu, la révulution était commeacée; il sembla en adopter les principes, et n'émigra pas comme la plupart de ses parents; mais lursque le parti républicain l'emporta et que la monarchie eut défiuitivement succombé à la fin de 1792, Beaurepaire se déclara pour la cause du trône, et il prit bientôt parti dans l'insurrection vendéenne. Brave, spirituel, instruit, il aurait, sans sa mauvaise conduite antérieure, joué un rôle principal dans la levée d'armes. Cepeudant il eut d'abord le commandement d'une division qui se réunissait tantôt à l'armée du centre , tantôt à celle de Lescure. Il entreprit nue expédition sur l'Hermenault, et occupa momentanément ce bourg, dont il fut bientôt chassé, et sa troupe se retira en désordre; mais il répara cet échec en faisant une incursion dans le même pays, où il euleva de beaux attelages de mules, qui servirent à traîner l'artillerie et à porter les bagages de la grande armée vendéenne, à laquelle il se rallia. Lorsque cette armée alla attaquer Nantes, le 30 juin 1793, Beaurepaire fit une diversion dans le midi de la Vendée. Ayant accompagné Lescure, avec les troupes sous ses ordres, à l'expéditiun de Parthenay, il fut chargé par co général de veiller à la garde de cette ville, menacée par le général Biron. Comme il avait négligé les précautions indiquées, qui consistaient a envoyer une patrouille d'heure en heure, Westermann arriva avec l'avant-garde républicaine, surprit la batterie, s'empara de la ville, et fit un grand carnage des Vendéeus, dont la plus grande partie se sauva en toute hate. A la seconde bataille de Lucon . Beaurepaire, toujours indiscipliné, attaqua avaut d'en avuir reçu l'ordre, ce qui eut un mauyais résultat pour les siens; et lorsque Lescure lui en fit reproche, il répoudit que tuus ses soldats étaient des héros. En octobre 1793, à la seconde bataille du Buis-du-Moulin-aux-Chèvres, il s'obstina à vooloir arriver jusqu'à Westermann, fut blessé de 12 coups de sabre, et ne dut qu'à l'attachement de ses soldats de ne pas demeurer parmi les morts. Lors du passage de la Loire, Beaurepaire se fit porter au-delà du fleuve, et mourut peu de jours après des suites de ses Élessures. F-T-E.

BEAUREPAIRE, commandant de la place de Verdun en 1792, était d'une autre famille que le précédent, et avait été officier dans les carabiniers avant la révolution. Il s'en montra parlisan, et fut nommé en 1791 commandant du premier bataillon de volontaires nationaux qui fut créé dans le département de Maine-et-Loire. Cette troupe faisait partie de la garnison de Verdun lorsque les Prussiens parurent devant cette place en 1792. Beaurepaire, décidé à tout entreprendre pour leur résister', ne put communiquer son ardeur à la garnison, et il fit de vains efforts dans le conseil de guerre pour que la capitulation fut rejetée. C'est alors que, dans son désespoir, il se brûla la cervelle. Le député Delaunay fit décréter par l'assemblée législative, dans sa séance du 11 septembre 1792, que ses cendres seraient déposées au Panthéon, et que le président écrirait à sa veuve une lettre de félicitation. « L'enthousiasme alla si loin, dit Beffroy de Reigny, qu'une section de Paris prit le nom de section de Beaurepaire, qu'elle changea ensuite en celui de Chalier, en attendant qu'elle en prit un autre. » La mort tragique de Beaurepaire a été le sujet d'un drame par Gamon (Vor. ce nom, ao Supp.) F-T-E.

BEAUSOBRE (JEAN-JACQUES baron de Baux, comte de), tacticien, était de la même famille que le savant Isaac de Beausobre (Voy. ce nom, III, 653). Né dans les premières années du dix-huitième siècle, il embrassa jeune l'état militaire, et fit dans les armées françaises toutes les campagnes de Flandre et d'Allemagnc. En 1748, nommé maréchal-decamp, il fut fait, en 1759, lieutenant-général, et mournt en 1783 dans un âge avancé. Beansobre est principalement connu par l'ouvrage suivant : Commentaires sur la defense des places d'Encas le tacticien, le plus ancien des auteurs militaires, avec quelques notes; le Tableau militaire des Grecs du même temps : les écoles militaires de l'antiquité et quelques autres pièces ; Amsterdam et Paris, 1757, 2 tom. en un vol. in-4°. La préface contient des recherches sur la patrie d'Enée (V. ce nom, XIII, 132), sur l'époque où il a vécu, et enfin sur ses différents ouvrages dont l'abrégé qu'en avait fait Cincas ( V. ce nom, VIII, 566) paraît avoir occasioné la perte. Une note de cette préface (p. xv) nous apprend que Beausobre avait, des cette époque, terminé la traduction de Végece : mais elle est restée inédite, et l'on n'a pu déconvrir s'il en existe quelques copies. W-s.

BEAUSOLEIL (JEAN DU CHA-TELET, baron de) et aussi baron d'Auffenbach, minéralogiste, était né vers 1578, dans le Brabant, d'une famille noble. S'étant appliqué dans sa jeunesse à l'étude des sciences naturelles, il y fit des progrès rapides, et n'eut pas de peine à se faire nne assez grande réputation dans un temps où les plus simples expériences de la chimie étaient regardées comme des opérations magiques. Sur l'invitation de Pierre de Beringhen , premier valet de chambre de Henri IV, et contrôleur-général des mines, qui s'était fait accorder la concession des mines de la Guyenne et du pays de Labour, le baron de Beausoleil vint en France vers 1602; mais dans ce premier voyage il se borna sans doute a visiter les deux provinces, pour reconnaître la nature des mines et les dépenses qu'exigerait leur exploitation. Il parcourut plus tard tous les pays de l'Europe, pour en examiner les productions minéralogiques; et, de retour en Allemagne, il obtint la place de conseiller des mines de Hongrie. Il fut également honoré de la confiance de divers princes et même de celle d'un pape, qui le décora de la croix de Saint-Pierre-le-Martyr. En 1626 il fut rappelé en France par le marquis d'Effiat, surintendaot des mines du royaume. Muni de l'autorisation de faire ouvrir les mines et d'exécuter tous les travaux nécessaires à leur exploitation, il parcourut, en 1627, le Languedoc, accompagné de sa femme (Martine de Bertereau), non moios habile que lui dans la métallurgie, et des ouvriers qu'il avait amenés d'Allemagne pour travailler sous sa direction. La même année il se rendit en Bretagne et s'établit momentanément à Morlaix avec toute sa suite. Un jour qu'ils étaient allés, le baron de Beausoleil faire l'examen d'une mine dans la forêt de Buisson-Rochemare, et sa femme à Rennes solliciter l'enregistrement de leur commission, le prevôt proviocial La Touche-Grippé, que, par dérision, Martine de Bertereau nomme Touchegrippe-minon, profita de leur absence pour faire une descente dans leur domicile ; et, sous prétexte qu'ils se livraient à l'exercice des arts magiques, s'empara de tout ce qu'ils possédaient: bagues, pierreries, échantillons de mines, instruments pour les essayer, procès-verbaux, papiers, mémoires, etc. Le baron de Beausoleil se justifia facilement de l'accusation de magie ; mais il oe put obtenir la restitution des objets qui lui avaient été enlevés. On voit dans un opuscule, aussi rare que curieux, publié par sa femme en 1640, qu'à cette époque ils avaient depensé la somme, énorme pour le temps, de 300,000 francs, en recherches et en essais de mines, sans avoir recu la moindre iodemnité, ni même pu jouir des concessions qui leur avaient été faites à leur arrivée en France. Le baron de Beansoleil avait, au plus tard en 1629, fait un petit voyage en Allemagne ponr y régler ses affaires; et il en était revenu des 1630, avec la permission de l'emperent qui lui conservait sa place de consciller el commissaire des mines de llongrie, en l'autorisant à la faire remplir par l'aîné de ses fils. Quoiqu'il partageat toutes les erreurs des alchimistes de son temps, Brausoleil était plus instruit dans la science métallurgique qu'on ne l'était alors en France; et l'on ne peut donter que ce ne soit la véritable cause des tracasseries et des persécutions auxquelles il fut en butte toute sa vie. Après avoir été ruiné, si l'on en croit Hellot (préface de la trad. de Schlutter), il sut arrêté par ordre du cardinal de Richelieu, et mourut misérablement à la Bastille. vers 1645. On a de Beausoleil l'opnscule suivant: Diorismus (id est desinitio) veræ philosophiæ de materia prima lapidis, Beziers, 1627, in-80 de 30 pp., reproduit l'aonée suivante, à Aix; du moins il en existe des exemplaires sous la rubrique de cette ville, avec la date de 1628; et l'on conjecture que le meme opuscule est celui que Borel et Lenglet-Dufresnoy indiquent dans leur Bibliothèque chimique sous ce titre : De sulphure philosophorum; Gobet (Voy. ce nom, au Supp.) l'a inséré dans les Anciens minéralogistes de France, I, 269-82, avec une préface dans laquelle il venge completement le malbeureux Beausoleil du reproche de charlatanisme (1) que

<sup>(1)</sup> On dit que pressi par Fierre Bord, unter d'une Dificience coince, de faire en sa présence la transsutation du oscreure ou respect, le baron de Bonssidel mis de l'arguel dous person de la commentation de la commentation

420

n'en continuent pas moins de lui faire les Dictionnaires universels, et où il a rassemblé tous les renseignements qu'il avait pu recueillir sur ce minéralogiste et sa femme ( Voy. Martine DE BERTEREAU, au Supp.). W—s.

BEAUVAIS (Le P. GILLES-FRANÇOIS), écrivain ascétique, naquit en 1695, dans la Bretagne. Les biographes qui lui donnent le titre de prédicateur du roi, et qui lui font prononcer le panegyrique de saint-Louis en 1761, devant l'académie française (1), le coufondent avec le célèbre évêque de Senez (V. Beauvais, III, 659). Après avoir terminé ses études, il embrassa la règle de saint Ignace et fut d'abord chargé de l'enseignement des humanités dans divers collèges. Composant des vers latins avec une facilité qui n'est pas toujours la prenve d'un grand talent, il publia quelques élégies sur la mort de Louis XIV; et, en 1716, il remporta le prix de poésie latine au Palinod de Rouen, par un hymne sur l'immaculée conception. En quittant la carrière de l'enseignement, il se chargea de la direction de quelques personnes pienses, et employa ses loisirs à rédiger plusieurs ouvrages propres à les entretenir dans des sentiments chrétiens. A la suppression de la société, le P. Beauvais, à qui son âge ne permettait pas de suivre ses confrères dans l'exil , dut obtenir sans peine la permission de résider à Paris; et l'on conjecture qu'il y mourut octogénaire, vers 1775. Outre des éditions de la Retraite pour les religiouses, Paris, 1746, in-12;

SEAUVAIS (BEPRASD POI-DIER DIS), général vendéen, né à Chinon, vers 1955. fils d'un avorat distingué de cette ville, était consejle et du roi depuis 1777, lorsque la révolution commença. Il s'en declara un des ennemis les plus acharués, et se rendit à Coblents en 1791. D'un caractère impatient, ji fut bientié rebuté par les benteurs de la coali-

des Epitres et Evanziles avec des reflexions, ib., 1752, 2 v. iu-12, on a de lui : I. L'Education d'un grand roi, Paris, 1718, in-4°; ibid., 1759, in-12 (2). C'est un poème latin composé sans doute pour Louis XV. II. Les vies du P. Azevedo, jésnite, ibid., 1744, in-12; -du P. Brito, jésnite, ibid. , 1746 , in-12 ; - de M. de Bretigny, ibid., 1747, in-12. III. Considérations et élévations affectives envers N.-S. J.-C. au trèssaint-Sacrement de l'autel, ibid., (1753), in-12. IV. Lettres de Mme ... à sa fille sur les motifs et les moyens de mener une vie plus chrétienne, ibid., 1755, in-12. Elles ont été réimprimées sous ce titre : Lettres morales et chrétiennes d'une dame à sa fille, sur les moyens de se conduire avec sagesse dans le monde, ibid., 1758, in-12. Le P. Beauvais a, dit-on, rédigé, de 1764 à 1768, la France ecclesiastique ou l'Almanach du clergé; mais c'est par erreur que M. Miorcet de Kerdonet, dans ses Notices sur lesécrivains de la Bretagne , lui attribue l'Art de bien parler et de bien écrire en français, ibid., 1773, in-12. Ce dernier ouvrage est de J. Beau-VAIS, instituteur a Paris. W-s.

<sup>(1)</sup> Dans le Dictionnaire de Feller, 8° éd., Ill., 90., on attribue au P. Beauvais l'Orainos funère de des Philippe, isfant de Parme (pour infant d'Espagne, duc de Parme), que dans la mésme co-lonne on avait dejà donnée avec raison à l'évêque de Seure.

<sup>(3)</sup> L'edition de 1718 est citée par l'auteur das notres sur les cerirains de la Bretagne; tous les dictionanires ne parlent que de celle de 1759. On n'a pu les trouver oi l'une ni l'autre, malgre les rechecches qu'on en a faites dans les hibliothèques de Paris.

BEA

tion, et reutra en France avec une mission des prinecs frères de Louis XVI. Revenu dans ses propriétés aux environs de Chinon , avant l'expiration des délais accordés aux émigrés, il lui fut plus facile de remplir son mandat, qui était surtout d'observer les progrès du parti royaliste dans l'Ouest. Mais il eut le chagrin de voir arrêter son père, accusé de correspondance avec Malesherbes. Soupconné lui-même d'avoir eu connaissance de ces rapports, Beauvais fut arrêté; mais ayaut promptement recouvré la liberté, sa première pensée fut d'en faire usage pour obtenir celle de son père. Repoussé par toutes les autorités, il concut le projet assez singulier d'y parvenir en se réunissaut aux royalistes de la Vendée, qui venaient de se soulever contre la république; et il se flatta que le sort des armes mettrait dans ses mains quelque personnage considérable du parti républicain, dont il ferait un ôlage ponr garantir la vie de sou père. Ce fut à Saumur qu'il vint se réunir à l'armée rovale, et il débuta par mettre en liberté deux patriotes qui lui promirent de faire tons leurs efforts pour sauver son père; mais cc fut une vaine proniesse, il n'entendit jamais parler de ces deux individus. M. de la Bouère qu'il connaissait, étant chargé d'une incursion sur Chinon, lui proposa de l'accompagner, et ils y allèrent ensemble avec un détachement de deux cents hommes. S'étant emparés de cette ville, ils y arborèrent le drapeau blauc, délivrèrent les prisonniers, et fircut embarquer pour Saumur les blés et farines qui y étaient en dépôt. C'est alors qu'nne division d'artillerie fut coufiée à Beauvais, et c'est dans cette arme que dès-lors il signala son courage à Chollet, à

Fontenay , à Antrain , et dans toutes les occasions où la grande armée vendéenne eut à combattre sur la rive gauche, comme sur la rive droite de la Loire. Pendant qu'il dirigeait la première division de l'artillerie au siège de Granville, son père mourut à Paris sur l'échafaud, le 13 novembre 1793 (1). S'étant tiré des désastres du Mans , Bcauvais arriva à Ancenis avec les débris de l'armée royale, qui cherchaieut à passer la Loire. Le général en chef La Rochejacquelein s'était embarqué dans l'espoir de ramener des bateaux qui étaient sur l'autre rive ; ne le voyant pas revenir, Beauvais, témoin du désespoir de l'armée fugitive, se flatta d'être plus heureux ; mais, à peine débarqué sur la rive gauche, il se vit contraiut de s'enfoncer et d'errer dans les terres pour éviter d'être pais. Obligé de se tenir caché, il ne reparut à la tête des Vendéens que lorsque les cruautés des chefs révolutionnaires les forcèrent, après la première pacification, de reprendre les armes. A dater de la bataille de Geste, où les royalistes triomphèrent, il continua à sc distinguer et fut un des sept commandants qui dirigèrent l'armée jusqu'à ce que Stofflet eût été nommé général en chef de celle d'Anjou. Beauvais se montra fort opposé à tous les projets de pacification avec les républicains, et surtout au traité de la Jaunaie. Lorsque ce traité eut été signé malgré ses réclamations, il se rendit en Bretagne auprès des royalistes armés de cette province, qui étaient alors également occupés de négocia-

<sup>(1)</sup> Bertrand Pofrier, natif de Richelieu, âgé de soitante-huit ans , fut déclaré convaieux de s'être opposé, dans le mois de mars, au départ des volontaires de Chinon, en leur disant qu'ils u'en creicédanten pas, qu'en le menait à le sucherie, et aussi d'avoir été l'anteur ou le conjuct d'ils de la contrait de la contra

tions avec la république. Il leur adressa de très-vives représentations ; mais bientôt entraîné lui-même par l'exemple et la nécessité, il signa le traité de la Mabilais, et, le cœur navré de douleur, il se rendit en Angleterre où il vécut long-temps dans le besoin, n'ayant pas même la faible peusion que le gouvernement anglais accordait à la plupart des Français émigrés. Ce fut pendaut son séjour à Londres que, indigné des mensonges répandus dans les Mémoires de Turreau, il entreprit de les réfuter par des mémoires dont le manuscrit existe, et qu'il se proposait de faire imprimer. Il en publia alors un abrégé, sous le titre d'Apercusur la guerre de la Vendée, in-8°, Londres, 1798. Ce résumé, que nous avous sous les yeux, et que les historiens n'ont probablement pas connu , offre des détails curieux. Revenn en France, depuis plusieurs aunées. Beauvais était rentré dans ses propriétés; et il est mort, le 3 avril 1827, à sa terre de Beauvais, sans avoir été employé sous la restauration, n'en avant obtenu que la croix de Saint-Louis. M-ni.

BEAUVAIS (CRARLES Tufobones), général français, nó Joléane le 8 nov. 1772 e (stir fils du couventionnel dece nom (Foy). Beatvais per Peñau y III., 658) (r). Après la mort de son père, un décret de la couventionnationale assurà au jeune Beauvais une pension de quinne cents frança, et il en a jori toutes avie, même après le retour des Bourhous. Il venait de s'emôter dans un bataillon de volontaires nationanx parisiens, où le nom de son père et la faveur du gonvernement lui firent bientôt obtenir un avancement rapide. En 1798 il était adjudant-général, et il suivit en cette qualité Bonaparte dans son expédition d'Egypte. Les malheurs qui accompagnèrent cette aventureuse entreprise firent sur lui nne vive impression, et dès le mois d'octobre de cette même année, il offrit sa démission au général en chef qui l'accepta par l'ordre du jour suivant : « Un officier qui , se por-« tant bien, offre sa démission au « milieu d'une campagne, ne peut « pas être dans l'intention d'acqué-« rir de la gloire.... Il a été cona duit ici par d'autres motifs, et des-« lors n'est point digne des soldats « que je commande.... » Revenant en France, l'adjudant Beauvais fut pris par les Turcs et conduit à Constantiuople, au château des Sept Tours, d'où il ne sortit qu'après dixhuit mois de captivité. Son ancien général en chef, devenu premier consul , refusa de l'employer , et Beauvais se vit réduit, pour vivre, à un emploi subalterne dans l'octroi de Paris, dont son beau-père était le receveur. Ce ne fut qu'en 1800, au moment où les Auglais débarquèrent à Flessingue, que le besoin d'officiers lui fit obtenir un commandement dans l'armée qui marcha contre eux, sous les ordres de Bernadotte. Après cette courte expédition, Beauvais passa en Espagne, où il fut chef d'état-major du général Latour-Manbourg. Devenu maréchal-de-camp et baron, il fut envoyé sur le Rhin a la fin de 1813, et parvint à reprendre la petite ville de Neuss, dont l'ennemi venait de s'emparer. Après la chute de Napoléon , Beanvais obtint du roi la croix de Saint-Louis, mais

<sup>(1)</sup> On a omis de mentionner dans et article de vote de Beadvars de Précia dans le procés de Louis XVI. Ce vote fut pour la mort, sons appet et auns sursis à l'exécution. Beauvais fut esputie le collèpue de mission de Pierre Bayte, et il est part i toutes les operations de c e reprépaptant à Tourion (Foy. Pierre Bayte, dans ce vol., pag. 356).

il ne fut pas employé, et ne reprit du service que dans les cent jours de 1815, où il fut nommé par Bonaparte commandant de Bayonne. Il rendit cette place aux Espagnols, et signa la capitulation daus les derniers jours de juillet. Revenu dans la capitale, il fut mis à la retraite. Dans l'oisiveté où il se trouva, il se mit à composer des livres et concourut à la rédaction de plusieurs journaux, tous de l'opposition, entre autres le Mercure , la Tribune et le Constitutionnel. Beanvais est mort à Paris au commencement de 1830. Les ouvrages qu'il a publiés , sont : I. (Avec Barbier et autres gens de lettres.) Dictionnaire historique ou Biographie universelle classique, 6 vol. in-8° (édition compacte), Paris, 1826 à 1829. C'est un abrégé fait à la hâte et sans beaucoup de soin de tous les ouvrages du même genre qui l'avaient précédé, et plus particulicrement de la Biographie universelle. Il n'eut point de succès et l'éditeur après en avoir gardé l'édition tout entière dans son magasin, pendant plusieurs années, a imaginé récemment de la débiter en lui donnant notre titre et en la faisant paraître par livraison , suivant la méthode actnelle. Cette ruse lui a réussi, et la cour royale même a jugé qu'il avait bien fait, après avoir long-temps profité de nos recherches et de nos travaux, de prendre encore notre titre, de telle sorte que nous n'avons plus d'autre moyen d'empêcher cette fraude que d'en avertir le public. II. Victoires et conquêtes des Francais, Paris, 1817 et ann. suiv., 28 v. in-8°. Quoique cette compilation présente un tableau de tontes les guerres des Français, en remontant jusqu'aux premiers temps de la monarchie, c'est évidemment un ouvrage de circonstance, destiné a flatter les Francais, alors enivrés de leur gloire militaire, et surtout à rabaisser le parti royaliste qui n'y avait pas en de part. Beauvais en fut le rédacteur principal, et sonvent il s'est borné à copier les bulletins on rapports officiels. Quelques parties, qu'il a puisées à de bonnes sources, ou qui lui ont été fournies par des militaires expérimentés, entre antres le général Thiébault, sont plus exactes. On imprime en ce moment une seconde édition qui est annoncée avec des corrections. L'exemplaire de la première, sur peau vélin , a été acheté par le cabinet du roi Charles X, pour le prix de quarante mille francs. Beauvais fut nommé par ce prince en considération de ce même ouvrage, grand-officier de la Légion-d'Houneur. Il a encore publié : 1º la Correspondance officielle et considentielle de Napoléon Bonaparte, avec les cours étrangères, etc., 1819-1820, 7 vol. in-8". C'est un dépouillement de la copie des originaux qui avait été faite, avec beaucoup de soin, par ordre de Napoléon, et reliée magnifiquement en 30 vol. in fol. et in-4°; 2° une traduction française, des Lettres de Phalaris, Paris, 1797, in-12. Enfin Beauvais fut un des rédacteurs des Annales des faits et des sciences М--- р j. militaires.

BEAUVALLET (18-0).

BEAUVA

volution. Eu 1793, il présenta le buste de Marat à la convention nationale, buste frappant de ressemblance, et dont les plâtres, les contrefaçons se multiplièrent aussitôt avec une prodigieuse rapidité. Chacun, dans ce temps d'effroyable mémoire, croyait devoir se munir d'une de ces effigies pour se préserver du sompcon d'aristocratie on de modérantisme : on en faisait une sorte de paratounerre. Beauvallet exécuta anssi les bustes de Chalier et de Guillaume Tell, ce qui le mit en grande faveur dans les sociétés populaires, et lui valut une place élevée dans l'administration des travaux publics. Il fit hommage du dernier de ces deux bustes aux jacobins de Paris, et fut en récompense admis au nombre des membres de cette société. Le buste de Chalier avait été commandé par la commune de Paris. L'anteur l'offrit à la convention nationale. Al'époque du o thermidor (27 juillet 1794), s'étant dévoué à Robespierre, et l'ayant assisté à l'Hôtel-de-Ville, il v courut de très-grands dangers. Cette lecon le détourna de la carrière politique et le rendit exclusivement au culte des arts. On a encore de ce sculptenr uue statue de Narcisse et une de Pomone, qui furent exposées au salon de 1812; une Suzanne au bain, dont le modèle avait paru en 1810, et que l'antenr exécuta en marbre pour l'exposition de 1814; enfin, il fut chargé en 1816 de faire la statne en pied du général Moreau, et il en exposa le plâtre dès l'année 1817. Quelques-unes de ses productions laissent à désirer plus de caractère. Sa Suzanne au bain, par exemple, bien que d'une forme agréable, n'a rien qui soit particulier à ce sujet tiré de l'Ecriture; mais, s'il s'élevait rarement an grand style , Beauvallet était

presque tonjours sûr de réussir, par le genre de grâce dont il ornait ses figures de semmes. Cet artiste était doné d'une grande facilité , et il est à regretter que sa manière de vivre l'ait presque toujours empêché de se livrer à des études approfondies. Il est mort à la Sorbonne (où il était logé par le gouvernement ), le 17 avril 1828, à la suite d'une chute violente qu'il avait faite dans son escalier. Brauvallet avait entrepris un grand ouvrage dont il n'a paru que trois livraisons sous ce titre: Fragments d'architecture, sculpture, peinture, dans le style antique, composés ou recueillis et gravés au trait, dédies à M. David, Paris, in-folio, 1803 à 1804. F. P-r.

BEAUVARLET. Voy. CHARPENTIER, VIII, 245. BEAUVILLIERS (ANTOINE).

fameux restaurateur de Paris, fut sans ancun doute le premier homme de son siècle dans l'art culinaire. Né en 1754 de parents obscurs, il fut destiné dès l'enfance au métier de enisinier; et il en suivit tous les degrés. S'étant bientôt fait une réputation aussi étendue que méritée, il fonda quelques années avant la révolution, au Palais-Royal, un des plus beaux restaurants de la capitale, et il y acquit quelque fortuue. Les évènements politiques nuisant à la prospérité de son établissement, il ne s'en montra pas l'approbateur, et il essuya en 1793 des persécutions qui l'obligerent a quitter son commerce; mais toutes ses pensées l'y rappelaient ; il lui fut impossible de vivre éloigné de ses fourneaux. Dans un âge avancé il reprit un établissement non loin de celui qu'il avait dirigé avec tant de succès ; mais les temps étaient bien changés; les gouls n'étaient sans

Tomas Li Georgi

doute plus les mêmes, car Beanvilliers eut alors peu de succès. Ce fut dans ces jours de décadence qu'il composa un des meilleurs ouvrages connus dans cet art, et qu'il le publia sous ce titre : L'art du Cuisinier , 2 vol. in-8°, avec un grand nombre de planches, Paris, 1814; seconde édition, augmentée d'un supplément, Paris , 1824. Ant. Beauvilliers est mort à Paris, le 31 janvier 1817. Colnet qui fot son éditeur et qui sans donte avait gouté de sa cuisine, a parlé de sa personne, de son talent et de son livre avec beaucoup d'enthousiasme dans plusieurs articles de journaux. BEAUVOIS. Voy. PALISOT ,

XXXII, 412.

BEAUVOLLIER l'aîné (PIERRE-LOUIS VALOT DE), d'une famille noble du Poitou, naquit vers 1770, près de Londun au château de Sammarcole, dont son père était seigneur. Au commencement de la révolution, il fut placé comme page auprès de Louis XVI, et le renvoi de la maison du roi l'obligea de retourner dans son pays. Peu après. ayant annoncé des principes royalistes , son arrestation fot ordonnée : il le sut et alla joindre l'armée vendéenne à Thouars, en mai 1793. D'abord employé comme commandant en second de l'artillerie, sous Marigny , il fut ensuite nommé intendantgénéral et trésorier de l'armée. Quoique exercant des fonctions administratives, Beanvollier ne se battait pas moius dars l'occasion. A la secende affaire de Fontenay , les royalistes demandaient des cartouches à leurs chefs; il cria anx Vendéens, en voyant les républicains: En voita! Cet apropos détermina le succès de la bafaille, d'autant plus étonnant qu'il fut obtenu presque sans artillerie. Beau-

vollier assista à la prise des petites villes de Vibiers et Doné, fit diriger les colonnes sur Montreuil-Bellay , pour attaquer Saumur, et fut l'un des commissaires chargés de régler la capitulation du château de cette ville. Deux jours après, il fit une excursion vers Chinou, délivra des personnes de sa famille et de ses amis qui v étaient détenues, et traversa Loudun sans s'y arrêter. En sa qualité d'intendant-général , il fut adjoint du marquis de Donissant, gouverneur des pays conquis par les Vendéens, et il proposa d'employer l'argenterie d'église, prise à Fontenay, pour payer l'armée de Mayence, qu'on disait disposée à changer de parti, si on lui assurait une solde régulière. Après le passage de la Loire, Beauvollier fit créer des assignats royaux (1), et fut d'avis , dans le conseil de l'armée, de retourner dans la Vendée ou de prendre un port de mer pour y recevoir des seconrs de l'étrauger. A Pontorson, il était à l'arrière-garde, et fit couper les chaussées pour arrêter l'ennemi ; à l'échec de Granville , il fut un des chefs qui essayèrent inutilement de s'embarquer pour l'Angleterre. Il fit preuve de bravoure à la bataille de Dol, pour relever sa réputation; mais il y porta atteinte à l'affaire de Beaugé, en quittant brusquement l'armée. Beaucoup de personnes de son parti l'accusèrent, peut-être à tort, d'avoir culevé les fonds dont il était dépositaire, et tous blamèrent sa conduite. S'étant tenu caché au Mans jusqu'à la première pacification, Beavvollier joignit alors l'ar-mée de Stofflet: Lorsqu'on voulut forcer ce général à la paix , il assista

<sup>(1)</sup> Ces assignats portaient l'effigie de Louis XVII enfant, et avaient eté assez bien eaventes, sans doute en Angleierre; ils avaient la grandeur et à pen près la forme des assignats de la republique.

an conseil de guerre tenu à Thouars par ordre des délégués de la convention, et il paraissait disposé à ne nas donner d'avis. Pressé à ce sujet, il dit qu'on ne détacherait les Angevins de leurs chefs qu'en observant la discipline la plus stricte, et en respectant les persounes, les propriétés et les opinions. Après cette époque, il dirigea au château de Vermette, entre Bressuire et Thouars , un plan d'insurrection : il avait réuni la des poudres, dont une partie avait été escortée par la fille Langevin , l'une des amazones vendéennes; mais les républicains, instruits de ce projet, cernèrent le châtean une nuit. Apprenant qu'ils étaient entourés, les Vendéens firent une sortie que l'obscurité et le manyais temps favorisèrent; un seul d'entre eux tomba dans les mains des patriotes. Dans l'insurrection de 1799, Beanvollier commanda une division de l'armée du marquis d'Autichamp. Il se soumit en 1801 à Bonaparte, et, en 1805, il vivait paisiblement à Paris. Plus tard, en 1811, il obtint une place dans l'administration de l'armée francaise, avec laquelle il fit la campagne de 1812 en Russie. Revenu en France à la première restauration, il figura dans les cent jours au quatrième corps de l'armée vendéenne, dans son ancienoe qualité d'intendant-général. A la seconde restauration il obtint le grade de maréchal-de-camp et prit le titre de comte. Il se livra alors à des trayaux littéraires et annonca la publication d'un recueil historique sur la révolotion française sous le titre d'Archives françaises, maisce projet ne fut poiut mis à exécution. Beauvollier a publié en 1816, io-4°: Essai sur la Vendée envisagée dans son agriculture, son industrie, son commerce; dans ses

movens d'armement pour la cause royale et dans l'utilité de la réunion en un seul département des arrondissements des Sables, de Beaupréau et de Bressuire. Alp. de Beauchamp a publié en 1825, in-8°, des Mémoires sur la campagne de Russie en 1812, par le comte de Beauvollier. Ce dernier est mort dans son pays peu de temps après cette publication. F-T-E. BEAUVOLLIER (JEAN-Valor, chevalier de), frère du précédent, et né comme lui dans les environs de Loudun, entra dans la gendarmerie, fut envoyé à Bressnire et quitta son corps lors de l'évacuation de cette ville. Il alla même au devant des Vendéens pour leur apprendre cette nouvelle, mais son habit le fit mal accneillir. Un paysan, capitaine de paroisse, voulant le mettre à l'essai, lui proposa d'aller avec lui à Loudun , où il n'y avait pas de tronpes, pour couper l'arbre de la liberte, ajontant que, s'il y avait garnison, il lui ferait sauter la cervelle en arrivant. Beanvollier accepta l'offre en répondant qu'il n'était ni un traître ni un poltron, et ils allèrent en effet une nuit faire une incorsion de quelques instants, dans une ville qui était à plus de dix lieues du pays insurgé. Avant ainsi fait ses preuves, il fut choisi par Lescure pour son aidede-camp. Beauvollier fui blessé, le 13 mai 1793, à l'attaque de la Châtaigneraie. A celle de Saumur, il fut envoyé en parlementaire an château, aida à conclure la capitulation, et concourut, dans cette ville, le 12 jnin 1793 , à la nomination de Cathelineau, comme genéralissime des Vendéens. Cc chef royaliste accompagoa Lescure dans son expédition de Parthenay, se distingua à la bataille de Saint-Fulgent, et faillit être pris à celle dn Bois-du-Moulinaux-Chèvres, où, enveloppé avec Stoffletdaus uu chemin creux, il se vit obligé de monter sur la selle de son cheval pour s'élancer au-dessus d'une haie, et tua ensuite deux républicains qui le ponrsuivaient. Beauvollier assura le passage de la Loire en occupant Ingrande avec les deux cents hommes qu'on lui avait donnés pour escorter son général blessé à mort. Devenu l'un des chefs les plus marquants, lors de l'expédition au-delà du fleuve, il recut une forte blessure à l'attaque de Granville. Obligé alors, de suivre l'armée sans combattre et dans un dénnement complet, comme ses camarades, on le voyait dans un costume grotesque, enveloppé d'nne robe de procureur qu'il avait trouvée dans uu de ses logements, ayant sur la tête un bonnet de coton et un chapeau de femme par-dessus. Rétabli de sa blessure et d'une maladie qui en avait été la suite, il échappa pourtant à la déroute de Savenay avec le marquis de Donissant et d'autres chefs. Ayant réuni deux cents Vendéens, Beauvollier et Donissant s'emparèrent d'Ancenis, et ils se disposaient à passer la Loire, lorsque les républicains, qui s'apercurent du petit nombre de leurs ennemis, revinrent sur leurs pas et les entourérent. Les royalistes se battirent en désespérés; ils se firent presque tous tuer le sabre à la main; mais d'autres, blessés et exténués, qui étaient parvenus à se sauver par une lande, furent atteints par la cavalerie républicaine. Beauvollier fut de ce nombre, et comme ses camarades il fut traduit devant la commission militaire d'Angers, qui le condamua à mort, comme brigand, le 12 janvier 1794 (22 nivose au 11). Le chevalier de Beauvollier était d'une grande bra-

voure, mais son éducation avait été négligée. DéAuvoLitar (N. ), le plus jeune des trois frères, vint joindre ses ainés à quinze ans dans la Vendée, et parait inférieur à eux, sous tous les rapports. Il était à côté de Lescure lorsque ce général fut blessé à mort. Beauvollier ne survécut pas à l'expédition d'outre-Loire.

BEAVER(PHILIPPE), navigateur anglais, né le 28 février 1760, eutra dans la marine royale en 1777, et servit pendant la guerre de l'indépendance américaine, principalement dans la mer des Antilles. Il fut nommé lieutenant après la paix en 1784, et étudia les sciences qui pouvaient lui être ntiles dans sa profession. Cependant le vaisseau sur lequel il était embarqué ayant été désarmé en 1791, il se trouva sans emploi et sans perspective de pouvoir en obtenir de long-temps. Impatient du repos, il concut plusieurs projets; enfin, de concert avec cinq autres de ses compatriotes, qui tous avaient été officiers, soit dans la marine, soit daus l'armée de terre, il résolut de fonder une colonie à l'île de Boulama, sur la côte occidentale d'Afrique, dans l'archipel des Bisagots, sous les 11º de latitude nord. Beaver avait été décidé dans le choix de cette île par la description qu'il en avait lue dans les mémoires de Brue (Vor. ce nom, VI, 84). Un acte d'essociation fut formé, un comité fut institué, des sonscripteurs se présentèrent : la colonie avait pour obiet la culture de la terre par des mains libres. Ou espérait parvenir par ce moyen à civiliser les nègres , à introduire parmi eux la religion chrétienne, les arts et les métiers de l'Europe. Le plan fut soumis au ministre Pitt, qui lui donna son approbation. Trois bâtiments furent

Territoria Consti

frétés et partirent de l'île de Wight, le 12 avril 1792, portant deux cent soixante-quinze colons blancs, hommes , femmes et enfants. Des qu'ils furent arrivés dans cette île lointaine, un esprit d'iosubordination et de révolte éclata parmi eux; les maladies les accablèrent, et les hostilités des naturels comblèrent la mesure de leurs maux. Beaver fut celni des membres du comité dirigeant qui montra le plus de zèle et de persévérance pour donoer de la consistance à l'établissement; les autres, et la plus grande partie des colons, avaient pris la résolution d'y renoncer et de retourner en Angleterre, en se rendaut d'abord à Sierra-Leone. Le 19 juillet, il ne restait plus que quatre-vingt-dix personnes avec Beaver. Chaque jour la fièvre diminuait leur nombre ; lui même en fut atteint, et, malgré sa ferme volonté, il fut obligé de suspendre ses travaux, et même la rédaction de son journal. Le départ d'un second navire, le 22 novembre, lo priva de vingt-huit de ses compaguons; il n'en demeura plus que vingt sept, dont quatre seulement étaient en état de travailler. Néanmoins les illusions de Beaver ne se dissipaient point; il voyait encore en espérance sa colonie riche par l'agriculture et le commerce, le sol africaio défriché par des mains libres, et la traite des nègres anéantie par le seul moyen qui pouvait y mettre un terme. Il avait planté des fruits et des plantes potagères d'Enrope, quelques-uns avaient prospéré. Les constructions nécessaires au bienêtre et à la santé des colons touchaient à leur fin : cependaot il avait été obligé de se servir pour ses travanx de l'aide d'esclaves nègres que leurs maîtres lui louaient. Le 31 oct. 1793 les colons encore vivants pressè-

rent Beaver de quitter l'île avec eux pour retourner en Angleterre; il résista à ces instances : tous les joursil était menacé de désertion. Enfin, le 29 novembre, il fut contraint de céder, et partit avec six de ses compaguons sur un navire aoglais destiné pour Sierra-Leone. Ce ne fut pas saus regret qu'il s'éloigna d'une île sur laquelle il avait fondé de si grandes espérances. Le 17 mai 1794 il aborda à Plymouth. Le 25 juin nne assemblée générale des actionnaires de l'association de Boulama, pénétrée d'admiration pour la conduite courageuse, noble et désiotéressée de Beaver, lui décerva une médaille d'or en témoignage de reconnaissance. Il reprit du service dans la marine, et fut présent à la prise du cap de Bonne-Espérance en 1795. Il devint capitaine de vaisseau, et obtint en 1799 le commandement du Dolphin, frégate de quarante-quatre canons; il se distingua en 1801 à la descenté du général Abercomby en Egypte. En 1804, il calma les craintes que l'ou pouvait avoir de la descente méditée par Napoléon, en discutant avec beaucoup d'habileté, dans une lettre écrite au Courrier le 1 6 février, toutes les hypothèses de ce projet. Il eut plus tard le commandement de l'Acosta, et joua nn rôle important dans les négociations que l'Angleterre avait entamées avec les nouveaux états de l'Amérique du sud. Il se signala à la prise de la Martinique. En 1810, il fit partie de l'expédition qui s'empara de l'ile de France; il croisa ensuite avec la frégate le Nisus dans les mers de l'Inde. Il se livra à des travaux si pénibles pour l'exploration de la côte de Quiloa, que sa santé en fut gravement altérée. Il mourut an cap de Bonne-Espérance, le 5 avril 1813. On a de lui : African Memoranda, etc. (Mémorial africain relatif à une tentative faite en 1792 pour établir une colonie britannique dans l'île de Boulama, sur la côte occidentale d'Afrique; suivi d'une notice abrégée des tribus voisines, du sol, des productions, etc., et de quelques observations sur la facilité de fonder des colonies dans cette partie de l'Afrique, afin d'y introduire l'agriculture, les lettres et la religion parmi les indigènes, et surtout afin d'abolir graduellement l'esclavage des Africains), Londres, 1805, in-4°, carte. M. Walckenaer en a donné un extrait dans son Histoire générale des voyages, t. VII. « Si Beaver, dit ce savaut, eut réussi dans son projet, il aurait obtenu, par l'habileté, le courage et l'admirable constance dont il a fait preuve, une eclatante renommée. Le gros et prolixe volume, qui contient le récit minuticusement détaillé de souentreprise cût été lu avec empressement et souvent consulté comme les premières et intéressantes archives d'un peuple naissant; mais le défaut de succès a plongé dans l'oubli cette expédition et son historien. » Néanmoins ce livre contient des renseignements précieux et originaux sur Boulama et ses environs, sur les peuples qui habitent cette contrée, et sur l'établissement portugais de Bissao. Un mémoire que Beaver adressa en 1810 à lord Mulgrave, et dans lequel il rappelle ses services, offre des particularités assez curienses sur sa vie : cet ouvrage d'ailleurs est écrit avec facilité, et nous ajonterons que les marins y out trouvé plus d'un reuseignement ntile.

BEC-CRESPIN (JEAN du), abbé de Mortemer, descendait d'une ancienne et illustre famille de Nor-

mandie (1). Il était neven de Philippe du Bec, l'un des pères du concile de Treute, successivement évêque de Vannes et de Nautes, et mort archevêque de Reims en 1605, dont on a des Sermons, une traduction du traité des Veuves de saint Ambroise, et un Réglement pour les pauvres de son diocèse, auquel il doit d'occuper une place dans la Bibliothèque de Duverdier. Jean, qui fait le sujet de cet article, était né vers 1540. Dans sa jeunesse il entreprit un voyage au Levant, visita l'Egypte, la Palestine, etc., et en rapporta des médailles et des manuscrits. De retour en France, il prit parti dans les guerres civiles , signala sa valeur à différents sièges, et recut en 1577, sous les murs d'Issoire, un coup de mousquet dont il ne se rétablit que difficilement : c'était sa onzième blessure. Ayant obtenu dn roi la permission de quitter le service, il embrassa l'état ecclésiastique, et fut pourvu de l'abbaye de Mortemer. Revenant alors aux goûts studieux de sa jeunesse, il composa plusieurs ouvrages, qui probablement n'ont pas été tous inprimés. En 1599, il fut uommé évêque de Saint-Malo et conseiller de la conronne. Il gouverna son diocèse avec sagesse, et mournt le 20 janvier 1610. Son corps fut transporté, d'après ses intentions, à l'abbaye de Mortemer, où l'on voyait son épitaphe : il y était dit qu'il avait autant composé d'ouvrages qu'il avait reçu d'arquebusades; mais, quelques recherches que l'on ait faites, on n'a pu les découyrir tous. Les auteurs du Gallia christiana lui attribuent nne

<sup>(1)</sup> On trauve des renseignements curieux sur cette illustre famille, qui s'est éteint dans lumaisons de Rohan-Chabot, dans les Monsier de Castelaux, sédit de Jean Le Laboureur; dans lufré de morichal de Garbient dans Ultimier des grands officiers de la curronse, par le P. Auseluns; dans le Dictionaire de Marcir, etc.

Paraphrase francaise des Psaumes : elle n'a point été connue du P. Leloog (Voy. la Bibl. sacrée). Kocuig, daos la Biblioth, vetus et nova, cite de Jean du Bec neuf Sermons sur l'excellence de l'oraison dominicale, Paris, 1586, in-8°. Les autres ouvrages que l'on conuaît de lui sont : I. Discours de l'antagonie du chien et du lièvre, ruses et propriétés d'iceux , l'un à bien assaillir, l'autre à se bien défendre (sans nom de lieu, ni d'imprimeur), 1593, in-80: ce petit volume est trèsrare et recherché des curieux. II. Histoire du grand Tamerlan, tirée des monuments des Arabes, Lyon ou Bruxelles, 1602, in-8°. Le frontispice annonce que cette édition est corrigée. Il en existe donc une plus ancienne, mais on n'a pu la découvrir. L'avertissement de l'auteur est daté de 1594 (Voy. TAMERIAN, XLIV, 484). On trouve une courte notice sur Jean du Bec dans les Mémoires biographiques de M. Guilbert. W-s.

BECCUCI (DOMINIQUE-MA-RIE), littérateur, né vers 1730, à Florence, embrassa l'état ecclésiastique et fut nommé professeur de littérature grecque au séminaire épiscopal. Après avoir rempli cette chaire plusieurs années, avec beaucoup de succès, il obtint la dignité de prévôt du chapitre de Saint-Félix, et partagea le reste de sa vie entre ses devoirs et la culture des lettres. On connaît de lui : I. Dogmata orthodoxa quæ exposucrunt SS. Apostoli; nunc primum è gr. codice Riccardiano eruta , lat. versa et notis illustrata gr. lat., Florence, 1768, in-8°. II. Istruzione pratica sopra i voti monastici, ibid., 1771, iu-12. III. Ars metrica seu de Gracorum prosodia tractatus; cum ad-

ditamentis, observationibus et regulis nunc primum latino carmine expositis ad usum studiosæ in græca poesi juventutis, Colle, 1782, in-4°. Cet ouvrage est divisé en trois parties. La première traite des éléments de la poésie grecque ; la seconde donne les règles nécessaires pour distingner la quantité dans les différents dialectes ; et la troisième, les figures et les licences poétiques. Au mérite d'un style clair , l'auteur . joint celui de l'exactitude; et les observations dont chaque livre est accompagné sont fort utiles pour aider à découvrir et corriger les fautes assez nombreuses que renferment les anciennes éditions des poètes grecs, même les plus estimées.

BECDELIEVRE (ANNE-CHRISTOPHE, marquis de), né en 1774, de l'une des premières familles de la Bretagne, était fils du premier président de la chambre des comptes de cette province, qui mourut le 7 mai 1792. Il émigra fort jeune, fit les premières campagnes de l'armée de Condé, et rentra en France à la fin de 1794, pour servir dans les armées royales de l'Ouest. Il fut bientôt fait major-général de celle qui occupait la rive droite de la Loire sous les ordres de Scépeaux, et donna en plusieurs occasioos des marques d'un courage dont il fut victime daos les derniers jours de juillet 1795. Il commandait nn corps de cavalerie sur la route de Paris, et il s'était porté seul à plus de cinquante pas en avant de sa troupe, lorsqu'il fut atteint, près d'Oudon, d'une balle qui lui traversa la poitrine. Il expira des suites de cette blessure, le 10 août suivant, dans le village de la Chaise, à trois lienes du château de la Seilleraye, résidence ordinaire de sa famille, et qu'habitait alors la marquise de Becdelièvre, sa mère, femme de beaucoup d'esprit, et qui jouissait d'une grande considération. Rien ne peut rendre la douleur de cette dame en apprenant la mort de son fils. Depuis co funeste évènement, sa santé ne fit que décliner, et, quelque temps après un voyage qu'elle fit à la citadelle de Besançon pour y voir sa fille, Mme de Bourmont, qui y était prisonnière avec son mari et qui devait le suivre à la Guyane, elle mourut à Paris, où elle venait encore solliciter pour ses enfants. M-p j.

BECHET (ANTOINE), naquit en 1640, à Clermont, Avant embrassé l'état ecclésiastique; il fut pourvu d'un canonicat du chapitre d'Uzes, et profita de ses loisirs pour se livrer à la culture des lettres. Il trouva dans la riche bibliothèque du marquis d'Aubaïs (V. ce nom, III. 1 ) tous les secours dont il avait besoin; et, d'après ses conseils, il écrivit l'histoire de Martinusius. Quoiqu'il fùt déjà vieux lorsqu'il publia cet ouvrage, il promettait, si le public encourageait ses efforts, d'employer le reste de sa vie à des travaux plus importants; mais il mourut à Uzes en 1722 (1), âgé de soixantetreize ans, ne laissant qu'une traduction française des Lettres de Busbecq à l'empereur Rodolphe II, son souverain. Elle a été publiée avec une vie de Busbecq dans la continuation des memoires du P. Desmolets, tom. XI, 2º partie. L'abbé de Foy ne l'a sans doute pas connne, puisqu'il n'en fait aucune mention dans la préface de la nouvelle version de ces Lettres. (Voy. Busneco, VI, 355). Bechet a dédié an prince Ragotzki l'Histoire du ministère du cardinal Martinu-

BEC sius, primat et régent du royaume de Hongrie, Paris, 1715, in-12. Elle est assez curieuse, mais mal écrite et surtout partiale (Vor. MAR-TINUSIUS, XXVII, 332). W-s.

BECHET (JEAN-BAPTISTE), historien de Salins, naquit près de cette ville, en 1759, au village de Cernans. Avant terminé ses études avec succès , il résolut d'embrasser l'état ecclésiastique; mais il ne tarda pas à sortir du séminaire pour entrer chez un commissaire à terrier. La suppression de toutes les redevances seigneuriales l'obligea bientôt à chercher un autre état que celui de feudiste, et il devint arpenteur. Toutefois l'habitude qu'il avait prise de lire les vieux titres ne lui fut point inutile, et plus tard elle décida son goût pour recherches historiques. Elu membre de la première administration du département du Jura, il en fut nommé secrétaire-général, place dans laquelle il montra beaucoup de zèle et une grande intelligence des affaires. Après la journée du 31 mai, il concourut à toutes les mesures prises pour organiser dans le Jura la résistance aux décrets de la convention : et il fut envoyé dans les départements de l'Ain et de Saone-et-Loire pour s'y concerter avec les amis de l'ordre sur les moyens d'arrêter les progrès de l'anarchie. On sait comment le parti de Robespierre parvint à faire échouer ces tentatives généreuses. Destitué avec tous ses collègues, Bechet fut arrêté quelque temps après et conduit dans la prison de Dole , d'où il fut transféré par l'ordre des représentants au fort Saint-André de Salius , qui portait alors le nom de fort Egalité (1). Un

Et non pas 1732, comme on le dit dans le Journal des Sevants, même année, oct., 587. Cette errour a passe dans la Table de Declaustre.

<sup>(1)</sup> A cette époque, l'arbre de la liberté était planté devant les portes des prisons, et il y avait dans celles de Paris, les corridors de la Libersé,

de ses amis de collège vint à bout de lui faire ouvrir la porte de sa prison; mais, informé que le conventionnel Prost (Voy. ce nom , au Supp. ) venait de lancer contre lui un nouveau mandat d'arrêt, il alla chercher un asile en Suisse, où il resta jusqu'à la chute de Robespierre. Après le 9 thermidor, il fut réintétégré dans sa place de sccrétaire-général ; et lors de la mise en activité de la constitution directoriale, il fut nommé commissaire du gonvernement près le tribunal de Poligny. A la création des préfectures, il fut fait secrétaire-général de celle du Jura. En 1816, il demanda sa retraite et vint habiter Besancon, où il devait trouver les secours dont il avait beboin pour terminer un grand ouvrage qui l'occupait depuis plusieurs années, mais auquel il n'a jamais mis la dernière maiu. L'académie de Besancon, qui le comptait au nombre de ses membres, Pélut son secrétaire; mais il ne tarda pas à résigner des fonctions que ses infirmités ne lui permettaient plus de remplir avec la même assiduité. Il mourut dans cette ville le 7 janvier 1830. Béchet était correspondant de la société des autiquaires de France, de l'académie de Dijon , etc. On lui doit : I. Notions faciles et indispensables sur les nouveaux poids et mesures, sur le calcul décimal, avec des tables de comparaison, Lons - le - Saulnier. 1801, in-12, II. Les Annuaires du Jura de 1803 à 1812, 8 vol. in-12 on in-8". III. Examen critique de la huitième Satire de Boileau . in-8°. Cet opuscule, dont l'auteur a retiré le plus qu'il lui a été possible tous les exemplaires, fut regardé dans le temps par ses compatriotes de l'Egalité, de la Fratemité, de Brutus, de Mutius Scérola , etc.

comme une insulte à Boileau; et ils crurent devoir prendre la défense du législateur du Parnasse dans différentes brochures (Voy. BRUAND, au Supp. ). IV. Fragments d'un ouvrage intitule : Jura ancien et moderne, in-8°. C'est tout ce qui a paru de cet ouvrage qui avait occupé l'auteur plus de vingt ans. V. Les Eloges de l'abbé Jacque (V. ce nom, au Supp.), et de M. Courtois de Pressigny, dans les recueils de l'académie de Besancon. VI. Recherches historiques sur la ville de Salins, Besançon, 1828, 2 vol. iu-12, fig. C'est un résumé très-exact de l'histoire de cette ville, qui doit être plus ancienue qu'on ne l'a supposé jusqu'ici, puisque les sources d'eau salée auxquelles elle doit son origine paraissent avoir été connues des Romains. A la tête du premier volume, on trouve une dissertation sur l'origine des Bourguignons, dans laquelle l'auteur cherche à prouver que ce peuple est le même que les Semnous. Cette opioion, avancée par l'abbé Guérin-du-Rocher, dans son Histoire véritable des temps fabuleux , est développée par Bechet , et accompagnée de preuves qui la rendent presque certaine. Parmiles pièces justificatives placées à la fin de l'ouvrage, on doit remarquer le prologne de la Dournoniade, tragédie de Jean Fleury, prêtre de Saint-Anatole de Salins, représentée dans cette ville en 1593. Le sujet de cette pièce, restée inédite, et dont on ne connaît plus que des fragments, est une victoire remportée cent ans auparavant par les Salinois sur un parti français, près du village de Dournon, dont la pièce a pris le nom. L'auteur de cet article a publié une Notice sur Bechet en 1831, in-8°, de 32 p. W-s.

BECHSTEIN (le docteur JEAN-MATHIEU), naturaliste allemand, naquit le 11 juillet 1757, à Waltershausen, dans le duché de Gotha, où son père exercait la double profession de marchand et d'armurier : mais, doué d'un esprit peu commun, il consacrait tous ses moments de loisir à la lecture des meilleurs livres. Amateur passionné de la chasse et observateur assidu de la nature, il avait acquis de lui-même des conuaissances assez étendues en botanique. Son fils hérita de son goût pour les sciences, et à l'âge de quinze ans, avant même qu'il entrât au gymnase de Gotha, il connaissait tous les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons, les insectes et les plantes, qui vivaient ou croissaient autour de sa demeure, dans un rayon de plusieurs lieues. Il avait, entre autres, découvert l'hermaphrodisme des limacons . et l'organe de leurs amours, dont le professeur d'histoire naturelle du gymnase ne se dontait pas encore. La, il apprit la nomenclature et la classification systématique des divers objets qu'embrasse la science. A vingt ans, étant entré à l'université d'Iéna, il fut obligé de céder à la volonté de son père et d'étudier la théologie; mais il sut concilier son penchant avec son devoir, et trouver du temps, non seulement pour explorer la campagne et les cabinets d'histoire naturelle, mais encore pour se faire initier dans les secrets de la physique et des mathématiques, et même dans ceux de la science et de l'administration forestières. Au moment d'accepter une cure qui lui était offerte, il fut appelé comme professeur d'histoire naturelle; de mathématiques et d'artillerie, dans l'institution qui venait d'être formée à Schepfeuthal; mais avant d'aller prendre possession de cette pla-

ce, il s'arrêta à Dessau pour y suivre des chasses célèbres dans toute l'Allemagne et en observer les méthodes ; et à Reckalin, pour y étudier au bord des lacs les oiseaux aquatiques et leurs mœurs. C'est là qu'il commença à écrire sur l'histoire naturelle. La publication de son premier ouvrage le mit bientôt en relation avec les chasseurs et les forestiers les plus fameux. Ne trouvant pas l'enseignement, donné jusqu'alors sur ces matières, assez fondé en principes, ni assez étendu, il entreprit de l'établir sur un plan eutièrement nouveau. Ce travail obtint l'approbation des hommes les plus éclairés, et servit de base à l'académie forestière, qui fut créce plus tard. Le succès des idées de Bechstein lui fit un devoir, en 1791, d'en offrir l'hommage à son gouvernement. Mais les circonstances politiques, et l'influence de quelques personnes puissautes à qui cette amélioration déplaisait, en empêchèrent l'adoption. Décidé alors à mettre lui-même ses vues en pratique, il acheta, avec le seconrs de son père, une terre libre près du lieu de sa naissance, et il v ouvrit son école. Les enfants de tous les agents forestiers des divers états germaniques y accoururent en foule, et bientôt après une société forestière, lice à cette institution, en angmenta l'influence et l'utilité. Il éprouva néarmoins des entraves : ce ne fut pas sans peine que les élèves obtinreut l'autorisation de se servir d'un fusil, et on ne put jamais affermer une chasse. Seulement le ministre permit quelquefois anx agents forestiers de la tolérer dans quelques parties de leurs districts, mais à des conditions qui rendaient cette faveur illusoire. Bechstein fut donc réduit à chercher un asile hors de sa patrie. Il le trouva, en 1800, auprès du duc régnant de Saxe-Meinungen, qui le nomma directeur de son académie forestière; membre de la chambre ducale et du grand collège des eaux et forêts. Le prince mit de plus à sa disposition, dans le voisinage. trente acres de belles forêts de diverses essences, une ménagerie et une faisanderie. Cet établissement exerça la plus salutaire iufluence sur les progrès de l'art. Plus de quatre cents élèves en sont sortis et ont répando dans toutes les parties de l'Allemagne les connaissances qu'ils avaient acquises par les leçons de Bechstein. Il ne rendit pas moins de services comme membre de la chambre forestière où il fut chargé de la classification et de l'évaluation des forêts, et où il fonda un système pratique, dont la perfection garantit la durée. Ses écrits fixèrent de bonne heure l'attention des savants, et la plupart des académies où l'on cultive les sciences naturelles se l'attachèrent. Passionné pour la chasse dans tout le cours de sa vie, il tirait encore jusque dans sa vieillesse nn coup defusil avec une extrême justesse. Le plus 1éger son d'un oiseau frappait de loin son oreille, et son coup-d'œil était le plus sûr instrument de mensuration. Marié au sortir de l'université, il eut neuf enfauts, mais ils mournrent en bas âge, à l'exception d'un seul qui s'est montré digne d'un tel père par le succès de ses premières études; mais à peine âgé de dix-neuf ans, cet enfant monrut en 1810; el cette perte, bientôt suivie de celle de sa mère, plongea Bechstein dans une profonde douleur qui abrégea ses jours. Il mourut l'année suivante. On a de lui vingt-cinq ouvrages, tous relatifs à l'histoire naturelle, aux diverses espèces de chasses et à l'administration des forêts. Les principaux sont : Getreue nbbitdingen, etc. (Représentation exacte d'objets d'histoire naturelle, avec des explications), Nuremberg 1996 et ann. suiv., 8 vol. in-8°, fig. H. Natur gaschichte, etc. (Histoire naturelle de l'Allemagne dans les trois règnes), Leipzig, 1991-1809, 4 vol. in-8°, fig. Z.

1809, 4 vol. in-8", fig. BECICHEMI (MARINO), savant philologue, que l'on a confondu quelquefois avec son compatriote Marino Barlesio (V. ce nom, III, 383) était ué vers 1468, à Scutari. Il parvint à s'échapper de cette ville qu'assiégeaient les Turcs , en 1477 ; ayant cu le bonheur de gagner Dolciguo, dans la Dalmatie, il y trouva des parents, dont il recut l'accueil le plus générenx, et qui l'envoyèrent faire ses études à Brescia. Il eut pour maitres Calphuruius (Voy. ce nom. VI. 568) et Gasp. Barzizzio (Voy. GAS-PARINO, XVI, 520), deux des plus habiles grammairiens du quinzième siècle, et sous leur direction, il fit des progrès rapides dans les lettres. Ses études terminées, il revint à Dolcigno, et s'y maria. Il n'avait pas vingt ans quand il fut mis à la tête de l'école de Raguse ; mais il montra dans cette place tant de zèle et de maturité qu'à son départ les magistrats lui donnèrent des marques honorables de satisfaction. En quittant Raguse , il entra comme secrétaire près de Melch. Trevisano, amiral en chef de la république de Venise; et il sut mériter sa confiance an point qu'avec l'agrément du sénat, Trevisano le chargea de denx missions à Naples et en France, dont il se tira très-habilement. L'est me dont il jonissait à Venise lui fit prendre la résolution de s'y fixer; et bientôt il ouvrit une école de littérature qui fut fréquentée par une fonle d'élèves. Ses succès dans la carrière

de l'enseignement éveillèrent l'envie; et un certain grammairien, nommé Raph. Regio, répandit contre lui les calomnies les plus atroces. Fatigué de souffrir les insultes de Regio, Becichemi convoqua dans une salle du couvent de Saint-Etienne les pernonnes les plus distinguées de Venise, et, en préseuce de son antagoniste, qu'il avait sommé de s'y rendre, repassant l'une après l'autre toutes ses allégations, il le convainquit d'imposture. Les nouvelles tracasseries que lui suscita son méprisable ennemi finirent par lui rendre le séjour de Venise insupportable. Il transporta son école à Padoue. J. Calphuruius, l'un de ses premiers maîtres, alors professeur à l'académie de cette ville, étaut mort peu de temps après, il pronunça son oraison funebre, et se mit sur les rangs pour lui succéder; mais il eut la mortification de se voir préférer cet indigne Regio, qui semblait s'acharner à traverser tous ses projets. Plusieurs villes s'empressèrent d'offrir des chaires à Becichemi. Le souvenir des heureuses années qu'il avait passées dans sa jeunesse à Brescia, le décida pour cette ville. Pendant seize ans qu'il y professa la littérature latine, il trouva le loisir de composer, sur plusieurs auteurs anciens, des commentaires qui ajouterent à sa réoutation. Enfin l'académie de Padoue lui fit offrir, en 1519, la chaire d'éloquence, qui avait été toute sa vie l'objet de son ambition. Il l'accepta avec empressement, et la remplit jusqu'à sa mort, arrivée en 1526. Les ouvrages de Becichemi sont fort rares; on ne se flatte pas d'en pouvoir donner la liste exacte et complète : I. Oratio qua Brixiano senatui gratias agit. - Prælectio in C. Plinium secundum. — Observationum collectanea in primum historiæ natu-

ralis librum, 1504, in-fol. Les bibliographes ne s'accordent pas sur le lieu de l'impression de ce volume, qui selon toute apparence, parut à Brescia (1). La partie intitulée : In C. Plinii prælectio, est précédée d'une dédicace datée de Brescia, 1503. Il en existe un exemplaire sur vélin à la bibliothèque du roi. Elle a été réimprimée avec les notes sur le premier livre de Pline, Paris, 1519. II. Panegyrieus principi Leonard. Lauredano. - Centuria epistolicarum quæstionum, 1504, in-fol. Ce volume a été réimprimé à Veuise, en 1506, in-fol., avec une seconde partie intitulée : Castigationes ad Apuleium, Victorinum et Ciceronis opus de oratore, etc. : nec non præceptiones de componenda epistola, funebrique et nuptiali oratione; de dialogo componendo et imitatione. III. Orationes tres. Venise, 1524, in-40. Le célèbre cardinal Quirini a recueilli les préfaces de Becichemi dans le Specimen de Brixiana litteratura, 1re partie. Voy. pour les détails les Dissertaz. Vossiane, d'Apostol. Zeno, II, 408-20, et la Bibliothèq. curieuse de Day. Clément, III, 21. W-s. BECK (JEAN, baron de), fut

BECK (Ja.x., haron de), fut d'abord berger, puis postillon, puis suddat au service d'E-pagne. Ayant passé par tous les grades militaires, il parvint l'al dignité de marcénal-géuéral-de-camp, et de gouverneur du duché de Lusembourg. A la bataille qui eut lieu devant Thioville, le y juin 1659, Jean de Beck, commandait l'avant-garde en qualité desergent-général de bataille. En 1641, il reprit la ville d'Aire dont le maréchal de la Meilleraye venait de s'em-

<sup>(1)</sup> Cette édition commencée à Brescia , par Ant. Moritus , en 1504, fut achevée à Padoue en 1506, par le même imprimeur.

parer. L'année suivante, le 26 mai, il se distingua à la bataille d'Honnecourt en Cambrésis, où les Français, accablés par le nombre, épronvérent une déroute complète. Au mois d'août 1648, le baron de Beck viut au blocus de Lens partager, avec l'archiduc Léopold, l'honneur et les fationes du commandement. Le 20 août, quand le prince de Condé se montra dans la plaine aux regards de l'armée espaguole, Jean de Beck, sans être déconcerté par cette manœuvre audacieuse et savante, partit avec les Croates et toute la cavalerie lorraine, la meilleure qu'il 7 eut au service de l'Espagne, et franchit l'espace qui le séparait des Français. A la voix de Condé, les gendarmes font halte : Beck tombe sur l'arrièregarde qui est enveloppée, enfoncée, massacrée. La gendarmerie qui donne ensuite épronye d'abord un grand échec; mais bientôt la valeur et l'habileté du grand Condé réparèrent le désordre. Beck fit vaiuement tout ce qu'on devait attendre d'un capitaine aussi brave qu'expérimenté. Témoin de la fuite de ses troupes, il fut pris, percé de conps, et transporté à Arras, où peu de temps après il monrut de désespoir, n'ayant pas voulu permettre que l'on pansat ses plaies. Elevé a un haut degré de fortune, il ne se méconnnt jamais et n'abusa point de sa position. Walstein, lors de sa conspiration contre l'empereur Ferdinand, essava en vain d'attacher le baron de Beck à ce complot. La vertu du général résista à tous les movens de séduction. Le corps de Jean de Beck fut transporté à Luxembourg et inhumé dans l'église des Récollets.

BECK (CHRÉTIEN-DANIEL), né le 22 janvier 1759, à Leipzig, était le fils d'un courtier de finances, Sa

première éducation fut très-soignée. Irmisch, le premier de ses maîtres, l'emmena dans les paroisses de Gross-Portha et de Wildenborn (près Zeitz) qu'il habita successivement ; Beck y resta de 1768 à 1771. Il en sortit pour aller à Leipzig , où bientôt ses professeurs, et particulièrement l'illustre philologne Fischer, le remarquerent. A douze ans, il avait déia une connaissance satisfaisante des langues latine, grecque, hébraïque : a seize, il publia des observations critiques (Specimen obs. criticarum, etc.) sur l'Hippolyte d'Euripide. C'est aussi à Leipzig qu'il suivit les cours académiques. Ses vues alors se développèrent, et il embrassa dans ses plans d'études tout ce qui était relatif à la philologie, à la théologie et à l'histoire. La bibliographie n'était pas moins de sa part l'objet d'une attention particulière ; et, fort jeune encore, il sut apprécier l'importance de tette science et y acquérir des connaissances étendues. Il dut ses progrès dans toutes les branches d'études moins aux cours académiques, qu'il suivait pourtant avec assiduité, qu'à ses travaux particuliers. Sa robuste constitution lui permettait de vaquer presque sans interruption à ses études. D'autre part, sa position pécuniaire lui faisait une loi de s'occuper sans relâche. Grâce à une sage économie, et grace à quelques travaux typographico-littéraires qui lui furent confiés, il subvint à tous ses besoins, et forma le premier noyau de la belle bibliothèque qu'il ne cessa d'augmenter dans la suite, et qui, lors de sa mort, se montait à vingt-quatre mille volumes. En 1778, il fut chargé de l'impression de l'Euripide de Barnes. La même année, il obtint le grade de maître ; et, en 1770, la permission de faire des lectures à l'université. Son traité De lege regia, publié en 1780, indiquait une connaissance tellement approfondie de l'ancien droit romain que Heyne, dans la persoasion où il était que Beck s'était livré spécialement à l'étude de la jurisprudence, lui fit proposer une chaire extraordinaire pour l'enseignement, à Gættingue, de l'ancien droit romain et de son histoire. Beck refusa. En 1782, il fut nommé professeur extraordinaire des langues grecque et latine à Leipzig, et trois ans après il obtint la chaire ordinaire. Pendant cet intervalle, il lui était venu de nouvelles offres de Gœttingue : on l'anpelait à la chaire de philosophie comme professeur ordinaire et en qualité de professeur extraordinaire à celle de théologie. La position de Beck était assnrée. Il put dès-lors se vouer en liberté aux travaux de l'érudition. Un nombre très-considérable d'ouvrages dépose de l'activité littéraire qu'il ne cessa de déployer. Mais le grand mérite de Beck est moins peut-être dans ces ouvrages même que dans l'influence de leur auteur sur les travaux contemporains. Ses lecons sur l'exégèse, sur l'histoire coclésiastique, sur celle do dogme, sur l'herméneutique sacrée onvrireut un champ plus vaste à l'intelligence. C'est lui qui, avec Ernesti et Moros coutribua le plus à donner un esprit libre à la théologie, dans l'école de Leipzig, et à populariser les vues élevées. Distingué par la connaissance approfondie des sources où il faut puiser les éléments de l'histoire, il fit sentir mieux que ses prédécesseurs la nécessité de ramener ces sources à leur pureté originelle, l'utilité de la philologie qui les commente et en détermine le véritable sens. l'importance de la critique qui les analyse, les apprécie et en dicte l'emploi. Suivant de près et appliquant aux faits de l'histoire les hautes doctrines philosophiques que Kant avait mises en mouvement, il arriva bientôt à l'idée de l'histoire universelle; et, sans s'élever encore au principe du geure homain pris comme un grand être collectif, il prépara la voie à ce principe par ses leçons et par ses mannels. Ces derniers, justement estimés, sont consultés avec fruit. Ses lectures archéologiques, ses principes fondamentaux d'archéologie contribuèrent de même anx progrès do la science. Toutefois c'est à la philologie que s'attachèrent tonjonrs ses préférences. Les connaissances immenses qu'il avait sur tont ce qui se rapporte aux langues et aux littératures de l'antiquité, rendaient ses lecons sur ce sujet on ne pent plus intéressantes et fructueuses; et la renommée de son cours, en s'étendant d'un bout de l'Allemagne à l'autre, attirait un grand nombre d'étudiants à Leipzig. Non moins zélé pour la propagation des connaissances qu'empressé de les acquérir lui-même, il dirigea son attention vers les moyens de sormer des philologues et des maîtres, et fonda, en 1785, la société philologique où deux fois semaine des jennes gens s'exercaient sons sa direction à traiter des objets scientifiques. Cette société devint en 1809 une institution officielle, et prit le titre de séminaire philologique. De la sortirent les Tillman, les .Ilgen , les Schott , les Klotz , les Eichstædt, les Stalbaum. La prédilection de Beck pour les anciens ne l'empêchait pas d'être parfaitement au courant de la littérature moderne. Anssi fut-il à Leipzig le premier éditeur defeuilles d'annonces de la librairie. Bientôt son plan et le cercle de ses relations s'agrandirent. En 1789,

après avoir, pendant sept ans, publié mensuellement son Bulletin des ouvrages nouveaux (Verzeichnissneuer Bücher), il fut rédactenr des Nouvelles annonces scientifiques de Leipzig. Plus tard celles-ci, changeant de sorme et de nom, devinrent la Gazette bibliographique de Leipzig (Leipziger literaturzeitung); il en fut le rédacteur en chef. Enfin . en 1810, lorsque la Gazette bibliographique cessa d'exister, il entreprit l'immense recneil connu sous le nom de Répertoire général de bibliographie moderne, allemande et étrangère. Ce vaste magasin bibliographique n'a de pareil dans aucune langue. Il est vrai que Leipzig est la ville du monde la mienx placée pour offrir à qui s'occupe d'nn semblable travail les moyens de rassembler les innombrables docoments qui doivent en être la base. Toutefois on ne peut qu'être épouvanté en apercevant la multiplicité des détails qu'entraîne une telle publication, détails qui nécessitent d'une part, un grand nombre de collaborateurs et de l'antre, chez celui qui dirige l'entreprise, un coup-d'ail puissant et sur, nne patience infatigable, un ordre extrême ponr éviter soit les lacunes . soit les doubles emplois. Cependant les instants de Beck étaient en partie ravis à la science par des occupations qui n'y tenaient que de loin, ou qui même y étaient totalement étrangéres. Huit fois vice-chancelier, dixsept fois doyen, douze fois recteur de l'université de Leipzig , il joignit aux travaux administratifs attachés à des fonctions que lni déférait, soit le choix de ses collègues, soit le roulement normal descharges dans le corps académique, l'intendance de la bibliothèque de l'université, celle du séminaire philologique, l'inspection

sur les employés salariés (stipendiaten ), la préfecture des villages universitaires, la direction de l'institut des sonrds-muets, etc. Plus tard (1819, etc.), il fut chargé de la censure des journaux et recueils périodiques politiques, ainsi que des brochures. Un grand nombre de voyagenra et de nationaux le recherchaient et lui rendaient visite. De plus, il s'était fait une loi de ne jamais laisser nne lettre sans réponse, et il en recevait beaucoup. Beck avait eu la douleur de perdre en 1813 le plus jeune de ses deux fils qui était médecin en chef dans un hôpital militaire. En 1819 il céda sa chaire de langues latine et grecque à Spohn, pour prendre celle d'histoire; mais il ne la garda que jusqu'à la mort de Spohn, qui eut lieu six ans après. Beck, mourut le 13 déc. 1832. des suites d'un refroidissement qu'il ressentit à l'église en assistant à la fête de la constitution (4 sept. ). C'était la première fois qu'il éprouvait une maladie sériense : il sembla d'abord reprendre un peu de force : mais bientôt une nonvelle imprudence fit reparaître les symptômes du premier malaise et lui-même reconnut qu'il était frappé mortellement. Beck élait alors dans la soixante-seizième année de son âge, et la cinquanteunième de son professorat. Il était membre de l'académie des sciences de Mnnich, de la société des Volsques de Velletri, etc., etc. Le roi de Saxe l'avait nommé conseiller d'état et l'avait décoré de la croix du mérite civil. Parmi ses ouvrages qui ne peuvent être tous indiqués ici, et dont au reste on trouve nne liste presque complète dans le Neuer Nekrol. der Deutschen, ann. 1832, II, 817, etc., nous remarquerons : I. Diverses traductions qui ont eu de

l'importance pour l'enseignement public. Ce sont 1º l'Histoire des progrès et de la chute de la république romaine, de l'anglais de Ferguson, 1783-87, 3 v.; 2° l'Histoire des Grecs, de l'Anglais de Goldsmith, 1792-93, 2 v., 2° éd., 1806, etc.; 3º le Tableau de l'empire ottoman de Mouradgea d'Osson, du franc., 1788 - 93, 3 vol. II. Plusieurs éditions excellentes : 1º Pindare avec les scholies, etc., 1792-95, 2 v.; 2º Enripide, 1er vol. , Konigsberg et Leipz. , 1702; 3º les cinq livres des Doctrines des philosophes, par Plutarque, 1785-87; 4º l'Histoire amoureuse de Chéréas et de Calliroé, par Chariton, 1782; 5º les Argonautiques d'Apollonius de Rhodes , 1795 ; 6º les Eglogues de Calpurnins; 7º Aristophane : l'édition se compose de huit volumes, dont, les deux premiers comprennent le texte d'Invernizzi : les six antres contiennent les commentaires de Beck et de Dindorf. On doit joindre à ces ouvrages philologiques le troisième volume par lequel il termina l'Euripide de Barnes, 1788, et les denx volumes qu'il ajouta au Thucydide de Bauer. III. Les manuels principanx qui ont déjà été indiqués et qui sont 1° les Eléments ou principes fondamentaux d'archéologie ; 2º l'Introduction à l'histoire universelle du monde et des peuples, 1787-1807, 4 v. (les deux derniers tomes ont parnaussisous le titre de Manuel de l'Histoire universelle du moyen âge et des temps modernes). IV. Le Répertoire bibliographique : commencé en 1819, il fut conduit régulièrement jusqu'à la mort de Beck. Il en paraissait annuellement vingt-quatre livraisons. Les autres écrits de Beck consistent surtout en discours, notices lettres, dissertations et en ce qu'on nomme en style académique d'Allemagne programmata. Cent-ci montent au nombre de près de suixante : ils sont en latin. Plusieurs d'entre enx sont d'une haute importance. Tels sont 1° Epicrisis quæstionum de historiæ romanæ antiquissimis fontibus et veritate, 1812; 2º P. in quo mutationis civitatum veterum în regna causæ et eventus narrantur: 3º De judicio artis historicæ classicor. scriptor., 1805; 4º Examen artis et rationis hist. veterum in judicand. ingeniis et moribus, 1806; 50 Jud. artishistoricor. vet. in causis et event. bellor. exponendis, 1809; 6º Historicor, vetjudicandi de rebus post bella institutis ars illustrata, 1813;7° Artis latine scribendi præcepta, 1801. Beck donna à la fois le précepte et l'exemple. Р---от.

BECKE (JEAN-CHARLES von der), jurisconsulte, né à Iserlohn en 1750. était membre de la société de inrisprudence de Gættingen lorsqu'il fut appelé en 1782 à faire partie de la régence de Gotha. Joignant au talent de la parole une grande facilité dans le travail , nn esprit juste , nne probité à toute épreuve , il mérita la confiance de son souverain, qui le chargea de travaux importants et de plusieurs missions à l'étranger. Sous le duc Auguste (1822), il fut nommé chef de la régence en remplacement du chancelier, et quelques années après, appelé au ministère secret en conservant les fonctions de chancelier. Becke se démit de cette dernière charge en 1823, pour se livrer entièrement aux affaires du ministère et à la direction de la société des veuves. Il remplit ces deux emplois tant que dura le gouvernement du duc Ferdinand IV, et pendant l'administration combinée du pays de Gotha-Altembourg, sous le duc de Cobourg Meiniogen et Hildbourghausen. Unissant aux connaissances d'un homme d'état le talent des vers, il a fait imprime un recueil de poésies qui sont estimées. Becke mourut le 21

août 1830. BECKER (GUILLAUME-GOTT-LIEB), l'un des archéologues les plus distingués de l'Allemagne, naquit le 4 novembre 1753, à Oberkallenberg (district de Schenburg en Saxe), étudia dans l'université de Leipzig, de 1773 à 1776, et se livra de bonne beure à l'étude de l'antiquité. C'est pendant ce temps qu'il s'annonça par ses Lettres à Elise et ses Epstres à un jardinier , qui eurent du succès. Il publia ensuite un écrit sur le Costume dans les monuments, et traduisit le Traité du costume, par Bardon. En 1777 il alla occuper une chaire à l'iostitut philantropique de Dessau. Il passa en 1778 à Bâle. La, ses liaisons avec Mecheln acheverent de développer son goût pour les gravores, et de l'initier à la connaissaoce des œuvres des grands maîtres. Il parcourut ensuite la Suisse. la France et la Haute-Italie. Ces voyages en lui procuraut la connaissance du marquis de Girardin, l'engagèrent à traduire en allemand sa Composition des paysages, ou Moyens d'embellir la nature près des habitations. Les graods ouvrages et les dessins satiriques de Hol-bein avaient prodigieusement occupé Becker à Pâle. Il en résulta une nouvelle édition de l'Eloge de la folie d'Erasme, accompagnée d'une traduction allemande par Becker, avec les gravures représentant les dessins à la plume d'Holbein. Revenu en Allemague, Becker fut successivement nommé professeur de morale et d'histoire à l'académie des chevaliers de Dresde (1782-1795), conservateur de la galerie des monuments antiques et du cabinet des médailles de la même ville en remplacement de Wacker, et enfin conseiller de la cour électorale de Saxe. Très-peu occupé par tous ces emplois, Becker eut une existence très-brillante, avec le loisir, non senlement de faire un nouveau voyage en Italie en 1784, mais encore de composer ou d'éditer un assez grand nombre d'ouvrages. Son Almanach du plaisir social, qu'il fonda en 1794 et qui parut jusqu'en 1815 . contient beaucoup de récits agréables. Son Almanach pour les amis de l'horticulture (1795-1800) a aussi trouvé des lecteurs ; ses Constructions horticulturales et rurales sont remplies de descriptions charmantes, et respirent en quelque sorte le parfum de la campagne. Becker consacra un écrit particulier à montrer comment la vallée de Plauen pourrait, par l'application judicieuse de l'art, être transformée en un immense jardin naturel. Mais l'ouvrage par lequel il a le mieux mérité du public de toutes les classes est son Augusteum, ou description des monuments antiques qui se trouvent à Dresde : composé de treize cahiers de texte et de cent cinquante - quatre planches gravées, Dresde et Leipzig, 1805 à 1812, 3 vol. in-folio. C'est un des plus beaux monuments de la science archéologique. Il y a des exemplaires avec texte français. Becker recut à l'époque de sa publication les éloges de tous les savants, et plus particulièrement des célèbres Heyne et d'Ansse de Villoison. « On y remar-« que , dit ce dernier , des explica-« lions neuves, ingénieuses, savana tes, bien écrites, et qui jettent

a beaucoup de lumières sur l'histoire « do l'art, sur la mythologie, sur « l'antiquité égyptienne et grecque. » L'Augusteum publié d'abord en allemand le fut ensuite en français. Becker se proposait encore de faire connaître les trésors numismatiques de la galerie de Dresde, et il avait déjà reproduit, avec une exactitude qui surpassait tout ce que l'on avait vu jusque la, deux cents médailles rares du moyen age (in-4°, avec explications historiques), lorsqu'il mournt à Dresde, dans le mois de juillet 1813. On tronve noe notice sur sa vie, par Hasse, daos l'Almanach du plaisir social, ann. 1815.

BECKER (PHILIPPE-JACOB), peintre badois, naquit à Pforzheim, le 15 juillet 1759. Jeune encore il mortra de graodes dispositions pour son art, et lui sacrifia les sciences dans lesquelles il avait déjà fait des progrès remarquables. En 1776 il alla visiter l'Italie et il y resta pendant sept ans, travaillant sous la direction de A .- R. Meny, professeur distingué. Riche des connaissances qu'il avait acquises, il retourna dans sa patrie où les arts avaient trouvé une protectrice éclairée en la personne de la margrave, épouse de Charles-Frédéric (Voy. BADE, dans ce vol. pag. 29). En 1784, il entra an service de son souverain comme peintre de la cour, devint plus tard directeur de la galerie de tableaux, et fut chargé d'enseigner le dessin aux enfants de la famille ducale. L'iotérêt que ses augustes élèves, montés sur différents trônes de l'Europe, ne cessèreat de lui porter, fut poor lui uu souvenir de bonheur jusqu'à la sin de sa carrière. Becker forma un grand nombre d'autres élèves parmi lesquels on cite particulièrement Fédor Iwanowitsch, Sophie Reinhard, etc. II

n'avait adopté aucon genre particulier : le pavsage , le portrait , et les animaux, il reproduisait tout avec la même facilité. Ses ouvrages se distinguent par le coloris et l'agrément des formes. On loi doit plusieurs excellents portraits en pied de Charles-Frédéric et du duc d'Anhalt-Dessau, enfin les portraits de J.-G. Schlosser. de Stilling, de J.-G. Jacobi, etc. Une graude partie de la galerie de Carlsrube est décorée de ses dessins et de plusieurs de ses études. Sa famille en conserve encore uo grand nombre. Son Album d'esquisses mérite surtout d'être cité. Il est à regretter que Becker ait aussi peu écrit sur son art: cependant on a trouvé après sa mort quelques manuscrits et des fragments d'un journal sur la peinture. Sa correspondance avec plusieurs artistes mériterait d'être publiéc. Il mourut le 13 août 1820.

BECKWITH (George), général anglais, né en 1753, était le deuxième fils d'un major-général qui commandait un régiment à la bataille de Minden et la brigade de grenadiers et de highlanders pendant la guerre de sept ans. Il entra dans la carrière des armes en 1771, en qualité d'enseigne dans le 37° régiment d'infanterie. Lieutenant en 1775, il s'embarqua ponr l'Amérique du Nord, fut bientôt promu au grade d'adjudant d'un bataillon de grenadiers, et servit dans l'infructueose expédition dirigée contre Charlestown. Le corps de la Caroline du Sod ayant joint le général Howe et le corps d'armée à l'île des Etats près de New - York , Beckwith prit part avec ses grenadiers au combat de Brooklyn près de Long-Island (27 septembre), à l'action qui eut lieu lors da débarquement daos l'île de New-York, à l'affaire de Whites-Plains, et à l'attaque des hauteurs

442 du fort Knyphansen. Peu après il fut embarqué ponr Rhode-Island avec le corps que l'on y détachait, en quartier d'hiver. L'année snivante, il rejoignit le corps d'armée dans le New-Jersey, où il demeura jnsqu'à l'onverture de la campagne; il s'embarqua pour la Pensylvanie, se tronva aux batailles de Brandywine et de Germantown, et revint en 1778 à Philadelphie, avec le grade de capitaine. Il fut ensuite choisi pour aide-de camp par le général Knyphausen, qui commandait les troupes bessoises. C'est avec ce double tître qu'il prit part à la bataille de Monmouth dans le New-Jersey. Il passa l'hiver de cette année à New-York, près du général Knyphausen, que Clinton y laissait, tandis qu'il se dirigeait sur Charlestown, et il seconda le premier dans sa résistance aux tentatives dirigées par Washington sur l'île des Etats. En septembre 1781, il fut détaché par Clinton ponr accompagner Arnold à l'attaque de New-London ; il y contribua puissamment à la prise du fort Griswold qui fut emporté d'assaut. Le 30 novembre il recut le brevet de major. Lorsque Knyphansen résigna le commandement des troupes hessoises, Beckwith passa sous les ordres de lord Dorchester qui le garda comme aide-de-camp et lui confia les arrangements faits avec Washington pour l'évacuation des colonies par la Grande-Bretagne, dans l'automne de 1783. Il ne quitta le territoire anglo-américain que lorsque cette évacuation fut complète et ne s'embarqua qu'avec l'arrièregarde. En 1786 il accompagna encore lord Dorchester au Canada en qualité d'aide-de-camp. Son esprit décisif et la connaissance qu'il avait de l'Amérique Septentrionale le rendirent très-utile sous le double rapport

diplomatique et militaire; et de 1787 à 1791, époque de l'arrivée du premier plénipotentiaire britannique résidant aux Etats-Unis , il fut employé dans plusieurs missions importantes et confidentielles. Ses services et son ancienneté lui valurent pendant cette période le grade de lientenant-colonel, qu'il échangea trois ans plus tard (1793) contre celui d'adjudant-général des milices anglaises dans l'Amérique du Nord, et en 1795 contre celui de colonel des mêmes troupes. L'année suivante il quitta l'Amérique anglaise avec son patron lord Dorchester, qui le recommanda aux ministres et le fit nommer gouverneur de l'île Bermude en avril 1793, et quatorze mois plus tard major - général. La paix d'Amiens le fit revenir en Angleterre, au printemps de 1803. La, comme tous les fonctionnaires supérieurs des colonies , il fut interrogé sur l'état de l'Amérique coloniale; et. comme tous, il recut des instructions en rapport avec les nouveaux évènements qui se préparaient pour l'Europe et pour le monde. Si l'Europe était pour Napoléon un théâtre de gloire. les autres parties du monde devaient être pour l'Angleterre une mine de richesses. Beckwith, dès le commencement des hostilités, pendant l'été de 1803, fut placé dans la juilice des districts de l'Est sous les ordres du général sir James Craigh; puis dans l'automne de 1804 il alla commander la milice des îles du Vent et sous le Vent, avec le titre de gonverneur de Saint-Vincent, arriva aux Barbades en mars 1805 à la tête de trois régiments, et commanda par intérim toutes les forces britanniques de ces parages après la mort de sir William Meath, et jusqu'à l'arrivée de son successeur le lieutenant-général Bowyer (mars 1806). Lui-même il recut, le 30 octob. de la même année, le grade de lientenant-général avec le commandement en second de la milice, et enfin, après la retraite de Bowyer, il fut nommé commandant en chef des forces militaires dans les îles du Vent et sous le Vent, ainsi que dans les provinces continentales de l'Amérique du Sud. Dans l'armée régulière, Beckwith, après avoir tenu vingt-neuf ans le rang de capitaine dans le 37°, n'était pas encore colonel. C'était alors l'époque la plus brillante de Bonaparte ; à peine un léger échec avait-il troublé le cours de ses prospérités. A cette époque, tandis que tout souriait an conquérant, Beckwith a la tête de dix mille hommes partit de la baie de Carlisle le 28 jany. 1800, fit voile vers la Martinique, débarqua le 30 dans cette île défendue par le général Villaret. Le commodore Cockbarn, le contre-amiral Alexandre Cochrane secondaient ses opérations. Son armée était partagée en deux corps sons les généraux Prévost et Maitland. Malgré les pluies continuelles toutes les désenses importantes de l'île, à l'exception de Fort-Royal, étaient occupées par les Anglais le 11, et dès lors commença le siège de la ville. Le 19, quatorze canons, vingt-huit mortiers et obusiers battaient la place; et le 20 le général Villaret offrit de rendre le fort, movennant que ses troupes seraient transportées en France, sans toutefois s'engager à ne point servir contre l'Angleterre. Beckwith tint ferme contre cette restriction, et le hombardement, la canonnade continuèrent, jusqu'à ce que trois drapeaux blancs enrent annoncé que les conditions étaient acceptées. Ainsi vingt - cinq jours suffirent pour opérer la conquête de la plus impor-

tante possession des Français en Amérique. Les deux chambres votèrent des remerciments à Beckwith: le roi le nomma chevalier du Bain (1er mai), et le 31 août suivant il le mit comme colonel de troupes de ligne à la tête du 2° régiment des Indes Orientales. Encouragé par ce premier succès, Beckwith, conformément aux ordres nouveaux qu'il avait recus des lords de l'amiranté , partit le 2 novembre de la Martinique, arriva le 22 à l'île Dominique, où les préparatifs, retardés par des vents contraires, le retinrent quarantehuit beures , jeta l'ancre les 26 et 27 en vue des Saintes et de la Grande Terre. Le débarquement eut lieu sans obstacle de la part des Francais. L'armée anglaise, partagée en deux divisions, s'avança en bon ordre; quelques démonstrations semblérent indiquer que l'on se disposait à défendre les hauteurs de Dolet : mais bientôt elles furent évacuées et le matériel militaire resta aux maios des Anglais. Cependant les Français, s'étant repliés derrière le pont de Nozière, se trouvèrent couverts par la rivière Noire qui coule sous le pont, et ils étendirent leur gauche dans les montagnes de manière à rendre leur ligne inattaquable. Beckwith les fit tourner en passant la rivière Noire pendant la nnit; et, après quelques autres manœuvres , il força le gouverueur à signer, le 6 janvier 1810, une capitulation qui donna la Gnadeloupe aux Anglais, et qui renvoya les Français sur le continent avec promesse de ne pas servir de denx anscontre l'Angleterre. Avec la nouvelle de ces évènements, Beckwith envoya en Angleterre nne portion du bagage, et surtout les aigles captives dont la vue plaisait tant aux ennemis de l'empire français.

Beckwith, après des succès qui ne lui laissaient militairement plus rien à faire, retourna aux Barhades et ne s'occupa plus que de l'administration des pays qui lui étaient confiés. Les commercants des îles soumises à son gouvernement lui durent plusieurs mesures propres à garantir la prospérité de leurs relations. L'application infatigable avec laquelle il vaquait à tous les devoirs de sa charge compromit sa santé assez gravement pour qu'il sollicitât son rappel. A son départ, en juiu 1814, la législature des Barbades lui vota, comme témoignage de sa gratitude, un service d'argent. « Voilà , leur dit Beckwith, lorsqu'on lui parla de cette mesure, le seul bill pour lequel la législature des Barbades sollicitera mon approbation sans que je le sanctionne. » On devine qu'il n'y perdit rien. Son successeur appronva la détermination de la chambre législative, et Beckwith recut le service à Londres. Il était du prix de soixante-quinze mille francs. En oct. 1816, il accepta le commandement des forces britanniques en Irlande, et fut élevé au rang de général dans l'armée permanente. Les évènements de l'Irlande, pendant les quatre ans qu'il y fut à la tête de la force armée , n'offrent rien de remarquable. Il revint en Angleterre, en mars 1820. Depuis ce temps sa santé ne cessa de décliner: et il mourut le 20 mars 1823 à Londres. Plusieurs personnes anraient voulu que son corps fût déposé dans l'abbaye de Westminster; mais, d'après son væn formellement exprimé, il fut enterré dans le cimetière de Mary-le Bone. Р--от.

BECLARD (Pierre Augus-71N), anatomiste et chirurgien, naquit à Augers, en 1785, de parents peu aisés, qui ne lui donnèrent d'au-

tre éducation que celle qui convient à nn petit marchand destiné à tenir un obsenr comptoir. Mais, entraîné vers l'étude par un penchant irresistible, Béclard dévorait tous les livres qu'il rencontrait, et négligeait fréquemment les devoirs du magasin pour aller puiser quelque instruction à l'école centrale et à la bibliothèque de la ville. Se sentant une vocation décidée pour la médecine, il étudia cette science avec ardeur, pendant quatre années , à l'école secondaire d'Angers, ce qui ne l'empêcha pas d'apprendre du chapelain de l'hôpital un peu de latin et de philosophie scholastique. Arrivé à Paris en 1808, il ne tarda pas à montrer une grande supériorité sur ses condisciples. Après avoir été élève interne dans les hôpitaux et avoir remporté plusieurs prix à l'école pratique, il se fit recevoir docteur en chirurgie, et devint successivement prosecteur de la faculté, chef des travaux aratomiques, chirurgien en chef de l'hopital de la Pitié, et eufin, en 1818, professeur à l'école de médecine de Paris. Ce dernier titre, loin de modérer son ardeur pour la science, sembla l'exalter davantage, et c'est peut-être à des travanx excessifs de cabinet et d'amphithéatre qu'il dut une mort prématurée, arrivée le 16 mars 1825, à la suite d'un érysipèle à la face, compliquée de délire et d'inflammation cérébrale. Cette perle fut vivement sentie par la faculté, par ses nombreux élèves et par l'académie royale de médecine, dont Béclard était membre titulaire. Doué d'une grande mémoire , d'une érodition étendue et d'une élocution facile, il joignait encore à ces qualités esseutielles la clarté et la méthode. On lui reproche, dans ses commentaires sur Bichat, d'avoir été trop souvent en

opposition avec ce grand physiologiste, et ce reproche paraît d'autant plus grave que Béclard ne s'est rendu lui-même recommandable par aucune déconverte, par aucun apercu neuf et fondamental. Mais ici il faut s'en prendre plutôt aux progrès d'une science toute expérimentale qu'à l'injuste critique da commentateur, qui au contraire ne cesse de témoigner en tontes circonstances les plus grands ménagements pour son modèle. Voici la liste de ses écrits : I. Dans le Bulletin de la faculté de médecine de Paris et de la société établie dans son sein, tome 3°, 1812 et 1813, Description anatomique d'un fœtus né avec une hernie trèsvolumineuse du cerveau par suite d'hydrocéphale, et conformation singulière des os de la face :-Notice descriptive d'un fætus né avec des vices très-singuliers de conformation et en particulier avec une adhérence du cœur à la voûte palatine :-- Réflexions sur la nécrose et sur le cal : - Examen de cette question : La courbure latérale du rachis dépend-elle du voisinage de l'aurte? - Recherches qui semblent prouver que le fœtus respire l'eau contenue dans l'amnios . - En société avec Legallois, même volume, Expériences faites pour déterminer quelssont les organes qui entrent en action dans le vomissement. - Dans le tome 4" dn même recueil, 1814 et 1815, Mémoire sur les acéphales, première partie. - Dans le tome 5°, 18:6 et 1817, avec M. Jules Cloquet . Cas d'anatomie pathologique, au nombre de dix pièces: -Note sur une naine de l'age de sept ans, ayant à peu près les proportions d'un enfant naissant : - Mémoire sur les fœtus acéphales , se-

conde partie, avec onze planches gravées. II. Dans le Journal de médecine de Leroux, tome 37, Note sur une transposition générale des viscères. III. Dans les Mémoires de la société médicale d'émulation, tome 8. Recherches et expériences sur les blessures des artères, première partie; la seconde n'a point été termince. IV. Il a traduit de l'anglais avec M. Jules Cloquet le Traité des hernies de Lawrence, Paris 1818. in-8°. V. Il a publié aussi, sous le titre d'Anatonie pathologique, ledernier cours de Xavier Bichat sur cette partie de la science, Paris, 1825, in 8°. VI. C'est un travail intéressant de Béclard, que les additions faites à l'Anatomie générale de Bichat, dont il publia une nouvelle édition en 1821, 4 vol. in-8°, où se trouvent comprises plus de trois cents pages d'additions de Béclard , lesquelles roulent sur les éléments anatomiques, sur les systèmes cellulaire, nerveux, vasculaire à sang rouge et à sang noir, ainsi que sur les systèmes capillaire, exhalant, absorbant, osseux, cartilagineux, fibreux, musculaire, mnqueux, synovial, glanduleux, dermoïde, pileux, etc. Ce qui caractérise ces divers suppléments de Béclard, qui ont été réunis en un vol. in-8°, Paris, 1821, c'est une érudition choisie, c'est la relation de faits nouveaux observés depuis la mort de Bichat, et leur application au perfectionnement de l'anatomie tant normale que pathologique. VII. Eléments d'anatomie générale, in-8° de 800 pages, Paris, 1823; 20 édit., 1826 : c'est l'onvrage le plus important de Béclard, à qui l'on doit, en outre, de nombrenx rapports faits à la société de la faculté et à l'académie royale de médecine, ainsi qu'une grande quantité d'articles d'autonie, insérés dans les doute premiers volumes du Dictionnaire de médecine (en 21 vol. in-8°). D'où il est permis de conclure que, si un homme aussi laborieux est poussé plus lois sa carrière, la science lai aurait élé rederable de travaux plus étendus et non moins utiles. R-n-x.

BEDOYERE (le comte DE LA). Voy. LABÉDOYÈRE, au Supp. BEDREDDYN - LOULOU ( ABOUL-FADHAYEL), roi de Moussoul, était turc d'origine, et fut d'abord esclave des Atabeks de Moussoul (Voy. ZENGHY, LII, 219). Sous le règne de Noureddyn Arslan-Chah Ier, l'un d'eux, il parvint par ses talents et surtoul par sa souplesse à l'emploi de hadjeb, dont les fonctions avaient quelques rapports avec celles de nos auciens maires du palais. Ce prince le désigna au lit de mort pour ministre, a son fils, Azzeddyn Masond II, qui lui succéda en 607 (1211). Loulou gouverna sagement l'état, qu'il fit jouir d'une paix profonde jusqu'à la mort de Masoud, arrivée en 615 (1218). Avec lui s'éteignit la puissance des Atabeks : il ne laissait que deux enfants en bas age, dont il confia la tutelle à Bedreddyu Loulou, qui fit reconnaître pour roi l'ainé, Nonreddyn Arslan-Chah II, âgé de dix ans. Comme ce prince était d'une faible santé, son oncle Emad-eddyn Zenghy crut pouvoir s'emparer du trôue; mais l'habile régent fit échouer ses projets. Cependant espérant que les armes le serviraicut mieux que l'intrigue , il s'allia avec Coukbery, prince d'Arbel, l'eunemi personnel de Bedreddyn, et il épousa sa fille. Le régent n'avant pu rompre cette alliance, s'adressa à Melik el Aschraf , roi de Khelath , neveu du grand Saladin, et lui offrit la suzeraineté du royaume de Mous-

soul, en échange de sa protection. Aschraf accepta, et les princes coalisés furent vaincus. Le jeune roi de Moussoul étant mort sur ccs entrefaites (1219), Nassireddyn Mahmoud, enfaut de trois ans, succéda à son frère. Bedreddyn le fit placer sur un cheval pour le montrer à l'armée et an peuple, qui témoignèrent beaucoup de joie d'avoir encore un souverain de la race des Atabeks. Cette nouvelle minorité fournit une occasion à Emad-eddyn Zenghy et à son allié, de reprendre les armes. Aidé par les troupes d'Aschraf, Loulou marcha contre cux, et leur livra une bataille dont le résultat ne fut pas décisif. Une branche de la familie des Atabeks régnait a Sindiar. Emad-eddyn Schahinschah, fils et successeur de Cothb-eddyn Mohammed ( V. Co-THB-EDDYN, X, 67), avant été assassiné par son frère Mahmoud, celui-ci se déclara en faveur d'un émir révolté contre Aschraf, en 617 (1220). Loulou se montra reconnaissant ; il assiégea le rebelle dans Tellvafar, le prit et le livra à son protecteur qui le fit jeter dans un puits. Aschraf entra ensuite dans Moussoul, y fut reçu en souverain, et força Zenghy de rendre toutes les places dont il s'était emparé. l'eu de temps après, Bedreddyn-Louion devint lui-même roi par la mort du jeune souverain de Moussoul, en 619 (1222). Il régna sous le titre de Mélik el Rahym (le roi juste), et sons la protection d'Aschraf qui le défendit contre plusieurs de ses ennemis; mais la mort de ce bienfaiteur. arrivée en 635 (1237), éveilla l'ambition de Bedreddyn, dans un age où la plupart des hommes ne cherchent que le repos. Ayant appris que les Kharizmiens, devenus les Suisses de l'Asie, depuis la disparition de

-A----

leur sultan Dielal-eddyn Mankberny (Voy. ce nom, XI, 433), avaient abandonné Mélik el Saleh, neveu d'Aschraf, et plus tard sultan d'Egypte (V. NEDIM-EDDYN, XXXI, 26), il crut l'occasion favorable pour l'assiéger dans Sindjar; mais il échoua complètement. Saleh réconcilié avec les Kharizmiens en recut des secours si esficaces, qu'il vainquit le roi de Moussoul et le forca d'abandonner un bagage considérable. Plus heureux en 637 (1239), Loulou enleva cette place à Melik el Djawad Younes, qui l'avait reçue de son cousin Saleb en échange de Damas. L'année snivante, il s'empara des villes de Nisibin et de Dara, sur les Kharizmiens, et délivra tous les prisonniers sujets du sultan d'Halep : mais en 647 (1249-50) il fut vaincu par les troupes de ce prince, près de Nisibin. Il se dédommagea sur Diezireh ibn Omar, et v ayant fait prisonnier le roi Mélik el Masoud il ordonna qu'on l'embarquât pour Monssoul, qu'on le jetât dans le Tigre, et qu'on répandit ensuite le bruit qu'il s'était noyé. S'étant ainsi défait du dernier rejeton des Atabeks, et devenu héritier des débris de leur puissance, il eût peut-être rappelé les plus beaux jours de leur gloire, si les progrès des Tartares n'eussent mis des bornes à ses entreprises. Lorsque Houlagou se fut rendu maître de Bagbdad, en 656 (1258), Loulou qui était resté spectateur de la lutte si fatale au dernier khalife (V. Mostasem, XXX, 259) se soumit au vainqueur, et lui envoya son fils Ismaël avec une partie de ses troupes et de ses trésors. Houlagou qui avait pénétré ses motifs, recut fort mal le jeune prince, et Bedreddyn en fut si consterné qu'ayant aussitôt réuni tout ce qu'il possédait de richesses, il se rendit lui-même

auprès du fier conquérant pour implorer sa clémence. Houlagou le recut avec les égards dus à son grand âge; et le roi de Moussoul, après avoir passé quelques jours auprès de son nouvean suzerain, revint dans sa capitale, plein d'admiration pour la sagesse et la puissance du conquérant, mais effrayé des dangers anxquels l'islamisme allait être exposé. Il mourut peu de temps après, le 17 redjeb 657 (20 juillet 1259), âgé de quatre-vingt-seize ans. Ce monarque s'est rendu célèbre par son habileté dans la politique et par son goût pour les bâtiments. Niebuhr a yu à Moussoul plusienrs monuments qui attestent la magnificence de Bedreddyn.ll avait fait construire nne chaîne entière d'édifices somptueux, le long du Tigre, depuis le collège jusqu'aux remparts de la ville. Le marbre y est fréquemment employé, et l'on y voit des restes de sculpture. Le bonheur de ce prince, cité comme miraculeux par tons les auteurs arabes, est devenn proverbial, et sou règne fait époque comme celui d'Haroun al Raschid, dans les contes orientaux. En effet, pendant l'espace de cinquante ans qu'il occupa le trone, comme régent ou comme roi, il vit s'écrouler la puissance des Kbarizmiens, des Abbassides, des Atabeks, des Avoubides, et de plusieurs autres dynasties moins illustres, et il résista presque seul au torrent qui inonda l'Asie. Mais la fortune tourna le dos à ses enfants. Bedreddyn laissa quatre fils; l'un d'eux, Mélik el Saïd, s'était retiré de son vivant auprès de Nasser Youssonf, sultan d'Halep, qu'il avait abandonné dans la bataille contre les Mamlonks, en 651 (1253). Cette action lui valut la faveur du sultan Koutouz et le gouvernement d'Halep, en 658; mais son incapacité et la corruption de ses mœurs excitèrent un mécontentement général et entraînèrent sa déposition. Les états de Bedreddyn-Loulou furent partagés entre trois autres de ses fils : Melik el Modhaffer Ala-eddyn Aly eut Sandjar, et Mélik el Modjahed Saif-eddyn Ibrahim, le Djezireb ibn Omar. Ces deux princes, pressés par les Tartares, se retirèrent en 659 en Egypte, où le sultan Eibars Ier les accueillit et leur assigna des revenus considérables. Mélik el Saleh Ismaël, leur frère aîné, qui réguait à Moussoul, cédant à leurs instances, viut en Egypte, et abandonna ses états qui furent déchirés par les factions. Il y retourna bientôt après; mais les Tartares, l'ayant assiégé dans sa capitale, se rendirent maîtres de la ville et de ce prince, qu'ils firent périr avec son fils Ala-el Moulk, l'an 660 de l'hégyre (1262). Ainsi finit le royanme de Moussoul, qui avait duré trois cent vingt-sept ans, depuis sa fondation par les Hamdanides (Voy. NASER-EDDAULAH, XXX, 576).

BEER (GEORGES-JOSEPH), médecin et oculiste célèbre, né à Vieune, le 23 déc. 1763, exerca son art dans cette capitale, où sa pratique devint très-étendue. Il y fut nommé professeur à l'institut clinique qui est spécialement consacré aux maladies des yeux. Ses lecons et ses nombreux écrits augmentèrent beaucoup sa réputation. On doit à Beer plusieurs nouveaux instruments de chirurgie et divers procédés opératoires ingénieux. Sprengel le regarde comme celui de tous les chirurgiens de l'Allemagne qui a le plus contribué aux progrès de la médecine oculaire. Il mourut en 1821. Ses principaux ouvrages sont : I. Praktische Beobachtungen ueber

den grauen Staar, etc. (Observations pratiques sur la cataracte et les maladies de la cornée tran paparente), Vienne, 1791, in - 8°. II. Praktische Beobachtungen ueber Augenkrankheiten, etc. (Observations pratiques sur les maladies des yeux, principalement celles qui proviennent d'un état général du corps). Vienne, 1791, in-8°, fig. III. Lehrbuch der Augenkankheiten (Abrégé des maladies des yeux), Vienne, 1792, 2 vol. in-80. IV. Bibliotheca ophtalmica in qua scripta ad morbos oculorum facta, à rerum initiis usque ad finemanni 1797, breviter recensentur, Vienne, 1799, 3 vol. in-4°. Dans cette bibliothèque ophtalmique, écrite en allemand, Beer analyse et juge avec soin les divers ouvrages sur les maladies des yeux, ou bien il indique les recueils périodiques où ils sont analysés. Cet ouvrage serait d'un nage beaucoup plus commode si l'auteur y avait joint une table. V. Methode den grauen Staar sammt der kapsel auszuziehen (Méthode d'extraire la cataracte avec sa capsule), Vierne, 1799, in-8°. VI. Auszug aus dem Tagebuch eines praktischen Augenarates (Extrait du journal d'un médecin oculiste), Vienne, 1800, in-4°. VII. Kürze Anleitung zu einer Behandlung der Augen, etc. (Courte instruction sur le traitement qu'il convient d'employer pour les yeux pendant la petite vérole), Vienne 1801. in-8°. VIII. Ansicht der staphylomatæsen metamorpkosen des Auges, etc. (Remarques sur la formation du staphylôme de l'œil et sur l'établissement d'une pupille artificielle), Vienne, 1805, in-8°; Supplément, 1806, in-8°. IX. Lehre von den Augenkrankheiten (Traité des maladies des yeux), Vienne, 1813-

1815, 2 vol. in-80, avec neuf planches. X. Uebersicht aller Vorfaelle in den klinischen Institute, etc. (Apercu de tous les cas remarquables qui ont été observés à l'institut clinique pour les maladies des yeux), Vienne, 1813-1816, in-46, no 1-4. XI. Geschichte der Augenkunde un dAugenheilkunde, etc. (Histoire de la médecine oculaire pour servir d'introduction au cours de cliuique), . Vienne, 1813, premier cahier, in-8°. Un seul opuscule de Beer a été traduit en français par M. Tiercelin, sous ce titre : Des moyens les plus efficaces pour conserver la vue et la fortifier lorsqu'elle est affaiblie, Paris, 1812, iu-8°; 1819, 6° édit. Ou trouve des articles de cet auteur dans divers recueils périodiques de l'Allemagne. G-T-R.

BEER (MICHEL), poète dramatique allemand, naquit à Berlin, le 19 août 1800, d'un opulent banquier israélite dont tous les enfants semblaient avoir apporté en naissant quelque vocation pour les arts et les sciences. Ses frères, Meyer-Beer et Guillaume Beer, se sont fait remarquer, le premier comme compositeur de musique, le dernier comme astronome; et ses sænrs passaient, dans leur jeunesse, pour d'excellentes pianistes. Michel avait à peine dix ans, qu'il faisait déja des vers , où les connaisseurs s'accordaient à tronver cette spontanéité d'inspiration qui caractérise le vrai génie poétique. Son premier ouvrage de quelque étendue fut une traduction en vers de la célèbre tragédie de Monti, l'Aristodemo. Ce travail, qu'il publia à l'âge de douze aus, obtint un grand succès parmi les gens de lettres, qui s'étonnerent qu'un enfant eut pu s'approprier un langage aussi énergique et anssi fortement passionné que celni

de l'original. Dès lors Michel Boer connut sa véritable vocation, et il n'hésita pas à s'y vouer exclusivement. A dix - huit ans, il fit imprimer sa première tragédie, Clytemnestre, ouvrage du geure que nous appelous classique, mais qui, numbstant le goût des Allemands pour les drames à action compliquée, mérita les suffrages de tous ceux qui le lurent. Encouragé par cet accueil favorable, Beer risqua de faire représenter sa Clytenmestre sur le Théatre - Royal de Berlin , mais la elle fot impitoyablement sifflée. Cette désapprobation s'adressa tontefois moins à la tragédie qu'à la personne de l'anteur. Le public de Berlin qui, à cette époque encore, portait une grande haine anx Israelites, se scandalisa de ce qu'on offrait sur la scène nationale l'œuvre d'un juif, et la repoussa avec dédain. Son frère, M. Meyer-Beer , fut l'objet d'nue pareille manifestation d'intolérance de la part du même public , lorsque quelques années plus tard on exécuta son opéra, Emma di Resburgo, qui pourtant avait deja réussi dans plusieurs capitales de l'Italie et de l'A!lemagne. Le parterre ne permit point que la première représentation de cet opéra fut achevée, et depuis on n'a point osé le reproduire sor un théâtre de Berlin (1). Après Clytemnestre, Beer donna nue autre tragédie : les Fiances d'Aragon (1825), et un drame en un acte, le Paria (1826), imprimé pour la première fois dans un almanach intitulé l'Uranie. Ce drame est une chaleureuse plaidoirie faite dans le but de prouver à la fois

<sup>(</sup>z) Il est vrai qu'on jone a tuellement à Reilin Robertée-Dioble et Il Crocciato du mémo enteur; mais cos deux partitions doirret leur succès en Prosse plutôt à l'occacil d'euthousiasme que leur fit le public parsien qu'a une appreciation impartiaje des bons morceanx qu'elles reoferment.

l'égalité absolue des hommes et l'inutilité de toute autorité religiouse, double erreur dont quelques réflexions et nne connaissance même superficielle de l'histoire contemporaine, cussent pu préserver l'auteur. Vers 1827, Michel Beer fit paraître sa tragédie de Struensée, qui est sans contredit la meilleure de ses productions. Dans cette pièce il a mis en scène les faits et gestes de ce fameux ministre danois, zélé partisan des doctrines philosophiques du dixhuitième siècle, qui expia sur l'échafaud ses tentatives révolutionnaires et sa conduite criminelle envers la jeune reine Mathilde. Ce sujet, qui offre toutes les difficultés du drame moderne, a été traité par Michel Beer, avec une rare supériorité. La tragédie de Struensée cût rendu son nom populaire en Allemagne, si elle avait pu être jouée sur tous les théatres; mais malheureusement on ne permit de la représenter que sur un scul , celui de Munich , et à peine y fut-elle donnée denx ou trois fois, que l'envoyé de Danemark réclama auprès de la cour de Bavière, et oblint que la pièce fût mise à l'index. En 1832, Michel Beer! publia son dernier ouvrage, l'Epée et la main, espèce de mélodrame qui a cu, un grand succès parmi cette classe du public qui , peu délicate sur le choix de ses amusements intellectuels , cherche avant tout de fortes émotions. Michel Beer est mort a Munich, dans le commencement de 1833. Pendant les dix dernières années de sa vie , il séjourna presque constamment à Paris, où sa grande fortune le mit à même de jouir de tous les agréments qu'offre cette capitale. On a trouvé parmi ses papiers deux drames et plusieurs recueils de poésies lyriques, tous inédits, entre

antres une ode sur les Joarnées de dijuillet 1850. Le soul-ouvrage de Michel Beer qui, jusqu'à présent, ait été traduit en françàis, est la tragédie de Struensée. La version de cette pièce est due à M. de Saint-Aulaire. Du répare à Leiping une étilion de œuvres de Michel Beer, qui reufermera anssi ses productions inédites. M. X. Marmier a publié une notice germanique, avril 1854. M.—A. BEETHOVEN (Leuvou-sa.

REETHOVEN (LUDWIG VAN ). Trois hommes d'un génie égal, bien que marqué de nuances profondément diverses, Haydn, Mozart et Beethoven , se sont transmis, sans interrègne, le sceptre de la musique en Allemagne. Ce dernier naquit le 17 décembre 1770 à Bonn , dans l'électorat de Cologne; son père y remplissait l'emploi de ténor dans la chapelle électorale. Suivant un bruit accrédité, mais trop vague pour que l'on puisse l'accueillir, il anrait été fils naturel de Frédéric II. Sa vocation se révéla de si bonne henre. que son père n'attendit pas qu'il fut entré dans sa cinquième année pour commencer son éducation. En peu de temps l'élève avait surpassé le maître, qui le confia aux soins de van der Eden, organiste de la cour, et l'un des meillenrs pianistes de l'époque. Après la mort d'Eden, Neefe, son successenr , donna des lecons à Beethoven aux frais de l'archidne Maximilien d'Autriche, à qui la couronne électorale venait d'échoir. Neefe initia l'enfant précoce aux chefs-d'œuvre de Jean Séhastien Bach, et de Handel, dont les productions demeurerent toujours pour lui l'objet d'un culte et d'une ardente émulation. Dès l'âge de onze ans , il exécutait avec une perfection rare le re-

cueil d'études de Bach, connu sous le

nom de Wohl temperirte clavier. Déjà il s'essayait à la composition : des variations sur une marche, trois sonates pour piano seul et quelques airs, gravés et publiés à Spire et à Manheim, en fournissent la preuve; mais l'improvisation, la fantaisie libre étaient ses exercices favoris. A Cologne, en présence du savant compositeur Junker, il se signala par sa facilité à improviser sur un thême donné, et à le développer avec une verye, une richesse d'imagination intarissable. Dans ce genre seulement son génie indépendant et fougneux se trouvait a l'aise. Dans la composition, il se heurtait sans cesse contre les règles de l'harmonie, et semblait même se plaire à les braver. Ses écarts involontaires étaient taxés de révoltes calculées par son père ef par ses maîtres. Les reproches, les railleries, que lui attiraient ses fautes , le jetaient dans le découragement, et influaient sur son caractère naturellement sombre et taciturne. Un amour malbeurenx acheva d'en rembrunir les teintes, an point de lui donner quelque chose de dur et de faronche. Cet amour fut unique dans la vie de l'artiste, qui du reste se préserva des affections de cœur avec antant de constance que d'autres mettent d'empressementa les rechercher. Le jenne Beethoven annoncaut des dispositions pour l'orgue , l'électeur lui assnra la survivance de Neefe', avec le titre d'organiste de la cour, et l'envoya passer quelques aunées à Vienne ponr y achever ses études théoriques et pratiques, sons la direction du célebre Haydn. Souvent il arrive que les hommes éminents dans les lettres et dans les arts méconnaissent le mérité encore obscur de ceox qui doivent les remplacer. C'est ainsi qu'Haydu se trompa sur Beethoven, comme

Corneille s'était trompé sur Racine , et son erreur s'explique par la différence des qualités dont la nature les avait doués l'un et l'autre. Chez Haydn l'ordre et la méthode dominërent constamment l'inspiration : chez Beethoven l'inspiration se jouait de l'ordre et de la méthode. Haydn accueillit cependant le jeune homme avec bonte : comme il était snr le point de se rendre pour la seconde fois en Angleterre (1774), il le recommanda an fameux maître de chapelle Albrechtsberger, son confrère et son ami; mais il ne le crut jamais appelé à la composition musicale. Quand on l'interrogeait sur son disciple, il répondait avec un léger haussement d'épaules : « C'est « un bon exécutant. » Si l'on ajoutait que ses premières productions annonçaient de la facilité, de la verve : a Il touche bien le clavecin, » reprenait froidement Haydn. Mozart s'était montré plus clairvoyant. Des l'année 1790, Beethoven avait fait un voyage à Vienne pont voir et pour entendre l'autenr de don Juan : il împrovisa devant lui. Mozart ne témoigoa ni satisfaction, ni snrprise, persuadé que c'était un morceau appris par cœur. Beethoven s'en apercut et le supplia de lui donner un thême. Mozart nota sur le champ nn motif de fugue chromatique, qui, pris a rebours , contenait un contre-sujet pour une double fugue. Beethoven ne se laissa pas prendre au piège : il devina aussitot le sens caché du motif et le travailla pendant trois quarts d'henre avec tant d'originalité, de force, de vrai talent, que Mozart étonné, captivé, retenant son haleine, finit par passer, sur la poiote des pieds, dans la pièce voisine, et dit à ses amis rassembles : « Prenez garde a a ce jeune homme! quelque jour

« vous entendrez parler de lui.» Beethoven recut d'Albrechtsberger des notions aprofundies du contre-point : la publication posthume de ses études fait voir avec quelle persévérance il suivit les lecons de ce maître. Comme pianiste et comme compositeur , sa réputation commençait à s'établir à Vienne, où il tronvait dans Wolff un rival de son âge et de son rang. Les amateurs s'étaient divisés en deux partis : le prince de Lichnowsky protegeait Beethoven , et le baron Raimond de Wezslar soutenait Wolff. Les deux champions, que la concurence n'empêchail pas de s'aimer, de s'estimer réciproquement, se mesuraient souvent dans la charmaute villa du baron, située près de Schenbrunn, Sous le rapport de l'habileté mécanique, la palme restait indécise : sous celui du style , Beethoven se montrait impétueux, hardi, mysterieux, plein de contrastes, tandis que Wolff par son égalité, sa clarté continue , rappelait fidèlement l'école de Mozart. Cependant la guerre qui troublait l'Allemagne, et la mort de l'électeur Maximilien enleverent à Beethoven la perspective de l'heureuse existence, dont il s'était flatté, dans sa ville natale. L'exercice de son art lui assurant toutefois des ressources suffisantes, il résolut de se fixer à Vienne. Deux jeunes freres, qui l'y avaient suivi, se chargerent des soins domestiques et le délivrerent de tous les détails de la vie commune, chose indispensable pour lui qui ne connut jamais que la vie d'artiste. Le moment approchait où son génie allait se développer dans tout son essor. Il s'exerca d'abord avec nn succès prononcé dans le genre du quatuor, pour instruments à cordes, créé plutôt que réformé par Haydn, et si largement exploité par

Mozart. Beethoven le porta à un tel degré de supériorité, de puissance, qu'il semble en avoir posé les bornes. Il s'était lié avec trois virtuoses attachés à la chambre du prince Rasoumossky : Schuppanzigh, Weiss et Linke. Dès qu'il avait terminé un morcean, il leur communiquait ses idées sur le caractère et l'expression de son œuvre : il en résultait une exécution admirable, et l'on disait communément à Vienne que, pour hien connaître la musique de chambre composée par Beethoven, il fallait l'avoir entendu jouer par ces excellents artistes. Le vœu général et le commerce intime de Salieri l'engagèrent à travailler pour le théâtre : le conseiller de régence Sonnleithner se chargea d'arranger un opéra français, Léonore ou l'Amour conjugal, et Beethoven se mit à écrire sur ce canevas. Représenté d'abord à Pragne. l'opéra de Léonore , plus connu sous le titre de Fidelio, ne recut pas no accueil brillant; mais dans le conrs de l'année suivante, il prit à Vienne nne revanche complète. On l'avait réduit en deux actes, et Beethoven avait écrit une nouvelle onverture, la petite marche, les couplets du geolier, le finale du premier acte; il en avait retranché un trio et un duo très-remarquables, qui ne se sont plus retrouvés. Vers le même temps, dans l'espace de deux années, il composa l'oratorio du Christ au mont des Oliviers, les symphonies héroique et pastorale, la symphonie en ut mineur, et plusieurs concertos de piano qu'il exécuta dans des concerts donnés à son bénéfice. Désormais la gloire de Beethoven s'appuyait sur des bases immortelles ; ses trois symphonies, anxquelles plus tard il en ajouta six autres, auraient suffi pour la garantir. Ce fut au milieu de ces prodigieux travaux et des vives jooissances qu'ils durent lui de Suède, de la société des Amis de procurer, que ce grand artiste res- la musique fondée en Autriche, etc. sentit les atteintes de l'infirmité Mais que pouvaient tootes ces discruello qui attaqua chez lui l'organe tinctions, et même le pressentiment de l'ouïe. Malgré les secours de la d'one mémoire éternelle, contre le médecine, sa surdité fit des progrès chagrin que lni causait un mal incosi rapides, qu'il fat bientôt hors d'é- rable, et qui, loin de s'adoucir; tat de communiquer avec personne autrement que par écrit. Dans la solitude et la tristesse, n'ayant d'aotre consolation que son génie , Beethoven continna de composer, d'enfanter des chefs-d'œuvre, tous empreints d'one sorte de grandeur mélancolique et sau- lui-même esquissé le tableau, dans un ' vage. Sa fortune u'était pas à beauconp près aussi solidement fondée que sa gloire. Beethoven crut devoir accepter la place de maître de chapelle à Cassel que le roi de Westphalie lui avait fait offrir (1809); mais trois amis des arts , les archiducs Rodolphe (depuis cardinal-archeveque d'Olinutz), les princes Lobkowitz et Kinsky s'opposcrent à cette résolution. Ils firent dresser, dans les termes les plus flatteurs, un acte par legnel ils lui assuraient une rente de quatre mille florins , pour qu'il en jouît toute sa vie . et sous la seule condition de rester sur le territoire antrichien. Beethoven resta donc, enchaîné par la reconnaissance : il continua de vivre dans la ville où il avait écrit ses chefs-d'œuvre et obtenu ses succès. Dans sa retraite, les hommages de l'Enrope-lui arrivaient de toutes parts. Tautôt, c'était une médaille frappée à Paris, et retraçant son image; tantôt un piano envoyé de Londres, et portant menti, Cramer , Kalkbrenner , Moscheles, sir Georges Smart; tantôt la magnifique collection des œuvres de Handel, qui lui fut offerte dans la dernière année de sa vie; tantôt le titre de citoven honoraire de Vienne,

le diplôme de membre de l'académie s'augmentait en proportion de sa durée (1)? A vingt-huit ans environ, ce mal commença ses funestes atteintes. ' Il serait impossible dese faire une idée de la souffrance morale qu'éprouva ' le malheurenx artiste, s'il n'en eut ' testament adressé à ses deox frères, eo date du 6 octobre 1802. Quelle confession plus éloquente et plus douloureuse, quelle explication plus amère d'une existence condamoée à la solitude et suspecte de haine contre le genre humain, que ce pen de lignes tracées en prévoyance de la dernière heure, et si long-temps avant que cette dernière heure vînt à sonner! a O hommes, qui me croyez a haincux, intraitable ou misanthroa pe, et qui me représentez comme a tel, combien vous me faites tort! a rous ignorez les raisons qui font que « je vous parais ainsi. Des mon en-« fance , j'étais porté de cœur et d'esa prit au sentiment de la bienveil-« lance : j'éprouvais meme le besoiu a de faire de belles actions; mais son- a a gez que depuis six années je souffre > a d'un mal terrible qu'aggraveut d'i-« gnorants médecins: que, bercé d'an-« née en année par l'espoir d'une a amélioration, j'en suis venu à la les noms des donateurs, MM. Cle- a perspective d'être sans cesse, sous a l'inflaence d'un mal, dont la guéa rison sera fort longue el pent-être

> (a) Je l'oi va à Vienne conduire l'orchestre dans un concert public. Il dirait qu'il s'ortait la mesure, en appayant sa poirrine contre le pisoo, et il spoutait « J'entends avec mes en-trailles. » Je suis témoin de ce fuit. A-».

BEE a impossible. Pensez que, né avec un « tempérament ardent, impétneux, « capable de sentir les agréments de « la société , j'ai été obligé de m'en « séparer de bonne heure et de mener « une vie solitaire. Si quelquesois je « voulais oublier mon infirmité, ob! « combien j'en étais durement puni a par la triste et doulourense épreuve « de ma difficulté d'entendre! Et ce-« pendant il m'était impossible de dire a aux hommes: Parlez plus haut; a criez, je suis sourd. Comment me « résoudre à avouer la faiblesse d'un « sens , qui aurait dû être , chez moi, « plus complet que chez tout autre . « d'un sens que j'ai possédé dans l'é-« tat de perfection, et d'une perfec-« tion telle qu'elle s'est rencontrée « chez peu d'hommes de mon art !---« Non , je ne le puis. - Pardonnez-« moi donc, si vous me voyez me rea tirer en arrière, quand je voudrais « me meler parmi vous; mon mal-« heur m'est d'autant plus pénible « qu'il fait que l'on me méconnaît. « Pour moi point de distraction dans « la société des hommes, dans leur in-« génieuse conversation: point d'éa panchement mutuel. Vivant pres-« que entièrement seul , sans autres « relations que celles qu'nne impé-« riense nécessité commande, sema blable à un banni, tontes les fois a que je m'approche dn monde, une a affreuse inquiétude s'empare de moi; je crains à tout moment d'y « faire apercevoir mon état.... » Et nn peu plus loin Beethoven ajontait : « Pourtant, lorsque en dépit des mo-« tifs qui m'éloignaient de la société « je m'y laissois entraîner, de quel « chagrin j'étais saisi quand quelqu'nn « se tronyant à côté de moi entendait « de loin une flute et que je n'entena dais rien; quand il entendait chan-« ter un patre et que je n'entendais

BEE « rien! J'en ressentais un désespoir « si violent que peu s'en fallait que je a ne misse fin à ma vie ! L'art seul « m'a retenu ; il me semblait imposa sible de quitter le monde avant a d'avoir produit tout ce que je « sentais devoir produire. C'est a ainsi que je continuais cette vie mi-« sérable, oh! bien misérable, avec « une organisation si nerveuse qu'un « rien peut me faire passer de l'état « le plus heureux à l'état le plus pé-« nible, Patience! c'est le nom du a guide que je dois prendre et que « j'ai déjà pris : j'espère que ma ré-« solution sera durable jusqu'à ce « qu'il plaise aux Parques impitoyaa bles de briser le fil de ma vie. « Peut-être épronverai-je un mieux , « pent-être non ; n'importe, je suis « résoln à souffrir. Devenir philoso-« phe des l'âge de vingt-huit ans, « cela n'est pas facile , moins encore a pour l'artiste que pour qui que ce « soit...» Après avoir dicté ses dernières volontés à ses frères, qu'il instituait tons deux ses héritiers, en rappelant que des long-temps il leur avait pardonné le mal qu'ils lui avaient fait, Beethoven terminait ainsi: « Maintenant, que le sort s'accomplis-« se! Je vais au devant de la mort a avec joie. Si elle arrivait avant que « j'eusse pu déployer tontes mes fa-« cultés d'artiste , ce serait trop « tôt , malgré la rigueur de ma desti-« née , et je désire qu'elle vienne . « plus tard. Cependant n'aurais-jo « pas encore sujet de me réjouir, a puisqu'elle m'affranchirait d'une « souffrance sans terme! Viens done u quand tu voudras, je vais au dea vant de toi hardiment. Portez vous a bien, et ne m'oubliez pas tout-à-« fait après ma mort. J'ai mérité un « sonvenir de vons, en m'occupant

a toute ma vie de vous rendre hen-

« reux: sovez-le.» Sur l'enveloppe écrite à quelques jours de distance, on retrouvait l'expression des mêmes sentiments de résignation doulourense. Ainsi Beethoven ne supportait la vie que pour accomplir la mission dout il se sentait chargé par la Providence! Chaque année accroissait l'état habituel d'hypocondrie, dans lequel il était tombé. Des symptômes d'hydropisje s'étant manifestés, et les opérations, que ce mal nécessitait, se rapprochaut de plus en plus, il succomba le 26 mars 1827. Beethoven était de moyenne taille ; son corps ramassé, sa charpente osseuse offraient l'image de la force, et en effet jamais il n'avait été malade, malgré son bizarre train de vie. Avoir été grand musicien et sourd, n'avoir jamais eu ni femme ni maîtresse, c'est sans contredit un double caractère d'originalité particulier à cet illustre artiste. Dans sa première jeunesse il ne s'était occupé que de musique ; dans son âge mur , il v joiguit l'étude de l'histoire et de la philosophie. Il avait denx goûts impérieux, celui des déménagements et celui de la promeuade. A peine installé dans un logement, il y découvrait quelque défaut , et ne prenait point de repos qu'il n'en eut trouvé un autre. Tons les jours, hiver ou été, pluie ou grêle, immédiatement après son dîner, il se hâtait de sortir, et faisait deux fois à grands pas le tonr de la ville. Passionné pour la campagne, il allait chaque printemps s'installer dans une habitation villageoise. Saus cesse préoccupé d'une idée, il était sujet à des distractions et à des bizarreries de toute espèce. Incapable d'établir un ordre quelconque dans l'amas de livres, de partitions, de papiers, qui encombraient tous ses meubles, il se croyait au contraire doué d'un esprit supé-

rieur d'arrangement. Chef d'orchestre fort dangereux, il ne pensait qu'à son œuvre, et s'identifiait tellement avec elle que, sans le vouloir, il en imitait l'expression. Lorsque ven'ait un passage vigoureux, il frappait sur son pupître à coups redoublés, sans égard pour la mesure : au diminuendo, il se faisait petit; il disparaissait au pianissimo. Dans le tutti, il grandissait tont-à-conp, sa physionomie rayonnait, et sa voix de tonnerre lancait anx musiciens ces mots d'encouragement ou de récompense: Bravi tutti! Simple, franc, loyal, ein mann, ein wort, comme disent les Allemands, Beethoven était encore bienveillant et généreux. Cependant, vers la fin de ses jours, une crainte assez commune aux vieillards le tourmenta: redoutant la misère, dont sa pension et la vente de ses onvrages le garantissaient complètement, il thésaurisait, et sollicitait des secours. A sa mort, il laissa une somme d'environ neuf mille florins en argent comptant. Son neven, Charles van Beethoven, dont les déréglements et l'ingratitude avaient aggravé ses chagrins, fut son héritier. Vieune lui fit de magnifiques fu- . nérailles. Plus de trente mille personues y assistèrent: les premiers musiciens de la ville exécutèrent la fameuse marche funèbre composée par lui et placée dans la symphonie héroïque; les poètes et les artistes les plus célèbres portaient des torches ou soutenaient le drap mortuaire. Hummel, qui était venu de Weimar exprès pour se réconcilier avec son aucien ami, jeta sur sa tombe une couronne de laurier. Un monument à sa mémoire fut élevé dans le cimetière de Wahrlug. Prague, Berlin. Breslau, plusieurs autres villes d'Allemagne lui rendirent à l'envi

les derniers honneurs, et solennisent encore chaque année le jour de sa mort avec une pompe extraordinaire. Le catalogue de ses œuvres est considérable. Il nous reste de lui: .I. D:2-sept Quatuors. II. Trois Quintetti. III. Cinq Trios. IV. Un Septuor pour instrumens à cordes. V. Un Trio pour flute, violon et alto. VI. Trente-trois Sonates pour piano scul. VII. Dix Sonates pour piano et violon. VIII. Six Sonates pour piauo et violoncelle. IX. Dix Trios pour piano, violou et violoncelle. X. Neuf symphonics en y comprenant la symphonie avec chœurs. I. La Bataille de Vittoria, ou la Victoire de IV ellington, symphouie pittoresque. XII. Une Messe, en nt, a quatre voix, chœur et sympho-.. nie. XIII. Une Messe, en re, a double chœur. XIV. Le Christ au. mont des Oliviers, oratorio. XV. Armide, Adelaida, cantales. XVI. Fidelio, opéra, XVII. Egmont, mélodrame. X\ III. Prométhée , ballet. XIX. Les ouvertures de Coriolan, les Ruines d'Athènes, la Dédicace du Temple. XX. Des Concertos pour piano, pour violon, et enfia une multitude de menuets, wal-cs, contredanses, chansons, canons, variations. A tous ces. ouvrages, il faut ajouter le livre théorique des Etudes ou Traite d'harmonie et de composition, dont la publication a prouvé que Beethoven n'ignorait aucune des règles, auxquelles parfois il dédaignait de se soumettre. Lorsque , vers la fiu de sa vie. il lui tombait sons les yeux des critiquus, où on lui reprochait des fautes dans sa manière d'écrire, il se frottait les mains, et puis s'écriait, en éclatant de rire : « Oui, oui, ils s'éa tonuent et n'y comprennent rica; ges du maître, il s'en trouve plu-« parce qu'ils n'ont pas trouvé cela sieurs d'a-peu-près inintelligibles ,

« dans un livre de basse fondamenta-« le! » Comme on le voit par la liste de ses œuvres, le génie de Beethoven fut universel: cependant il n'embrassa pas avec le même succès toutes les parties de l'art musical. Si an théatre il surpassa Haydn, il , resta bien au-dessous de Mozart. L'opéra de Fidelio, composition admirable, se recommande plutôt par un mérite instrumental que dramatique ; l'intérêt de l'orchestre l'emporte sur celui des voix. C'est dans le quatuor, dans la symphonie surtout qu'il excelle et triomphe : la il est poète et grand poète, parce que la, rien ne geno son imagination, rien ne limite sa puissance. Presque toutes ses sym-, phonies sont des drames sublimes, concus dans les proportions les plus vastes, achevés avec un soio infini jusque. dans les moindres détails. A la différence d'Haydn et de Mozart, Beethoven semble ne s'imposer dans son travail aucune forme, aucune symétrie : on dirait qu'il s'abaudonne à l'inspiration sans frein, ni mesure, et ce-. pendant il y a un plan dans ses ou ?. vrages, mais la trace en disparaît, sous la richesse et l'exubérance des idées; elle se perd dans la largeur des développements. Si les symphonies d'Haydo et de Mozart par leur belle ordonnance rappellent l'aspect d'un parc majestueux ou d'une aruiée imposante, celles de Beethoven représentent une nature gigautesque, sauvage, ravissante de force, de grace et de fraîcheur virgiualc. Aussi rien n'égale l'effet qu'el- . les produisent, et nous concevons le fanatisme qu'elles inspirent à certains artistes et amateurs. Ayouons pourtant que ces chefs - d'œuvre ne sont pas sans tache, que dans les ouvraplusieurs de fatigants par l'incohérence des mélodies, la dureté de l'harmonie, et la prolixité du style : avertissons les jeunes gens que nul modèle n'est plus difficile et à-la-fois plus dangereux à imiter que l'homme, dont le système consiste à ne reconnaître que l'iuspiration pour guide. et pour loi suprême. Quelques symphonies de Beethoven, et notamment celles qui portent le titre d'héroïque et pastorale, celles qui sont en ut mineur et en la mériteraient une analyse dans laquelle nons ne pouvons entrer. On assure que la symphonie héroïque était d'abord intitulée : Napoléon. Beethoven l'avait commencée sous le consulat, et y travaillait encore, lorsque un matin son élève, Ferdinand Ries, eutra, tenant à la main un journal qui annonçait que le premier consul venait de se faire empereur. L'artiste, qui revait un hérosrépublicain, resta un moment stupéfait; puis il s'écria : « Allons, c'est un ambitieux « comme tous les autres. » Et au nom de Napoléon il substitua ces mots : Sinfonia eroica per festeggiare il sovenire d'un grand uomo , recomposa le second morceau, et d'un hymue de gloire fit un chant de deuil. Beethoyen composait de tête et n'écrivait pas une seule note que le morceau ne fût entièrement achevé; le compositeur Ferdinand Ries et l'archevêque Rodolphe furent ses seuls élèves. Dans un petit cercle d'amis, il se permettait d'exprimer son opinion sur ses confrères. Il proclamait Handel le maître des maîtres, et pensait que nul n'avait jamais atteint à sa hauteur. Il regardait Cherubiui comme le plus graud des compositeurs dramatiques vivants. Suivant lui , le chef-d'œnvre de Mozart était la Flute enchantée, parce que Mozart s'y était montré compositeur

allemand, tandis que Don Juan rappelait trop la manière italienne. D'ailleurs l'austère et pieux Beethoven ne concevait pas qu'on rabaissât la sainteté de l'art au scandale d'un pareil sujet. Il ne comprit pas le mérite de deux compositeurs dont les ouvrages font les délices des deux mondes. « Weber , disait-il , a com-« mencé trop tard; l'art en lui n'est « pas spontané ; il est le résultat « d'une étude opiniatre et profonde: « du reste la science me semble lui « tenir lieu de génie. » Quant à Rossini, « ce n'est, disait-il, qu'un « bon peintre de décorations. » Beethoven jugeait Weber et Rossini, comme il avait été lui-même jugé par Haydn. Sa manière générale d'envisager l'art avait plus de justesse. « Quel sera, après un siè-« cle , se demande-t-il., dans ses « Etudes, le jugement des maîtres « sur les compositeurs les plus admi-« rés? Taudis que tont est soumis à "l'influence du temps et malheu-« rcusement à la mode, le vrai, le « bon restent seuls ce qu'ils sont, et « jamais on ne portera sur eux une « main andacieuse. Faites donc ce a qui ést bien , marchez avec courage « vers un but qu'on n'atteint jamais « parfaitement: perfectionnez jusqu'a « votre dernière heure les dons que « la bonté divine yous a départis, et « ne cessez jamais d'apprendre. La « vie est courte et la science éter-

unelle..... M—x.—s.,
BEFFROY DE BEAUVOIR
(LOUIS-ETIENNE), naquit en 1754
à Laon, d'une famille distinguée,
mais déquée de fortune, et it ses
premières étudés dans les écoles militaires, d'où il passa comme souslieutenant dans un régiment de cavalerie, puis à l'âge de quinze ans,
comme capitaine aide-major dans la

compagnie appelée les cinquante cadets gentilshommes, que la France envoyait an roi de Pologne sous les ordres du baron de Rullecourt. Il parvint au grade de capitaine, et partagea le sort malbeurenx de cette expédition. De retour en France, il entra, comme officier, dans les grenadiers royaux de Champagne. Il était lieutenant dans ce corps lorsque la révolution commenca, et il s'en montra nn des partisans les plus prononcés (1), ce qui le fit nommer procurenr de la commune de Laon, pnis l'un des administrateurs du département de l'Aisne, premier suppléant à l'assemblée législative, substitut du procureur-général syndic du département, et enfin, en sept. 1702. député à la convention nationale, où il vota la mort de Louis XVI. mais en demandant l'appel au peuple et le sursis à l'exécution. Du reste, anssi modéré et anssi sage qu'il était possible de l'être, à une telle époque et dans une telle assemblée, il ne s'y occupa guère que d'objets de finances et d'administration; et il fit sonvent d'inutiles efforts pour y établir l'ordre et la régularité. Nommé successivement membro des comités d'agriculture et des finances, il fit sur ces matières un grand nombro de rapports; et s'opposa de tout son pouvoir à la désastrense loi du maximum. Il fut rapporteur de la loi sur la garantie des matières d'or et d'argent. Il parla aussi pour la conservation des forêts de l'état et pour la libre circulation des grains (2). Il

concourut à la chute de Robesnierre dans la jonrnée du à thermidor, et fut envoyé quelques mois après à l'armée d'Italie avec Thurean. On a dit qu'il v fit arrêter, comme terroriste le général Bonaparte ; mais il s'en est défendu, et son frère, le Cousin Jacques (Voy. l'art. suivant ), a reponssé avec beaucoup de force cette accusation qui, d'ailleurs, n'a pas été reproduite (3). Beffroy revint bientôt à la convention nationale, et le sort l'ayant fait passer au conseil des cing-cents. lors de l'établissement de la constitution de l'an III, il s'occupa encore dans ces nonvelles fonctions d'administration et de finances. Il vota pour l'établissement de la loterie; contre l'emprunt forcé, qui signifiait, disait-il, la bourse ou la vie; et contre le paiement en mandats de la contribution foncière. Il parla aussi plusieurs fois sur les contributions dont il demanda que la perception se fit en nature, et sur les biens nationanx dont il ne voulut pas que l'on suspendît la vente : enfin il s'opposa à l'incarceration des prêtres insermentés , proposa d'appliquer 1793, il s'opposa à la reconstruction des fortifications de Péronne , et proposa une chaîne de fortifications sur les hanteurs qui dominent cette place. A l'époque du 31 mai, il osa dire dans un mémoire imprimé que « ceux qui demen-« daient les têtes des vingt-deux députes, étaient e des brigands commundés par Marat, » qu'il qualifiait de sel seclérat. Et il protesta contre cette journée. Lors do l'assassinat juridique de Custine, il déclara hautement que ce général n'etalt pas conpable, et demanda à être entendu comme témoin. Mais l'exectable Fouquier-Tain-ville ne lui fit parvenir l'assignation que le lea-demain de l'execution du géneral. V-ru. (3) Albitto et Salicetti firent arrêter Bona-parte, masa à une autre époqua; quant à Bef-froy il ne put tronver dans Paris un sent joornoliste assez coorageux pour imprimer son des-avan formel. Pendent so mussion en Italia, il v fit rouser's les églises et respecter la liberté des cultes. Il écrivait de Nice, au comité de salut public, le 3 florés an ser « L'armée d'Italio « manque da tout; tous les services eprouvent « un déficit... Il me torde de voir agir l'armet; « et si, fants de moyens, on la laisse déperir,

a comioent ponrrons-nous soutenir la gluire des n armées françaises ?"» V—vz.

<sup>(</sup>r) Baffroy de Raigay, son fière, nous apirend que, dans, la première assemblee ball-lingre, il s'opposa vivenneut là nomination de M de Esmon, houme s'affaires da duc d'Or-lènne (f. Lenna, XIV, 50.), et qu'il suratire lus coixante reille france qui fui ferent offers par l'extremise d'un mone nomme Dom Badicourt, pour seconder l'élection orienniste. V - v. v. (2) Euvoye em misson h'ermée du Torde et de l'extremise d'un misson h'ermée du Torde et de l'extremise du misson h'ermée du Torde et de l'extremise du Borde et de l'extremise du Torde et misson h'ermée du Torde et misson h'erm

à la calomnie écrite ou imprimée les peines prononcées contre la calomnie parlée, et s'éleva contre la nomination de Barère au corps législatif. Sorti du conseil au commencement de l'année 1797, il fut employé d'abord comme capitaine de vétérans, plus tard dans l'administration de l'hôpital militaire de Saint - Denis ( 1810 ), et ensuite comme administrateur de celui de Bruxelles. Revenu en France après la séparation de la Belgique en 1814, il fut obligé d'en sortir en 1816 par la loi d'exil contre les régicides. Il se réfugia alors à Liège et mourut dans cette ville au commencement de 1825, après avoir reçu avec beaucoup de piété et de repentir les derniers secours de la religion du curé de Sainte-Marguerite, sa paroisse. Il a publié : I. Etrennes à mes compatriotes, par nn Laonnais , Paris 1789 , in-8° (anonyme). II. Avantages du dessèchement des marais, et manière de profiter du terrain desséché, Paris, 1793, in-8º (anonyme). Co dernier ouvrage avait concouru en 1786 pour un prix proposé par la société d'agriculture de Laon. III. Rapport sur l'emploi des matières fécales fraiches, 1801, M-ni. in-8°.

BEFFROY DE REIGNY (LOUI-AME), frère du précédent, plus comu sous le nom de Cousin Jacques, naquit à Laou, le 6 nov. 1957, fut envoyé trèi-jeune à Paris, oil à abera ses études et devin et cete de la congrégation de la mission. Agrès avoir professé les humanités dans plusieurs collèges, il reusonça au petit collet, pour se vouer entièrement au cuité des muses. Persuadé que la littérature frivole lai fraiterait un chemin vers a meilleur sort, peut-être même vers la gloire, il se lança dans cette carrières; miss une direc-

tion plus sérieuse était alors donnée aux esprits; on voulait retrouver la même tendance jusque dans les ouvrages de pure imagination. On put présager dès-lors que le genre adoptépar le Consin Jacques ne réussirait pas, et lorsqu'il obtint plus tard par des onvrages dramatiques quelques succès moins contestés, sur plusieurs théàtres de la capitale, il le dut surtout an choix de sujets et de situations, plus en rapport avec l'esprit qui dominait alors dans la société. Plus de bizarrerie que d'originalité, plus de recherche que de naturel, plus de niaiserie que de naïveté, se font remarquer dans ses ouvrages, dont les titres qui visaient à être piquants no furent que ridicules. Si à l'aide de cette bizarrerie ils trouvèrent quelques lecteurs, le bon sens du public les a depuis long-temps dédaignés. La bibliographie scule, qui a des souvenirs pour toutes les extravagances et toutes les nullités, nous a conservé les noms de Turlututu. de Hurluberlu , des Lunes, des Nouvelles Lunes, etc. Quelquefois, à défant d'originalité dans les idées, certaines formes d'expression ont sauvé du naufrage des productions du même genre ; mais le style làche et décoloré du Cousin Jacques a achevé de porter le coup mortel à ses conceptions. Il serait néanmoins injuste de ne pas reconnaître qu'un tonr d'esprit facile et un ton léger ont pu procurer uue espèce de vogue à ses écrits. On y rencontre, à de longs intervalles, quelques tableaux de mœurs assez vrais, quelques traits malins ou gracienx; mais si ces découvertes font plaisir, comme celle d'un oasis dans le désert, elles ne peuvent plus être réservées qu'à un petit nombre d'explorateurs intrépides. On lit rarement, mais enfin on lit encore Cyrano de

460

ligne? c'est que l'audace burlesque réveiller l'attention publique par l'andu poète périgourdin, secondée par nonce d'un Dictionnaire neologiles élans d'une imagination vive et que des hommes et des choses de séconde, est faite pour piquer notre la révolution. C'était en 1800 ! Il curiosité, tandis qu'elle est repous- commit la même méprise qui l'avait sée par la stérile abondance du lu- fait trébucher au commencement de natique Beffrny (1). Depuis Rivarol sa carrière. Tons les cœurs éprouqui lui donna place dans son petit vaient alors le besoin d'échapper aux Dictionnaire des Grands Hommes, " tourmentes de la révolution. Tout ce il essuva le seu de presque tous les an- qui tendait à en rappeler le souvenir teurs de pamphlets et de journaux, et ou les excès n'était vu qu'avec peine. fut condamne par eux à n'être point Ce soldat heurenx qui 'venait d'alu. L'ennui, plus redoutable qu'enx baisser devant son sabre les faistous , s'est chargé de confirmer leurs ceaux de la république , pour jeter arrets. Il faudrait peut-être faire uoe d'une maoière plus solide les fundeexception en faveur de ses onvrages ments de la puissance suprême . comdramatiques, dans lesquels on re- menca par imposer sileoce aux objurmarque la connaissance des effets de gations de tous les partis. Rien n'éla scene, des détails agréables et des tait dunc favorable à l'cotreprise de complets assez bien tournés dont il Beffroy: ni le punvoir, ni le temps, composait aussi la musique. D'ail- ni les hommes! Il y persista néanleurs les sujets de ces pièces , pal- ' moins , et fit paraître successivement pitants de l'intérêt du moment, ré- quinze cobiers (2) de ce vocabuveillaient les émotions populaires , laire , absolument neuf et origisaos en déchaîner la fougne. Nico- nal, comme il avait soin de le qualideme dans la lune ou la Révolu- fier lui même. La police de Fouché. tion pacifique (1790), le Club des plus téméraire peut-être fans ses bonnes gens (1791), la Petite 'coups d'essai qu'elle ne le fut depuis Nanette (1797), etc., comédies dans ses coups de maître, arrêta la de circonstance qui eurent le plus publication des autres livraisons du grand succès , ne seront plus repré- Dictionnaire. C'était prendre trop de sentées; mais elles pourront eocore 'peine. Le dédain du public pour le être coosultées comme esquisses des glossaire du Cousin Jacques eut prémœurs et des impressions de l'épo- cipité beaucoup plus efficacement sa que. On doit aussi observer que chute; mis à l'index, on rechercha toutes les productions du Cousin tout ce qui en avait paro. Avec le Jacques ont un but moral , et sout tort de réveiller de doulourenx souempreintes de sentimeots honnêtes venirs, lorsque les plaies de la révoqu'il cherche à inspirer à ses lec- Intion étaient encore saignantes, Bef-

Bergerac. Pourquoi ne pent-oo met- teurs. Beffroy de Reigny survivait à tre le Cousin Jacques sur la même sa réputation quand il s'avisa de fruy joignait l'inconvenance de mêler (1) Le Cenzin Jeopes est dije conque dons le re. la facétie aux horreurs. Non loin de

publique des leutres, par plusieurs poèmes pussable-nent lunatiques. Grimm Corresp. Litter., 3° partie, tam. III., p. 282. II est bon d'observer que B-ffroy a desavone un écrit publié en 1787, sous co titre : Délattements du Cousta Juoques, ou Etrennes lanatiques , vol. in-12.

<sup>(</sup>s) Ces quinze cobiers forment trois valumes in-8' (Paris, Montardier, an vant), deremus ra-res et ne comprensent que les lettres A, B et une partie du C.

l'échafaud, la plaisanterie n'est séante à personoe, pas même dans la bouche des victimes. Aucun plan arrêté, aucun choix dans la multitude d'articles qui s'offraient naturellement à l'auteur, incohérence complète dans leur assemblage, aucune mesure dans leur éleodue, des anecdotes suspectes, ou infidèlement rapportées, et, par-dessus tout cela, un style plus iucorrect et plus lâche que de coutume; tel est l'aperen géoéral que l'on peut donner du Dictionnaire des hommes et des choses. D'un autre côlé, l'amour du bien qu'il respire, l'indignation qui éclate à chaque page cootre les oppresseurs de la France, peuvent concilier quelque estime à la personoe de l'auteur, alors qu'on est obligé de la refuser à l'écrivaiu. Il est même plus ridicule dans cet ouvrage que dans les autres qui sont sortis de sa plume. Il appelle la femme du premier consul, veuve intéressante, et Mae de Beanbarnais, sa tante, femme vraiment intéressante, héroïne de la littérature française (tom. 1, p 460 et 462). Il dit à l'article Benjamin Constant (tom. 1, p. 534) qu'il ne faut pas le confondre avec Constant le marchand de chevaux. Il peint Billaud-Varennes comme élant imbibé jusque dans la moelle (sic) des os de l'essence du crime , du sacrilège et du blasphéme (10m. 2, p. 97 ). Parmi les hommes de la révolution, il comprend Bigand, auteur d'espiégleries facetienses, sous le titre de la Monche (10m. 2, p. 94). Le pauvre Beffroy prenait pour uo auteur le héros de ce roman du Chevalier de Mouhy, publié pour la première fois en 1757, et qui avait été réimprimé depuis 1789. On lit au mot Beffroy de Reigny (t. 1, p. 491) cette phrase caractéristi.

que : « Homme de lettres sur le compte « duquel on ne s'est pas mal égayé. « Voyez le Cousin Jacques qui lui « dira hardiment de bonnes vérités. » Mais ce dernier article ne parut pas : la publication de l'ouvrage ayaot été arrêtée avant que l'ordre alphabétique eut amené le nom adoptif de l'auteur. Il mourut dans l'oubli, à Charentoo, le 10 décembre 1811. Outre les ouvrages cités plus haut, on remarque parmi ses nombreuses productions: I. Les Petites Maisons du Parnasse, poème comique d'un genre nouveau, envers et en prose. Bouillon, 1783, io - 8° de lx et 294 p. L'auteur passe en revue une foule d'écrivains anciens et modernes, et leur assigne le rang qu'ils doivent tenir sur le Parnasse ou dans un hôpital des fous, qu'il établit au milieu du sacre vallon. Horace et Tacite sont placés par lui dans cette dernière demeure!! II. Malborough . poème comique en prose rimée, Londres et Paris, 1783, in-8°. III. Le Courrier des Planètes, feuille périodique, dédiée à la Lune, 1788-1792. 10 vol. in-12. IV. Histoire de France, pendant trois mois, depuis le 15 mai jusqu'au 15 août 1789 , Paris, 1789 , in-80. V. Le Testament d'un electeur. Paris, 1795, io-8°. VI. Nouveau Te Deum en vers saphiques, avec des notes sur le pape, etc., Paris, 1802, in-8°. VII. Soirees chantantes on le Chansonnier bourgeois, avec les airs notes, Paris, 1805, 3 vol., in-8° (5). Il a sait la musique de tous

BEF

(3) Le journal imitulé les Lanes, forme vingtquatre petits volumes in 12, qui out été traduits en allerand apre le doctor Janger. On a canore du politique Consin i les Alles de l'annur, opèra-comique, 1790; L'anclante ou Rome survé; folle en treis actes; l'est delle ; les Clefs du Jandra; le Crisis d'anques lanes danés ; le Retoude nan pumere ancle, ou relative de sou vyogge dans la lones; la Coustilation de la lane, volume ses opéras; elle passe ponr être négligée, mais le plus souvent facile et agréable(4). - REFFROY DE JISOM-PRÉ (François-Geneviève), frère du précédent, né à Laou, en 1756, fut nommé à l'âge de quatorze aus, sons-lieutenant dans un régiment d'infanterie. Il embrassa avec chaleur la cause de la révolution de 1789, et présida en 1792 le club de Metz, où il professa les principes les plusexagérés. S'il faut eu croire le Cousin Jacques. « Il changea tont-à-coup « d'opinion, passa d'un excès à l'aua tre, et ne sut pas se maintenir u daus ce juste-milieu, qui seul est « le parti sage et stable en révolu-« tion. Le chagrin d'avoir été pris

que de paralysie. L—N—X.
BEGA (LIT (Gattas), chanoire et archidiacre de Ninet, né ca 1660, doit être compté an nombre des orateurs chrétieus qui se distinguirent dans le passage du 17° su 18° siècle. Sa renommete, si justement établie à cette époque, paraît preque enserchie dans l'aubli. Son nom, omis dans Moréri et par les biographes qui l'ont suiri, mérite na artre sort. Formé aux exercices de labire, sous les yeux et par les lechaire, sous les yeux et par les lechaires de le lechaire de le lechaire de le lechaire de le lechaire de le le lechaire de le le lechaire de le le lechaire de le lechaire de le le le lechaire de le lechaire de le le lechaire de le le lechaire de le le lechaire de le lechaire de le lechaire de le lechaire de le le lechaire de le

« pour dupe altéra sa santé (5). »

Il succomba, en 1800, à une atta-

cons de Fléchier dont il partagea, pendant vingt-trois aunées, les travaux apostoliques, l'abbé Bégault se glorifiait d'être l'humble disciple d'un si grand maître. Aussi retrouva-t-on, dans ses sermons et dans ses discours, les formes oratoires, la manière et en quelque sorte l'élocution harmouieuse de l'évêque de Nîmes. L'abbé Goujet les range presque sur la même ligoe (1). D'Arnaudiu, docteur de Sorbonne, va insqu'à dire « Qu'on à peine à mettre « quelque différence entre eux, et « que souvent même on les confood « presque ensemble, quoiqu'on ne « puisse se flatter d'atteindre un vol « si rapide et si haut que M. Fléchier « l'avait pris, par la supériorité de « son génie (2). » Il y a lieu de croire que la réputation du disciple alla se perdre daus celle du maitre, qui ne fit que s'accroître, avec le temps. Bégault avait prêché avec succes a Paris et à Montpellier. Il prononça le 25 août 1695, devaot le roi et la reioe d'Angleterre, à Saint-Germain , le panégyrique de Saint Louis, et profita habilement de cette circonstance pour présenter le tablean de la royanté humiliée, dans Saint Louis captif en Egypte, et pour offrir au monarque détrôné, les coosolations qu'une ame forte pent puiser dans les enseignemens de l'histoire et la résignation aux décrets de la providence, parmi les plus violentes agitations de la fortune (3). Recu à l'académie de Nîmes , en 1688, Bégault en fut uu des membres les plus zélés. Il fut choisi, en 1692, pour aller remercier l'académie française de l'as-

de plus de trois cents pages in 3°, qui eut deux éditions en 1933 , atc., etc. Il diriait de lui-mei mei « Il y a vingt aos que j'ecris, et vingt u nes que les libelies pleus eut sur moi » Il appelait léédule les plussanleries qu'il ne fassant pas.

V—ve.
(4) Beffroy de Beiguy avait une sevur nomme.

<sup>(</sup>d) Beffroy da Relgoy arait une serus masse Canterne delle, qui faintai larrere des articles dans la Granes, que Gallais rédigent les
controls de Canterne, que Gallais rédigent le
categories, que de la control de la control production de la control production, que de l'activa de la control production del la control de la control del la control de la control del la control de la control de la control de la control de la contro

sociation qu'elle avait accordée à

(1) Bibliothèque frauçaira, tom. II, p. 298.
(2) Pauégyriques et sermons de l'abbe Béguilt, à l'Approbation.

<sup>(3)</sup> Panegyriques at sermous de l'abbé Begenit, Paris, 1711, tom. 1, p. 55.

celle de Nimes. Dans le discours qu'il prononça, le 30 octobre, à cette occasion, il ne craignit pas d'avancer, en présence de Bossnet et de Fléchier lui-même : « Que l'élo-« quence plus qu'humaine de l'il-« lustre prélat de Nîmes faissit « l'admiration et, si on ose le dire, « le désespoir de tous les oratenrs « français (4). » L'abbé Béganlt faisait éclater dans toutes les circonstances le même enthousiasme, qui devenait respectable même daus son exagération , parce qu'il prenait sa source dans une admiration profondément sentie. Lorsque Fléchier eut cessé de vivre, en 1710, Bégault exprima noblement sa douleur dans une lettre qu'il écrivit à M. de Basville, intendant de Languedoc. Elle a été réimprimée, avec plusieurs antres pièces , à la tête de l'édition des œuvres de Fléchier, donnée par Ducreux, Nimes, 1782 (tom. 1, p. lxxviij). En 1711, Begault publia deux volumes de Panegyriques et sermons , Paris , in-12 ; un troisième, en 1717, le quatrième et le cinquième, en 1723. Ce dernier renferme les disconrs académiques, les lettres, etc. Ménard, bistorien de Nimes, accorde à peine une légère attention à cet orateur, et ne fait connaître ni sa personne ni ses écrits. Quoiqu'ou ignore l'époque de la mort de Begault, il y a lieu de croire qu'elle ne fut pas éloignée de la publication du dernier volume de ses discours.

BEGON (Scipion - Jénôme), évêque de Toul, second fils de Michel Begon, à qui Dupetit-Thouars a consacré nn article dans le 4° vol. de cette Biographie, y mérite une place aulant que son père. Né à Brest, le 30 sept. 1681, envoyé à Paris pour y faire ses études au collège de Louisle-Grand, puis à la Sorbonue et au séminaire de Saint-Sulpice, il parut avec éclat sur les bancs de ces différentes écoles et recot, au mois de juin 1708, le bonnet de doctenr en théologie. L'année snivante, le chapitre de la cathédrale de la Rochelle le choisit pour doyen. En 1710, il représenta dignement le second ordre de la province de Bordeaux, à l'assemblée générale du clergé de France. assemblée qui l'euvoya ensuite à Limoges, à l'effet d'y régler les impositions du diocèse. Devenn, en 1713, abbé de Saint-Germer de Flay, vieaire-général de l'évêque de Beauvais, et trois ans plus tard doyen du chapitre de la même église; il se de mit de son premier décanat, dont il ne pouvait remplir les obligations et déploya dans ses rapports administratifs une telle habileté, que Louis XV fit choix de lui en 1720 pour faire accepter la bulle Unigenitus aux évêques du Languedoc et du Limousin. Toutes les difficultés s'aplanirent audelà des espérances de la cour, et le monarque satisfait éleva Begon an siège épiscopal de Toul, à la place de Blouet de Camilly, nommé à l'archevêché de Tours. Ce dernier n'ayant pu obtenir ses bulles avant 1723, Begon ne fut sacré à Paris que le 25 avril de la même année. Une brillante réputation l'avait précédé à Toul, son mérite la soutint. A la tête du diocèse alors le plus considérable de France, Begon voulut tout voir et tout faire par lui-mème : il le visita plusieurs fois en détail, inspecta les paroisses, organisa les écoles, interrogea, examina les prêtres, mit les fabriques sur un meilleur pied, répara une infinité d'é-

<sup>(4)</sup> Harangues promoncées par MM. de l'Académie frauçaise, Paris, Coignard, 1698, in-4°, p. 613-619.

glises, en bâtit beancoup d'autres (1), porta des consolations et des aumônes dans le sein des pauvres, et répandit souvent la parole divine par ses écrits on ses discours. Sous lui, le séminaire de Toul acquit une grande renommée; des jeunes gens y accoururent de tous les points de la Frauce; une foule d'hommes distingués en sortirent. Jamais peut-être, les études religieuses n'avaient été dirigées avec autant de sagacité dans la province des Trois-Evechés. Ce fut par ses urdres que Clevy, vicairegénéral du diocèse, rédigea un nuuveau Breviaire et un nouveau Missel, en harmonie avec la coustitutiun religieuse de l'époque. Dom Ambroise Cullin, religieux de Senoues, fut également chargé de la rédaction d'une Vie des saints nés dans la proviuce, ouvrage demeuré manuscrit et pour la composition duquel Begon paraît avoir lui-même fourni des noles. Taut de soins ne l'empéchèrent pas de s'immiscer dans les grandes affaires survenues en Lorraine, au milieu.du 18e siècle. Dévoué aux intérêts de la France, il fut chargé par Louis XV d'user de tous ses moyeus d'influence sur l'esprit des Lorrains. pour rendre la noblesse moins hostile

à Stanislas. Begon répondit le plus qu'il lui fot possible aux désirs de la cour ; mais ses harangues , ses démarches soulevèrent contre lui bien des esprits, et les derniers jours de son existence ne furent pas saus amertume. Il eut aussi à lutter contre le chapitre de Saint-Diez, parce que, contrairement aux usages recus, Stanislas l'avait pourvu du titre de grandprevôt de cette collégiale, et que depuis long-temps les évêques de Toul élevaient des prétentions sur la seigneurie de Saint-Diez. Indépendamment d'une infinité de mandements et de lettres pastorales, on cite de Bégon, outre plusieurs Oraisons funèbres : I. L'Eloge du bienheureux père Pierre Fourier, fait à l'occasion de l'exhumation de ses reliques, à Mattaincourt , le 30 août 1732. II. Discours sur l'avenement du roi de Pologne, à sa réception solennelle dans la cathédrale de Toul, au mois d'avril 1737. III. Discours à l'occasion du mariage du roi de Sardaigne, avec une princesse de Lorraine, au mois de mars 1737. Begon, qui juignait à l'amour des lettres le gout des beaux-arts, éleva de ses deniers le palais épiscopal de Toul, monument assez vaste, dont la direction fut confiée à Nicolas Pierson, frère convers de l'ordre des Prémontrés. Ce prélat mourut le 28 déc. 1753. dans sa ville épiscopale, regretté de Stanislas, des grands et du peuple, qui s'accordaient à reconnaître en lui l'un des caractères les plus honorables de l'époque. D. Calmet, dans sa Bibliothèque de Lorraine , s'est longuement étendu sur son compte. B-N.

BEGUELIN (NICOLAS DE), physicien, né en 1714 (1), à Cour-

(1) Et non en 1744, comme le dit Barbier dans

<sup>(1)</sup> Begon a retracé dans une langue lettre inédile qu'il écrivit an gouvernement en 2737, tout ce qu'it avait fait dans son diocise , avec un revenu de quarante-einq mille francs. Les balles de son evéché lui coûtérent , dit-il , quarantetrais ou quarante-quatre mille francs. La reconstruction du polais épiscopal, qui tombait en ruines, avail exige une dépense de cent ringt mille francs, et n'était pas terminée; le mare-chal de Belle Isle avait engagé le clergé à concourir à la construction des esserues de Toul : Begon donna quatre mille francs; il lui en fallalt eucore deux cent mille pour achever les bâtiments de l'évêche, et il écrivaits « Je suis « réduit à des chevanx ruinés par les voitures « de mes bâtiments , des équipages delabrés et « cent fois ravandes. » En eouséquence, il demon-luit l'abhaye de Trois-Fontaines, vacante par le décès du cardinal de Bissy, ou la primatie de Nancy « dignité qui n'a eté érigee que our offusquer et contre-quarrer les eviques « pour offus « de Toul. » V-ire

lari, près de Bienne, acheva ses études à l'uoiversité de Bâle, et s'y fit recevoir decteur en droit. Envoyé par sun père à Weizler pour y suivre un cours de droit public, il revint à Conrlari soutenir un procès que les habitaots avaient contre le prioce évêque de Bâle, leur souverain. Ce proces n'avant pas eu l'issue qu'il désirait . Beguelin alla chercher de l'emploi en Prusse. Attaché d'abord à la légation prussicone à Dresde, la gnerre de 1744 lui fit perdre ce poste ; mais il ubtint en dédommagement une chaire au collège de Joachimstal, et, peu de temps après la réorganisation de l'académie de Berlin, il fut admis dans cette savante compagnie. Le grand Frédéric, qui connaissait les lu nières et la capacité de Beguelio, le nomma sous-précepteur de son neveu (Frédéric-Guillaume ). Enveloppé dans la disgrâce du comte de Burck (V. ce nom, V, 151), gouvernent du jeune prince, il fut remercié en 1764, et resta vingt ans privé de tout avancement. Frédéric reconnut à la fin son injustice : il rendit sa faveur à Beguelin, et joigoit à sun traitement d'académicien une pensiuo de quatre cents écus. A son avenement au trône, Frédéric-Guillaume, voulant dooner à soo aocien instituteur une marque éclatante de sa reconnaissance, le nomma directeur de l'académie, et lui fit expédicr, avec des lettres de noblesse, le contrat d'uoe terre de cent mille fraocs. Begnelin mourut à Berlin, le 3 jaovier 1789 (Denina, Prusse littéraire', agé de soixante quinze ans. Le Recueil de l'académie de Prusse contient de ce savant physicieo uoe foule de Mémoires sur les coulcurs ,

la lumière, les nombres, etc.; et drpus 1768, la suite des Observations météorologiques (2). Il se délassiti de ses travaux scientifiques, par la culture des lettres. Outre une traduction française du Printempa, poème de Kleist (F. ce nom, XXII), 471), on lui dui IVilhelmine ou la révolution de Hollande, poème, Bellis 188, in 88 W.

Berlin, 1787, iu-80. W-s. BEGUINOT (le comte N.). général fraoçais, naquil en 1747, près de Ligny (Meuse). Suldat, au début de sa carrière , la révolution le trouva daos les derniers rangs de la milice; mais il s'éleva bientot par des actions d'éclat , et s'il dut quelque avaotage aux circonstances favorables au milieu desquelles il vivait, il dut plus encore à lui-même. D'abord employé cumine général do brigade à l'armée des Pyréoées-Orientales , il passa à celle du Nord eo 1795, et à cel'e de Sambre-et-Meuse en 1797, avec le grade de général de division. En l'an VII (oct. 1798), Béguinot commandait la 24° divisiun militaire, lorsque une insurrectiuo, dont les luis sur la réquisition milita refurent le prétexte ou le motif réel, éclata daos les départemens de l'Escaut et des Deux Nethes, Les insurgés, presque tous paysans, au nombre d'environ vingt mille, fournis d'armes et de munitions, présentaient une force imposante et à laquelle Béguinot ne pouvait opposer que de faibles détachements. Cependant il avait déjà repris Malines, dont les rebelles s'étaient d'abord rendus maîtres; il leur avait tué qua--tre mi'le des leurs; enfin il avait élevé des retranchements, protégé Louvain et Bruxelles, où ils entrete-

son Examen eritique, p. 93. Il est évident que c'est une feute d'impression, qui se retrouve dans le Biographie portative des Contemporains, p. 321.

<sup>(</sup>a) La France littéraire de M. Querard contient (i., 2>4) une liste exacte ca detaillée de tous les travaux scudemiques de Beguetin.

naient des intelligences, lorsque le général Colandarriva muni de pleins pouvoirs, et suivi de trente mille hommes dirigés des bords du Rhin et de l'intérieur. Le sang coula des lors en abondance, et les insurgés furent battus dans plusieurs rencontres, notamment à Audenarde, à Halles, à Ypres, à Louvain et près d'Anvers, où ils s'étaient emparés du furt Lillo, qui fut bientôt repris. Les trompes républicaines triomphèrent partout, et, en moins d'un mois, Begu not et Coland enrent entièrement purgé le pays de Waes et la Campine, fovers de l'insurrection. L'obligation où l'on s'était trouvé de mettre le département de la Dyle en état de siège, d'instituer des commissions m. litaires et de déployer un grand appareil de forces, fit commettre beaucoup d'actes arbitraires qu'on reprucha plus tard au général Bégninot. Il faut cependant lui tenir compte de sa position difficile et de la nécessité d'agir avec vigueur , en présence d'une population enarmes, qui avait les moyens de prolonger la guerre et de l'étendre fort loin. Néaumoins, le pouvoir fut ingrat : tandis que les municipalités adressaient à Bégninot des félicitations sur sa conduite, on lui ôtait le commandement de la vingt-quatrième division pour le donner à Colaud qui fut bientôt remplacé par les généraux Cerroni et Bonnard, puis par Béguinot lui-même, réintégré au mois de ventose dans ses anciennes fonctions. Un arrêté du directoire, l'employa dans son grade à l'armée d'observation qui, sous les ordres de Bernadotte, se forma sur la Lahn, C'est à elle qu'était réservé l'honneur d'assiéger Philisbourg; mais la retraite des Autrichiens l'ayant rendue inutile, Bégninut reprit le commandement qu'il avait

quitté, et forma un corps de réserve dont le quartier-général était à Bruges. De nouveaux monvements in urrectionnels se préparaient: les Anglais opéraient une descente en Hollande; la Belgi que était en fermentation. Cette fuis le gouvernement, qui avait su apprécier Béguinot, lui confia le commaudement de toute la ligne des côtes, depuis Dunkerque jusqu'à l'Ecluse, et ce général ne négligea rien pour repousser les agressions dout nos frontières maritimes étaient meuacées. Ce fut le dernier acte militaire de Beguinot, Bonaparte, tout en l'estimant, ne l'aimait point : ses opinions républicaines étaient loin de convenir an nunvel empereur; et, désespérant de le converiir comme il en a converti tant d'autres, il l'appela au corps législatif, puis au sénat, vastes sanctuaires qui se sont ouverts, comme on sait, à tous ces débris d'un autre règne, que le chef du nouvel état voulait à la fois recompenser et surveiller. Lors de la création de la Légion-d'Honneur, Bégninot recut le titre de commaudant de cet ordre, et vers la même époque il accepta, comme beaucoup de ses amis, le titre de comte et d'autres faveurs peu conformes à leurs principes démocratiques; mais il falloit bien se soumettre à un pouvoir qui ne supportait pas les refus! Béguinot mourut a Paris . le 30 sept. 1808. B-x.

BEHLAGUE (JEAN-PLERREA), TONSE, combe (e.), general français, entré au service comme cornelte dans un régiment de cavalerie, en 1744, passa ensoite dans les mousquetaires et de vint en 1755, capitaine de dragons. Il fit en cette qualife la guerre de sept ans en Allemagne, fut commé l'entenant-colonel en 1761, et l'année sonivante chevalière de Saint-Louis. La pair étant faite, on lui

donna le commandement de la Govane. Après quelques années de séjour dans cette colonie, il revint en France, où il continua d'être employé, et reçut du roi une pension de trois mille francs. Devenu brigadier en 1768, maréchal de camp en 1771 et lieutenaot-général le 20 mai 1791, il sut nommé à cette époque gouverneur de la Martinique. et recut l'ordie de s'y rendre , dans le moment où cette î'e était livrée à de vives agitations. D'un côté la population des villes et des forts se prononçait pour les innovations; de l'autre, les colons cultivateurs, satisfaits de quelques concessions et du droit de représentation que semblait leur donner l'iostitution des assemblées colo-iales, désiraient la continuation du système de législation sous lequel les colonies étaient arrivées au plus haut degré de prospérité. Ceuxci formaient, par analogie, le parti que l'on avait nommé en France aristocratique, et, si le gouvernement l'avait pu , il l'aurait sans doute protégé; mais l'autorité royale n'était plus qu'une ombre : le scul pouvoir réel résidait dans les comités de l'assemblée, qui eux - mêmes étaient entraînés par le torrent. Les mioistres de Louis XVI, en subordonnant leurs vues à celles du comité colonial de l'assemblée, avaient obtenu qu'il serait envoyé des forces imposantes pour rétablir la tranquillité dans les Antilles du Vent; et le gouveroement fit tout ce qui était en son pouvoir, en donnaul à l'expédition un chef expérimenté, et tout à la fois d'un caractère ferme et conciliant. Béhague mit à la voile avec quatre vaisseaux de ligne et dix bâtiments de guerre légers; six mille hommes de troupes étaient répartis sur cette escadre. A son arrivée, tout se soumit

aux ordres de la métropole; les forts furent occupés par les nouvelles troupes, et l'on renvoya en France les régiments coloniaux de la Martinique et de la Guadeloupe, qui avaient pris part aux troubles. Mais la paix était difficile à maiotenir au milien de la fermentation toujours croissante de ces temps d'anarchie. Les prétentions, les récriminations renaissaient sans cesse, et les révolutionnaires des îles, imitant ceux de la métropole. s'efforcaient de calomnier l'autorité et de séduire les soldats. Cependant Béhagne luttait avec avaotage contre ces difficultés. En 1792, son pouvoir était tellement établi, qu'un nouveau général, Rochambeau fils, et trois commissaires civils nommés en France, sous l'influence des colons révolutionnaires, ne purent débarquer aux îles du Vent, objet spécial de leur mission, et furent obligés de se rendre à Saint-Domingne, colonie étrangère à leur destination. Ces efforts, faits dans l'intérêt de l'autorité royale, quoique sans son aveu, deviurent bientôt iuutiles. A l'annonce des évécements du ro août, le parti de la révolution triompha : il n'y eut plus de compression possible, et l'insubordination des troupes ne tarda pas à devenir menaçante. Behague se soutint néanmoios encore quelque temps par l'appui que lui prêta le marquis de Rivière, commaudant de la station, qui avait pu maintenir dans la fidélité l'équipage de son vaisseau la Ferme, de soixaute-quatorze canons. Mais enfin tous deux, convaincus de l'impossibilité de soustraire la colonie à l'influence des conventionnels, la quittèrent en 1793, arborant le pavillon blaoc sur ce même vaisseau la Ferme. Behague vint résider en Angleterre; et c'est la qu'en 1797, il fut nommé par le comte d'Artois,

pour remplacer, dans le commandement de la Bretagne, le cointe de Puisaye, parti pour le Canada. Cette nomination fit naître des divisions parmi les chefs royalistes. Suzannet briguait hautement le commandement pour son fils, alléguant que Behague, étranger jusque-la aux guerres de l'Ouest, manquant des connaissauces locales, et ne pouvant avoir une idée inste des choses , n'était pas l'homme convenable dans la circonstance. Cependant ce général resta en possession de son titre : il délivra, au nom des princes, toutes les commissions de service; et sans quitter l'Angleterre, travailla par sa correspondance à l'organisatiou du parti royaliste, d'après ses vues personnelles. En 1799, malgré son grand âge, il se rendit en Bretagne, et il y fit une nouvelle organisation insurrectionnelle; mais Georges Cadoudal, déja investi du commandement, ne voulut point le céder. Bientôt obligé de retourner en Angleterre, Béhague mourut à Londres dans les premières années du dix-neuvième siècle. М-р ј.

BEHOURT (JEAN), grammairien et poète dramatique, né dans la Normandie, vers la fin du 16° siècle. professa les helles-lettres à Rouen, pendant plus de quarante ans, avec une grande réputation. Long-temps il fut célèbre dans les écoles par un Abrégé de la grammaire de Despautère ( Voy. ce nom , XI , 222), que les maîtres comme les élèves ne nommaient que le Petit Behourt ; et dout on aurait de la peine maintenant à trouver un exemplaire, puisqu'il n'existe pas même à la Bibliothèque du roi. Behourt composa, de 1597 à 1604, trois pièces de théâtre qui furent représentées par ses élèves à la distribution des prix du collège des Bons-Enfants. Ce sont : Polixène ,

tragi-comédie, sujet tiré d'une des hactoires tragiques de Bosislaus; Estais, ou le Chasseur, en forme de tragdie; et al. paicentie, ou la magnanimité, tragedie. Ces trois pièces impriudes à Roura, in-12, sont dévenues très-rares. On en trouve l'analyse dans la Bibliothèque du Thédire-Français, 1, 316. Cest hebaurt que l'on doit encore le recueil suivant : Puriores sententie und ettie festivoribus ex Ovidio decerptae, Paris, 1652, jn-8°. On tignore la date des mort.

BEHR (CBBÉTIEN-FRÉDÉRIC DE), né dans la Poméranie suédoise le 18 oct. 1739, d'une ancienne famille, était fils d'un capitaine danois. A l'âge de 16 ans il entra comme cadet au service du duc de Saxe-Gotha, et passa hientôt à celui du duc de Wurtemherg en qualité de page. En 1757, il accompagna le duc Charles dans la campagne de Bohême et de Silésie contre le roi de Prusse ; se trouva à la bataille de Kollin, et pendant le cours de la guerre de seul ans, alla rejoindre dans la Hesse l'armée francaise à laquelle s'était réuni un corps auxiliaire wurtembergeois. Excellent écnyer et sachant bien la langue francaise, il rendit de grands services an duc, et s'affermit de plus eu p'us dans ses bonnes grâces. En 1759 il reçut le brevet de premier lieutenant de ses gardes, et fut nommé, peu de temps après, capitaine dans le régiment de Werneck. Lors de la surprise des troupes wurtembergeoises, par le duc de Brunswick à Fulde, il fut fait prisonnier et conduit à Hanovre. De la il écrivit à son cousin de Behr, ministre de la Grande-Bretagne, et obtint sa liberté, sous la promesse de ne pas servir pendant toute la guerre. Alors le duc le non:ma chan:hellan, et lui confia la surveillance de ses jardins de Louisbourg, de la Solitude et de Hohenheim. En 1760, il obtint la charge de grandéchanson, et fut nommé président de la commission d'économie de la cour-En 1770, il entreprit un vovage en France, en Angleterre et dans les Pays-Bas; alla revoir sa patrie, et revint la même année a Stuttgard en passant par la Pruse. Pendant ce vovage, il visita la brillaute cuur de Versailles sous Louis XV, et celle de Georges III à Windsor; partout il fut très-bien accueilli. Nommé maréchal du palais en 1791, il obtint bientôt le rang de conseiller intime. L'année suivante, avant atteint sa trente-sixième année de service . il recut la grande décoration de l'ordre de Wurtemberg. Après la mort du duc Charles son bienfaiteur (1793), il conserva sa position sous les règnes des deux ducs Eugène et Frédéric-Eugène ; obligé ensuite de se réfugier à Anspach avec ce dernier, il épousa la fille aînée du général de Holzhausen. Suus le gouvernement du duc Prédéric, devenu électeur, et depuis roi de Wurtemberg, Behr fut de nouveau forcé de fuir à l'approche de l'armée française, et de se réfugier à Erlangen. Le zèle qu'il montra pour Frédéric dans cette circonstance lui assura la reconnaissance de son maître, qui, en 1802, le nomma général d'arti lerie; en 1803, grand maréchal du Palais, et, en 1807, le décora de l'Aigle d'or. Jusqu'à la mort de ce monarque, arrivée en 1816, Bebr se maintint dans sa haute position, au milien des circonstances les plus difficiles. Le roi Guillaume, peu de temps après son avènement, le nomma président du grand couseil de la cour. Au déclin de son active carrière , Behr vécut tranquille au milieu de ses nombreux enfants , luttant avec courage contre les atteintes de la vieillesse. Peu de temps avant sa mort, on le vit encore monter un cheval fougueux, et donner des preuves d'une force extraordinaire Il termina essjones le 17 janvier 1831, âgé de 91 aus, après avoir servi pendant 74 ans sous cinq souverains, qui lous l'avaient également estiné. Z.

BEINGA - DELLA, dernier roi da l'égou, conquit en 1752, après une guerre longue et cruelle, le royaume d'Ava sur les Birmans, et fit mettre à mort le 15 octobre 1754 le vieux Douipdi, dernier monarque de l'aucienne dynastie de cet empire. Plus tard la fortune lui fut contraire, malgré les efforts héroïques de son frère Apporaza; et après la ruine de Pégou, sa capitale, en 1757, il devini prisonnier d'Alompra chef des Birmans (Voy. ALOM-PRA, LVI, 236). D'abord sa captivité fut assez douce; mais a la snite d'une révolte des Pégouans, il fut ramené dans ses anciens états par Schembuan, denxième successeur d'Alompra, traîné à la suite de ce mouarque et, malgré sa vieillesse et son inuo cence apparente, jugé coupable par le tribunal du Rhoum d'avoir fomenté la dernière rébellion. Ainsi fut vengée la mort de Doniodi, Beinga-Della fut mis à mort par la main du bourreau, avec la dernière ignominie, à Ava-Bao, près de Rangoun, à la fin de 1775. On remarqua qu'en marchaut au supplice, ce malheureux monarque roulait continuellement une houle de cire entre ses duigts, et l'ou se rappela que, pendant sa longue captivité, une pareille observation avait souvent élé faite par les témoins de son iufortune. Cette boule de cire, ouverte après la mort de Beinga-Della, renfermait un magnifique rubis. C'était le dernier débris

de sa grandeur. Le rubis se voit encore dans les trésors de l'empire birman. B—v—E.

BEINL DE BIENEN-BOURG (ANTOINE), médecin allemand, né en 1749, exerça l'art de guérir à Vienne, où il parvint à de bautes dignités médicales. Il fut d'abord professeur de pathologie à l'académie médico-chirurgicale Joséphine , dont il devint directeur ; puis conseiller aulique, médecin en chef des armées impériales, président de la commission permanente de santé militaire, et chevalier de l'ordre de Saint-Wladimir de Russie. Beinl mourut à Vienne, le 12 juin 1820. Son principal ouvrage est un Essai de police médicale militaire, appliquée principalement aux armées autrichiennes, Vienne, 1804, in-80, en allemand. Il est encore auteur d'un mémoire sur une espèce particulière de tumeur lymphatique, et sur la manière la plus convenable de la traiter. Vienne, 1801, in-4°, en allemand. Ce mémoire se trouve aussi dans le deuxième volume des Actes de l'académie médico - chirurgicale Joséphi-G—т—в. BEIRACTAR ou BAIRAK-

DAR. Voy. MUSTAPHA, XXX, 491. BEKKER (ELISABETH). Voy.

DEKKER (ELISABETH). Voy. Deken et Wolf, au Supp. BELA (le chevalier de). était en

BÉLA (le chévalier de), était en 1748 colonel du régiment de Royal-Cantabre, qui avait été créé sur sa proposition, en 1745 (1); mais, quoique

le chevalier de Béla ait servi honorablement son pays comme militaire, ce n'est pas à ce titre que nous avons à nous occuper de lui. Aucun biographe que nous connaissions n'en a fait meution; il est totalemeut ignoré de tous les nomenclateurs d'autenrs et d'ouvrages, les plus volumineux, les plus complets; et il mérite cependant d'occuper une place parmi nos bistoriens les plus savants, les plus laborieux , les plus exacts. Il a passé trente ans à composer un ouvrage intitulé HISTOIRE DES BASQUES, qui contient tout ce que nous possédons de plus complet sur l'histoire de la Base-Navarre, de la Soule et de Labour, pays qui appartiennent à la France, ct sur la Haute-Navarre, le Guipuscoa, la Biscaye et l'Alava, provinces qui font partie de l'Espagne, mais qui ont cela de commun avec les districts français ci-dessus mentionnés, qu'on y parle une même langue modifiée en différents dialectes. Cette langue est le basque, qui ne ressemble à aucune autre langue connue; de sorte que les provinces espagnoles et les districts francais (ceux-ci formant une portion du département des Basses - Pyrénées). quoique séparés politiquement, se trouvent reunis sous les rapports ethnographiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont formé primitivement qu'une scule et même nation. C'est cette nation dont le chevalier de Béla entreprit d'écrire l'histoire, à l'aide des historiens particuliers, français et espagnols, d'un grand nombre de mémoires manuscrits, et des titres et pièces renfermés dans les

<sup>(</sup>i) ORDONNAMOS OF ROT POTENT CRÉSTICO d'un régiment d'infanterie de troupes légères sous le come de Cantabres-Folontaires, de 15 décembre 1745.—A Paris, de l'imprimerie royale, 1746. ORDONNAMES OF ROY POUT Préprier une partie des compagnies à cheval du régiment de

Oxnomanes ou Ros pour reformer une partie des compagnies à cheval du régiment de Royal Cantobre, du 8 septembre 1748.—A Paris, de l'imprimerie royale, M. DCC. XLVIII. Entre le première et la seconde de ces denx

ordonoances, il y en e oos troisième qui donnait so résiment des Cantabres-Voloniaires le titre de régiment de Royal-Canvalre, que nous os pouvons citer parce que le chevalier de Bela ne l'e point emexée comme les deux autres à son covrage.

dépôts publics de France et d'Espagne. Cette histoire que nous possédons, el qui est encore mauuscrite. forme truis volumes iu-fulio, d'environ six cents pages chacun, d'une écriture nette et serrée. Ils soot entièrement écrits de la main de l'auteur. D'après une note qui se trouve collée au manuscrit, nous apprenous qu'il fut envoyé à Paris, en 1766, à M. Debure, libraire, puur être livré à l'impression; mais qu'ayant été soumis à la censure, elle n'en permit pas la publication. L'ouvrage est dédié à la noblesse basque. L'auteur se plaiot de l'ignorance de sa nation, tout en faisant d'elle un pompeux éloge sous d'autres rapports. « Les Cantabres, dit-il (dans sa dédicace), ne savaient que combattre ; ils n'ont point écrit leurs exploits : laissant ce soin à lenrs ennemis, ils leur ont permis de dire ce qu'ils voudraient; de sorte que nous ne devons qu'à ceux-ci l'histoire succincle de ces premiers temps, que j'ai recueillie des aociens auteurs. Nous devoos celle du moyen-âge à nos voisins; et la moderne, à quelques ouvrages diffus, susceptibles de critique, ou à des mémoires mal en crdre, et dont il a fallu extroire ce qui pouvait nous intéresser. » L'ouvrage est divisé en douze livres. Daos le premier l'auteur déploie une érudition immense pour soutenir que les Basques sont les Cantabres, et qu'ils sont les peuples primitifs de toute l'Espagoe ; que les Vascons n'étaieut qu'une portion des Cantabres ou Basques, et que, depuis qu'ils occupent les provioces un leur langue s'est conservée, ils n'ont jamais été domptés. Il cite très-exactement les passages de tous les auteurs anciens sur lesquels il s'appuie, et quel quefois même il transcrit les textes les plus impor-

tants. Cette excellente méthode de citations et d'indications précises de toutes les sources est conservée dans tout le cuurs de l'ouvrage, et ajoute beaucoup à soo prix. L'auteur discute ensuite les systèmes de Zurita, de Mariana, d'Oyheoart et de Marca sur l'origioe des Basques, et il tâche de réfuter les idées qui sont contraires aux siennes. Le second livre commence l'histoire aucience des Basques. à partir de l'an 215 avant J .- C. ; le troisième la continue depuis l'époque des premières semences du christianisme chez ces peuples, qui datent, suivant Béla, de l'au 70 après J .- C. Dans ce livre sout de savants tableaux géuéalogiques de la maison royale des Goths descendant d'Alaric et des ducs basques. Le quatricine livre commence à l'an 714 de J.-C., et avec l'iovasion des Maures dans la région des Basques. C'est à la fin de ce livre que l'auteur cherche à démontrer que tous les Basques propriétaires sout nobles d'origine, par cela seul, qu'ils sont nés basques, attendu que leur pays n'ayant jamais subi le jong des couquérants, et avaot toujours obéi à ses souverains propres, leurs terres n'ont jamais été inféodées. Par conséquent, toutes les terres et hiens possédés par les Basques, conferent la noblesse à leurs possesseurs. Eu 1785, lorsqu'on voulut en France soumettre les Basques de ce royaume, c'est-à-dire les habitants de la Basse-Navarie, de la Soule, de Labour, à la tai le et aux autres impôts' payés dons les autres provinces, ils prétendirent que leurs privilèges les en exemptaient; qu'ils étaient tous nobles, et devaient jouir de toutes les immunités, des bénéfices et des exemptions attachés à ce titre. Il parut alors puur soutenir cette opinion un écrit succinct, mais très472 savant, intitulé : Essai sur la noblesse des Basques, pour servir d'introduction à l'histoire générale de ces peuples, rédigé sur les Mémoires d'un militaire basque, par un ami de la nation, Pau, 1785, in-8°. Cet ouvrage fit sensation à l'époque où il parut, et empecha qu'oa passat outre, dans la perception des taxes, mises d'office et par ordouoance. On sut depuis que l'anonyme qui l'avait écrit était un bénédictio du pays , nommé Sanadon , neveu du savant jésuite de ce nom; mais personne n'a cherché à deviner le nom du militaire basque, d'après les mémoires duquel l'ouvrage était composé. Ce militaire était le chevalier de Béla; et quand ou a lu son ouvrage et celui de Dom Sanadon, on s'aperçoit facilement que l'Essaisur la noblesse basque n'est qu'un extrait succiuct de l'Histoire des Bosques, et particulièrement de la dissertation qui termine le quatrième livre de cette histoire. Oo lit dans l'ouvrage de M. Arbanère, sur les Pyrénées (1. 2, p. 264), que le père Sanadon a écrit un ouvrage en espagnol, intitulé : de la Noblesse des Basques. C'est une erreur ; Dom Sanadon, qui depuis est mort évêque constitutionnel de Lescar, n'a jamais fait paraître d'autre ouvrage que celui dont nous avocs cooné plus haut le titre. C'est une brochure d'environ 200 pages, écrite en français, et non en espagnol. Il est évident que M. Arbanère confond ici l'ouvrage du bénédictio français avec celui d'uo Espagnol , nominé Zamacula , qui a fail imprimer à Auch, en 5 vol. in-8°. une Histoire des nations Lasques, écrite en langue espaguole. Cette histoire est très-médiocre, et bien inférieure, de tous points, à celle du chevalier de Béla, dont Zamacola n'a

pas même soupconné l'existence (2), Revenousa cet ouvrage : le cinquième livre nous fait coonaître le gouvernement des Basques, leur organisation sociale, leurs mœurs et leurs contumes aux dixième et onzième s'ècles, et conduit leur histoire jusqu'à l'an 1075; il nous donor des tableaux généalogiques de la postérité d'Arison, premier roi de Navarre et des cointes de la Vasconie. Le sixième livre commence à l'année 1076; le septième, à l'année 1234, et le huitième, à l'année 1425. Ces livres reuferment des tableaux généalogiques des comtes de Foix et d'autres princes souverains. Le livre neuvième commence à l'anuée 1425; le dixième, à 1516, et le onzième, à 1589. Celui-ci termine l'histoire des Basques, en l'arrêtaut à l'année 1748, époque de la création du régiment de Royal-Caotabre, que l'anteur se glorifie d'avoir levé, équipé, dressé en quelques mois. Ges trois livres sout les p'us curieux, non seulement parce qu'ils se rapprochent le plus de nos temps, et que les évènements qui y sout racontes nous intéressent davantage, mais aussi parce que l'auteur a puisé les matériaux de ses récits dans des pièces originales, tirées du trésor des chartes de Pau, dont la plus grande partie est aujourd'hui perdue, dans des manuscrits de famille, et entre autres, dans les mémoires de Jacques de Béla, un de ses ancêtres, qui cont inédits, et peut-être perdus ; enfin, pour les temps plus modernes, daos ses propres souvenirs et dans les faits qui lui

<sup>(2)</sup> Voici le titre de l'ouvrage espagnol, qui n'est pas commun: Historia de les acciones bas-cas de una y otra parte del Pirmeo Septentrional y costa del mar quitabrica, desde los primeros pabladores hasta anestros dios, escrita se espa-nol por D.-J.-A. de Zumacola, en Auch, 1818, 3 vol. in-8°.

BEL

sont personnels, ou dont il a été témoin. A ces onze livre, qui contiennent tonte l'histoire des Basques, l'auleur en a ajou!é un douzième, où il décrit les contrées habitées par cette nation et où il fait counaître tout ce qui coacerne les lois, les institutions, les mœurs et les habitudes des Basques. Il disserte savamment sur les races d'hommes qui habitent parmi les Basques et ne funt pas partie de cette nation, tels que les Cagots et les Bohémiens. Quoique cette histoire des Basques s'arrête, ainsi que nous l'avons dit, à l'année 1748, cependant l'auteur rapporte dans ce douzième livre des faits postérieurs de plus de vingt ans à l'époque qui termine son histuire. Il ne l'avait pas d'abord composée sur un plan aussi étendu. Nuus avons vu écrit de sa main un manuscrit intitulé : Mémoires pour servir à l'histoire des Basques avec un abrègé du règne des rois de Navarre, par le chevalier de B\*\* (de Léla). Cet ouvrage, qui ne furme qu'un seul volume in-folio, est un premier e-sai de celui dont nous venons de donner l'analyse ou un abrégé succinct (3). La grande histoire des Basques est lerminée par un vocabulaire très ample des trois dialectes de la langue basque, avec les mêmes mots en hébreu, en grec, en ecltique, en armorique, en arabe, en litin, en goth-allemand, en espagnol, en italien, et aussi par quelques chartes et autres pièces justificatives. L'abrégé ne dunne rien, ni de ce vocabulaire, ni des pièces iustificatives. Il est divisé en onze livres; mais l'histoire des Basques se termine an septième, les quatre

antres livres sont relatifs a la description du pavs, au gonvernemeut, aux mœnrs, aux contunes, aux races d'hummes, etc. L'abbé Pæydavant a en lung-temps entre les mains le manuscrit de la grande histoire de Béla, et il en a faitusage, ans le citer dans son Histoire des troubles survenus en Béarn, dans le 16° et la moitié du 17° siècle, Pau, 3 vol. in-8°, 1819 et 1821 (4). M. Faget de Baure qui, pour la cum position de ses Essa's sur l'Histoire de Béarn (Paris, 1818, in-80), eût trouvé de si précieux documents dans le manuscrit de, Béla, ne l'a point connu. Sun ouvrage est, pour les trois premiers siècles de l'histoire de Béarn, un extrait clair, élégant et très-lucide de la sayante Histuire de Pierre de Marca (Paris, 1650); mais quand il approche des temps modernes, l'autent des Essais est à la fuis maigre, incomplet et inexact; il n'a eu recours à aucun des volumineux documents manuscrits que renferment les archives de Pau et la Bibliothèque royale de Paris, qui pourtant étaient à sa disposition (Voy. FAGET DE BAURE, AU Supp.). S'il en avait fait la recherche, peut-être eût-il retrouvé le second vulume de Pierre de Marca, qui n'a jamais été imprimé, mais qui avait été composé par son auteur, car lui-même en parle comme étant achevé dans la

<sup>(3)</sup> M. Casimir d'Angu se, à Pau, ancien depute, at frère do marquis d'Angoise, pair de France, a fast trer une copie da ce menuscrit dunt il a co la complaisance de nous comonaiquer l'ariginal pour le camparer avec le nôtes,

<sup>(4)</sup> L'auvrage de l'abbé Parydavant, cu è de la parsonne de Salist Matton de Saliet, s'a ce sina, a la parsonne de Salist Matton de Saliet, s'a ce sina, a capital de la Barillera, aver bou la monacrita el papiers qui avaired serva la componiton de la conserge, par Tondei, Inginivanti-lei cine à l'ancest avaired terripur. Piterrage din chira. Economi avait terripur. Piterrage din chira. Den Consert de la braydavant, donne greniare, coò je la découvris dans des La d'antres papiers. Le ceta avi d'addi dansang quelque, l'enlaies de créat que j'as adquit en manuerit des bénitus de fest que j'as adquit en manuerit des bénitus de

préface du premier (5); et ce qui est plos détisif encore, no contemporain de Marca, qui a écrit un vol. in-fol. sur les guerres de religioo, cite, dans son ouvrage imprimé, ce second vol. de l'Histoire de Pierre de Marca, qu'il avait lu en manuscrit. Quant au chevalier de Béla, ainsi que nous l'avons dit, personne n'en a f.it mention, Cependant on savait dans le pays les soins qu'il s'était donnés pour la composition de son Histoire des Basques; les voyages qu'il avait entrepris à cet effet en Aragon et en Biscaye ; les dépenses que cette entreprise lui avait occasionées. Des personnes qui se disent bien instruites nous ont assuré qu'il avaj: été aidé dans la composition de cette histoire par Dom Sanadon. Cependant Béla l'a écrite en entier de sa main, et il ne fait nulle part mention qu'il se soit adjoint accun col'aborateur. Ou assure aussi qu'il avait la prétention de descendre des anciens rois de Hongrie, comme lui nommés Béla, mais il ne laisse nullement percer cette prétention daos son histoire , quoiqu'il y parle souvent de lui et de ses aocêtres. Il vécut célibataire, mais non sans laisser de postérité. On dit qu'il a composé d'autres ouvrages que celui que nous venons d'analyser, eotre autres l'histoire de sa vie , dont nous ig orons entièrement les détails. Ils nous avaient été promis, mais ils ne nous ont point été livrés, et nous ne pouyons même rien dire sur l'époque de la naissance et celle de la mort de ce zélé et patriotique historien d'un des peuples les plus singuliers du globe, et les plus dignes d'être étudiés. (5) Tabaraud n'a pas connu ce fait puisqu'il

nea fait point mention dans son article de Pierre de Marca, Biographie universalle, t. XXVI, p. 579.

BELAIR (A .- P. JULIENNE de), général francais, naquit à l'aris vers 1740. Il était fils d'un baoquier qui dérapgea ses affaires par de mauvaises spéculations. Obligé de chercher dans l'exercice de ses talents les moyens de réparer les torts de la sortune, le jeune Belair étudia les mathématiques et s'y reodit très-habile. Il embrassa l'état militaire ; mais n'ayant pas l'espoir d'un prompt avancement en France, il obtint la permission de passer au service de la Hollande. Plus tard il cutra capitaine d'artillerie daos la légion que le comte de Maillebois avait levée pour les Etat & Généraux. Cette légion avant été supprimée en 1785, Belair, réduit à la moitié de son traitement, demanda le capital de ce qui lui reveoait, le perdit au jeu et se trouva complètement ruiné. Il s'était marié fort jeune, puisque une de ses filles, maîtresse de pensioo à La Haye , avait dejà publié des Essais (1). Laissant sa famille en Hollaode, il se rendit en Prusse pour y solliciter du service. Il était à Perlin en 1786; mais n'ayant pu se faire employer dans l'artillerie ou le génie, il fut forcé pour vivre de s'associer à la redaction de la Gazette de Berlin où il inséra successivement plusieurs morceaux (2) remplis de faits intéressants et de réflexions très-justes ( Voy. Deoina , Prusse littéraire , Supplem., 71). Ce n'était point le début de Belair comme écrivain: il avait déja publié différents ouvrages, et notamment, en 1779, un Memoire dout la police avait saisi chez lui tous les exemplaires avec d'autres papiers étrangers à cette publica-

<sup>(1)</sup> Essais cosmographico poétiques, 1786, ip. 5°.

(2) Lettres sur la Hallande.—Esflexions sur une testre de Montalembert.—Essai général sur plusieurs branches d'administration.

tion (3). Après avoir passé deux ans à Berlin dans la plus affreuse détresse, Belair revint en France vers la fin de 1788. Il était de retour à Paris depuis peu de temps, lorsqu'il inséra dans Année littéraire (1789, II, 87-96) nne Lettre en répouse à M. le baron de \*\*\*, très-remarquable en ce qu'elle enntient la première idée des enmpagnies d'assurances pour garantir aux cultivateurs les produits de leurs récoltes contre les accidents de grêle ou de gelée. Belair s'nceupait alnes d'une Encyclopédie critique et de différents autres ouvrages non moins importants, qu'il n'a pas achevés, nu qui peut-être n'ont existé qu'en projet. Il revit à cette épaque Mirabeau qu'il avait connu à Berlin . et qui lui demanda des observations sur la Monarchie prussienne, ouvrage dont il se proposait de donner une nouvelle édition revue et corrigée (4). En 1790, Belair se chargea de faire un cours public de fortifications et d'artillerie, si l'an voulait mettre à sa disposition le cabinet de modèles que Montalembert (Voy. ee uom, XXIX, 448) venait d'offrir à l'assemblée nationale (5). Au mois d'août 1792, il fut nommé par la commune de Paris ingénieur en chef, et chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre cette capitale en état de défense. Il traça le plan d'une ligne de retranchements qui devait s'étendre depuis Saint-Denis jusqu'à Nogent-sur-Marne; et pour l'armer, il proposa de ennvertir en canons les statues des rois que la révolutinn venait de renverser. Il demandait aussi qu'on fit des balles avec les plombs de Versailles. La retraite

des Prussiens ayant rendu tous ces projets inutiles, Belair, nommé général de brigade, puis général de division, fut employé dans la campagne de 1793 à l'armée du Nord, sous les ordres de Dumpuriez, et ensuite de Jourdan. Mis l'année suivante à la retraite, il revint à Paris, où il s'occupa de théories philantrapiques, avec une constance et un zèle dignes de p'ns de succès. Il prétendait relever le crédit public, en accordant des encouragements à l'agriculture; maintenir les assignats au pair ou les rembourser, sans suire éprouver la moindre perte à l'état non plus qu'aux particuliers : diminuer des neuf dixiemes la consommation de bois pour faciliter le repeuplement des furêts; économiser la moitié des semences, et doubler les réenltes, afiu, dit-il naïvement, d'emichir à la fois les fermiers et les propriétaires , etc. Si , comme l'assure Belair, pour établir et vérifier ses calculs, il avait fait une grande quantité d'expériences, les dépenses qu'elles lui occasinnerent furent sans doute la première cause de la péuurie qu'il ne tarda pas a éprouver. Devenu pauvre pour avnir voulu faire la forme de tout le monde, il passa les dernières années de sa vie dans un état obscur, et mourut au mois d'août 1819. à un âge très-avancé. Il avait été lié d'une amilié assez intime avec Mereier, Restif de la Bretnnne, etc. Outre une traduction de l'ouvrage allemand du général Gaudi: Instruction adressée aux officiers d'infanterie, etc., Paris, 1792, in-8°, on connaît de Belair : I. Defense d'un système de guerre nationale, Amsterdam, 1779. in-8°. II. Nouvelle science des ingénieurs, Berlin, 1787, in-80. On y trouve des observations intéressantes sur le desséchement des marais,

<sup>(3)</sup> Voyez Eléments de fortification, 56 et 113.

<sup>(4)</sup> Ibd., 374.

(5) Montalembert offrit depuis son cabinet au

476 BEL et sur les avantages qui doivent résulter de la mise eu culture des terres improductives. III. Défense de Paris et de tout l'empire, Paris, 1792, in-8°. IV. Manuel du citoyen arme de pique, ibid., 1792, in-8°. V. Eléments de fortification , renfermant ce qu'il était nécessaire de conserver des ouvrages de Leblund, Dei lier, Trincano. etc.; suivis d'un Dictionnaire militaire, où l'on trouve des défioitions et des reuseignements qui n'existent dans aucuo ouvrage, ibid., 1792, in 8º avec 30 pl. Belair y promet un Nouveau Traité des règles du dessin et du tavis, dans lequel, à tout ce qui était inutile et suranné dans l'ouvrage de Ruchotte, on a substitué des obiets dunt la connaissance intéresse les citoyens (p. 5); les Elements de la guerre de siège (p. 59), L'Attaque et la défense des places, ouvrage tout-a-fait nouveau (p. 153), des Éléments d'architecture hydraulique (p. 175), des Eléments d'artillerie navale (p. 345), et eofio le Manuel du chasseur, de l'artilleur et du fusilier (p. 504). Dans le même ouvrage Belair nous apprend qu'il avait perfectionné l'Anusette, espèce d'arme de l'invention du maréchal de Saxe, qui se monte à peu près comme un canon, et qui se tire comme uo fusil (p. 461). Il avait aussi perfectionné le fusil, et imaginé une nouve le espèce de bouches à feu qu'il nomme pièces à chambre composee (p. 550). VI. Memoire sur les moyens de parvenir à la plus grande perfection de la culture et à la suppression des jachères, ibid., 1794, in-8º. C'est une réimpression avec des changements de l'onvrage qu'il avait publié contre le système des jachères avant 1789. Il ne faut le lire qu'avec précaution (Voy. la

Bibliographie agronomique, de Musset-Pathay , 164). VII. Les subsistances rendues plus abondantes et plus accessibles à tous les citoyens, etc., on recueil de lettres et d'écrits sur ces objets intéressants . adressées à Lalande, ibid., 1796, in 8º. Sous ce titre, Belair a réuni les opuscules qu'il avait composés sur les différents articles d'économie politique, indiqués plus haut. Plusieurs des plans qu'il propose sont évidemmeot chimériques; mais il en est d'autres, tels que celui des associations agricoles qui, dédaignés de son temps, ont été depuis adoptés, et dout il est juste de lui restituer l'houveur. W-s.

BELAIR (CHARLES), général de brigade à Saint-Domingue, était neven du fameux Toussaint-Louverture(Voy. ce nom, XLVI, 399). Ses talents militaires le firent aimer de son oncle qui lui donna le commandement d'une brigade coluniale, et depuis ne cessa de lui témoigner une confiance qu'il n'avait pas même dans ses généraux en apparence les plus dévunés. Aux défauts des jeunes gens Belair joignait des qualités. Il aimait la parure avec excès; son ton et ses manières annoncaient de la fatuité ; mais il avait de la douceur daos le caractère. et il se concilia promptement l'estime des soldats par un courage poussé souvent jusqu'à la témérité. Toussaint rend de son neveu le témoignage le plus avantageux dans une lettre au premier consul, du 12 février 1801, où il lui demande d'approuver les promotions qu'il venait de faire dans l'armée coloniale (Voy. le Moniteur an IX, 58 ). A l'arrivée de l'expéditiun commandée par Leclerc, Belair ne prit aucuoe part aux excès des nuirs; il sauva mėme la vie à uno foule d'habitants du Port-au-Prince ,

en les prenant sons sa protection. Plusieurs officiers français tombés dans les mains des noirs lui durent la vie. Après le départ de Toussain:-Louverture, Belair resta campé sur les bords de l'Artibonite avec sa brigade, affectant une grande indifférence, mais attendant en effet l'occa-ion d'agir avec quelque chance de succès. Le supplice de quelques nègres iocendiaires fut le prétexte dont il colora sa défection. Il se retira dans les moroes du Cahos où l'on supposait que Toussaint avait caché des trésors, des armes et des municions; et il y fut suivi par un grand nombre de nègres. Le général Dessalines, que l'influence dont Belair commençait à jouir dans la colonie avait rendu son ennemi personnel, se mit aussilôt à sa poursuite; et, lui avaot demandé une entrevue, le fit arrêter par des hommes apostés et conduire au Cap sous une escorte, Traduit avec sa femme, nommée Sanitte, devant une commission militaire toute composée de noirs, ils furent condamnés à mort unauimement le 5 oct. 1802. Le jugement recut son exécution le même jour. Belair fut passé par les armes et sa femme décapitée ( Yoy. les Mémoires sur les révolutions de Saint-Domingue, par le géoéral Pamphile Lacroix, II, 217 et suiv.).

 plusieurs édifices très-élégants et de jardins paysagistes très-pittoresques. entre antres Bagatelle qu'il fit coostruire daos le bois de Boulogne, pour le comte d'Artois doot il était le premier architecte. Il acquit dans cet emploi de la fortune et une brillante réputation. Ayant perdu tous ces avantages par la révolution, il s'y montra furt opposé, et fut longtemps détenu daos les prisons de Paiis (1). C'est là qu'il revit madame Dervieux, qui avait joui d'une grande faveur auprès du même prince. Devenus libres tous les deux ils s'épousèreot. S'étant trouvé en qualité de commissaire de la commune à la prison du Temple, après le 9 thermidor (en 1795), il v vit le fils de Louis XVI. et obtiut de lui la permission de tracer an crayon son portrait qu'il fit exécuter en buste par le sculpteur Beaumoot; c'est la dernière image qui ait été faite de ce prince, alors tombé daos le marasme et qui mourut peu de jours après. Lorsque les Bourbons reviorent en 1814 . Bélanger

« d'oppression des èche l'industrie, paralyse les

a arts at le commerce, et de pareils abus seraient a rifornis à Alger et à Tunis, etc. n V-va,

<sup>(1)</sup> Bans one pétition médite , qu'il adressa , le 20 avril 1795 ( " florent an 111) aux comités des finances et des domaines reunis, il etablissait ainsi l'état de ses represes sur la mation : sur Charles-Philippe , cent cinquante mille fraces; liste civile, soixante-dix mille france; Micabrao. cent mille france : pour mai-m eovabio, dixsept mille france ; Anisson du l'erron , trente mille fraces; maison commune, trente milie fraues ; charge nun liquidre , maison du ci-devant prince (d'Artois), vingt-quatre mille francs. van prince u arross, ringequate interest. Total: trois cent quarante-six in lle francs. u Je suis artiste, dissiril, et j'ai mérié dans les arts l'estime des savants. Différents monuments qui jouisseor d'un peu de e lébrite ainsi qu'une partie des meubles précieux que j'ai di riges , et qui decorent le musée national, ont été executes en bronze, eo porphyre ou en granit, sous ma direction et d'après mes dessus. Les manufactures de papiers teotures me doivent l'or gine de leurs établis cements, etc » Et après avoir énumere ses pertes, ses griefs, les buit mois de son incarrérution, il a le courage do dire aux comités de la convention : « Uoe repu-« blique dont les gouvernés poorraient etre eni-« nes par les gouvernants s'an-antirait bientôt u d'el c-néme; car inut moyen vexatniro ou

manifesta le plus grand enthousiasme: et ce fut loi qui fit exécuter eo platre avec une incroyable célétité, sur le Poot-Neuf, pour la rentrée de Louis XVIII, une statue équestre de Henri IV, afin de remplacer celle qui avail été détruite, et il fut ensuite un des premiers souscripteurs pour que le même munumeut s'exécutat en bionze. Monsieur le nomma intendant de ses batiments, et il fut fait chevalier de la Légion-d'Honneur. Belonger est mort le 1er mai 1818. Oo lui doit , outre les édifices et les jardins anglais qu'il a construits ou dirigés, mais dont la plupart n'ex'stent plus, des travaux plus importants tels que la coupole de la Halle aux blés, à Paris, qu'il a rétablie en fer coulé et en cuivre, en 1812, de manière à ce qu'elle fut pour jamais à l'abri de l'incendie. C'est sur ses desseins qu'ont été construits les abattoirs de Paris, dont il avait demandé l'établissement long-temps auparavant. Il fit paraître en 1808, in-40, un plao de Construction d'une Halle aux vins, uux eaux devie, etc. M. Loiseau, son élève. a publié, en 1818, une Notice historique sur Belauger. E-K-D.

BELDERBUSCH, (le comte CHABLES-LÉOPOLD de ), né dans le duché de Limbourg en 1749, d'une ancienne et illustre famille, fut suecessivement président de la régence de l'électorat de Cologne et ministre de l'électeur près la cour de France; ce qui l'avait fixé à Paris depuis plusieurs années, lorsque la révulution l'obligea de sortir de France en 1790. Il se hâta d'y revenir lursque l'ordre commenca à se rétablir, et fut nommé, des les premières années du règoe de Napoléon, préfej du département de l'Oise. Il déploya dans ces importantes fonctions tout ce que peut inspirer

la philantropie la plus éclairée (Vor. BEAULIEU, ci-dessus, p. 397). La mendicité extirpée, des comités de bienfaisance qui distribuerent partout des seconrs, plus de vingt vi'lages reconstruits, après de funestes incendies, une nouvelle route de Calais plus courte et plus sure, tels forent les monuments de son administration. Le gouvernement, très bun appréciateur de pareils services, nomma le comte de Belderbusch sénateur, le 5 février 1810. Se trouvantà Paris au mois d'avril 1814, il fut au nombre deceux qui votèrent la déchéance. Cependant il ne passa pas à la chambre des pairs créée par Louis XVIII; mais il recut des lettres de grande naturalisatiun, et continua d'habiter la capitale où il fit usage de sa fortune par des actes de bienfaisance et en véritable ami des lettres et des arts. Il est mort daus cette ville le 22 janvier 1826, sans laisser d'enfaots; et tous ses biens qui étaient considérables sont passés à des collatéraux. On a le catalogue de sa bibliothèque en huit feuilles in-8°. Il avait publié sons le vui!e de l'anonyme quelques écrits politiques : I. Sur les affaires dutemps , Cologne 1795 , in -80. II. Modification du STATE Quo, ibid., 1705. in-80. III. La paix du continent comme acheminement à la paix générale, seul moyen de conserver l'équilibre en Europe , imprimé en Suisse 1797 , in-8°. IV. Lettres sur la paix, 1797, in-8°.V. Le cri public, publié en juillet 1815, sans date ni nom d'imprimeur. M-Dj.

BELELLI (FULGERGE), né à Buccino, dans le royaume de Naples, vers 1682, entra dès sou jeune âge dans l'orde des Augusius, obiot successivement les charges les plus cousidérables de l'ordre, et finit par être nommé général et vicaire aposter nommé général et vicaire apostoliqué. Il a publié no ouvrage institulé: Examen S. Augustini de Modo reparationis humanne nature post lapsum, etc., qui a en plasieure ditions. Ce livre a été vivement critiqué en France, mais le père Berti, a uter Augustin, a publié une défense de son général. Beplis outent, contre l'opinion de Maratori, que le corps de saint Augustin existe à Parie, oi il aurait été transporté dans le buitième siècle. En effet, d'anciennes chroniques attestent c f.it. Belelli est mort à Rome en 1742. A-b.

BELEM (JEANNE DE), plus connue sons le nom de la Pineau, était fille d'un panyre savetier des faubonrgs de Namur, où elle naquit le 1er mars 1734. Douée d'une beauté remarquable, elle eut recours au libertinage pour échapper à la misère. Le 3 juillet 1751 elle arriva à Bruxelles, et s'y abandonna à la prostitution la plus effrénée. M. de Quenonville, vici!lard sexagénaire, membre du conseil souverain de Brabant, ayant yuulu l'introduire dans sa maison sans scandale, lni fit prendre le nom de Belem , porté encore anjourd'hui par une famille noble, et la présenta a sa fille comme une orpheline bien née, mais abandonnée de tous ses parents. Une grossesse la força de surtir de cette maison , et , après de nombreuses aventures, elle deviut la maîtresse en titre de l'avocat Henri Vander Noot (Voy. ce nom, au Supp.), sur l'esprit duquel elle exerca le plus grand empire , quoique déja elle eut passé la cinquantaine. Ardente, audacieuse, ayant de l'esprit naturel, elle ne fut pas inutile à ce chef de parti lorsqu'il se mit à la tête de la révulution brabançonne. Elle l'avertissait des dispositions du peuple,

travaillait à augmenter le nombre de ses créatures, et soulenait sa fermeté chancelante. C'est chez elle que fut minuté le Manifeste au peuple brabancon, et que se tinrent les orgies de la faction triomphante. Les flatteurs l'appelaient l'Egérie de cet autre Numa; d'autres plus grossiers lui donnaient tout uniment le titre de duchesse de Brabant, qu'elle acceptait en riant et sans rien rabattre de son ton grivois, de ses manières licencieuses. Il est certain qu'elle eut une grande part aux mesures prises par Vander Nont, qu'elle fut cause de quelques unsdes excès qui se commirent alors, et qu'elle puisa plus d'une fois dans les caisses publiques. Cependant il ne faut pas accueillir aveuglément toutes les accusations dont elle a été l'objet dans les nombreux pamphlets de l'époque, entre autres dans les Masques arrachés. de Beaunoir, mauvais ouvrage, payé par l'Autriche, et qui a cependaut obtenu les honneurs d'une traduction allemande. C'est le ruême Beannoir (Voy. BEAUNOIR, ci-dessus , pig. 412 ), qui fit paraître en 1791, la Vie amoureuse de Jeanne de Belem, dite la Pincau, in-80 de 48 pages. Elle joue aussi un rûle dans le drame de cet écrivain intitulé: Histoire secrèté et anecdotique de l'insurrection belgique, ou Vander Noot, Bruxelles, 1790, in-8º de 238 piges, où cette Vie est imprimée. Mais tout patriote qu'il était , l'Ami des femmes n'a pas osé mentionner une pareille héroïne dans son Précis sur les anciennes Belges en faveur et pour l'émulation des modernes, suivi des autorités et preuves de droit qu'ont les femmes de la Belgique de participer à l'administration, etc. (dédié à Mme la comtesse d'Yves, si connue par sa hibliomanie), Bruxelles. G. Huyghe, 1790, in-8º de 33 pages. La révolution brabançonne finic. la Fineau ful au bout de sa carrière politique. Elle mourat dans l'obscurité, comp'ètement oubliée. R—r—c.

comp'ètement oubliée. R-r-c. BELESTAT (..... GAR-DOUGH, marquis de), doit l'honneur de figurer dans la Biographie, an maliu plaisir que V. l!aire s'est donné de lui faire joner un rôle dans une de ses non breuses querelles littéraires. Né en 1725, à Toulouse, d'une des plus anciennes familles du I anguedoc, il acheva le cours de ses études à Paris, et sut admis fort jeune dans la maison du roi. Après avoir fait avec distinction plusieurs campagnes sous les ordres du maréchal de Saxe, il obtint à trente ans le titre de mestre-de-camp de cavalerie; et, sans trop de présomption, il pouvait se flatter d'arriver aux premiers grades, lorsque l'affaiblissement de sa vue l'obligea de renoncer à la carrière des armes. Possesseur d'une fortune cons dérable, il passa dès-lors la plus grande partie de l'année à Paris , où il vivait au n ilieu de la société la plus brillante et la plus spirituelle. Déjà connu de Voltaire, il le revit en 1754 aux eaux de Plombiéres, où il avait accompagné sa femme à laquelle ce grand poète adressa une pièce de vers, qui est imprimée dans le recueil de ses auvres (édit. de Kell, XIV, 46). On assure que lorsque Voltaire se fut fixé définitivement a Ferney, il continua d'entretenir avec Belestat une correspondance suivie; mais rien ne prouve qu'il lui ait jamais écrit, si ce n'est dans la circonstance qu'on va rapporter. En 1768 il parut une brochnre dirigée contre le président Hénault, intitulée : Examen de la nouvelle Histoire de Henri IV, de M. de Bury

(V. ce nom. VI, 351). Cette brochure, imprimér à Genève, est indiquée comme étant l'ouvrage du marquis de B...., et le titre porte qu'elle a été lue daus une académie de province (1). Quoiqu'on ne fut pas encore habitué aux petites ruses que Voltaire n'a cessé d'employer pour mettre au jour les ouvrages qu'il jugeait prudeut de ne point avouer, tont le monde lui attribua l'écrit dans lequel l'Abrégé chronologique de son ami le président Hénault était critiqué de la manière la plus injuste. Comme une pareille supposition faisait peu d'honneur à son caractère, et que d'ailleurs il avait des ménagements à garder avec un vieillard respectable dont il n'avait recu que des témoignages d'estime et d'amitié, Voltaire dénonca lui-même ou fit dénoncer la brochure au m nistre; et 600 exemplaires saisis furent mis au pilon. Il écrivit ensuite au président Hénoult , à qui ses amis s'étaient bien gardes de parler de cette critique , pour lui annoncer qu'il ve ait de faire une dissertation contre l'auteur; mais que sur l'assurance qu'on lui avait donnée que c'était le marquis de Belom , il n'avait pas osé l'envoyer aux journaux (20 oct. 1768). Trois jours auparavant (17 oct.), il avait écrit au marquis de Belestat qu'on le soupconnaît d'être l'auteur de cet ouvrage, et qu'il devait déclarer que c'était La Beaun elle (Tableau philosophique de l'esprit de Voltaire, 117-21). Enfin, il annonce à Mme du Deffand qu'il connaît l'auteur : « Je ne l'ai découvert , lui dit-il , que « d'aujourd'hui , après trois mois de « recherches. Ce n'est point le mar-« quis de Belestat, c'est un gentil-

<sup>(\*)</sup> A cette date Belestat n'était pas encore membre de l'académie des Jeux Floraux ; et l'on sait qu'il n'y a jamois lu l'*Examen*.

« homme de la province qu'on appelle « aussi monsieur le marquis. Il est « très-profond dans l'histoire de · France ; c'est une espèce de comte « de Boulainvi liers, très-poli dans la « conversation, mais hardi et tran-« chant , la plume à la main (7 déc.).» Madame du Deffand lui répond : Quelle est donc la quatrième décou-« verte que vous avez faite? les trois « premiers étaient La Beaumelle , " Beloste, et Belestat. Pourquoi oe « pas dire le oom de ce dernier mar-« quis? Ce serait le moyen de dé-« truire tous les soupcons. Je n'y par-« ticipe point. Je vous crois incapa-« ble de telles manœuvres. » Voltaire ne le nomma point; et, plus tard, il revint à la première idée de faire passer La Beaumelle pour l'anteur de l'Examen (2). Informé qu'en mourant le président Hénault n'avait

laissé aucune marque de souvenir à madame du Deffand, son ancieone amie, « Je suis, lui écrit-il, dans « la plus grande colère, je suis si indi-« goé, que je pardonoe presque au « misérable La Beaumelle d'avoir si « maltraité les étrennes mignonnes (a) Voltaire fit écrire sur les merges de qualques exemplaires de l'Ezanen , quarante deux ques exemplares de l'Azanva, quarante deux notes de la maiu de sou secrétaire Wegnères et il envoya ces exempleires à Paria, dans la vue de nuire à La Beaumelle L'auteur de cette note possède celui que Damilerilla avoit légue au baron d'Holbach, qui la donne à Neigeon, et qui était passe dans le cobinet de Barbier. On trouve à la fin une lettre de Volteire au président Héonult, du 31 oet. 1768, de le mein de Wegnière ; une lettre du même ou censeur Marin , écrite anssi per Wagnière , le 5 juill. 1769, et dix questions relatives à la même brochure, et ux questinns reletives à la même brochure, en parta de la main de Voltaire, adresses à l'obbe ll-udot, sûn de se procurer des ren-seignements qu'il désirait, pour réfuier la même brochure. Dans ses notes, il indique ainsi divers passages: Relicule et obscer; faus; ulles manuers hormes constan meritain. pille; mauraise logique; prus-on mentir plas in-solemment; toate cette page est absurde; quel ignarant et quel insolent; critique impertinente; on voit bien que ce coquin a l'insolence crini-nelle; le scelerat en démenca are ici, etc. Dans ses notes, Voltaire nomme La Benumelle, et il aveit fait rétablir ce unsu sur le titre de l'Examen , etc. 1.V11.

· du président. » Tontes ces tergiversations semblent prouver que Voltaire est le véritable auteur de l'Examen. C'était l'opinion de madame du Deffand; c'était celle de Grimm et de ses amis, de Naigeon, de Coodorcet, etc., c'est-à-dire de toutes les personnes en état de connaître a fond cette affaire. Cependant Barbier, quoique à pen près seul de son avis, a pris à tache de prouver que le pamphlet est de La Beaomelle. Il a répété cette allegation dans le Dictionnaire des anonymes . dans le Supplément à la correspondance de Grimm et daos l Examen critique des Dictionnaires, p. 05, saos donoer auchne preuve à l'appni de soo sentiment. Belestat . dont cette longue discussioo nous a trop éloigné, admis, en 1769, à l'académie des Jeux Floraux y lut un Eloge de Clémence Isaure. En 1773 il fut adjoint au secretaire perpétuel ; mais il lui fut bientôt impossible, à raison de sa mauvaise vue. d'en remp'ir les fooctions. Pen de temps après, il fut affligé d'une surdité presque complète. Ses infirmités ne purent le garantir des persécutions auxquelles les personnes de son rang fureut exposées prodaot le règne de la terreur. Jeté dans une des prisons de Toulouse, il n'en sortit qu'après le 9 thermidor. Malgré son graod age et sa surdité, il reprit aussitot ses habitudes studieuses, et continua de se faire lire lous les ouvrages nouveaux. Il mourut à Toulouse en 1807, à 82 ans. Son Eloge, prononcé par M. Fr. de Villeneuve, est imprimé dans l'Histoire des Jeux Floraux, par Poitevin-Peitavi, II, 362. Le marquis de Belestat possédait un cabinet de livres rares , avec une suite de mé lailles et une riche collection de tableaux.

BEI.

BELHOMME (Dom HUM-BEBT), savant benedictin, naquit à Bar-le Duo, le 23 déc. 1653, dans une coudition obscure. Après avoir achevé ses études, il entra dans la congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Hidulphe; et montra pour l'enseignement de la philosophie et de la théologie des talents remarquables. Le cardinal de Retz, alors en Lorraine, l'ayant invité d'assister aux conférences qui se tenaient dans son château de Commerci, le jeune professeur y soutint sa réputation. Doué d'une éloquence qui pren it sa source dans une érudition profoude, Dom Belhomme se distingua dans la chaire évangélique. On a remarqué qu'il fut le premier qui précha dans la cathédrale de Strasbourg , après la réumon de cette ville a la France. Revetu successivement des premiers emplois de sa congrégation, il prit part à toutes les grandes affaires qu'elle eut à cette époque. A sa rentrée dans ses états, le duc de Lorraine, Léopold, voulut le cousulter sur les réformes qu'il méditait, et le pressa d'accepter une place dans son conseil; mais il s'en excusa sur son âge et ses infirmités. Nommé, en 1705, abbé de Moyen-Moutier, il reconstruisit les batimeuts de l'abbave qui tombaient en ruines, et l'enrichit d'unc bibliothèque, la plus belle de la province, et qui ne parut pas sans éclat, même avores de celle de Senones qui, dans le voisinage, prenait de si grands accrnissements, par les soins de Dom Calmet. Ces deux précieuses collections, y compris les mauuscrits, ont été dispersées de uns jours et vendues . au poids; dernier excès du vandalisme qui sembla ne coùter aucune répugnance ni regret aux administrateurs qui le souffrirent ou l'ordonnèrent ! Il

mournt le 12 déc. 1727, à soixantequaturze ans. La révolution n'a point épargné sa modeste tombe ; mais l'épitaphe qui la décorait a été recueillie dans la Bibliothèque de Lorraine, 102. On peut regarder comme l'expression d'un sentiment vrai cet éloge qui s'y lisait : « Viduce « et afflicto nunquam defuit : subu ditos ea complexus est charitate a ut non timerent dominum, sed a venerarentur amarentque pa-« trem. » Outre nn grand nombre de Mémoires et de Factums, pour la désense des droits et des privileges de sa congrégation, on doit à Belhomme : I. Une histoire de l'abbaye de Mnyen-Moutier ( Historia Mediarni Monasterii in Vosago), Strasbourg, 1724, in-40, fig. Elle est pleine d'intérêt par les détails qu'on y trouve sur les maires du palais de Frauce, ainsi que sur les anciens ducs d'Alsace et de Lorraine. L'auteur l'a fait précéder des trois vies de saint Hidulphe , qu'il avait déjà communiquées aux Bullandistes qui les ont insérées dans les Acta sanctorum, au 12 juillet. Cette nonvelle édition, faite également sur les manuscrits, est accompagnée d'une bonne dissertation critique. II. Les Chroniques diverses, faisant connaître les successeurs de saint Hidulphe, jusqu'au commencement du onzième siècle. III. Un Fragment de la Chronique de Jean de Bayon, qui contient des documents essentiels pour l'histoire de Lorraine dans les onzième et douzième siècles. IV. La quatrième partie est entièrement l'ouvrage de Dom Belhomme , qui continue l'histoire de l'abbaye depuis le treizième siècle jusqu'à l'année 1720. Il a éclairci par des notes et des observations préliminaires les li-

vres précédents. Le plan figuré de

Moyen-Moutier et quelques planches représentant d'ancieus monuments, aident à l'intelligence du livre. Le Dictionnaire de Moréri contient sur le vénérable abbé de Moyen-Moutier une excellente notice que l'on duit à son confrère Dom Geillier.

L-M-x et W-s. BELIGATTI (Cassius), capucin, né à Macerata, dans les états du Saint-Siège, en 1708, fut nommé missionnaire an Tibet et dans le royaume du Grand-Mongol, où il séjourna dix-huit ans. Il revint à Rome avec une connaissance exacte de la languc de ces pays. Le cardinal Spinelli, préfet de la propagande, l'invita à composer des ouvrages propres à instruire les missionnaires. Beligatti publia un Alphabet tibétain, Rome, 1775, in-8°, et deux grammaires, l'une de la langue indous-tani, l'autre de l'idiome samscrit, en caractères malabares, traduits du portugais. Il aida le père Giorgi-(Voy. co nom, XVII, 414 et suiv.) dans la composition de son célèbre ouvrage, où il interprete et explique les manuscrits trouvés en 1721 dans la Tartarie, et que, daus les sociétés littéraires fondées par Pierre-le-Grand, personne n'avait pu comprendre. Honoré coustamment par Pie VI, qui pensa même à l'élever à la pourpre, Beligatti mournt à Rome en 1791. A---p.

BELIN DE BALLU (Jacques-Nicolas), l'un des hellénistes fracquis tes plus distingués, anquit en 1755 à Paris, d'une famille honrable. Après avoir terminé ses fundes avec succis, il acquit en 1779 une charge de conseiller à la cour des monaises, et sut conciller les devoirs de cette place avec le penchant qui l'entrainait vers les lettres. L'année précédente il avait d'âp publié la tra-

duction de l'Hécube d'Euripide, avec des remarques (1) et une préface dans laquelle il annonce la traduction de quelques autres pièces du théâtre des Grecs. Il fut détourné de ce travail par celui qu'il entreprit sur Oppien. L'édition que Schneider venait de donner de ce poète, avait rappelé l'attention sur ses ouvrages dont le mérite n'avait pas été jusqu'alors apprécié convenablement. L'examen qu'en fit Belin lui laissa voir dans le travail de Schneider des imperfections qu'il se proposa de corriger. Avec le secours de Van Santen qui lui communiqua les variantes des manuscrits de Venise et du Vatican , il résolut de donner une nouvelle édition d'Oppien. Elle fut commencée à Strasbourg en 1786; mais elle n'a point été terminée (2). Admis, en 1787, à l'académie des inscriptions , Belin y lut des Recherches sur la chasse chez les anciens que l'on doit regarder comme un commentaire du poème d'Oppien; et une Réponse à des observations de Dupny, qui soutenait avec Schneider que les deux poèmes de la Chasse et de la Pèche, attribués à Oppien , ne peuvent pas être l'ouvrage du même auteur (Voy. OPPIER, XXXII, 56). Ces deux morceaux, indiqués dans la table générale des Mémoires de l'académie par Laverdy, ne font cependant point partiede cette collection. Une circonstance particulière obligea Belin de bâter la publication de sa traduction de Lucien, quiest restée son plus beau

<sup>(</sup>i) Peris, 17.5, în. 8.º. (j) Opposed priments de Verantione et Pitertione, gr. can interpret, lett. et scholitis, Strasbourg, 17.0, in. 8.º. Il n'a paru de cette chiton que le poime de Venations, dont il a 'te tiré des exemplaires in ch' gr. pa, pa, de Hollande. On a sunsi imprium de pages da teste gre- dus polum ex Puer iung, mais ciles ne ne trouvent jointes qu'à trè-peu d'accomplaires, Manuel da libraire, de M. Eunet.

titre littéraire (3). Persuadé, comme il le dit lui-mêine, que, quand une fois le peuple se mêle de philosopher, tout est perdu (4), il quitta Paris en 1792; et se tint caché dans une maison de campagne où il eut le bonheur d'échapper an règne de la terreur. La révolution lui avant enlevé tontes ses ressources, il accepta la place de professeur de langues anciennes à l'école centrale de Bordeaux. Son nom ne se trouve point dans la liste des premiers membres de l'institut; et cet étrange oubli ne fut en partie réparé qu'en 1799, où il recut simplement le titre de correspondant. Il habitait alors Garencières près de Paris. L'année suivante il lut dans une séance de sa classe une Dissertation dans laquelle il se proposait de disculper Clésias (Vor. ce nom; X, 324). A la recommandation de quelques-uns de ses amis, il fut nommé directeur du prytanée de Saint-Cyr; mais fatigué des détails d'une grande administration . si peu compatible avec l'étude, il se dénit de cet emploi, pour accepter la place de professeur de littérature grecque à l'université que l'empereur de Russie venait de fonder à Charkow dans l'Ukraine. Il fit donc, en 1805, à la France et à ses amis un dernier adieu. Les devoirs de cette place et la culture des lettres occuperent les loisirs de son exil volontaire, mais ne purent le consoler. Appelé que ques années après à Moscou, l'incendie de cette ville l'obligea de se réfugier à Pétersbourg, et il y mourut en 1815, à l'age de 62 ans. Mal-

gré quelques aberrations, Belin doit être compté parmi les philosophes religieux. C'était d'ailleurs un homme modeste et bienveillaut. Outre la traduction d'Hécube et l'édition d'Oppien dont nous avons déjà parlé, on a de lui: I. La chasse, poème d'Oppien traduit en français avec des remarques; suivid'in Extrait de la grande histoire des animaux d'Eldemui, ( par M. Silvestre de Sacy), Strasbourg, 1787, in-8". II. Les OEuvres de Lucien, avec des notes historiques et littéraires, et des remarques critiques sar le texte, Paris, 1788, 6 vol. in-8°. Il y a des exemplaires format in - 4°. Cette version , dit M. Boissonade , est exacte et en géneral satisfaisante, mais le style laisse besucoup à désirer (Voy. LUCIEN, XXV, 364). On en a détaché l'Histoire véritable et Lucius ou l'Ane, pour en former le douzième volume de la Bibliothèque des romans grecs, Paris, 1797. Les nombreuses lacunes que le traducteur avait laissées dans ce dernier morceau, l'un des plus licencienx de l'antiquité, ont été remplies, dans la nouvelle édition; mais on ne peut pas dire si c'est par Belin ou par quelque antre helléniste. Le sixième volume contient les variantes de six manuscrits de Lucien de la Biblimbèque du roi , qui n'avaient point encore été collationnés. Elles ontétéreproduites dans l'édition publiée par la société typographique de Deux-Punts. On a reproché à Belin de s'être acquitté de cette partie de son travail avec une grande négligence. Il se proposait de réunir dans un '7° volume les lecons qu'il avait tirées des manuscrits du Vatican. III. Une nouvelle édition des Caractères de Théophraste avec des notes, et la traduction de

deux nouveaux chapitres trouvés dans

<sup>(3) «</sup> Une circonvance particulière m'a oblige « de le livrer à la presse, il fallait ou le publie « en ce mouvent ou l'ensertié pour toujeurs dans « les ténèbre». J'ai balancé queique temps et l'a « mour propte l'a emporté, » ( Préface de la traduttion.)

<sup>(4)</sup> Hutoire critique de l'éloquence , 11 , 351.

un manuscrit du Vatican, Paris, 1790, in-8° IV. La traduction du Tableau de Cebes : avec le Manuel d'Epictete, traduit par Dacier, ibid., 1790, in-8° (5). W. Memoires et voyages d'un émigré, ibid., 1801, 3 vol. in-12. C'est un roman dans le genre du Sethos de l'abbé Terasson dont le cadre est la partie la moius essentielle. On trouve dans celui-ci beauconp de détails intéressants sur les mœurs et les usages des anciens. Belin y donne une idée peu avantageuse des philosophes grecs surtout de Platon que, malgré sa profonde admiration pour l'écrivain, il regarde comme un des esprits les plus faux et les plus sophistiques que la Grèce ait produits. Il assure qu'il n'a rien avancé dans son livre qu'il ne pût appuyer de bonnes preuves (6), et cepeudant il ose faire peser sur Louis XV l'accusation d'avoir empoisonné le Danphin! Il faut convenir que les plus honnétes gens sont sujets à d'étranges écarts. VI. Le Prêtre par un docteur de Sorbonne, Paris, 1802, in-12. VII. Epitre au premier consul sur l'enseignement de la langue grecque dans les lycées, ibid. , 1803, in-4°. VIII. Histoire de la Dame invisible, on mémoires pour servir à l'bistoire du cœur humain, ibid., 1802, in-12. IX. Histoire critique de l'éloquence chez les Grecs. ibid., 1813, 2 vol. in-80. a Cet es-

(5) C'est pair errour qu'à l'article Escritta, XIII, and, an estroba à Bolin de Bulta traduction du Massel, imprimen rece le Tablesa de Gière; elle est du trece. La traduction monqua da viol. in-24, circe dans le même article, est celle de Gui l. Davaie, dont il esiste am édition ancianne imprimer vers stos. Ainai le nemle de Gui la Davaie, dont il esiste am édition ancianne imprimer vers stos. Ainai le nemle l'article porte à dis-card se trouve réduit à dis-sent.

(6) a C'est un oevrage d'érudition où je n'ei « rien avance que our des anterités respectables; « et si je n'ul point sité mes garants, c'est que la « form» adeptée dans cet ouvrage ne me le per-« mettait pas, a Histoire critique de l'élopèrace, ll, \$77.

a sai, dit Belin, n'est qu'une partie « d'un ouvrage entrepris autrefois « dans des temps plus heureux où « l'ardeur de l'age, la passion des a lettres , nne situation plus riante , « me permettaient de faire de plus « vastes projets. J'avais concu le « dessein d'exécuter en français une " Bibliothèque historique et critique « de tous les écrivains grees, et de « les rauger dans l'ordre chronolo-« gique, afin de former une véritaa ble histoire de la littérature géné-« rale de la Grèce » (7). Malgré quelques imperfections inséparables d'un pareil travail, cet ouvrage est le fruit d'une érudition consciencieuse; et, suivant M. Nodier, les hommes les plus instruits peuvent y trouver encore à apprendre (8). Il devait être suivi d'une Histoire de la poésie grecque, dout Beliu parle comme d'un écrit entièrement terminé. Quelques bibliographes lui attribnent une traduction française de Myriobiblon de Phot.us; mais s'il en a eu le

(2) On sait avec quel succès Schoell a depuia exécuté ce plan pour la literature grecque et pour la literature latine (Voy. Biographe des hommes vivants, V, 333, et le même nom dons le Sann.).

Suppl. (et coverage fut insprimé à Paris, par Ralin, qui m'invita à denner quelques noins à l'elin, qui m'invita à denner quelques noins à l'epaires destaner pour la Russia.

Paris dédicatoire en vers, de Belin de Balin, à l'emperurer Alexandre-Cette pièce fut supprime dans les noires exemplaires L'anteur leunit à louise appare de l'Alexandre de Nord, qui deit nous faire publier l'Alexandre de Grice-Voici quelques vers de c'ett espitres :

Mon vaisseau fatigoé par de fréquents erages . Cherche on pert qui l'emetta à l'elri des naufrages ; Ouvre-lai ne cetats ; souffer que sous tes leis , Près de toi , je respire uns première fois . Trabi : pes secute daos ma triste patrie... , Apollon , miers t naité dans tes brureux états

Apollon, miers traité dans ter houreux états Me presse (hoque jour d'y diriger mes pas. Le veux le consecrer mes ravaux et mes veilles; «Du toe règue éclataut, je dirai les merveilles, etc.

Belm weit dans Alexandry, Apellon sur le trème des essers ; il le place au dis-uns d'Angonte; il en fait un héros, un pérs, qui, l'olive à la main, commende à le teris. C'est ee qui ne pontait être publié à Paris, en 1813. V—fix. projet on peut assurer qu'il ne l'a pas exécnté. Il a 'aissé. dit-un, manuscrit, une grammaire grecque avec des tableaux synoptiques sous le titre d'Hermès hellenien, et un Dictionnies execut foncais. We-

tionnaire grec et français. W-s. BELL (BENJAMIN), célèbre chirurgien anglais, mort au commencemeut du dix-neuvième siècle, avait étudié la médecine à Edimbourg, où Monro fut son maître en anatomie. Après un voyage sur le continent, pendant lequel il visita les principales universités de l'Europe et fit uu assez long séjour à Paris , il devint chirurgien en chef de l'hôpital d'Edimbourg , et membre de la société royale. Les particularités de sa vie sont peu connues, mais ses ouvrages, long-temps regardés comme classiques , occupent une place honorable dans les bibliothèques, et sont encore consultés avec fruit. I. A Treatise on the theory and management of ulcers, Edimbourg, 1778, in-80. Ce livre, dont nuc septième édition a paru en 1801, avec le suivant, fut traduit en français par Adet et Lanigan (Paris, 1789, in-12). Bosquillon en a donné deux antres traductions : l'une en 1788, et la seconde en 1803. Cette dernière, faite sur la dernière édition, est augmentée de notes. de recherches sur la teigne, et d'observations nouvelles sur les tumeurs blanches des articulations, maladie grave contre laquelle Bell a introdnit la méthode qui consiste à les traiter par des applications réilérées de sangsues ou de ventouses et par des vésicatoires volants. II. System of surgery, Edimhourg, 1783-1787, 6 vol. in-8°. Cet ouvrage, qui a eu sept éditions, don't la dernière est de 1801 en 7 vol., en c omptait dejà quatre lorsque Bosquillon le fit connaître à la France (Paris,

1796, 6 vol. in-8°). L'état de la chirurgie au milieu de la seconde moi tié du dernier siècle y est fidèlement exposé. L'auteur s'était pénétré des saines doctrines , et avais profité des travaux des plus illustres chirurgiens de l'Europe à cette époque. Le li vre manque de régularité dans la distribution générale des articles, mais chaque article est complètement et méthodiquement traité. Les progrès de la chirurgie depuis Desault l'ont fait vieillir ; la théorie de plusieurs affections chirurgicales, les opérations qu'elles nécessitent, les instruments dont on fait usage, tout ou presque tout à éprouvé tant de perfectionnements que l'ouvrage, malgré l'autorité qu'il conserve comme monument historique, n'est plus propre à être recommandé aux élèves. III. Treatise on gonorrhœa virulenta and lues venerea, Edimbourg, 1793, 2 vol. in-8°. Cet onvrage, dont il a paru une seconde édition en 1797, et dont Bosquillon a donné une traduction en 1802, est remarquable sous plusieurs rapports. L'auteur s'estattaché à démontrer que la gonorrhée a toujours existé, et qu'on en retrouve des traces à toutes les époques. S'il admet, contre le témoignage journalier de l'expérience, que le mercure est le seul remède curatif des affections vénériennes, du moins insiste-t-il beaucoup sur les graves inconvénients que ce métal entraîne dans une multitude de cas, surtout entre les mains de ceux qui le mauient sans autre guide qu'une aveugle routine. An total. c'est une excellente monographie, dans laquelle Bell se montre médecinhabile et profond érodit , ce qui est fort rare en tous pays, mais plus en Angleterre que partout ailleurs. Les additions de Bosquillon décèlent un



praticin d'une grande sagatif, et le plasieurs sont extrêmement remaquables. IV. Treatise on hydrocete, on saroccete, or cancer. and other diseases of the testes, Edimbourg, 1794, in-8°, ouvrage feril avec précision et clarté, dans lequel on trouve une description complète des procétées opératoires, mais qui n'a plus de pris maintenant que pour l'historice de lachirurgite. 3-b-x.

BELL (WILLIAM), savant auglais, prébendier de Westminster, fit avec distinction ses études dans l'nniversité de Cambridge. Il remporta plusieurs prix académiques, un entre autres sur cette question : Des causes qui contribuent le plus à l'accroissement d'une nation. Cet ouvrage, qui fut imprimé en 1756, fil à W. Bell une brillante réputation, L'avaotage qu'il eut d'apparteoir, en qualité de chapelain, à la maison de la princesse Amélie, fille du roi George II , lui procura de l'avancement dans l'église. Il publia en 1780, in-8°, un Essai pour constater et expliquer l'autorité, la nature et le dessein de l'institution du Christ, communement appelée la Cène. Cet écrit, daos lequel il adopte l'opinion d'Hondly sur ce sacrement, fut l'occasion d'noe controverse soutenue avec le docteur Bagot, Bell fut, en 1787, éditeur d'un traité curieux dont l'auteur, le P. Le Courayer (Voy. ce nom, X, 98), avail donné le manuscrit à la princesse Amélie , Déclaration de mes derniers sentiments sur différents points de doctrine. Le docteur Calder en a publié, en 1819, une traduction en anglais. W. Bell mourut, à l'age de quatre-vingt-cinq ans, le 29 sept. 1816. Il fut tres-charitable pendant toute sa vie, et légua à l'université de Cambridge une rente

de doure cent cinquante liv. sterling, pour être employée à l'éducation de mit orphelins d'eccléssasiques indigents.—Bett. (John), imprimeur célèbre par des éditions remarquables de plusieurs prêtes anglais, notamment de Shakspear, est mort en 1851.

BELL (André), naquit en 1753, à Saint-André, en Ecosse, et fit ses études dans l'université de cette ville. Entré daos les ordres en qualité de ministre de l'ég'ise anglicane, il s'y distingua par son excelleote conduite et par sa charité. Il avait passé plusieurs années en Amérique, lorsqu'en 1789 il fut nommé chapelain du fort Saint-George et ministre de Saiote-Marie, à Madras. Coopérateur actif de tous les efforts tentés en faveur de l'humanité, il accepta la surintendance gratuite de l'asile des orphelins militaires, ct introduisit dans une école voision de Madras, à Egmore (1792-95), le mode d'instruction si célèbre depuis sous le nom d'eoseignement mutuel. Tout le monde sait à présent que cette méthode existe aux Indes de temps immémorial; que Cicéron en parle en termes qui ne peuvent laisser de doutes sur l'identité générique de ses procédés avec ceux qui se pratiquent aujourd'hui dans toutes les écoles mutuelles; que Pietro della Valle, au 16" siècle, l'a décrite (1); enfio que, sous Louis XVI, le chevalier Paulet l'appliqua en France, où les importations utiles ne réussissent pas toujours (Voy. PAULET. XXXIII , 195 ). Revouu dans la Grande-Fretague, en 1797, Bell regarda comme uo devoir de faire

<sup>(1)</sup> Guillet, dit la Guilletière, trouva l'enseignement motned etabli à Athènes en 1675. Il visita une de ces ecoles, et il en donne une description carieuse dans son livre initiale a Albènes ancience et mouelle, in 12. V—vs.

conuaître au public les avantages d'un système qui développait si rapidement les jeunes esprits confiés à ses soios, et il publia son Expérience sur l'éducation, faite à l'école des garçons, à Madras, Loudres, 1798, et ses Instructions pour la direc tion des écoles, selon le système de Madras, in-12. L'un et l'autre ouvrages restèrent en grande partie chez le libraire; et Bell, setiré dans une modeste demeure, sembla ne plus songer qu'à jonir de la fortune qu'il avait rapportée des Indes. Mais un des exemplaires vendus était tombé dans les mains de John Lancaster, qui à cette époque venait d'ouvrir une école au fauliourg de Southwark, à Londres. L'exposé de Bell le frappa vivement, et sur-le-champ il s'occupa d'organiser un coscignement analogue à celui de Madras. Sa réussite fut complète; et de plus il eut le bonheur d'intéresser en faveur de son entreprise des protecteurs puissants. tels que lord Sommerville et le duc de Bedford. La popularité dont jouit bientôt le nom de Lancaster, réveilla Bell au fond de sa retraite ; et , secondé par quelques personnes d'un hant rang dans l'église et dans l'état, il réclama la priorité de la découverte. La querelle s'envenima et devint une affaire de parti : Lancaster était quaker, et Bell anglican; mais cette querelle n'eut pas de suites défavorables à l'enseignement mutuel. Les deux partis avousient l'excellence de la méthode, appréciaient son importance pour l'amelioration physique et morale du genre humain, et en revendiqualent l'importation comme un titre d'honneur. Il en résulta que de part et d'autre on fooda comme à l'envi des écoles vonées à la nouvelle méthode. Les deux adversaires eurent quelques torts dans la lutte qu'ils enga-

gèrent sons les yenx du public. Lancaster y mit de la mauvaise foi, et n'avoua qu'après de lougues tergiversations et avec heaucoup d'ambiguité, qu'il devait l'idée première de son établissement à Bell'; le docteur anglican, de son côté, crut trop qu'avoir imprimé son Expérience, etc., c'était avoir introduit en Aogleterre la méthode de Lancaster. De plus Bell mit de l'acrimonie dans ses plaintes, et fit paraître trop de joie lorsque les mésaventures de Lancaster l'exposèrent aux reproches amers et presque aux insultes. L'éco'e que Bell dirigeait, et toutes celles qui avaient été insti uées par les aoglicans ses protecteurs', u'étaient ouvertes qu'aux conformistes. Lancaster au contraire admettait indifféremment toules les sectes. Du reste, les seules différences qu'il y eût, entre les procédés des deux rivaux, portaient sur des détai's qu'un instituteur seul ne trouverait pas minutieux, et qu'au besoin un mot suffirait pour récapituler : l'enseignement à la Lancaster admet braucoup d'évo'ntions et de signes extérieurs; ces signes manquent presque entièrement dans les établissemens du docteur Bell. Lancaster, on doit l'avouer, a mieux connu et le caractère de l'enfance et l'énergique influence des signes. Si Be'l eut le désagrément de voir la méthode de Madras (c'est ainsi qu'il avait appelé l'enseignement mutuel) se répaudre par toute l'Europe et en Amérique sous le nom de méthode lancastérienne, en revaoche il vit une longue prospérité couronner ses établissemens; philanthrope, il dut sapplaudir de voir la France, par l'opposition même que l'enseignement mutuel y reucontra aussitôt, populariser le nom et la chos dans tous les pays. Membre de la société asiatique et de

Mary Company

la société royale de Londres, maître de l'hôpital de Sherborn, à Durham, prébendier de Westminster, Bell fut un des canaux principaux par lesquels la bieufa sance publique s'épancha sur la classe panvre et ignorante. On calcu'e que lui-même, dans le cours de sa vie, ne donna pas moins de 3 millions anx établissements publics d'instruction et de charité. Ses dernières anuées se passèrent dans sa maison de Cheltenbam : c'est la qu'il mourut, après une longue et douloureuse maladie, le 27 janvier 1832. Il fut enterré dans l'église de Westminster. On a de lui, outre les ouvrages indiqués : I. Sermon, prèché à Lambeth, sur l'éducation des pauvres, d'après un meilleur système, in-8°. II. Ecole de Madras, ou éléments de l'instruction primaire. III. Eléments d'instruction primaire, etc. (7e édition), 1804. in-8e. Р-от.

BELL (JEAN), frère de Charles Bell, l'un des plus habiles opératenrs anglais de l'époque actuelle, et comme lui chirurgien très-exercé, naquit à Edimbourg en 1762, et mourat à Rome en 1820. Après avoir complété ses études médicales par un voyage dans le nord de l'Europe et principalement en Russie, il revint dans sa patrie se livrer à l'enseignement et à la pratique de la chirurgie et des accouchements. Bientôt des succès brillants accrurent sa clientelle à tel point qu'il fut obligé de renoucer aux fonctions du professorat, pour se consacrer tout entier à la pratique; cependant il sut trouver le temps nécessaire pour publier un assez grand nombre d'ouvrages, dont les plus remarquables conceruent l'anatomie et sont enrichis de belles planches dessinées et gravées par luimême, avec l'aide de son frère Char-

les. De grands sucrès obtenus dans les opérations les plus délicates et les plus difficiles le faisaient rechercher, et un esprit cultivé par d'immeuses lectures donnait à sa conversation un charme qui tempérait ce que l'extrême vivacité de son caractère avait quelqu-fois de désagréable. On distingue parmi ses ouvrages : I. The analomy of the human body Londres, tome I, 1793; tome II, 1797; t. III, 1802, in-8°; réimprimé en 1811 et en 1816. II. Engravings explaining the anatomy of the bones, muscles and joints, Londres, 1794, in-4°; réimprimé en 1808. III. Engravings of the arteries illustrating the second volume of the Anatomy of the human body, Londres, 1801, in-8°. IV. Discourses on the nature and cure of wound, Edimhourg, 1793, in-80; une seconde édition a paru en 1812. V. Observations faites en Italie, particulièrement sur les beaux-arts, Edimbourg, 1825, in-4°. Ces remarques, dont plusieurs sont pleines de chaleur et de sentiment, font regretter que l'auleur n'ait pu y mettre la dernière main. L'ouvrage n'est qu'un simple extrait, publié par sa veuve. Il a été traduit en italien, et accompagné de notes par le traducteur : Sienne, 1828, in-8°. Ce qu'il y a de mieux dans ces Observations est ce qui se rapporte à l'architecture. - Bell (Jacques), médecin anglais, mort à la Jamaïque, le 15 janvier 1801, fut président de la société de médecine et d'histoire zaturelle d'Edimbourg. On ne connaît de lui que la relation d'un cas de retroversion de l'uterus, inséré dans le journal médical de Simmons. J-D-N.

BELLAISE. Voy. BESSIN (Dom Guillaume), IV, 395-96.

BELLANGE (THIERRI), peintre célèbre du XVIIe siècle, naquit a Nancy vers 1506; il fut l'ami de Jacques Callot, de Ruet, de Sylvestre, de Jean Leclerc, de Charles Chassel, et de tous ces jennes artistes qui ont jeté tant d'éclat sur le règne pacifique de Charles III, duc de Lorraine. Il snivit avec eux l'atelier de Claude-Israël Henriot, peintre Champenois distingué, que le prince lorrain avait attiré à sa cour en 1596, pour le faire concourir à l'embellissement de son palais et de sa capitale, et surtont pour attacher anx principales églises de la province des vitraux de son invention; car Henriot excellait dans la peinture sur verre. Bellange cependant n'adopta ni le genre, ni la manière de son maître ; son esprit actif ne pouvait s'y prêter. Il fallait à sa pensée un mode plus expéditif de la prindre aux yeux, et souvent il esquissa sur des murailles de cloître. sur despiliers d'église, l'ensemble original d'idées bizarres aussi vives que fugitives. Avec un caractère, qui ne pouvait consentir à représenter autre chose que ce qu'il sentait à la minute, Rellange était déplacé snr un petit théâtre. Ses amis le sentaient; et quoiqu'il fût généreusement traité par Charles III, quoiqu'il pôt trouver dans les abbayes de la province de grandes ressources, car alors les beaux-arts devaient presque tonte leur existence au clergé , il quitta la Lorraine et vint à Paris, où Simon Vouet l'employa à dessiner une partie des paysages et des ornements dont il était chargé. Bellange s'en acquitta avec d'autant plus de succès que cette varieté lui plaisait. Il fit aussi des patrons de tapisserie royale : travailla avec Lebrun, Lesueur, Mignard, et tous ces élèves devenus maîtres en sortant de l'éco-

le de Vouet, anx décorations de Saint-Germain-en-Laye, dn Luxembourg et de plusieurs hôtels de la capitale. Cependant, au bout de quelques années, il se lassa de cette variété même, qui lui était imposée par nn maître: il lui parut peu noble de s'asservir anx caprices d'un artiste lorsque l'on sent en soi les germes d'un talent véritable, et il revint en Lorraine où l'avait pent-être rappelé Charles III, qui lui donna aussitôt des travaux importants à exécuter. Il peignit à fresque une grande salle de la cour, démolie en 1718; exécuta les douze Césars, en grandeur co'ossale, pour le château de Morainville; une Conception de la Vierge à la paroisse Notre-Dame; nn Christ aux Minimes; une Vierge au lit de mort, environnée d'apôtres et de chérubins, pour une chapelle latérale de la même église : mais la plus belle composition de cet habile artiste, celle qui mériterait à elle seule de lui faire un nom célèbre, et digne de rivaliser avec ceux des grands maîtres du siècle, est l'Assomption, dans l'église des Minimes, vaste tableau qui occupait le fond du chœnr et presque toute la coupole du sanctuaire. La Vierge offrant de la main gauche un chapelet à saint François de Paule, et de l'autre tenant l'enfant Jésus qui donne un chapelet à une religieuse de Saint-Dominique, formait le fond de cette représentation colossale. Aux pieds de la Vierge se "déronlait le plan d'une église, symbole des vœux des fondateurs; puis, dans divers groupes, symétriquement ordonnés, paraissaient Charles III, ses trois fils, la duchesse Claude et ses quatre filles, drapées avec noblesse et sans poudre à leurs chevenx, fait assez remarquable dans un temps où l'on n'eût pas manqué de représenter Jules-César en perruque. Cet ensemble majestueux formait un ovale autour duquel étaient représentés, dans une riche bordure, les mystères della passion de J.-C. et de la vie de la Vierges. Bellange est mort à Nancy, vers le milieu du 17 siècle.

BELLARDI (CHARLES-LOUIS). né à Cigliano dans le Vercellais en 1741, d'une famille consacrée dès long-temps à la médecine, prit le doctorat à l'université de Turin, y fut reçu membre du collège de médecine : il se livra spécialement à l'étude de la botanique, fut le collaborateur d'Allioni, pour la publication de l'ouvrage classique intitulé Flora pedemontana, et fut en même temps le maître des Desouffrin, Ugo, Cumino et Jean Viale, célèbres botanistes. Le jardin botanique du Valentin fut confié à ses soins, et il y établit un ordre admirable. Ce sut par ses conseils que le peintre Bottion et sa fille entreprirent la collection coloriée et si précieuse des plantes et arbustes les plus rares, qui a été continuée et soigneusement conservée à la bibliothèque royale. Bellardi fut aussi membre du conseil sauitaire, et pratiqua la médecine avec beaucoup de succès. Devenu le doyen des médecias, il mourut à Turin en 1828, laissant de précieux manuscrits à sa famille. Parmi ses ouvrages publiés en italien et en latin, nous indiquerons les plus remarquables: I. Moyen de nourrir les vers à soie, sans feuilles de murier, 1787, 1 vol. in-8°. II. Observations botaniques avec un appendice à la Flore piemontaise, 1788, 1 vol. in-8°. III. Appendix ad Floram pedemontanam, 1791; réimprimé à Zurich: IV. Observations sur le ver solitaire dont un de mes

malades fut tourmenté, 1792. V. Stirpes novæ vel minus notæ Pedemontii, 1802, 1 vol. VI. Dissertation sur une espèce d'acacia qu'on peut substituer au sené médicinal, 1805, 1 vol. in 80. VII. Discours sur les différentes espèces de rhubarbes cultivées en Piémont, Turin, 1806, 1 vol. VIII. Additamentum novi generis ad Floram pedemontano-gallicam, 1807. IX. Expériences pour substituer l'huile de noix à celle d'olive ; pour les manufactures de laine, 1812, 1 vol. Bellardi était membre des académies des sciences et d'agriculture de Turin, des sociétés linnéennes de Londres, de Paris, de Rome, etc. Il avait entrepris une histoire chronologique des professeurs et des recteurs agrégés du collège de médecine de l'université de Turin depuis 1720, époque de sa nouvelle organisation, sous le roi Victor-Amedée II , jusqu'à 1820 au temps de Victor-Emmanuel qui abdiqua la G-c-Y. couronne.

BELLART (NICOLAS-FRANcois), célèbre avocat de Paris, naquit dans cette vil e le 20 sept. 1761. Son père, hounête charron, le plaça au collège Mazarin, et ne négligea rien pour lui procurer une bonne éducation. « Le ciel devait une récompense à cet homme vertuenx ; il la lui donua dans son fils : » cette pensée, que Bellart appliqua un jour an père do Ferey dont il prononçait l'éloge, nous pouvons l'appliqu r au sien. Déjà entraîné par ce caractère vif, ardent, qui l'a toujours distingué, il se montra impatient de la di cipline des écoles, et manqua ce qu'on appelle ses humanités : il lisait au lieu d'étudier. Son élocution et son style s'en ressentirent toute sa vie : ses périodes furent tantôt diffuses , tantôt morce-

492 lées à l'infini; car le propre d'un défaut, c'est de se changer dans le défaut contraire. Au sortir du collège, Bellert ne fit pas ce qu'il eût fallu pour remédier à ses premières études : parent du fameux praticien Pigeau, alors procureur au châtelet, il entra chez lui comme clerc à seize ans. devint maître, plaida ce qu'on appelle les référés devant M. Angran d'Alleray, et se distingua dans la derniere basoche dont l'indépendance et même la précoce ambition sont connues. Tout autre que Billart se fût perdu dans cette fausse éducation, car tout le moude sait que la science du jurisconsulte, fort peu connue aux écoles de dr. it et au palais, est toutà-fait ignorée chez les procureurs. Bellart fit son droit, comme il avait fait ses études, c'est-à-dire assez mal, parce qu'il s'occupait en même temps d'antre chose. A prine savait-il le français et le latin qu'il se mit à étudier à la fois l'anglais, l'ita'ien, l'allemand ; c'était, comme dit Rivarol, se donner cing mots contre une idée. Lorson'il commenca à s'animer par l'exemple de Gerhier et de Bonmères, qui remplissaient alors le palais de leur renommée, il crut que des essais de déclamation dran atique pourraient concourir à son succès ; et il s'exerca, avec quelques jeunes confrères, à réciter des scènes de Corneille et de Racine (1). Nous savons

qu'il y cut quelque succès. Tont semblait lui présager un beureux début : cependaut il commenca tard, et ce ne ful qu'en 1785, a l'àge de 25 ans, qu'il se fit inscrire sur le tableau (2). Alors cueillaient déjà quelques précoces lauriers de p lais et d'acadénie, Turlin et Godard . auxquels la nature avait tout départi, que l'ère neuvelle allait é'ever, et que l'ou vit en quelque sonte ensevelis dans leur triomphe; le premier surtout, qui fut peut-être devenn un Talma sur la scène, aussi bien qu'un Gerbier au parlement, était le condisciple, l'ami et même le maître de Bellart. Sa mort à 27 ans, au moment où il allait recevoir un nouveau prix littéraire, cette mort pleine de piété à une époque si étrangère à la piété, fit sur Bellart une impression si profonde qu'il a depuis avoué n'en avoir jamais ressenti de pareille, que seule elle changea son caractère, et qu'il en devint plus laborieux, plus grave, plus moral. Son talent et sa réputation commencerent avec la barre révolutionuaire. Ce fut devant le tribunal du 17 août 1792, devant des juges ıle saug, qu'il fit son véritable début. La il eut, l'un des premiers, à mettre en action ces maximes que Voltaire, Beccaria, Servan, Dupaty, et Godard (3) venaient de mettre en honnenr, et qui, à force de philantropie et de subtilité, élèvent souvent l'accusé le plus convaincu à la hautenr de l'honnête homme, et en-

<sup>(</sup>t) Boonet et Lipidor s'exerçaient avec lui. Talma, son ami , qui ne se dootait pas encore de sa rocation , assis près do foyer, ne prenait aurune part à ces exercices, et avait l'air iodifferent aux bezotés de nos autents tragiques. Ce ne fut qu'après de longues instances qu'il consentit enbo à donner des répliques, le livie à la moin. Il fut d'abord disciple de Bellart, lul qui acrast un jour deveoir maître de la scèce Bellari et Talma resident toujours amis. Le premier simait encore, dans les derniers terops de sa vie, à lire, dans ses soirées, soit avec sa seror, soit avec quelques amis, des scèces de mo, tragédies. L'avocat se montrait alors artiste; et semblait roppeler que

Roscios avalt été le premier ami de l'orateur (3) A catte époque, il occupait dit-il, un paurre petit legement chez un bouchonnier; et c'et là que plus tord, Hérault de Séchelles, avo at-géoéral au parlement, alla le visiter.

<sup>(3)</sup> Godard publia en 1787, et vit triompher trois mois oprès, ou parlement de l'ijon, le der-nier Memoire en rehabilitation des ronés d'Aiunyle-Duc, à la requête recrette de Frochot, qui fut depuis prefet de la Sche.

veloppent quelquefois d'un doute si embarrassant pour le juge les faits de la plus complète évidence. On dut au moins alors à ces nouvelles idées le sa'ut de plusieurs victimes; et ce fut Bellart qui eut le mérite de les faire triompher en arrachant successivement aux bourreaux, madame de Roban . Dufresne de Saint-Léon, et Lacoste, dernier ministre de la marine sous Louis XVI. Uue circorstance remarquable dans le triomplie de Bellart pour Mme de Rohan mérite d'être rapportée. Il avait parmi ses auditeurs un homme qui fondait en larmes durant sa plaidoirie, et lorsqu'il eut cessé de parler, lorsque les juges se furent retirés pour délibérer, cet hommes approcha de lui, et dans un transport de conviction et de sensibi ité s'écria : « Ce sont des monstres, s'ils la condamnent. » Cet homme, c'était Fouquier-Tainville qui, quelques mois plus tard, devait envoyer tant de malheureux à la mort! Daus la défense de Lacoste, celui-ci tout émerveillé dit qu'il l'avait écouté comme s'il s'était agi du salut d'un autre.» D'aussi beaux succès placaient natnrellement Bellart sur la ligne des avocats entre lesquels Lonis XVI dut choisir nn défenseur : on sait que Tronchet y pensa un moment, et nous ne craignons pas de dire que, bien que plus jeune, il ne fût pas resté plus qu'un autre au-dessous de cette grande et honorable mission. Après cette catastrophe, toute liberté cessa pour la défense, et il n'y eut même plus de snreté pour les défensenrs. Bellart passa les deux années de la terreur successivement à Honfleur, à Melun, à Franconville. Revenu à Paris à la première lueur de justice, il entra, comme chef da bureau des armes, dans l'administration de Bé-

nezech, alors ministre de l'intérieur. Là il eut pour collaborateurs ses confrères Gairal, Lépidor et Bonnet. Lorsqu'on eut rétabli une ombre de magicirature, preférant le titre de defenseur officieux à cel i d'employé, il se retrouva au barreau ce qu'il y avait été, au premier 'raug par le talent et le bonheur; seulemeut il faut dire qu'il réussissait mieux au criminel qu'au civil; car il avait alors, comme il eut toujours, plus d'âme et de chaleur que de logique, plus d'imagination que de connaissances. Nous l'avons entendu raconter qu'il avait défendu, et fait iunocenter en tout vingt-trois accusés 'de crimes capitaux. Après le 13'yendémiaire, nommé d'office à minuit pour défendre devant un conseil de guerre le général Menou, qui n'avait pas combattu avec assez de vigueur pour la couvention nationale coutre les babitants de Paris, il le fit acquitter. Sous le directoire, il défendit l'abbé Salamon échappé aux massacres de septembre, et accusé de conspiration; enfin, sous l'empire, Moreau et mademoiselle de Cicé. Cette fois il fit violence à la nature. La parole avait épuisé son tempéramment vigonieux; le glaive, si on peut le dire, avait chez lui usé le fonrreau, et il se voyait obligé de renoncer à la plaidoirie. Il recueillit ses forces pour lutter et vaincre une dernière fois, et ne quitter le barreau qn'en y laissant une grande impression et un mémorable exemple. Le succès répondit à ses efforts : son plaidoyer pour mademoiselle de Cicé est un modèle de simplicité, de raison , de chaleur et de conviction. Il mit bas les armes à quarante ans. Naturellement genéreux, et d'un coup d'œil juste, B llart méritait peut-être d'autres succès que cenx du palais. Bonaparte, qu'il avait connu dans le salon de Bénezech , le nomma l'un des membres du premier conseil-général du département de la Seine, et mit aiusi, sans le savoir, la plume à la main de celui qui devait, non pas causer, mais au moins constater sa déchéance quatorze années après! On a prétendu one Bellart ne se soumit jamais à Bonaparte; qu'il ne défendit Moreau de sa plume et de ses conseils éuergiques que par haine pour son rival; qu'après la condamnation du général , Napoléon eut banni Bellart de France sans les prières de Regnault de Saint-Jean-d'Angély; que lorsqu'on lui présentait le conseil-général, dont Bellart était souvent le président et l'orateur, il affectait de parler à tons ses membres, lui excepté: nous savons que tout cela manque d'exactitude. Loin de la Bellart donna . comme tant d'autres, des louanges au chef du gouvernement : il le proclama hautement, et même quelquefois sans nécessité, « grand homme. » Il fit plus, il loua jusqu'à la flatterie, dans l'Eloge de Férey, un homme bien moins digne d'éloge(4) que le premier guerricr de notre siècle. Et, de son côté, Bonaparte le nomina, ou le souffrit du moins sans peine au conseil-général ; il pensa même à le faire entrer au sénat en 1803. Cependant on sait qu'il n'aimait pas les avocats. Bellart, bien qu'il fut à cette époque hors du palais, en était encore l'honneur, et même l'âme. Il figurait dans le conseil de tous les grands procès, et il assistait-régulièrement à toutes les séances du conseil de discipline, dont il était le président. C'est à ces titres qu'il fut choisi en 1810 pour prononcer l'éloge de Férey, en présence de l'ar-

chi-chancelier de l'empire, et qu'il mêla à cet éloge des louanges pour celui-ci, que la circonstance explique, il est vrai, mais dont il se serait cependant abstenu, si son opposition eût été aussi prononcée qu'on l'a prétendu. Ainsi rien ne devait faire présumer l'explosion soudaine de Bellart contre Napoléon au moment de sa chute. Il était encore à cette époque membre du conseil-général de département; et c'est eu cette qualité qu'il fut le promoteur et le rédacteur de cette fameuse adresse du 1er avril 1814, qu'une seule phrase fera assez connaître. « Vos magistrats seraient traîtres envers vous , si , par de viles considérations personnelles, ils comprimaient plus long-temps la voix de leur conscience : elle leur crie que vous devez tous les manx qui vous accablent à un seul homme.... le plus épouvantable oppresseur qui ait pesé sur l'espèce humaine. » Si l'on se rappelle qu'il n'y avait en-core alors ni abdication ni déchéance, et si l'on n'admet pas dans sa plus grande étendue le dogme de la légitimité, c'était véritablement un acte de rebellion; ensin si l'on songe au caractère connu de Bonaparte, si l'on se rappelle qu'il était alors à Fontainebleau à la tête d'une armée , on concevra dans quels périls s'était jeté le rédacteur d'unc pareille pièce (5). Bellart recut de Louis XVIII. pour récompense, des lettres de noblesse, un brevet de conseiller d'état et de grand officier de la Légiond'Honneur. Les autres signataires eurent la croix de cet ordre, sur la demande qu'il en fit pour eux. On conçoit tout l'embarras où dut se

<sup>(4)</sup> Cambaceris.

<sup>(5)</sup> Deux membres du conseil-gengral refusèrent expendant de signer cette adresse; et ils n'en ont pas moins conservé des emplois importants sous la restauration.

trouver Bellart, lorsque, l'année snivante, l'homme qu'il avait attaqué avec tant de violence vint ressaisir le pouvoir. Il ne l'attendit pas dans la capitale: quelques jours avant le 20 mars, il s'en était éloigné avec Pérignon, son ami et son collègue au conseil de département, emportant une faible somme de douze mille francs . prix de son argenterie qu'il venait de vendre. Il se réfugia d'abord en Hollande, puis en Angleterre; et ce fut là qu'il apprit qu'un décret impérial ordonnait la saisie de ses biens, et l'exceptait de l'amoistie avec un petit nombre d'autres. Il rédigea à ette époque une Apologie de la légitimité, que l'on regarde comme l'un de ses meilleurs écrits. Revenn à Paris aussitôt après le retour de Louis XVIII. il fut nommé procureur-général dès le 14 août 1815. Une note de la main de ce prince, trouvée dans les papiers de Bellart, atteste qu'il eut voulu des lors le faire procureur-général à la cour de cassation, et que M. Monrre ne fut préléré que parce que cette place semblait due à son ancienneté. - Ici commence une nouvelle vie pour Bellart, une vie, on peut le dire, toute militante. Il combattit en effet , a la vie , a la mort, pour sa légitimité chérie. Sa première procédure fut un acte d'accusation et un réquisitoire très-bardi sans doute, mais aussi, il faut le dire, très passionné contre le maréchal Ney, l'un des fanteurs du 20 mars, qui n'était pas, au reste, plus coupable que bien d'autres. Le défenseur officieux des victimes de la révolutioo dat se faire ane grande violence pour se trouver alors l'adversaire de l'une des plus remarquables de ces victimes (6). Moins malhenrenx lors-

que , cinq années après, il attaqua Louvel dans la même enceinte ; tont le monde , cette fois , criait vengeance avec lui. Après avoir ponrsuivi chaleureusement les personnes, Bellart poursoivit bientôt les livres et les jonrnaux. Préoccupé du sentiment de lenr importance, il s'occupait plus spécialement de toutes les affaires qui les concernaient. Son soin le plus empressé était de choisir les plus exercés de ses substituts, et de lenr donner des ordres de poorsnite et des plans d'attaque. MM. Marchangy , de Broé, Vatimesnil, étaient ses auxiliaires de prédilection. Lorsqu'en 1825 il s'agit de la fameuse poursuite générale des journaux, représentés par le Constitutionnel et le Courrier , Bellart, averti par la doulenr et les médecius de renoncer à des travaux pénibles, voulut cependant compulser loi-même tons les dossiers, et dresser l'acte d'accusation. Cet acte, du 25 août 1825 ... (un an juste avant sa mort!) considéré, indépendamment de l'esprit qui le dicta, est peut-être le plos remarquable qu'il ait rédigé. On y trouve toute sa capacité relative, toute sa chaleur, toute sa jennesse. Il fut vaince néanmoins, mais il s'en consola en disant :

Daus un noble projet on tombe noblement.

Un second point auquel il ne tenait pas moins qu'à refréner les jouroaux, c'était ce qu'il appelait la circulation graduelle des officiers de son ressort. Il ne voulait pas qu'un juge ou un membre du parquet put arriver à co

<sup>(6)</sup> Bellart crut remplir un devoir. Ses amis l'ont vu, comme moi, lo jour même où il fut

chargé de poursuivre, devaut la chambre des pairs, l'infortune maréchal, profondément d'. fligé, émn jeurjou au litrene, d'avoir-à acousphir cette trête mission. Si digne seux ur esparte de la companie de la companie de la companie de membre tanipa d'avoir favoire l'évation de Laville lette (Foy ce nom, as Supp.) 3 más, si cette accusation est foglage, il set probable qu'ete cela il ne fut que l'autosateur d'ordres venus de plus haut. V—vts.

titre à Paris, sans avoir été d'abord aux petits sièges du ressort, puis aux médiucres et aux grands, suppléant, substitut , juge , juge d'instruction , vice-président, président, procureur du roi, etc. Ni l'àge, ni le nom, ui la fortune, ni la capacité même ne l'arrêtaient ; et pourtant il avait été , lui , tout d'un coup , d'avocat fait procureur-général! Ce système, dont on commence à se départir, est toutà-fait subversif d'une sage administratiun de la justice; car il exclut la connaissance des persounes et des lieux, daus le magistrat, qui doit le mieux les posséder. Il est l'effet et la cause de l'esprit démocratique; et Bellart faisait ainsi de la démocratie sans le savoir. Cet homme, qui lut toujours zélé, humnéte, mais qui parut étroit dans le ministère public, le fot anssi dans le conseil d'état et à la chambre. Là, il u'était pas du tout à sa place. Nommé député de Paris en 1815, 18,6, 1818 et 1821, il ne se fit connaître, comme la plupart des avocats, que par de petites allocutions et quelques discours saus autorité, et sonvent contradictuires. C'est ainsi qu'il vota successivement, en reconuaissant candidement ses erreurs, des lois contraires sur les grandes questiuns des élections et de la presse L'avis des ministres les plus opposés était d'avance le sien; et, ce qui est plus remarquable, c'est que c'était toujours par conviction et même par entraînement! C'ést a nsi qu'il se mit successivement à la suite de M. Decazes, pour la trop famense conjuration bonapartiste de Pleignier, et pour l'affaire non moins ridicule des royalistes, dite du bord de l'eau; et à la suite de M. de Villèle pour faire une guerre stérile. et, si nous osons le dire, de don Quichotte, contre le Constitutionnel et le Courrier.

C'est ainsi qu'il fit partie , en 1814, de la commission des biens d'émigrés non vendus; de celle de la loi sur la propriété littéraire, et de celle de révision du Bulletin des Lois, etc. Nous truuvuus ici l'uccasion de le dire, et ce sera la conclusion politi que de cet article : l'avocat le plus savant , le plus éloquent , le plus honnête, précisément pour cela, est essenticllement l'homme de la famille : il est nul , il est foneste , et même ridicule, lorsqu'il veut être l'houme de l'état. Beliart, qui liquida admirablen ent la fortuue de la duchesse d'Orléaus, et qui pour cela recut une tabatière d'or, ornée de son portrait et de diamants, de la main de son fils. était le plus panvre administrateur de la justice dans le ressort de la cour royale de Paris. Fatigué des affaires qui lui étaient le plus naturelles, il n'avait garde de vouloir se mêler des autres. Sorti de la chambre, il voulut même, à plusieurs reprises, quitter le palais, aussi préoccupé peutêtre de la fin de la monorchie que de la sienne. « Nous périssons de métaphysique, » disait-il dans son discours sur la nécessité de rendre moins large la loi d'électione Nous l'avous oui , peu de temps avant de mourir, déplorer à l'avance nos malheurs publics; et ses dernières années furent, comme celles de Benjamin Constant, seulement par des raisons différentes, pleiues de tristesse et même de misantbropie. « Vous avez , lui dit Louis XVIII, le malheur d'être procureur-général , comme j'ai celui d'être 10i. Taut que je serai roi, vous serez mon procureur-général. » Il le fut meme de son frère jusqu'au jour où , profitant d'un intervalle d'adoucissement à ses maux, il alla en persoune déposer sa démission aux pieds de Charles X, qui le vit mourir quelques jours avant d'avoir le temps de lui nommer un successeur. Son dernier travail , celui qui précipita sa fin, fut l'examen ( qu'il pouvait nourtant abandonner a d'autres) des marchés de Bayoune , relatifs à la guerre d'Espagne, et dont le procès se poursuivait à la cour des pairs. Il écoutait encore son substitut qui lui en rendait compte le jour où il reçut les derniers sacrements, et lorsqu'un compte si différent devait l'occuper. Depuis quelque temps, le conseilgénéral qui lui devait tout, et auquel il devait encore plus, avait la bonté de se tenir dans sa chambre. Le mal qui menaçait sa vie depuis plusieurs années, était dans la vessie : il en mourut au bout de 3 jours de délire, le 7 juillet 1826, à peine âgé de soixante-cinq ans. - Après avoir passé en revne, dans l'ordre de leur date ou de leur importance, les principaux faits de la vie de Bellart, nous devous dire un mot de son caractère et de son talent. Ses faiblesses venaient de sa profession, sa force de lui-même. Elève distingué du palais, nourri dans ce dédale sans fil, où se neutralisent les lois et la vérité, il en avait l'incertitude et quelquesois l'ignorance et les passions. On trouve des sophismes, quelquefois grossiers, dans ses plaidoyers les plus applaudis. Il fit dans tous des concessions aux erreurs da moment. Amant sincère de la religion considérée vaguement, il allait jusqu'à préférer les fibertés du palais à celles de l'église; et il redoutait, comme M. de Montlosier, c'est-à-dire comme un enfant, le clergé, on la religion réalisée. La congrégation surtout lui faisait peur, et a cet égard on ne peut nier qu'il était dupe des mensonges d'un parti qu'il combattait cependant avec autant de courage que de dévouement.

L'incertitude de ses opinions se manifestait d'ailleurs dans ses choix : il présentait simultanément, il appuyait avec une chaleur égale Mol. de Broé et Vatimesnil, Marchaugy et de Belleyme , de Raviguan et Sagot. Au sacre de Charles X à Reims, il fut nommé de la commission des graces. Il méritait cette faveur. Sa bonté pour les autres se tournait en sévérité contre lui. « J'ai surement erré quelquefois, dit-il dans la préface d'un Choix de ses plaidoyers, quelhomme est infaillible? J'ai eu des idées qu'aujourd'hui je modifierais, éclairé par l'expérience, qui, pour moi, n'a pas été stérile. » Les hommes et la fortune ne lui en saisaient point accroire. Lorsqu'il s'agit de formuler ses lettres de noblesse, en 1814, et que M. Geoffroy, un des référendaires du sceau, lui soumit des modèles d'armoiries : « Je les trouve fort bien, dit Bellart, mais cette fleur de lys que j'y vois pourrait me donner un peu d'orgueil, je roudrais placer daus mes armoiries quelque iudice de mon origiue : je suis le fils d'un charron (7). » M. Geoffroy imagina de lui proposer un tranchet d'azur à la fleur de lys d'or et d'argent, à la cognée de sable qu'il accepta. En 1824, le journal le Drapeau blanc avait semblé trouver audessous de Bellart une place de conseiller à la cour de cassation; il adressa à ce journal une lettre qui offre un précis de sa vie politique, et donne une idée assez juste de son caractère et de ses illusions. « Votre arti-« cle devrait me pénétrer de recon-« naissance, écrivait-il à Martain-« ville qui rédigcait ce journal , « même pour l'exaspération de bien-

<sup>(7)</sup> Dans le temps de sa plus grande elévation , il simust autant à le dire que d'autres auraient aimé à l'oublier eux-mêmes. V—va,

« veillance qui l'a dicté. Ponrquoi « fant-il qu'il me navre pour les ef-« fets qu'il ponrrait produire? Je ne a saurais supporter l'idée qu'on sup-« posat un seul instant qu'il ait été « on sollicité ou même inspiré par « moi; il me donnerait des apparen-« ces de folle ambition et de mécon-« tentement , qui, Dien merci! sont « aussi éloignées de mon caractère « qu'ils seraient contraires à l'exacte a justice. Eh! de quoi serai-je donc a désormais ambitieux ? Si j'ai été « assez beureux pour rendre quele ques services , c'est sincèrement , « Monsieur, c'est du fond du cœur « que je crois en avoir été récom-« pensébien au delà de mes mérites. « J'ai été con:blé des bontés de mon « roi , créé noble , honoré d'une « fleur de lys dans les armes que . α S. M. a daigué m'accorder, com-« mandeur de la Légion-d'Honneur, « trois fois procureur-général du roi « près la cour des pairs, cinq on a six fois président des élections de « Paris, procureur - général de la « première cour royale de France, « conseiller d'état, maître des re-« quêtes de Monsieur, appelé à « l'honneur insigne d'avoir été l'un a des témoins du mariage d'un Boura bon, investi d'une foule d'autres « functions de confiance; et, ce qui « est bien autrement précieux pour a moi, ayant requen cent occasions, « des beuches les plus augustes, des « témoignages de satisfaction, et j'a-« jouterai avec orgneil , d'affection « personnelle, je seraisvéritablement « un monstre d'ambition si la mienne a n'était pas assouvie. Elle l'est, mona sieur, elle l'est par-dessus tousmes « vœux; et lorsque, depuis quinze a mois, je sollicite un travail plus « approprié, non pas à mon zele, « qui ne s'éteihdra jamais, mais à

a mes forces, qui ne suffisent plus « aux détails dont je suis accablé , « ce n'est pas moi qui me plaindrai « si je suis assez heurenx pour apa partenir à une conr an sein de « laquelle, sons quelque titre que « ce soit, je regarderai comme un « honneur infini d'avoir le droit de « m'asseoir. Je vons demande de « vonloir bien insérer ma lettre au « plus prochain de vos numéros ; je « yous le demande comme un dédoma magement du chagrin que, contre « votre intention , vous m'avez don-« né. » Bellart était modeste , mais quelquefuis plein de dignité, parce qu'il était fort: il refusa toujours de se mettre sur les rangs pour l'académie , ne voulant pas qu'on pût dire de lui, comme de l'avocat Target, qu'ily était entré pour mémoire. Avocat, il avait donné de rares exemples de désintéressement; il ne posséda jamais que la maison qu'il habitait au Marais et le petit domaine de Cercay, près de Brunoy, où il allait en famille cultiver les fleurs , un Linné à la main, oublier le palais, et s'onblier lui-même, Lorsque les traitements lui survinrent avec les honneurs. il ne s'en trouva qu'un pen plus panvre : il pensait , el nous le lui avons entendu dire , que donner à l'état , comme à son père, c'est rendre. Cependant s'il vendit ses propriétés, au temps de sa plus haute prospérité, ce ne înt certainement point par besoin. Effrayé du séquestre que Bonaparte avait mis sur ses biens à son retour de l'île d'Elbe, en 1815, et mieux placé qu'un antre pour apercevoir la faiblesse de la monarchie des Bourbons , à laquelle il avait attaché son existence, il s'assura prudemment un avenir dans l'étranger; et ce fut sur les fonds anglais qu'il placa la plus grande partie

de sa fortune. Il laissa en mourant, après quaraute ans de travaux et d'économie, une somme de deux cent mille francs, sur laquelle il fit encore des legs de piété et de bienfaisance. Le conseil-genéral décida, à l'unanimité, le 8 jui let 1826, que la ville de Paris se chargerait de ses funérailles; et le roi fit une pension de 3000 fr. à sa sœnr cadette qui lni avait sacrifié sa vie dans les revers comme dans la prospérité. Bellart, qui resta célibataire, fut des sa jeunesse grave dans ses mœnrs. Les enfants de sa sœnr aînée, madame Bergeron d'Anguy, lui tenaient lieu d'enfants; et sa sœur cadette était tout son bonheur de famille. Il fit élever son beau-frère du métier de procureur à la charge de conseiller à la cour royale. Le plaisir extraordinaire de Bellart était de voyager ; et ce qu'il voyait d'utile ou d'aimable, il savait le conserver en l'écrivant. Un an avant sa mort il se rendit en Italie, pour rétablir sa santé; mais elle n'en devint que plus manyaise. Pendant son séjour à Brest, en 1820, il faillit être massacré, pour avoir voulu imiter, à contre-temps, l'exemple de Mathico Molé. Mais le seotiment et la vertu qui inspira toujours, et qui finit par dominer Bellart, ce fut la foi. Turlin, son cher Turlin, lui écrivait on dimanche de 1787 : « Ce mot me rappelle, dit-il, mon bon et vertueux ami, le devoir de religion auguel nous satisfaisons aujourd'hui tons les deux , et qui nous réunira encore par la pensée. Non , ce n'est pas assez pour descœurs comme les nôtres de s'aimer dans le temps : pour eux l'éternitén'est pas trop longue.» Lorsque son élévation l'ent mis à même de faire ses preuves en faveur de la religion, il les fit avec sa chaleor naturelle: les églises de Saint-Jean, Saiot-

Francois, Sainte-Elisabeth etc., goi furent successivement ses paroisses, sont pleioes de sa munificence. En 1814, il voulut être de la commission pour la restauration de l'intérieur de Notre-Dame. Lorsque le supérieur de la Grande-Chartreuse, Dom Bruno, vintà Paris solliciter, il l'accompagna dans sesdémarches, et gagna sa cause comme s'il eût gagné la sienne. Il faisait partie de tontes les associations de charité dans la capitale, du conseil des hospices et de celui des prisons. L'hospice Saint-Antoine, qui l'avait pour patron spécial, se ressentira longtemps de ses soins et de sa bienfaisance. Il fut non seulement le protecteur perpétuel, mais l'organisateur et le vrai fondateur de la maison du Refuge. où la jeunesse delaissée retroove des pères adoptifs souvent, meilleurs que les naturels. C'était dans la même vue de religion qu'il avait accepté une place dans le conseil académique. Lorsque sa mort approcha, sa piété se ranima, et semblait sa pensée unique. Il appela plusienra fois le curé de Sainte-Elisabeth. Le jour où il recut le saint viatique, Bellart en ordonna lui-même les dispositions. Toute sa famille, ses domestiques et jusqu'aux portiers de sa maison devaient être présents; et ce sut alors qu'il fit une belle reconnaissance de ses erreurs et de ses fautes de jennesse, une profession de foi hautement catholique : il la prononça avec antant de force que jadis une allocution judiciaire; et il demanda qu'elle recût de la publicité. Ses dernières paroles, c'est-à-dire une prière, étaient à peine prononcées , qu'il tomba dans le délire, « comme si Dieu, dit son ami Billecocq, lui eût réservé le bonheur de n'être plus rien pour le monde, one fois qu'il habiterait en lui. » On a de Bellart, nutre ses divers plaidoyers ou mémnires, discours à la chambre des députés nu discnurs de rentrée recueillis dans leur temps, et qui ne sont plus guere que dans quelques cullections: I. Eloge de M. Férey, avocat, Paris , 1811, in-8ª. II. Voyage du capitaine anglais Mathews à la côte de Sierra Leone. III. Choix de plaidoyers, fait et publié par lui, avec des currections, en un vulume, peu d'années avant sa murt. Dans la petite préface il dit : « J'ai donc voulu me présenter tout brut, pour n'être pas accusé d'avoir ployé après coup mon langage aux circonstances. » Ces plaidoyers de choix sunt curieux, intéressants à parcourir, comme sujets d'étude nu de comparaison, pour un jeune avucal; mais, à quelques pages près pensées et rédigées avec suin , il ne faut goère les considérer que comme des canevas d'audience, et leur logique n'est assez souvent que la logique d'une partie intéressée. Bellart n'avait ni la littérature de d'Aguesseau, ni la conscience de Cochin, ni le trait de Servan. Son inférinrité venait moins du vice de ses premières études que de l'habitude où il était de ne pas écrire ses plaidoyers. Il plaidait sur de longues notes : car sa mémoire fut toujours fautive, et il le disait habituellement lui-même. Son art tenait toute sa force de la chaleur de l'àme, de l'andace de la parnle, et aussi des habitudes de ses urganes. Quand il s'animait, le sang lui purtait à la tête, an point qu'il devenait rauge comme un homme ivre. Il était d'une taille élevée; sont front large, ses yeux comme reculés sous les sourcils imprimaient à sa physinnamie le caractère d'une ennviction , d'une bunhomie égales à son talent. IV. Essai sur la légitimité des rois,

considérée dans ses rapports avec l'intérét des peuples, et en particulier avec l'intérêt des Français. à la date du 1er juillet 1815, imprimerie de Demat, à Bruxelles. V. Du devoir; discours de rentrée pronuncé le 3 nuvembre 1824, grand sujet que l'orateur n'a pas tuut-à-fait manqué : « jnuissance dans le devnir; commodité dans le devoir ; intéret personnel dans le devnir; sureté enfin dans le devnir : » telles étaient les excellentes divisions de l'urateur. qui, seules, montraient déjà sa supérinrité. Il a trouvé très-naturellement, dans la secunde et la quatrième, l'occasinn de faire une belle satire cantre les crimes de la révalution, VI. OEuvres complètes, Paris, Brière, 1828, 6 ynl. in-8°. Bellart a laissé en nutre de numbreuses pages décousues sur ses voyages et même sur sa vie privée et politique (8). Il avait écrit

- Carnel

<sup>(8)</sup> Plusieurs fragments cités dans les pièces justificatives de la notice que loi a cunsacrée Billecucq , son ami de quarante ans , faisaien desirer la publication de ce que Bellart a écrit sur sa vie. Oo en jugera par un court extrait. Il n'avait pu obtenir, co 1793, un certificat de civisme; il raconte comment un ex-cuisinier de maréchal de Segur , alors président du comité révulutionnire de sa section, l'avait, tant qu'il revauumonaire de sa section, i avait, faot qu'il loi fut possible, pris sous sa protection mais enfin l'ex-cuisinier étant devano suspect lui-meme, Bellart alla demander un emploi, fut-ce celoi de beforent, ao chef d'one granda sdmi-mistration, qui se disait soo ami, et pour qui il avait gagne su très-gros procès. Ce chef crai-guit de perdre sa place, et même sa tête. Enfin un assi plus véritable, Parrot de Chézelles, le conduit en vuiture à la commission des armes sur le quai Vultaire: «J'ytrouve, dit-il, on hom-me que je u'avais jamais vo, gros, grand, hien coifie, l'air très-froid. Il vient à moi (Perrot de Chezelles l'avait prévenu). « Je sais votre histoi-« re, me dit-il , vous êtas un homme très-dange " reut; no de tos amis tous reponse. Il faul qu'un inconou voos snove. Je suis cet incounu la ; vecez denniu, et j'espère vous prouves « qu'oo peut être commissaire des armes de la « répoblique française et un bounéte bomme. » C'était Bénezoch, le même qui depuis (étant ministre) a fait rendre la liberté à modame la dau plane. Ce que Bellart rapporte de ses relations avec llerault de Séchelles est plein d'interêt. Il vit le famens Lepelletier de Saint-Fargeau refuser, par morgue aristocratique, un diner à la campagne de Séchelles, avec un procurent

l'Histoire de l'adresse du 1er avril : il a fait sagement en s'abstenant de la publier. Bellart portait jusqu'à la manie l'amont des lettres et des circulaires. Il les écrivait, et les pensait, avec autant d'esprit et même de raison que de facilité. L'auteur de cet article en a recu plusieurs de ce genre qui seraient dignes d'être publiées. Billecocq, ancien avocat et ami de Bellart, a publié, l'année de sa mort, une Notice historique de 118 pages (9). Des 1811. ce vertueux jurisconsulte, aussi classique que Bellart l'était peu, la chantait à Cerçay dans des vers que Rome elle-meme eut entendus, et que Cicéron n'eût pas faits ;

Tullius alter Fir probus et rara dicendi est arie poritus. Ergo vos silais facuada. Perastibus obb Fleverant pueri, vidua flevire tecesten! Cossillo zeripique tuens une jun elentan, Doctus et interpres legum emeriusque magisten. Dat miseo auxilium, juneni et pracepta patrono.

M-D-E.
BELLAVEINE (JACQUES-

NICOLAS), général français, fils d'un officier de fortune, naquit à Verdun le 20 octobre 1770, fut d'abord simple soldat dans un régiment de cavalerie où servait son père, et parvint rapidement, dès le commencement de la révolution, jusqu'au grade de général de brigade. Ce fut en cette qualité qu'il fit les campagnes d'Allemagne sous Desaix, qui avait en lui une grande confiance. Il combattait sous les ordres de ce général à Rastadt en 1797, lorsqu'il eut la jambe emportée par un boulet. Apres avoir subi l'amputation il fut obligé de demander sa retraite. Il reprit cependant momentanément du service à l'armée de Sambre-et-

nommé Vitry, et pen d'aunées après voter, arec los républicains sans-culottes, la mort de Louis XVII:

(g) Cette notice a eu trois éditions, la dernière a cond'quarante pages. V—vz. Meuse: mais bientôt forcé de renoncer aux fatigues de la guerre, il fut employé au bureau topographique, puis à l'administration des postes, et enfin chargé de l'inspection des écoles militaires de Fontainebleau. de Saint - Germain , et commandant spécial de cette dernière école. Il fut nommé général de division en 1807. Après la chute de Napoléon, en 1814, il fut créé chevalier de Saint-Louis par le roi, mais presque aussitôt admis à la retraite. Rétabli dans ses fonctions après le retour de Bonaparte en 1815, il se montra fort dévoué à son gouvernement, et lui fit don d'une somme de mille francs pour l'équipement des gardes nationales. Au second retour de Louis XVIII, il fut eucore une fois mis à la réforme, et il se retira à Milly, petite ville du Gâtinais, où il est mort en février 1826. Le général Bellaveine a publié un Cours de mathématiques à l'usage des école militaires, Paris, 1813, in-8°. . M-pj.

BELLEGARDE (ANTOINE Dunois na), né dans l'Angoumois, vers 1740, d'une famille noble, reçut une éducation fort négligée; mais doué d'un beau physique et d'une taille presque colossale (près de six pieds), il fut admis fort jeune dans les gardes-du-corps. Au bout de quelques années de service , il obtint par une faveur très-rare, à cette époque, la croix de Saint-Louis; mais ensuite, naturellement vicieux et querelleur, il fut chassé de son corps pour des faules graves, et forcé de se . sauver en Prusse, où il s'engagea dans un régiment d'infanterie. Le métier de soldat prussien ne pouvait lui convenir long-temps; il déserta bientôt, revint dans son pays, et s'y fit la plus mauvaise réputation par



ses habitudes de joneur et de spadassin. Un tel homme ne pouvait qu'ètre un instrument de révolution. Dès les premiers troubles qui agitèrent la France en 1789, Bellegarde s'en moutra l'un des partisans les plus enthousiastes. Il fut nommé en 1790 commandant de la garde nationale d'Augoulême, puis élu par le dépar-tement de la Charente député à l'assemblée législative. Dépourvu de toute instruction et d'éloquence, il no put se faire remarquer dans cette assemblée que par sa brusquerie et l'exagération de ses opiniuns. Sa motion la plus remarquable fut contre le maréchal Rochambeau. Aussitôt après la journée du 10 août 1792, il fut envoyé avec Delmas et Dubois-Dubay sur la fruntière du Nord, pour y faire suivre toutes les conséquences de cette révolution, et trois jours après ces commissaires firent à l'assemblée un rapport dans lequel ils dénoncèrent plusieurs auturités, notamment le district et le tribunal de Péronne. Elu, pendant cette mission, membre de la conventiun nationale, Bellegarde vint y prendre part au procès de Louis XVI, et non seulement il prononça la peine de most contre le tyran, sans appel et sans sursis à l'exécution, il contraignit encore, par ses menaces et ses iujures . ses collègues Brunet et Guimberteau, qui le lui ont reproché plus tard, à voter de la même manière. Dès que ce procès fut terminé, Bellegarde partit de nouvean pour la frontière du Nord , comme membre d'une · commission de six représentants, dont lui-même avait fait décréter l'envoi ; et il se trouva sur ce point à l'époque de la défection de Dumouriez. Plus heureux que Comus et Bancal, il ne fut pas arrêté ni livré aux Autrichiens par ce général ; il fit au contraire ar-

rêter beaucoup de monde, entre autre Lescuyer, qui périt sur l'échasaud. Bellegarde eut ensuite une mission pour les départements de l'Ouest; et il arriva dans cette contrée au moment des premiers soulèvements de la Vendée. Témoin de quelques revers, il perdit son porte-feuille et son passe-port dans une déroute; et ce fait, signalé à la convention nationale, y donna lieu à une longue discussion. Cependant Bellegarde eut à rendre compte de la reutrée des troupes républicaines dans La Châtaigneraie et dans Châtillon; et revenu à la convention, il y fit un grand éloge de la bravoure de Westermann et des gendarmes Ponsard et Bonneval, disant que lui - même avait donné de l'eaude-vie à ce dernier sur le champ de bataille, après une action d'éclat. Ce qui doit étonner, c'est qu'à cette époque Bellegarde fut élu secrétaire de la convention, et qu'il en exerca réellement les fonctions (1). Il eut bientôt une nouvelle mission à remplir auprès de l'armée de Sambre et-Mense, et ce fut lui qui envoya de Bruxelles, dans le mois de septembre 1794, de concert avec son collègue Briez, le roman de la cage de fer où ils assurerent qu'on avait tenu Drouet renfermé (Voy. DROUET, au Suppl.). Bellegarde annonca ensuite plusieurs victoires de l'armée commandée par Pichegra , et son entrée à Amsterdam. Revenu à la convention nationale, il

<sup>(1)</sup> Harwit à pine l'entherraphe, et dis peut jogne des che jes per cet échazillen d'une de sei lettres; ill épocaré che difficulté pour la celestrate qu'il, étc., te ménitre cerçolius, à préciser qu'il, étc., te ménitre de pour le comparable de la comparable de

s'y montra fort opposé au système de modération qui avait succédé à la terreur. Il passa par la voie du sort au conseil des cinq-cents après la session couventionnelle, et il y professa les mêmes opinions sans jamais prendre la parole. Ayant essuyé de graves injures, dans le Messager du soir, que rédigeait Isidore Langlois, il se porta un jour contre Thomas Langlois, rédacteur du Censeur, qu'il prit pour Isidore, à des voies de fait (un coup de poing sur la figure), et fut aussitot dénoncé pour cela à l'assemblée qui, par décision du 9 oct. 1796, le condamna à trois jours d'arrêt dans son domicile. Isidore Langlois continua de le tympaniser, mais avec plus de violence encore. Bellegarde passa au conseil des anciens en 1798, et fut nommé secrétaire peu de temps avant le 18 brumaire. Il était au nombre des opposants dans cette journée mémorable, et le gouvernement consulaire ne le comprit en conséquence dans aucune des numinations qui furent faites à cette époque. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il ohtint une place d'inspecteur dans l'administration forestière. Il avait d'ailleurs-alors des propriétés considérables qu'il faisait valoir lui-même, augmentant chaque année sa fortune par son avarice; ce qui donna lieu de dire , parmi le peuple, qu'il s'était emparé des trésors du stathouder dans la conquête de la Hollande. Ayant fait partie de l'assemblée du champ de mai , dans les cent jours de 1815, il fut compris dans la loi contre les régicides en 1816. A cette époque il paraissait avoir réfléchi sur sa conduite passée. Dès qu'il eut connaissance de la loi d'exil, il se rendit chez le préfet de la Charente, et lui dit avec un ton de résignation et de repentir : « Yous voyez un grand coupable. » Il lui demanda un passe-port et so rendit, sans proférerune seule plainte, à Bruzelles, nù il est mort, vers 1825, à l'âge de plus de 80 ans.

M-n i. BELLEGARDE (le comte HENRI DE), né à Chambéri, en 1758, appartenait à l'une des plus anciennes familles de la Savoie. Son père Bellegarde, comte de Saint-Romain, étant passé au service de Saxe, devint général d'artillerie, gouverneur de Dresde, et premier ministre de l'électeur. Un de ses trois oncles fut également général au service d'Auguste III, et eut pour femme une sænr du maréchal de Saxe. Les deux autres oncles restèrent au service de Sardaigne, et moururent généraux d'infanterie. Al'exemple de son père, de ses oneles et de son frère aîné . le jeune comte Henri embrassa la carrière militaire, quoique ses dispositions le portassent au moins autant à la carrière de la diplonatie qu'à celle de la guerre. Il entra au service dans la légion du campament (campement) en Piemont, et en devint le chef. Mais bientôt l'Autriche fut sa patrie d'adoption. Dès 1793, il prit part aux grandes guerres dont la révolution française donna le signal. Au commencement de cette année, il assista aux sièges de Maubeuge et de Valenciennes. Lors de l'investissement de Landrecies, il conduisait une colonne à la tête de laquelle l'empereur marchait en personne. Sa conduite lui mérita l'estime de l'archiduc Charles, et lorsqu'en février 1796 ce prince fut chargé du commandement des armées impériales en Allemagne, il appela le comte de Bellegarde à son étatmajor et lui fit conférer le titre de feld-maréchal-lieutenant La célérité aveclaquelle Bonapartes avanca dans ce temps-la vers les états héréditaires rendit inutiles les efforts que les Autrichiens avaient compté opposer à leurs ennemis dans cette campagne du Tyrol; et quel que sut le danger auquel s'exposait Bonaparte dans sa marche victorieuse, ni l'archiduc ni le conseil aulique ne crurent assez à la possibilité de le vaincre, pour se refuser plus long-temps à des ouvertures pacifiques. Bellegarde et Merfeldt allerent done à son quartiergénéral, munis de pleins-pouvoirs pour traiter d'un armistice et même de la paix, et ils conclurent avec lui, le 7 avril, la suspension d'armes de Judenburg, qui fut bientôt snivie des préliminaires de Léoben ( 18 avril ), puis du traité de Campo-Formio, et enfin du congrès de Rastadt. Bellegarde pendant ce temps partagea, sur la ligne pulitique que devait suivre la chancellerie autrichienne, les idées de Cobeutzl plus que celles de Thugut, et crut de bonne foi, même après le départ de Bonaparte pour l'Egypte, et l'espèce d'exil de Cobental a Saint-Pétersbourg, que la paix générale se conclurait. Cependant, vers la fin de 1798, l'année avant la rupture des conférences de Rastadt, mais lorsqu'elles commencerent à ne plus offrir un aspect pacifique et lors des hautaines exigences notifiées par l'envoyé du directoire en Suisse à la république des Grisons, l'archiduc, prévoyant un mouvement offensif de la part des Français, confia la mission d'occuper le territoire de ces états aux généraux Bellegarde et Auffenberg. Tous deux en vertu de cet ordre arrivèrent à Coire le 15 oct., et le 17 ils signèrent uue simple et courte convention dans laquelle, après avoir rappelé les anciens traités des Grisons , ils en requéraient l'exé-

cution au nom de l'empereur, et en conséquence les Grisons remettaient à ses tronpes tous les postes et passages importants pour la défense du pays. L'opération terminée, le comte alla joindre le général Wallis, commandant des forces autrichiennes en Italie, pour l'avertir de se tenir sur ses gardes et d'être prêt à l'action, des que les démarches des Français ne lui permettraient plus de rester en repos. Bientut arriverent, sur les frontières de l'Italie et de la Suisse, les Russes, qu'il avait regardés comme devant par leur approche déterminer le directoire à uu arrangement raisounable, et dout au reste il n'aimait pas plus que Cobentzl à voir briller les uniformes sur les terres possédées ou convoitées par l'Autriche. Aussi, lors des conférences qui eurent lieu entre le général en chef moscovite, l'ambassadeur aoglais et lui, relativement aux subsides à fournir aux, Russes , vit-on percer sa mauvaise humeur dans les reproches qu'il adressa, en présence de lord Minto, à Souwarow, sur les excès que ces auxiliaires avaient commis à leur passage dans la Bohème. Il n'en servit pas moins fort utilement pendant la campague de 1799. Placé à la tête d'un corps de viugt-cinq mille hommes qui faisait partie des forces a la disposition de l'archiduc Charles, il fut jeté à la gauche de cette armée allemande, et chargé d'en lier les opérations à celles de l'armée austro-russe d'Italie, que commandait Souwarow. Il appuya ainsi de loin toutes les manœuvres par lesquelles le prince furça Masséna délaissé par Jourdan à se replier snr Zurich. A cette époque les victoires meurtrières de Sonvarow ayant laissé dans l'armée d'Italie des vides qu'il impurtait de combler, les vingt-cinq mille hom-



mes de Bellegarde allèrent se mettre sous le commandement du général rnsse. Celui-ci, dans le but de s'avancer vers la rivière du Levant, chargea Bellegarde d'aller devant Tortone où tout récemment était entré Chasteler, en même temps de former le blocus de la citadelle, et de s'opposer sur ce point au passage de Macdonald alors reveoant de l'Italie méridionale, et chercbant a opérer sa jonction avec Moreau. Celui-ci vint attaquer le corps de Bellegarde, tandis que Macdonald engageait la sanglante bataille de la Trebia, et malgré sa résistance opiniatre le força de repasser précipitamment la Bormida, et d'abandonner le blocus de la citadelle de Tortone. Quelques jours après, ( 9 août , etc.) , tandis que Joubert était envoyé de Paris pour prendre le commandement en chef de l'armée française, Bellegarde s'emparait des positions de Terzo et de Bistagna, en avant d'Acqui, aiosi que de tous les points importants daos les vallées supérieures de l'Orba, de l'Erro et de la Bormida. Le 13, trois colonnes françaises l'en délogèrent sans grande difficulté, s'il faut en croire le commissaire anglais Graham. Suuwarow, ayant choisi pour champ de bataille la plaine entre la Scrivia et la Bormida, avait envoyé ordre à Bellegarde, qui devait former sa droite, de ne pas s'obstiner à défendre avec ses huit mille hommes tous les postes qu'il occupait, mais de se retirer sur l'Orba par la route de la Ritorta. Suivant les rapports français au contraire, le mouvement rétrograde de Bellegarde fut non pas un mouvement volonlaire, mais un mouvement forcé. occasioné par celui que Jouhert en personne fit de Savone sur Acqui en passant par la vallée de la Bormida. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce

faible avantage fort exalté par le directoire fut cruellement compensé par la défaite de Novi, qui, avec celle de la Trebia, fit perdre à la France daos cette campagnetout ce que 1796 et 1797 lui avaient donné de conquêtes en Italie. Le matin de cette sanglante iournée, Bellegarde, à Fressonara, vit veuir à lui le général Kray dont les forces jointes aux siennes se montaient à vingt mille hommes, et qui prit le commandement de tout ce corps. devenu l'aile droite de Souwarow. L'aile gauche des Français, commaudée par Juubert en persoone, était à Basaluzo, où elle masquait le mouvement d'une colonne qui, après avoir passé la Scrivia, devait marcher sur Tortone par Cassano di Spinola, en suivant les montagnes. A ciuq heures du matin Kray et Bellegarde s'avancèrent contre cette partie de l'armée française et l'attaquèrent, Les Fraoçais tiorent avec la plus graode vigueur pour gagoer les hauteurs et tourner Novi, et le combat fut terrible. A six heures, Joubert, en conduisant son infanterie à la charge. tomba percé d'une balle. Les Autrichieos n'en furent pas moins obligés de rétrograder, et, après plusieurs heures d'efforts souvent réitérés, ils abandonnerent l'entreprise. Un nouvel ordre de Souwaruw, à deux heures, remit en mouvement Kray et Bellegarde. Ils ne réussirent pas davantage: Rosenberg , Bagration , Miloraduvitch échouaient aussi dans leur attaque au centre. Enfin le mouvemeut de Mélas sur la droite des Français qu'il déborda, et tourna de manière à occuper Serravalle et Novi, décida la victoire. L'année suivante, Bellegarde fit encore partie de l'armée d'Italie, sous les urdres de Mélas. Les premiers mois de la campagoe se passèrent à manœuyrer contre Masséna , au sud du Pô et près de la Ligurie. Bellegarde commandait l'aile gauche autrichienne. Sa supériorité numérique coutraignit le général francais à se replier sur Croce, et à recevoir à Santa-Giustina un combat où l'avantage fut incertain. A l'affaire de la Vezeira cootre le général Soult, c'est Bellegarde qui , filant en toute hate sur l'Hermette et se présentant au revers du mont Fajale, déborda et enveloppa presque les Fraocais. Il envoya même son chef d'état major sommer le général de mettre bas les armes; mais cette proposition fut rejetée avec une grande fermeté; et après avoir fait bonne contenance pendant quelques instants, Soult, à la faveur d'un brouillard épais, parvint à lui échapper. Le 13 mai, Bellegarde ayant attaqué la tête de pont du Var, de concert avec Elsnitz et Lattermann, fut repoussé par Suchet, et forcé de se retirer par les gorges des Apenoins, où il essuya de grandes pertes , tandis qu'Elsnitz faisait également une retraite difficile par la riviè e de Gènes. Après la bataille de Marengo et la convention d'Alexandrie , la cour d'Autriche indignée de l'inconcevable faiblesse de Mélas rappela ce vieux feld-maréchal et le remplaca par Bellegarde. Son armée, promptement reformée par des renforts, mootait encore à quatrevingt mille hommes. Caotonné dans le Mantouan et le Ferrarais, et occupant sur le Mincio la même ligne que Bonaparte avait eu de la peine à rompre en 1796 , par sa droite il donnait la main au général Hiller qui commandait dans le Tyrol. Ouoique l'armistice eut été dénoncé vers la fin de nov. 1806, Bellegarde n'ouvrit la campagne qu'a la fin du mois suivant. Conformément à l'ordre du conseil aulique, il attendait que l'armée napo-

litaine d'une part, et les généraux Laudon et Vukassovitch de l'autre . vinssent le soutenir. Brune était son adversaire. Malgré les retranchements construits par les Autrichiens sur la rive droite du Mincio, des le 24 déc. tout ce littoral était anx Français. Incertain du point sur lequel Brune tenterait le passage, Bellegarde avait réuni le gros de l'armée (quarante-cinq bataillons et douze régiments de cavalerie) à Villa-França, nour être à même de se porter partout où besoin serait. Le lendemain eut lieu l'opiuiatre bataille de Pozzolo, dans laquelle un corps seulement de l'armée française eut toute l'armée autrichienne sur les bras, et ne résista que grâce à la plus rare intrépidité. Bellegarde y fit en même temps preuve de courage et d'habileté. Il avait d'abord attaqué la gauche française : repoussé, il changea son plan de bataille, comprit toute l'importance du village de Pozzolo , et fit en personne des efforts inouis pour s'en emparer. Il le prit, le perdit, le reprit encore. Une charge désespérée le lui enleva de nouveau. Enfin , il voulut le reprendre pendant la nuit et ne put y réussir .... La fusillade , la canonnade continuèrent jusqu'à dix heures du soir. Cette bataille où les Autrichiens perdirent dix mille hommes, et où le général Dupont vainquit en desobéissant à Brune', qui au reste n'était pas sur les lieux, assura le succès de la campagne. Bellegarde ne dut plus espérer que de retarder et d'eotraver le passage. Toutefois le 26 au soir presque toute l'armée fraocaise était passée à Monzambano; et le corps du prince de Hohenzollern avait essuyé un nouvel échec à Valeggio. Peut-être ces deux échecs furent-ils dus à l'imprévoyance du général en chef. Il fallut reployer les divisions vaincues d'abord sur Villa-Franca, ensuite derrière l'Adige. La prise des redontes de Salionze le força bientôt à rendre ce mouvement rétrograde plus prompt : Goito fut évacuée, et sa garnison alla grossir celle de Mantoue, L'Adige même ne sembla plus une barrière suffisante, une fois qu'on eut appris les succès de Moreau dans la haute Autriche, et de Macdonald dans le Tyrol antérieur. Le 1er janvier le fleuve fut passé à Bosolengo, sans que Bellegarde y mît obstacle; il ne disputa le terrain qu'à Vicence; et même là il eut encore soin de ne former sa ligne de bataille que hors de portée, de manière à ne pas être forcé à un engagement général. Enfin l'audacieuse manœuvre de Delmas et de Gazan sur les escarpements des torrents du Zermeghede et sur le pont de sa position , lui ayant fait craindre d'être débordé, il alla s'établir dans la position de Castel-Franco, et parut disposé à y livrer bataille; mais en réalité son but était de se donner le temps de passer la Piave, et de recevoir des instructions de Vienne. Déjà le 2 janvier il avait proposé à Brune un armistice que ce dernier avait refusé, allégnant que le consul (Bonaparte) ne lui permettait d'accorder nulle suspension d'armes , si l'on ne lui remettait Mantone . Peschiera, Ferrare, Ancone, et au moins la moitié de Legnago qui est sur la droite. La cour de Vienne consentait à toutes ces conditions , sauf la reddition de Mantoue : Brune n'insista pas , et signa le 16 janvier la convention de Trévise. Mais Bonaparte refusa nettement de la ratifier, menaça même de dénoncer l'armistice, si Mantone n'était cédée. Enfin le traité de Lunéville mit fin à ces difficultés, et termina cette campagne d'hiver, où Bellegarde n'avait guere fait que se retirer, quoique lentement et le moins désastreusement possible. La paix fut pour lui une occasion de développer des talents d'un autre genre. Dès 1800 on l'avait yu à Vienne , à Prague, entamer des négociations pacifiques. En 1805 . lorsque le prince Charles quitta la capitale, il administra le département de la guerre. Peu de temps après (juillet 1805), il fut appelé au commandement des provinces véuitiennes qui ne devaient pas être long-temps sous la domination de l'Autriche. En décembre 1806, il fut promu à la dignité de feld-maréchal, et il reçut en même temps le gouvernemeut civil et militaire des deux Gallicies. Il y joignit bi-ntôt la grand'eroix de l'ordre de Saint-Léopold, puis le titre si honorable de gouverneur du prince . royal. La guerre de 1809 vint le rendre à la vie active du militaire. Il commanda un corps à Essling, à Wagram. Après la perte de cette dernière bataille, ce fut lui qui proposa an duc de Raguse un armistice que celui-ci refusa. Il assista ensuite à la bataille de Znaïm, où son arrièregarde souffrit des pertes considérables et se laissa enlever plus eurs drapeaux. Après la paix, il reprit le chemia de son gouvernement, et il y resta tant que l'Autriche demeura neutre dans la lutte de la Russie et de la France. A la reprise des hostilités, en 1813, il était président du conseil de guerre à Vienne. Le a 5 décembre , il vint prendre lecomn andement de l'armée autrichienne, en Italie, en remplacement d'Hiller. Les principaux évenements de cette campagne que signala surtout la bataille du Mincio (8 février 1814) que termina la convention de Schi rino-Rizzino (16 avril), ont été

508

assez analysés à l'article Beauharnais (Vor. BEAUBARNAIS, daus ce vol.). Ce qu'il faut ajouter ici , c'est que le choix de Bellegarde pour le commandement de l'armée d'Italie fut moins dù à l'idée que le conseil aulique avait de ses talents militaires qu'à la connaissance que le ministre principal avait acquise de son habileté diplomatique. Il s'agissait surtout de faire concourir Murat aux projets du cabinet autrichien sur l'Italie. Grace à Bellegarde, le nouveau roi de Naples fit marcher son armée contre les Français, et il s'emparad'Ancone, de Rome, du château Saint-Ange, signa un traité d'alliance avec l'Autriche, et répandit partout où ses troupes arrivérent une proclamation contre Napoléon, son beau-frère. Le feld-maréchal autrichien annoncait ainsi dans un ordre du jour des évènements si extraordinaires. « Sa Ma-« jestéle roi de Naples s'est décidée à a réunir son armée à celle des mo-« narques alliés pour coopérer du « poids de toutes ses forces et de ses « grands talents militaires à la con-« quête de la paix, etc. » Mais ce qui fit peut-être encore plus d'honneur à Bellegarde, ce fut d'entraîner daus des voies analogues Engène qui avait déjà été sondé par la Bavière, et de lui faire entrevoirpar des agents que, Napoléon tombant, il y avait place pour lui en Italie, soit qu'il mît sur sa tête la couronne de toute la Péninsule, soit qu'il dùt la partager avec Joachim, ou avec l'Autriche. Dire insqu'où allèrent ces insinuations ou ces promesses, c'est ce qui serait difficile aujourd'hui, du moins avec exactitude, Toutefois on peut assurer que les pourparlers commencerent d'assez boune heure, et que ce fut d'après les avis de Bellegarde, qu'Eugène envoya au congrès de Châtillon un

agent spécialement chargé de stipuler ses intérêts. Les négociations amenèrent un degré d'intimité assez grand pour qu'on crût que le vice-roi avait prié le comte de Bellegarde d'être le parrain de sa fille Théodoline-Louise-Eugénie-Auguste, née le 13 avril 1814. Ce qu'il y a de certain, c'est que Bellegarde se montra fort poli et fort complaisant pour Eugène, qu'il lui laissa emporter tout ee qu'il voulut, et lui donna pour les généraux autrichiens des lettres de recummandation qui lui furent très-utiles. D'un autro côté, il est permis de penser que bien qu'à quelque distance de Milan, il y cut assez d'influence pour qu'on ne doive pas le croire étranger aux intrigues qui firent échouer Eugène dans ses projets, et peut-être aux troubles qui eurent lieu dans la capitale du royanme d'Italie. Maître de ce beau fleuron de la couronne de Napoléon, que bientôt le congrès de Vienne allait annexer presque tout entier à la monarchie autrichienne, Bellegarde fut nommé gouverneur des futures provinces lombardo-vénitiennes. Il s'établit à Milan, et quelque peu de sympathie que les Italiens aient pour les Allemands, il sut à force d'adresse et de formes gracieuses reudre tolérable ce joug de la conquete. Les plus raisonnables s'étaient rés gnés, lorsque le retour de Bonaparte réveilla, avec de vieilles frayeurs, d'anciennes espérances. L'inopportune levée de boucliers de Murat vint en quelque sorte parodier, au dela des monts, le grand drame qui se jouait en deca. A la ridicule déclaration de guerre de Rimini, Bellegarde répondit par une proclamation qui respire le plus profond mépris pour « ce α roi si nouvellement inscrit dans la « catégorie des souverains.» Puis il fit marcher l'armée autrichienne saus

500

vonloir accorder d'armistice à ses sollicitations. On peut voir à l'article MURAT (XXX, 428) comment Bianchi et Nugent le réduisirent à la dernière extrémité. Libre d'inquiétude de ce côté , Bellegarde revint à Milan où il continua de donner les mêmes soins à l'administration, et d'effacer autaut que possible les préventions des Italiens contre les Allemands, jusqu'à l'arrivée de l'archiduc Antoine qui le remplaça sous le titre de vice-roi de l'état lombardo-vénitien, et du comte de Saurau nommé gouverneur de Lombardie. Il fit ensuite un voyage à Paris où il séjourna quelque temps cumme simple particulier. Revenu à Vienne, il y fit partie du conseil de guerre, et lorsque le prince de Schwarzenberg mourut en 1820, l'empereur chargea Bellegarde, par une lettre très-gracieuse, de le remplacer dans la présidence. La faiblesse de sa vue le força de danner sa démission en septembre 1825. Il survécut encore cinq ans à cet évèuement, et mourut à Vérone, en 1831, laissant le nom d'un théoricien plus que d'un praticien militaire, d'un diplomate et d'un administrateur plus que d'un homme d'épée. P--от.

BELLEGINGUE (Piranz), médecin, ne dati qui la birarrie de ses psusules scientifiques et literiaries l'espece de célébrité dont il a joui dans sa province. Né vers 1750 à Berancen, il fit de très-bonnes études à l'université de cette ville, et y reçue en 1785 le grade de docteur. Pendant les guerres de la révolution, il fit attaché comme médecina aux armées du Rhins, et montra beraccop de s'ele et d'intégrité dans l'exercice de aes fonctinns. Dénoncé pour insubordination par un commissiair des guerres qu'il accu-

sait de connivence avec les fournisseurs, il fut traduit devant une commission militaire, mais acquitté d'une manière honorable. A la paix de 1797, il obtint un congé ponr rentrer dans sa famille. L'année suivante il publia : La philosophie du chaud et du froid, in-8º de 62 pages avec une épître dédicatoire à Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, purtant cette singulière épigraphe : Moins je le conçois , plus je l'admire. C'est l'onyrage d'une imagination délirante; il serait impossible d'en dunner ici la moindre idée. L'auteur, pour éviter les frais de poste, pria le président du département (Doubs) de contre-signer les envois qu'il voulait faire, « de trois exem-« plaires au héros de la paix, et de « vingt à la nation sous le couvert du « ministre de l'intérieur. » Sa demande ayant été rejetée, il fit imprimer sa correspondance avec ce magistrat, et partit pour Paris où il se flattait de recueillir les suffrages de tous les savants. Un des membres les plus distingués de l'institut, auquel il demandait ce qu'il pensait de son ouvrage, lui ayant dii qu'il n'y evait rien compris, Bellegingue pique lui répondit : « Je n'écris que pour cinq hommes en Europe. » Cependant il retoucha sa brochure et la reproduisit en 1802 sous ce titre : Refutation du calorique et Notices naturelles sur la chaleur et le froid. la fluidité et la dureté; suivies d'un projet de constitution de médecine civile, in-8º de 49 pages. Ni le silence des journaux scientifiques sur sa nouvelle brochure, ni celui des savants auxquels il l'avait edressée, ne purent diminuer à ses yeur l'importance d'une découverte qu'il regardait comme précieuse à l'humanité. Mais un procès qu'il eut à soutenir quelque temps après, contre la régie des domaines, lni fournit une antre occasion de montres tonte l'aberration de son esprit. Il publia pour sa défeuse un mémoire sous ce vitre bizarre : Procedure orthographique de la gloire de Napoléon le Grand et du Génie de la gente humaine, 1807, in-12 de 172 pages. Il s'y présente comme nne victime de la haine des envieux. « Parvenu, dit-il, an plus haut de-« gré d'estime ... j'ai été désigné , « en considération de mon signalé « mérite , comme particulièrement « propre à être immolé.» Bellegingue perdit son procès; mais il s'en consola par le plaisir de voir supprimer son mémoire comme renfermant des expressions i jurieuses à plusienrs fonctionnaires publics. Dans la crainte qu'il ne s'avisât de publier de nouveaux pamphlets, le ministre de la police fit inviter les imprimeurs de Besancon à n'imprimer aucun écrit de Bellegingue sans l'avoir soumis à l'exameu de l'autorité locale, Cette mesure, en lui persuadant qu'on le croyait dangereux, exelta son amour-propre, et ranima son ardcur d'écrire. Il annonça qu'il s'occopait d'un grand ouvrage, qui paraîtrait à Neufchatel en 4 volumes in-8°. Mais c'était une ruse qu'il avait imaginée pour tromper les espions dont il se croyait entouré. Il venait enfin de terminer une espèce de poème latin et français en l'honneur de Boraparte, resté l'objet de son culte, quand les souveraius de l'Europe se liguèrent pour le détrôner. Ne vonlant pas perdre le fruit de son travail et n'osant pas cependant publier un ouvrage qu'on aurait pu trouver séditieux, Beilegiogne y fit quelques changements, et l'ayant intitulé : la Bourbonapartide, il en adressa le ma-

nuscrit au roi Louis XVIII, accompagné d'une lettre dans laquelle il proposa à ce monarque d'y mettre un prix : « Sire, lui dit-il dans cette sin-« gulière épître, ou j'angure follement « de votre sagesse, on vons ferez voa lontiers l'acquisition du manuscrit « ci-joint. Quant'à son prix, j'en laisse « le genre et la quotité à la disposition « de votre auguste grandeur.» Inquiet de ne pas recevoir de réponse . il reclama son manuscrit qui lui fut renvoyé le 29 décembre 1816, par le ministre de la police. Il lui accordait la permission de l'imprimer, à condition d'adresser à l'inspecteur-général de l'imprimerie les feuilles à mesure qu'elles sortiraient de la presse. La septième seuille venait d'être tirée, quaod arriva de Paris l'ordre d'arrêter l'impression et de détruire tout ce qui existait. L'auteur était loin de prévoir cette mesnre rigoureuse: aussi n'échappa-t-il à la destruction qu'un très petit nombre d'exemplaires. Ceux qui sont complets ont 168 pages d'impression in-12. A la tête se trouve une introduction dans laquelle l'auteur, pressentant le jugement qu'on ne manquerait pas de porter de son ouvrage, se console par l'idée qu'il n'écrit que pour un petit nombre de lecteurs. « Que ce petit livre, dit-il, soit une « médiocrité ou même que son auteur « soit pris pour un fou, ici le cas im-« porte peu; et l'on m'appellera a comme on trouvera coovenir, sans « que je bataille sérieusement sur « des qualités que nous prouverons « en temps et lieu avoir certaine « chose d'abstrait et d'indéterminé... « mais, dans son ensemble, cet opus-« cule est d'une force d'étude et de « logique qui en dérobe la pensée aux « profanes. » Bellegingue mourut à Besançon le 25 oct. 1826, à l'âge de

67 ans. Tous ses opuscules sont devenns rares, sans être\_recherchés.

W-s. BELLEND-DE-SAINT-JEAN (ANTOINE-JOSEPH), né en 1746 au château de Bateing, près Castelnan de Montratier , était l'aîné d'une famille noble dont toutes les générations s'étaient distinguées par des services militaires. Il entra fort jeune dans un régiment de cavalerie: obtint la croix de Saint-Louis pour nne action d'éclat; quitta le service avec le grade de capitaine, et înt forcé ensuite de s'expatrier, pour avoir tué en duel M. de Bonnal. Le ressentiment de la famille du défunt une fois calmé, il revint en France, et se retira dans sa terre de Bateing. La révolution trouva en lui un actif et courageux antagoniste. Reuni, dès le commencement de 1789, au marquis d'Escavrac-Lauture, que Louis XVI avait chargé d'arrêter l'effervescence révolutionnaire dans le Ouercy, il seconda de tout son ponvoir les efforts de ce brave colonel. Tous les propriétaires amis de l'ordre et de la paix se joignirent à eux, et se portèrent partout où leur secours fut réclamé : ils furent constamment en armes pendant plus de dix-linit mois, et sauvèrent plusieurs châteanx, à la snite d'affaires fort vives avec les agresseurs. C'était le temps où un jeune et célèbre oratenr (Barnave) avait répondu aux plaintes élevées contre le système d'incendie et de massacres qui affligeait à la fois tontes les parties du royaume : « Ce sang est-il « donc si pnr qn'on ne puisse en « répandre quelques gouttes? » Paroles cruelles, et que l'improdent oratenr expia dans la suite , d'abord par son repentir, ensuite par l'échafaud. On verra que le principal auteur du massacre de Castelnau n'eut pas un sort

moins funcste. La ville de Moncue et le bourg de Soint-Cyprien , devinrent en décembre 1790 le théâtre d'nn combat acharné. Les révolutionnaires s'y étaient portés en grand nombre, et ils avaient déjà commencé le pillage, quand ils furent attaqués. On se battit pendant deux jours. Bellend eut un cheval tué sous lui, et la jambe fracassée par une balle. Cet évènement, et la mort dn marquis d'Escayrac, blessé lui-même à Saint-Cyprien, de deux coups de feu, et massacré ensuite au château de Bnzet (8 janvier 1791), donnèrent nne nouvelle force aux agitateurs. Un grand nombre de châteaux furent incendiés; mais la terreur qu'inspirait encore Bellend, malgré ses blessures, sauva le sien : ils n'osèrent l'attaquer; ce fut seulement quand on apprit qu'il était revenu dans la ville de Castelnau , que l'on employa d'autres moyens pour le faire périr. Sous prétexte de l'installation du nouveau cui é constitutionnel, un fort détachement , parti de Cahors , après minuit, pour Castelnau, le 15 mai 1791, arriva de grand matin, et son debut fut d'aller insulter Bellend sons ses fenêtres. Il sortit, et demanda au sieur Ramel, c'ief de cette troupe, satisfaction de l'injure de ses soldats; mais à l'instant tous les sabres furent tirés contre lui, et il ne dut son salut qu'à sa force et à son adresse : il combattit en se retirant l'épée à la main, et tua un de ses assassins. On n'osa pas pénétrer dans sa maison; mais elle fut aussitôt investie, et l'on envoya des émissaires à Cahors et à Montanban, ponr faire venir de nouvelles forces. Le tocsin sonna dans toutes les paroisses, et, avant la fin du jour, Bellend, son frère, et un domestique, se trouvèrent assiégés par plus de dix mille hommes,

Ils se défendirent vaillamment, et, au moment d'être forcés, s'ouvrirent par les souterrains un passage dans une cave du voisinage, se flattant qu'au milieu de l'incendie de leur propre maison, on ne les y découvrirait pas. La cessation subite de leur feu donna des soupcons. On voulut visiter les caves de la maison où ils s'étaient refogiés : ils en avaient barricadé l'entrée ; tous ceux qui tentèrent d'y pénétrer furent tués. Les assaillans brûlèrent alors la maison, afin que la voûte de la cave s'écronlat sur eux. Elle résista pour lant, et an milieu de l'incendie, le jeune Bellend et son domestique cherchèrent à s'échapper, mais le domestique fut tué, et Bellend, arrêté dans sa fuite, fut traîné à Cahors, et massacré avec d'horribles circonstances (Vor. l'article qui suit). Son frère aîné, réfugié dans un coin de la cave dont on avait percé la voute, faisait un feu continuel. Tout individu essayant d'y pénétrer, ou d'y jeter des matières enflammées , payait cher sa témérité : il tua 23 assaillans, et en blessa un plus grand nombre; mais après s'étre défendu seul plus de 24 heures. il cessa de tirer : au bout de quelques minutes on entendit une détonation d'arme à feu, et ce fut la dernière; ce malheurenz, ne voulant pas tomber vivant dans les mains de ses assassius, venait de se brûler la cervelle avec la seule balle qui lui restat. On loi coupa la tête, et l'on porta à Cahors ce cruel trophée. Mallet du Pan donna à cette époque dans le Mercure de France tous les détails de ce déplorable évènement .- Bellend de la maresouiè-RE (Stanislas), frère du précédent, servait dans les gardes-du-corps du roi, et s'était réuni dans le Périgord, dès les premiers jours de la révolution,

au marquis d'Escayrac et à ceux qui s'opposaient aux désordres. Réfugié avec son frère dans la cave d'une maison de Castelnau à laquelle on venait de mettre le feu, il profita de l'incendie pour tenter de s'échapper, et il parvint à gagner la campagne, quoiqu'il eut été atteint dans sa fuite par deux coups de fusil. On ne l'eût jamais trouvé sons l'arche d'un pont situé à une demi-lieue de la ville , où il s'était caché à la faveur de la nuit, si un mendiant, dont la station habituelle était sur ce même pont, n'eût indiqué sa retraile. Il en fut arraché, traîné à Castelnau, déposé dans une salle de la commune, et abreuvé d'outrages durant 36 heures. Lorsqu'on eut coupé la tête de son frère, on la placa à côté de lui sur une même charrette destinée à le transporter à Cahors. Il demanda en route à étancher sa soif, et à l'instant on fit dégontter dans sa bouche le sang qui ruisselait de la tête de son frère... Arrivé à Cahors, on lui fit subir mille tortures, en le mutilant dans toutes les parties de son corps, et l'on termina son supplice en le pendant à un arbre. La Providence a cruellement vengé en 1815 le meurtre des deux frères Bellend (Voy. Ramel, XXXVII, 44). C'est par erreur, sans doute, que l'auteur de l'article Ramel a dit que cet homme s'était garanti des crimes qui avaient sonillé les premiers jonrs de la révolution.

BELLER, BELLERE, ou BELLERUS (JEAN), appelé à tort Belier par Adrien Baillet, dans ses Jugements des savants, élait originaire d'Anvers, où il exerca avec éclat la profession d'imprimeur. B. de Malincrot dit que ses éditions étaient recherchées pour la beauté des caractères et la qualité du papier. Le même Baillet le place, comme typographe, immédiatement après Plantin, mais lui accorde l'avantage d'avoir été plus versé dans la langue latine : ce qui est démontré par plusieurs ouvrages. Il est auteur, en effet, d'un Onomasticon, tire de Robert Estienne et de Conrad Gessner, et augmenté des noms modernes des lieux , Anvers, 1553. On Ini doit en outre de nombreuses additions au Dictionnaire latin-espagnol d'Antonius Nebrissensis ou d'Antoine de Lebriza (Vor. Neprissensis, XXXI. 4); des traductions flamande et française des prières latines de Simon Verrepæus. Il a aussi traduit de l'italien l'Institution d'une fille de bonne maison (Voy. la préface où Plautin l'appelle dotte giovane e di rare valore), Anvers, Plantin, 1555, in-8°; réimprimé en 1558, a Paris ; du portugais de Fr. Alvarez. l'Historiale description de l'Ethiopie , Anvers , 1558 , in -80; du latin de Claude de Viexmont, l'Institution du pécheur, Anvers, 1582, in-16. Enfin on lui attribue encore une version française de l'Imitation , sous ce titre : L'art et manière de parfaitement ensuivre J .- C., autrement dite l'internelle consolation . Anvers . 1565 . in-16; ibid., 1572; Douai, 1595. Il mourut le 13 juillet 1595, et fut enterré dans l'église Notre-Dame .-Les Beller s'établirent dans d'autres villes, telles que Donai', où Balthazar fit estimer ses éditions, et Liège, où Lnc Beller, que Villenfagne regarde comme le frère de Jean, semble avoir été le second imprimeur élabli, ou du moins un des premiers qui aient exercé leur état. Luc Beller était né à Anyers et mourut à Liège en 1564. Cependant son épitaphe lui donne seulement le

titre de Bibliopola, ce qui indiquerait qu'il n'était que libraire. Philippe Brasseur parle d'un autre Luc Beller, qui mourut le 19 août 1606. et qui traduisit en latin le Voyage du chevalier errant, ouvrage ascétique du père Cartigny de Valenciennes. Cette traduction, restée en manuscrit, se trouvait en 1637 chez Gaspar Bellerus , vraisemblablement l'héritier et le fils de Luc. Voici comment s'exprime Philippe Brasseur :

BEL

Leas Bellenurs, Anterpieusis, Joannis Casticuis, Hausonis, interpolator.
Applousis, Bellere, tuis Antuerpis prails, Guadet et usque tibis giorer possa pares.
Nec manus a sumpto tibi gioria parte labore,

Quam pradis a te conciliatus honos Cartheniam siquidem latio sermone belisti Homeon vite dum breve scribit iter. Ergn secundus eris Carthenius, et tua chartis Jaspanes amittat scripta, latinus eris.

C'est à un descendant de Jean Beller qu'il faut donner l'édition de l'Imitation de 1616, si du moins elle existe récliement, car on peut en donter, pnisque M. Gence, a qui rien n'a échappé sur ce point, ne l'a jamais vue. On raconte que cel imprimenr, dont les jésuites d'Anvers avaient élevé le fils, leur fit présent, par reconnaissance, d'un manuscrit de l'Imitation, autographe d'A-Kempis, mais à condition qu'on lui en délivrerait une copie authentique, et que c'est sur cette copie qu'il imprima son édition. La marque des Beller d'Anvers et de Douai, était un aigle. R-P-c.

BELLEY (AUGUSTIN), antiquaire, naquit le 19 déc. 1697, à Sainte-Foi-de Montgommery, diocese de Lisienx. Après avoir achevé ses études à l'université de Caen, il vint à Paris se perfectionner sous la conduite d'habiles maîtres. Il recut en 1726 la licence en théologie, et fut admis répétiteur au collège du Plessis. Chargé peu de temps après de l'éducation des fils du marquis de Balleroy , il accompagna ses élèves chez M. de Caumartin, leur oncle, évêque de Blois, et trouva daus la riche bibliothèque de ce prélat toutes les ressources dontil avait besoin. Le marquis de Balleroy ayant été nommé, eu 1735, gouverneur du duc de Chartres, l'abbé Belley ramena ses élèves à Paris , et logea avec eux au Palais-Royal. Apprécié bientôt par le vertueux duc d'Orléans, il devint son secrétaire; et dès lors il put se livrer eutièrement à son goût pour les recherches d'érudition, A des connaissances profondes en histoire et en géographie, il joignait celle de la numismatique. Lié par la conformité de ses études avec les membres les plus distingués de l'académie des inscriptions, il y fut admis, en 1744. Associé par d'Aguesseau à la rédaction du Journal des savants, il l'enrichit d'un grand nombre d'excellents articles, et fut nommé ceuseur royal. Le nouveau duc d'Orléans, héritier de l'affection que son père portait à l'abbé Belley , le confirma dans l'emploi de secrétaire et lui confia la garde de sa bibliothèque et de ses pierres gravees. Ces différentes fonctions, loin de nuire à ses travaux , lui fournirent le sujet de la plupart des dissertations qu'il lut à l'académie, ou des secours pour les rédiger. Elles sont presque toutes relatives à quelques points obscurs de notre ancienne géographie, ou à des médailles inconnues ou mal expliquées par les numismates. L'abbe Belley mourut a Paris le 26 novembre 1771. Son eloge par Lebeau est inséré dans le XXXVIII° vol. des Mémoires de l'académic. On trouve la liste de ses dissertations dans la France littéraire par M. Quérard, I 265. Dans le nombre on doit distinguer celles qui font suite au célèbre

ouvrage du cardinal Noris : Annus et Epochæ Syro-Macedonum (Voy. Noris, XXXI, 387 ). On sait que l'abbé Belley est l'auteur des Eclaircissements geographiques sur l'ancienne Gaule, imprimés à la suite du Traité des mesures itinéraires par d'Anville, 1741, in-12. Cet ouvrage fut jugé digne de ce grand géographe, anguel on l'a long-temps attribué, sans que Belley ait songé à réclamer. C'est encore à lui que les savants sont redevables de l'Explication des marbres de Cyzique, publiée par Caylus, dans le tome II de son Recueil d'antiquités. Pour plus de détails on peut recourir à l'élone délà cité de cet académicien par Lebeau. W\_s.

BELLI (PIERRE), célèbre juris-

consulte, né de parents nobles à Alba, le 20 mai 1502, s'appliqua de honne heure à l'étude des lois, et fut le premier , suivant Tiraboschi (tom. IX , p. 123), qui appliqua d'une manière étendne la science des lois à l'usage de la guerre. Il fut auditeur de guerre à trente-trois ans dans l'armée de l'empereur Charles-Quint , puis conseiller de guerre de Philippe II , roi d'Espagne, et enfin conseiller d'état d'Emmanuel Philibert de Savoie. Ce prince l'employa en différentes occasions importantes. Belli mourut le 51 décembre 1575. Des divers ouvrages qu'il a laissés, celui qui lui donna le plus de célébrité, et que l'on consulte encore anjourd'hui, est son Traité des choses militaires et de la guerre, sous ce titre : De re militari et bello tractatus, divisus in partes II, in quo, præter ea quæ de re militari tractantur, obiter multa quæ ad civilem administrationem pertinent, attinguntur, omnibus judicibus apprime necessarius, Ve-

pise, 1563, in-4°; réimprimé dans

le tome XVI de la grande collection in-fol. qui a pour titre : Tractatus juris universi. La vie de Belli a été écrite par le baron Vernazza du Frenay, Turin, 1783, in-8° de 82 p.

C. T-Y. BELLI (CHARLES), littérateur, nagnit à Venise, en 1742. Ayant embrassé la règle de Saint-Ignace . il remplit avec succès la obaire de rhétorique dans divers collèges. A la suppression de la société en 1773, il revint dans sa ville natale, et y trouva bientôt une place de précepteur dans une famille patricienne , où l'on eut ponr lui les soins et les égards dus au talent. Aimé de tous ceux qui le connaissaient, le P. Belli acheva sa vie an milien des travaux littéraires, et monrnt en 1816. Il a traduit en vers sciolti le premier chant de la Messiade de Klopstock , Venise , 1774, in-80, et les Quatre parties du jour , poème de Zacharie , ibid., 1778. Parmi ses autres onvrages on cite : I. Il Ventaglitto , Venise , 1782; réimprimé en 1822. C'est un poème en douze chants, in ottava rima. Les critiques italiens y trouvent de l'imagination, et louent la grâce et la facilité du style. II. Gli uccelli, esemplare alle cure materne, ibid., 1817, in-80. Cet opuscnle en vers a été publié par un disciple de l'auteur, qui l'a fait précéder d'une courte notice sur sa vie. Belli a laissé quelques autres poèmes et des discours manuscrits.

BELLIARD (AUGUSTIN-DA-RIEL, comte de), né a Fontenai-le-Comte en Poiton, le 25 mai 1769, entra au service le 5 décembre 1791 dans le premier bataillon des volontaires nationaux de la Vendée, et fut élu capitaine. Il fit les campagnes de 1792 et 1793 en qualité d'aide-decamp de Dumouriez, et sa conduite aux journées de Grand-Pré, de Sainte-Menchould et de Jemmapes lui fit des-lors quelque réputation. Il eut deux chevaux tués sons lui à Lière et à Nerwinde, et le grade d'adindant-général venait de lui être conféré, lorsque Dumouriez fut près de l'entraîner dans sa défection. Il avait d'abord suivi ce général, mais il revint bientôt auprès de Dampierre qui l'admit dans son état-major. Dénonce un peu plus tard au représentant Cochon, il fut destitué et renvoyé dans l'intérieur. Alors désespéré de ne pouvoir continuer à servir la patrie, ou peut - être ponr se soustraire à de nouvelles poursuites, il se plaça dans les derniers rangs de l'armée, en s'enrôlant comme simple chasseur à cheval dans le troisième régiment, où il fit une campagne tout entière. Enfin le ministre de la guerre révoqua la décision du représentant, et Belliard fut rétabli dans son grade de colonel adjudantgénéral. Il suivit Hoche en cette qualité à l'armée de l'ouest en 1795; mais bientôt il fut envoyé en Italie où il ent le bonheur de combattre à Castiglione, à Vérone sous les yenz de Bonaparte qui était au début de sa brillante carrière. Belliard fut blessé à Caldiéro en s'élancant à la tête de la 40° demi-brigade sur les retranchements des eunemis; il ent deux chevaux tnés sous lui à Arcole, et il fut nommé général de brigade sur le champ de bataille. Il ne se distingua pas moins à Saint-George et à la Favorite, lorsque les Autrichiens entreprirent de débloquer Mantoue, et se fit encore remarquer au passage du Lavis, puis à Trente, à Cimbra, Brixen , Neumark, et à Civita-Vecchia dont il s'empara. Peu après, Bonaparte l'envoya en mission à Naples, afin d'empêcher la cour des Deux-Siciles d'ac→

BEL

céder aux projets de la coalition, ou an moius afiu de connaître les vues secrètes des personnages marquants de cette cour. Satisfait des talents qu'il déploya dans deux carrières différentes, le général en chef voulut bientôt que Belliard le suivît en Egypte, où un général de cavalerie eut été plus utile, s'il cût eu à sa disposition une cavalerie plus nombreuse; mais il y commanda souvent des corps d'infanterie, notamment à la bataille des Pyramides où il recut, à la tête de la vingtième demi-brigade d'infanterie légère, la première charge des mamelonks. Bieutôt Bonaparte confia au général Belliard le gouvernement du Saïd ou Haute-Egypte: ce gouvernement supposait d'abord la conquéte du pays. Belliard l'avança beaucoup par le zèle avec lequel il ne cessa de harceler et de poursuivre l'ennemi. Il eut la principale part aux affaires de Sedinan, d'O'ssouan, de Philé : il fit luire les armes françaises jusque dans la Nubie où il poursuivit Mourad. On doit louer la persévérance avec laquelle il s'efforca de maintenir la discipline qu'il regardait comme sa principale force dons ces contrées si différentes de la France par les mœnrs, le langage, les préjugés et la religion. L'insurrection du Ouostapieh interrompit la marche de Belliard, et il dut courir au secours de Kleber continuellement attaqué depuis le départ de Bonaparte, tantôt par des nuées de mamelouks et d'Arabes, tantôt par des bandes de fellahs. Il commanda une division à la bataille d'Héliopolis , soutint la première charge de la cavalerie ottomane, rompit ce corps, et le poursuivit jusqu'anx portes de Damiette qu'il prit ainsi que le fort de Lesbé. Il detruisit un corps turc de douze

mille hommes dans cette brillante excursion. Il ne contribua pas moins à la prise de Boulak, et à celle du Caire. Blessé à cette dernière attaque, il avait eu la présence d'esprit, tant vantée daus Nelson, de se faire couvrir et emporter à l'insu des soldats. Du reste, content de voir la province pacifice et la capitale retombée au pouvoir des Français, il retourna dans le Saïd, et y resta jusqu'à l'assassinat de Kléber. Il fallut alors évacuer le Saïd, et le nouveau général en chef, Menou, donna à Belliard, devenu général divisionnaire, le commandement du Caire. On sait combien la position était difficile. La ville était investie; et Belliard avait à peine assez de troupes pour garder les hôpitaux et les magasins. Un corps anglais venu de l'Inde par la mer Rouge pénétrait dans les terres. Enfin Menou Ini-même était bloqué dans Alexandrie, et Belliard n'avait plus aucun moyen d'opérer sa jonction. Dans une position aussi critique, il ne dut songer qu'à obtenir une capitulation honorable. Sa bonne contenance, ses sorties en imposèrent assez aux Turco-Anglais réunis devant la place, pour que l'on consentit à le transporter en France avec toute la garnison, et tout ce que la ville renfermait de Français. Il en était alors à peu près à son dernier morceau de pain , et ses troupes présentaient plutôt l'aspect d'une ambnlance que celui d'un corps militaire. Cependant Menou blama hautement cette capitalation; et dans un ordre du jour il signala Belliard comme un traître : il le dénonca même comme tel au gouvernement. De retour à Paris, Belliard reçut néanmoins du premier consul un très-bon accueil, et il fut aussitôt nommé à la vingt-quatrième division militaire dont Bruxelles était

le chef-lieu. Sa conduite modérée, sa iustice lui valurent dans ce commandement l'affection et le respect des habitants. En 1805 il était à l'armée d'Allemagne chef d'état-major du prince Joachim, et il le seconda partout de la mauière la plus bril-lante. Après la capitulation d'Ulm, il poursuivit le corps commandé par l'archiduc Ferdinand, signa la capitulation du général Verneck, et enfin après la victoire d'Austerlitz, recut de l'empereur même sur le champ de bataille le titre de grand-officier de la Légion-d'Honneur. Encore chef d'état-major de Murat, qu'alors on nommait grand-duc de Berg, Belliard prit part aux campagnes de 1806, 1807 et 1808 dans l'Allemagne septentrionale, et il se distingua successivement à Iéna . à Erfurt . à Stettin, à Lubeck, Halsberg, Hoff, Eylau, Friedland, et devant Tilsitt. Bientôt Murat se rendit en Espagne pour y préparer les voies du trône à Joseph : Belliard l'y suivi :; et, pen de temps après l'entrée de Napoléon à Madrid, le 4 déc. 1808, il fut nommé gouvernenr de cette capitale, où il sut maintenir la suprématie française assez long-temps (1). Après la bataille de Talaveira éclata pourtant une insurrection : il se rendit scul au milien des mécontents et eut l'art de les calmer. Cependant l'évacuation devint nécessaire; mais on dut savoir gré à Belliard d'avoir été pour beaucoup dans l'ajournement de cette triste nécessité. En 1812, il quitta l'Espagne pour la Russie. Aide-major général de cavalerie, il se dis-

tingua dans tontes les grandes affaires, a Kakoviacki, a Witepsk, a Ostrovno, a Smolensk, a Dorogoboudje. La bataille de Borodino mit le comble à sa réputation de vaillance. Non seulement il eut sous lui un cheval tué et deux blessés; mais c'est lui qui , par l'établissement d'une batterie de vingt pièces d'artillerie . détermina la retraite des colonnes profondes de la garde russe devant Ney. L'élévation du géuéral Gonvion Saint-Cyr au maréchalat avant laissé vacant le poste de colonel-général des cuirassiers, Belliard y fut nomme le 5 décembre 1812. Il venait de mériter encore ce titre par sa conduite à Mojaïsk où il fut blessé à la jambe par un boulet, et il le justifia par la promptitude avec laquelle, après le départ de Bonaparte, il réorganisa la cava'erie. L'ouverture de la campagne de 1813 lui vit conférer par Napoléon, pendant la bataille de Dresde, le poste si difficile et si important d'aide major-général de l'armée ; c'est alors qu'un boulet de canon lui cassa le bras. Aux trois journées de Leipzig il eut plusieurs chevaux tués sons lui. A l'affaire d'Hanau, il fit encore preuve d'un admirable sang-froid. Arrivé à Maïence avec les débris de l'armée, il alla remplir à Metz les fonctions de major-géuéral, tandis que Berthiersuivant à Paris Napoléon, hâtait avec lui l'organisation d'une nonvelle armée. Après la bataille de Craon en mars 1814, Belliard fut nommé commandant-général de la cavalerie de la garde, et il se montra digne de ce titre par le dévouement qu'il déploya partout, à la Haute-Epine, à Château-Thierri, à Fromenteau, à Laon, à Reims et devant Paris. Napoléon reconnut ces services en lui accordant le 3 avril 1814, a Fontainebleau, le grand cor-



don de la Légion-d'Honneur. Mais Napoléon alors n'était plus empereur on'a Fontaioebleau : bientôt il dut signer son abdication et partir pour l'île d'Elhe. Belliard resta près de lui jusqu'à son départ. Aussitôt après il alla présenter son épée au roi Louis XVIII qui le nomma pair de France et chevalier de Saint-Louis. Lors du débarquement de Bonaparte en Provence, Belliard fut nommé major-général de l'armée que devait commander le duc de Berry. La rapidité des évènements ayant rendu la résistance impossible, Belliard suivit la famille rovale à Beauvais où Louis XVIII lui ordonna de retourner à Paris. Il n'y arriva que le 24 mars, quatre jours après Napoléon. Alors il se rapprocha bientôt de lui, et finit par accepter une mission auprès de Murat. Il s'agissait, suivant les nns, d'amener à des sentiments sages et à une condnite circonspecte cet aventureux monarque, dont Napoléou n'avait vu qu'avec beaucoup de regret l'entreprise sur la haute Italie; selon les autres, Belliard devait lui faire passer les avis militaires de son beau-frère. Quoi qu'il ensoit, Belliard partit de Toulon sur une frégate, le 4 mai 1815. Bientot ponrsuivi par une frégate et un brick anglais, il fut forcé de s'afrèter à Ischia et d'y prendre terre. Mais déjà tout était désespéré : ce jour-la même , dix-huit mille hommes abandonnaient le parti du roi de Naples, qui sut obligé de quittor le continent. Belliard suivit son exemple, et dut s'estimer heurenx d'échapper anx Anglais. C'est lui qui apporta a Paris la nonvelle de la défaite de Murat. Il recnt des mains de Bonaparte la pairie et le commandement des troisième et quatrième divisions militaires. Fidèle à ses nonveaux devoirs, il était le 23 juin à la

tête de l'armée de la Moselle, faisait passer deux bataillons et deux canons au général Mériage pour reprendre Saint-Avold, et arrêtait par ses dispositions une colonne prussienne qui avait ordre de s'emparer de Bitche. Mais les évenements de Paris rendirent bientôt cette défensive inutile 1 na armistice de vingt-quatre heures fut conclu, pendant lequel Belliard apprit la seconde abdication et ses suites. Il quitta aussitôt son armée, revint à Paris, et sembla ne solliciter aucune faveur. Il est présumable qu'il n'eu aurait pas obtenu , car Louis XVIII avait rayé son nom de la liste des pairs ; et peu de temps après il fut compromis dans le procès de Ney , arrêté et renfermé dans la prison de l'abbaye. Cependant on ne le mit point en jngement, et, après plusieurs mois d'une rigoureuse captivité, il recouvra sa liberté; et même un peu plus tard, le gouvernement royal avant changé de système, Belliard fut réintégré sur la liste des pairs dans la grande fonrnée que le ministre Decazes avait décidée pour faire écarter la proposition Barthélemy (Voy. ce nom, ci-dessus, p. 241). Une autre ordonnance royale de 1822 déclara qu'en lui rendant sa pairie, le gouvernement ne lui rendait pas le majorat qu'il avait eu pendant les cent jours. Cette circonstance n'empêcha pas Belliard de montrer encore assez de zele pour les Bourbons. Du reste il ne fut que spectateur des débats législatifs. C'est dans cette situation que la révolution de inillet 1830 trouva ce général. Il se déclara aussitôt favorable à ce changement. D'ailleurs il connaissait personnellement le nouvean monarque qu'il avait autrefois vu à l'état-major de Dumouriez. En mars 1831, il fut nommé ambassadeur en Belgique. L' montra

dans cette charge beancoup de taet, de finesse et de mesure, Ind d'une grande utilité aux Belges pour l'organisation de leur armée, signa la Sparation de la Hallande et de la Belgique, eut part au choix et à l'installation du prince de Saxe-Choburg, ainsi qu'au mariage qui suivit de près cet érament, et mourat d'apoplexie le 30 janvier 1832, à Bratelles, où i fet destance de la secondant de la sonte de la commentation d

il fut enterré. Р---от. BELLIER (PIERRE), conseiller au Châtelet de Paris, se fit connaître dans le seizième siècle, comme traducteur de Philon. Son enthousiasme pour le philosaphe juif fut porté à un tel point qu'il se démit de sa charge et fit le voyage de Rome, afin de collationner, sur les manuscrits du Vatican, la copie qu'il avait faite de cet auteur, d'après l'original de la bibliothèque du grand roy Francois. Mais à la mort du pape Pie V, la bibliothèque Vaticane ayant été fermée, il perdit une partie du fruitde son expédition littéraire. Sa traduction fut publiée snus le titre d'OEuvres de Philon Juif, autheur très-éloquent et philosophe trèsgrave, Paris, 1575, in-fol. Frédéric Murel, lecteur du roi, en publia une nouvelle édition, en 1612, in-80, augmentée de la traduction de trois livres. La version de Bellier ne comprenait que vingt-quatre traités, sur quarante qui étaient alors connus: Duverdier en donne les titres. La Croix du Maine qualifie Bellier d'homme ducte. « Il a davantage traduit, a ajoute-t-il, un discours de Phia lon, touchant l'estat et devoir « du juge , Paris , Chaudière , « 1569. » Mais ce traité fait aussi partie des œuvres traduites et publiées, quelques années après, par Bellier, qui vivait encore en 1584.

L-m-x.

BELLIERE (JACQUES, marquis du Plessis). Voy. Rougé, XXXIX, 102.

BELLINGEN(1) (FLEURY DE), grammairien, sur lequel ou n'a pu recueillir que des renseignements incamplets. Bayle conjecture qu'il enseignait la langue française en Hollande (article J. de Spinosa, Rem. B.). Bellingen nnus apprend lui-même qu'il avait été attaché, pendant plusieurs années, au chevalier de Sommerdick; mais il ne dit pas en quelle qualité : c'était probablement comme secrétaire. Il avait fait une étude spéciale des origines de notre langue. En 1653 il publia Les premiers essais des proverbes français, La Haye, in-12 ou petit in-80. Le succès de cet ouvrage l'ayant encouragé dans ses recherches, il refondit son travail, l'augmenta de plus de deux tiers, et le reproduisit sous ce titre : L'tymologie ou explication des proverbes français, divisée en trois livres, par chapitres en forme de dialogues, la Have, 1656, petit in-80. Un libraire de Paris, Nicol. Pepingué, s'empara sur-le-champ de l'ouvrage de Bellingen . et le fit réimprimer . avec privilège du roi, sous ce titre : Les illustres proverbes nouveaux et historiques, expliques par diverses questions curieuses et morales en forme de dialogues. Il n'y a de différence entre les deux éditions que dans le titre , dans les noms des interlocuteurs, que Bellingen appelle Simplicius et Cosme, et son contrefacteur, le manant et le philosophe, et dans la division des trois livres. On n'a pas même retranché des Illustres proverbes quelques passages injurieux à la France, et qui

<sup>(1)</sup> Et non pas Bellinghen, comme l'écrit Barbier dans la seconde édition du Dictionnaire des anonymes.

n'auraient pas dù reparaître dans une édition française faite avec l'anprobation du roi. Ainsi Pepingué ne s'est pas rendu coupable de plagiat, comme le dit M. Nodier, mais de coutrefacon et de vol, délits moios hooteux peut-être que celui de plagiat, mais qui cessent d'être justiciables de la critique pour le devenir des tribunaux. Le succès des Illustres proverbes nuisit beaucoup a celui de l'Etymologie des proverbes. En peu d'aooées il s'en fit au moins quatre éditions. Celle de Paris, 1665, 2 vol. in-12, passe pour la plus complète. Dans cette éditioo on trouve à la tête du troisième livre un avertissement de l'éditenr , dans lequel il a l'effronterie de dire : « que cette suite n'a iamais « paru au jour, et que c'est ici la « première fois qu'elle a passé sous « la presse. » C'est cependaot la réimpression textoelle d'une partie du second et du troisième livre tout entier de l'Étymologie des proverbes. L'abbé Goujet, qui n'avait jamais pu se procurer l'édition de La Have, regardait les Illustres proverbes comme un des meilleurs ouvrages qu'il connût sur cette matière ( Bibliothèque française, I, 288). C'est à Belliogen qu'il faut reporter cet éloge. L'édition de son livre . réimprimée sous ses yeux, quoique l'exécution en soit médiocre, sera toujours préférée par les vrais amateurs à toutes les cootrefacons de Paris. On trouve des détails sur cet ouvrage dans les Mélanges tirès d'une petite bibliothèque, par M. Nodier, chap. XIII , 128-32.

BELLO (PRILIPPE) Plittérateur napolitain, naquit en 1666 à Atripalda. Son père, babile jurisconsulte, prit le plus grand soio de son éducation; et, après qu'il eut acheré ses

premières études dans sa ville natale, il alla faire son cours de philosophie à Naples, sous les jésuites. Avant recu le laurier doctoral dans la faculté de droit, il exerca la profession d'avocata Naples, et futchargé de l'administration de la justice dans les domaines de plusieurs seiguenrs. Ses lumières, et l'intégrité dont il donna de fréquentes preuves , lui méritèrent l'estime générale. La mort de ses parents qu'il chérissait avec teodresse l'obligea de retourner à Atripalda. Il chercha dans la culture des lettres un soulagement à sa douleur, et composa des Rime dont sa famillo possède un recueil considérable : mais il n'en a été publié qu'un choix (Saggio), Naples , 1714, in- 12. Philippe mourut à 53 ans, en 1719, sans avoir pu termioer un graud ouvrage sur le droit auquel il travaillait depuis plusieurs anoées, et qui, d'après ses compatriotes, devait lui assurer une réputation durable. Il était membre de diverses académies. On lui doit la Vita di san. Sabino, vescovo di Canosa; et il a cherché dans une Dissertation à prouver qu'Atripalda, sa patrie, était une colonie romaine et qu'elle fut décorée du titre de municipe sous le nom de tribus alta. W-s.

BELMONDI (Prinne), né a Viriena, dans le Bagy, ne ny 24. Viriena, dans le Bagy, ne ny 24. d'une famille de cultivaierrs, fit ses études à Belley, et entra jeune partents l'administration des contributions directes. Il etait parcua n'i Empli de directeur, lorsqu'il perdit cette place en 184 par soulte des évenents politiques. Il vint alors à Paris et ne 184 par puis curs journant, entre autres les Annales politiques, culte autres les Annales politiques, cette Journal de Paris, pour la rédaction des séaces. Il s'occupait en même temps à réunir les matériaux

d'une collection dont l'utilité spéciale ne peut être contestée, et qu'il a publiée sous ce titre : Code des contributions directes, ou Recueil méthodique des lois, ordonnances, règlements, instructions et décisions sur cette matière. Paris, 1817 à 1820, 3 vol. iu-8°. Le tome premier eut uue seconde édition en 1818. L'auteur en fit hommage à la chambre des députés le 20 déc. 1810. Il obtint à cette époque uu emploi de chef de bureau dans le cadostre; mais il le conserva peu. Atteint d'aliénation mentale, il y succomba le 20 mai 1822. On a encore de lui une brochure qu'il publia en 1819, sous le voile de l'anonyme, intitulée: M. Cigogne. C'était uu pamphlet dirigé contre M. Bricogne , à l'époque de ses attaques contre le baron Louis, alors ministre des finances, dont Belmondi se faisait l'apologiste. М-р ј. BELOE (GUILLAUME) naquit à Norwich (comté de Norfolk), en 1756. Son père, qui fut depuis un des principanx négociants de cette ville, était fort pauvre lors de sa naissance , et même avait été forcé d'abandonner ses marchandises à ses créanciers. Le jeune Guillaume, après avoir étudié dans plusieurs écoles, soit à a Norwich, soit aux environs, fut confié aux soins de Math. Raine, dont Hartford était la résidence. Ce digne ecclésiastique, en lui inspirant pour l'étude un goût que jusqu'alors le jeune homme n'avait point senti, recounut chez lui , au bout de quelques années, d'heureuses disposi-

tions, et, loin de chercher à retenir

un pensionnaire de plus dans son éta-

blissement, donna le conseil à son père de l'envoyer dans un collège supé-

rieur, et finalement à l'université.

Beloe fut mis alors au village de Stan-

more, dans la maison du docteur Samuel Parr, qu'on regardait comme l'humaniste le plus habile de l'Angleterre. Il y fit de nouveaux progrès ; mais une accusation qu'il a touigurs dans la suite qualifiée d'injuste, et qu'il lui fut néanmoins impossible de réfuter dons le temps, engagea le chef de l'école à prier son père de le retirer. Après avoir perdu quelques mois dans la maison paternelle, Beloe fut mis a l'université de Cambridge, et entra au collège Bennet (1766). Dès son arrivée, il y provoqua une espèce de parti contre lui , par une épigramme sévère que dans un moment d'irritation il décocha contre deux jeunes gentlemen qui, fiers de leur rang, avaient affecté de le dédaigner. L'isolement dans lequel il tomba lui fut avantageux sous plus d'un rapport : il eut moins d'occasions de dissipation et de dépense que la plupart de ses camarades, et il étudia davantage. Il avait reçu, en 1779, le grade de bachelier ès-arts, et il était revenu à Norwich, lorsque son ancien maître, le docteur Parr, qui avait abandonné Stanmore, fut appelé dans le chef-lieu du comté de Norfolk avec le titre de chef de l'Ecole libre de la ville. Il prit Beloe pour son second, et celui-ci s'acquitta trois ans de suite de ces fonctions. Au bout de ce temps, il entra dans l'église, et devint d'abord curé, ensuite vicaire d'Earlham. Il était alors marié. L'insuffisance du revenu de cette place et l'impossibilité reconnue d'avoir un rapide avancement dans l'obscurité de sa province le déterminèrent à quitter son vicariat, pour Londres, où il espérait que sa plume lui procurerait une existence plus beureuse que les médiocres émo-, Iuments d'Earlham, même avec l'annexe de Bowthorpe. Ces pressenti-. ments n'étaient pas trompeurs ; mais les commencements ne furent cependant pas tout-à-fait prospères. La poésie avait d'abord eu ses hommages. Le premier ouvrage qu'il fit paraître fut imprimé en partie à ses frais. Le prudent libraire auquel il s'était adressé ne voulant point seul courir les chances de la publication, il fut stipulé que la moitié de la dépense serait supportée par le poète, lequel du reste paierait comme il le pourrait. Heureusement l'ouvrage réussit; et, an lieu d'avoir à payer l'imprimeur, Beloe recut la somme de quatorze shellings huit pences. Il ne tarda pas à se former à Londres un grand nombre de liaisons, tant dans la librairie que parmi les sommités littéraires et politiques de l'Écosse. Ses traductions d'Hérodote, d'Auln-Gelle et des lettres d'Alciphron lui donnèrent de la réputation. Il écrivit dans plusieurs recueils périodiques, parmi`lesquels nous distinguerons le Gentleman's Magazine. Lorsque la révolution française vint éveiller en Angleterre tant d'antipathies et de sympathies diverses, if fut pour elle nn rude adversaire. Non-seulement il en blâma les principes et les conséquences, mais il établit sous le patronage de beauconp de personnes impurtantes un journal semi-périodique dont le but était de défendre les doctrines de l'église et du roi. C'était le Critique britannique (British Critic), dont il fut long-temps le scul éditeur et pour lequel il s'adjoignit ensuite l'archidiacre Nares. Tous deux continuèrent ce recueil jusqu'au quarante-unième volume. Les partisans des doctrines françaises ne forent pas sans reprocher à Beloe d'avoir jadis eu d'antres principes que ceux dont il se faisait le champion, notamment à l'époque de la guerre contre les colo-

nies américaines. Beloe s'en tira, en alléguant sa jeunesse et son inexpérience. Le zele dont il fit preuve dans toutes ces discussions lui valut de la part des ministres de fort bonnes places dans l'église. Déjà il avait ubtenu la maîtrise de l'hôpital Emanuel à Westminster. En 1796, le lurd chancelier Rosslyn le présenta, le fit nommer au rectorat d'All-hallows; et, l'année suivante, l'évêque de Lincolo, dont il avait été le condisciple. lui conféra une place de prébendier dans sa cathédrale. En 1805 l'éveque de Londres, Porteus, le gratifia de la riche prébende de Pancras, dans son diocese. En 1804, il avait été nommé nn des conservateurs du Musée britannique. Cette place, parfaitement en harmonie avec ses goûts, et fort utile en même temps pour tous ses travaux, lui fut enlevée vers 1810, par suite d'un abus de confiance odieux de la part d'un homme qui visait à le remplacer. Cet évènement fut três-sensible à Beloe, qui jusqu'alors avait vécu presque splendidement dans Kensington-Square. Son existence depuis cette époque fut comme dérangée, et dans la préface du tome VI de ses Anecdotes bibliographiques, il fait amèrement allusion à la trahison dont il avait été victime. Cependant il continua ses travaux littéraires avec activité. Il venait de mettre la deruière main à ses Mémoires , lorsqu'il mourut , le 11 avril 1817. Une grande variété de connaissances littéraires, beaucoup de vivacité, de la facilité, sun style pur, assez élégant, et auquel la furce ne manque point, telles furent les qualités principales de Beloe comme littérateur. Il faut ajouter qu'il était au moins aussi apte à la direction qu'à la rédaction d'un ouvrage littéraire; et il le prouva, soit en éditant plusieurs ouvrages, soit en publiant son Critique britannique. Voici les ouvrages principaux de Beloe : I. Ode à miss Boscawen, imprimée en 1783, peu de temps après sa sortie de l'université de Cambridge, et probablement avaot son arrivée à Londres. II. L'enlèvement d'Hélène (traduction du grec de Coluthus, avec des notes), 1786. III. Poèmes et traductions, 1788, in-8°. IV. Hérodote, trad. du grec en anglais, avec des notes, 1790, 4 vol. in-8°. Il y en a eu depuis deox autres éditions. La première de celles-ci fut dédiée à l'évêque de Londres. Beloe y a soovent mis a contribution le travail du traducteur fraoçais Larcher augoel, du reste, il prodigue de grands éloges. Il profita de plus, afin d'éclaircir son auteur, des déconvertes dernièrement faites en Afrique par Mongo Park, par Browne, par Hornemann et quelques autres, et plus tard encore des lumières que l'expédition française en Egypte jeta sur l'antique terre des Pharaons. Ce travail était nécessaire en Angleterre, pour combler une véritable lacune littéraire : Thucydide et Xénophon avaient troové plus d'un élégant interprète dans la Grande-Bretagne; seul parmi les historiens fondamentaux de la Grèce. Hérodote n'avait été représenté que par un traductenr, Littlebory. V. Lettres d'Alciphron, trad. du grec en angl., 1791. VI. Les Nuits attiques d' Aulu-Gelle, trad. do latinen angl., 1795. VII. Mémoires succincs sur les meneurs de la révolution française : le titre primitif était Mémoires succincs sur le chef des régicides français ; mais le métionleux libraire exigea que ce titre fût modifié. VIII. Miscellanea, contenant des poèmes, fragments

poétiques, apologues orientaux, 1795, 3 vol. in-12. IX. Les Nuits arabes, trad. du francais, 4 vol., in-12. X. Joseph, trad. du poème français en prose de Bitaubé, 2 vol. in-12. XI. Anecdotes bibliographiques et notices de livres rares (Anecdotes of literature and scarce Books ), 6 vol. in-8°. Les deux premiers parurent en 1807; les trois suivants en 1809 et 1811; le dernier en 1812. Le public fit à cette bibliographie un accueil très-favorable. Effectivement, c'est un répertoire extrêmement curieox et dans lequel se troovent une foule de détails jusque-là complètement inconnus. Le premier volume cootient, entre autres indications capitales, celle de beauconp de livres rares relatifs aux antiquités de Cambridge; du bean manuscrit copte sur papyrus, trouvé dans le tombeau d'une momie à Thèbes, et apporté en Angleterre par Hamilton; d'un grand nombre de tragédies et de comédies rares de la collection de Garrick ; d'un traité de sténographie imprimé à Londres, en 1588, etc., etc. On y remarque aussi les articles Ædes Walpolianæ et Books (livres), remplis d'anecdotes intéressantes et de documents nonveaux. Le tome deuxième contient d'abord de nouveaux et riches extraits de la collection de Garrick : ce sont les Vieux chants; neuf sont d'une grâce et d'one simplicité délicieuses. Puis viennent les Ludicra ou Epigrammata juvenilia de Jean Parkhurst ; le Songe d'or d'Elisabeth Melville (Lady Culross jeune), premier produit de la presse d'Aberdeen; plusienrs extraits d'ouvrages en prose de Thom. Lodge ; beaucoup de détails sur la collection de Roxburgh, où se remarquaient surtout les pieces intitulées Common Condycions, et Di524

don, les pamphlets du roi, un Juif contre les gentils. l'édition princens du Décameron, Venise 1471, in-fol.; Loyaute, épiscopat et loi, tiré à un seul exemplaire; une lettre du D' Tanner, auteur de la Notitia monastica, lettre qui constate que la plus grande partie des additions et rectifications de l'Athenæ Oxonienses de Wood est de lui; et enfin l'abdication de Richard Cromwell, attestaot de la part du protecteur l'intention de se suumettre au roi, signée de lui, et lue à la chambre le 25 mai 1659. Dans le !ome troisième se remarque surtout l'article Biblical qui donue nombre de renseignements sur les premières Bibles et traductions de la Bible imprimées en Allemagne; en Pologne, en Aogleterre, etc. Le quatrième est riche en notes sur des éditions grecques de Venise, de Rome, etc. Le cinquième est consacré aux traités de droit civil et de droit canon, aux décrétales de Grégoire IX, au code et aux iostituts de Justinien, à des recherches sur l'invention et les améliorations des matières à écrire . notamment du parchemin, que l'on attribue au roi de Pergame Attale Ier, et qui, comme le prouve l'auteur, était connu long-temps avant la naissance de ce prince. Divers extraits de vieux poètes, d'anciens sermonaires, des indications de pamphlets, de relations de voyages, de traités théologiques, politiques ouautres, donnent au sixième volume un iotérêt non moins vif qu'aux cinq qui l'avaient précédé. On regiette de ne pas trouver dans cet ample recueil plus de renseignements sur des manuscrits orientaux : Beloe déplore lui-même cette lacme ; mais l'éloignement de sir G. Ouseley, sur lequel il avait compté pour cette partie de sun tra-

vail, le força d'y renoncer. XII. Le

Critique britansique (V. plahau).
XIII. Lie étilion de Dictionnaire
biographique, en société avec Guill.
Toabe, Morrison et Robert Nares,
15 vol. in-8°. XIV. Divers articles
dans le Gentleman's Magazine et
autres ouvrages périodiques. XV
Le Sexageniere ou Mémoires
d'une vie littéraire, 18 ls. Ce son
ses propres mémoires, publiés après
as mort, par un de ses amis. Il avait
composé une Parodide els déclaration des Droits de Homme, qui fui
imprimée en 1975. Po-or.

BELSHAM (WILLIAM), historien anglais, professait en politique l'opinion du cunstitutionnalisme et du whiggisme pur. Ce sentiment respire dans les divers ouvrages qu'il a publiés, et l'on y truuve d'ailleurs du talent et de l'àme, mais non pas toujours l'impartialité qu'on désirerait dans les productions de ce genre. On est étonoé de lire daus nne bruchure sur la révulution française, publice par lui en 1791, ces mots etranges sur un homme illustre : « Qu'est-ce que M. Burke?..... » Sans mentionner plusieurs écrits sur les luis de test, sur celles des pauvres, sur la révolution française, sur les distinctions entre les anciens et les nuuveaux whigs, sur la réforme parlementaire, etc., nous citerons ses compositions les plus considérables; 1. Essais historiques, politiques et littéraires, 1789, 2 vol. in-8°; il en a été fait plusieurs éditions II. Mémoires sur les rois de la Grande-Bretagne de la maison de Brunswick-Lunebourg , 1793, 1 vol. iu-8°. Le récit, finissant à la mort de Georges II, fut continué dans l'ouvrage suivant, III. Mémoires sur le règne de Georges III, 1795, 4 vol., qui furent suivis de deux aotres, en 1801. On a trouvé que l'auteur s'est montré fort sévère à l'égard de W. Pitt, auquel il attribue l'àme la plus basse, et dont l'administration lui paraît exécrable (superlatively detestable ). L'historien retonrna ensuite sur ses pas, et remontant à la révolution de 1688, fit paraître : IV. L'Histoire de la Grande-Bretagne depuis cet évènement jusqu'à l'avenement de la maison d'Hanovre, 1798, 2 vol. in-8°. Il expose dans la préface les sources abondantes où il a puisé les faits, reconnaissant que ce sera sa faute si sa narration est aride : mais on n'a pas ce reproche à lui faire. L'introduction contient un apercu des évènements survenus sons les règnes de Charles II et Jacques II. Là, en signalant la conduite indigne du premier de ces princes vendant à la France sa neutralité movenuant une. pension, il s'efforce de justifier les intrigues de l'opposition anglaise, et la distribution de l'or français, faite avec' l'approbation de ces patriotes si renommés, Sidney et Hollis. « Il s'agissait, dit-il, d'effectuer un grand dessein politique, qui malbenreusement ne pouvait pas être accompli par des moyens plus onverts et plus honorables. z Les trois précédents ouvrages ont été améliorés par leur auteur, et réunis en un seul corps, 4 vol. in-4°, et 12 vol. in-8°. W. Belsham est mort à Londres, le 17 nov. 1827, âgé de 75 ans. -Belsham (Thomas), ecclésiastique , frère aîné de l'historien , dirigea l'école des dissenters de Daventry . dans laquelle il avait fait ses études. Il résigua cet emploi en 1789, après qu'il eut abandonné la doctrine de Calvin ponr adopter celle des nuitaires, en favenr de laquelle il parla du baut de la chaire et exerca fréquemment sa plume. Parmi ses écrits on cite particulièrement : Calm Enquiry, etc. (Examen impartial de la doctrine de l'Ecriture concernant la personne du Christ, control et a doctrine de l'Ecriture concernant la personne du Christ, con anglaise des Enfirers de l'appire saint Paul, avec une introduction et des notes, 1825, 4 vol. in 38° 1000 mas Belsham, qui d'esservait i Lomas Belsham, qui d'esservait i Almers la Chapelle unitairieme d'Eg. sex-attret, est mort en nov. 1829, à l'avec de 80 ac l'appire d'Es.

BELTRAMELLI (JOSEPH), littérateur, né en 1734, à Bergame, d'une famille noble et opulente, fut envoyé jeune à Bologne, y cultiva les lettres et les sciences sous la direction des jésuites, et acquit en même temps d'un habile peintre, dont il fréquentait l'atelier, la connaissance des règles et de la pratique des arts. Il revint dans sa ville natale avec le plus vif désir do faire partager à ses jeunes compatriotes son enthousiasme pour les lettres et les arts. Dans ce but, il recneillit des tableaux des meilleurs maîtres, des médailles, des livres rares, des manuscrits précieux, et mit toutes ses richesses à la disposition de ceux qui voudraient en profiter. Une telle conduite ne pouvait manquer d'exciter nne généreuse émulation ; et Bergame vit bientôt naître et croître de jeunes talents qui, sans le secours et la protection de Beltramelli, n'auraieut jamais pu se développer. Passionné pour l'étude, il y consacrait les jours et les nuits, et s'empressait de communiquer le résultat de ses recherches à toutes les personnes qu'elles pouvaient intéresser. Plusieurs savants lui en ent témoigné leur reconnaissance, entre autres Serassi dans sa Vita di Tasso; Morelli dans la Bibliot. pinelliana; et Tiraboschi dans plusieurs endroits de la Storia della letterat. ital. Jaloux d'ang-

bergamasque, comme on l'avait cru jusqu'alors. IV. Elogio del caval. Tiraboschi, ibid., 1819, in-80. Dans cette biographie, Beltramelli corrige les erreurs de ses devanciers. et donne de nouveaux détails sur la personne et les travaux du savant anteur de l'Histoire de la littérature italienne (Voy. TIRABOSCHI, XLVI, 123 ). Parmi les ouvrages manuscrits de Beltramelli, on cite des Dissertations sur la bibliographie; sur les variantes que présente un manuscrit de l'Aminte du Tasse , qu'il possédait dans sa bibliothèque : sur l'anneau du pape Sixte IV, arraché de son doigt au sac de Rome, et porté à Naples; sur la mauvaise foi de l'historien Platina, pronvée par sa Vie du pape Paul IV, qu'il déchira mort, après l'avoir trop loué de son vivant, etc. Le savant P. Moschini lui a consacré, dans la traduction italienne de la Biographie universelle, un article dont à notre tour nous avons profité pour rédiger celui-ci. W----s.

BELURGER (CLAUDE) était un savant helléniste, sur lequel on n'a que des renseignements incomplets. L'abbé Mercier de Saint-Leger conjecture que c'est le même que Balurgey de Dijon, poète ouhlié dans la Bibliothèque de Bourgogne, et dont on connaît une ode grecque sur la mort de Chanvallon, abbé de Saint-Victor (Paris, 1611, in-8°). Quoi qu'il en soit, Belurger, passionné dès son enfance pour la langue grecque, vint fort jeune l'étudier à Paris, et y fit des progrès si rapides qu'il surpassa bientôt ses maîtres. Nommé professeur de belles-lettres au collège de Navarre . il s'attacha surtout a familiariser ses élèves avec la langue de Démosthènes et de Platon; et il parvint à les mettre en

526 menter encore son érndition et d'acquérir en même temps de nouveaux amis. Beltramelli résolut de visiter les principales villes de l'Europe. Il demeura deux ans à Paris, dans la société de Diderot, de d'Alembert, de La Condamine , de Dorat et de Mme du Boccage. Il se rendit ensuite à Londres où il se lia très-étroitement avec Maty, conscrvateur du Musée Britannique, et Maskelyne, directeur de l'Observatoire de Greenvich. Il vit aussi en Angleterre la célèbre Angelica Kaufmann (Vor. ce nom, XXII 259), et s'empressa de payer à ses talents un juste tribut d'admiration. Après cinq ou six ans d'absence, il revint à Bergame reprendre ses habitudes studieuses. Ses voyages lui avaient occasioné des dépenses considérables ; mais avec dn temps et de l'économie il pouvait espérer de rétablir l'ordre dans ses affaires. Les invasions successives de l'Italie, durant les guerres de la révolution, acheverent de le ruiner. Doué d'un courage supérienr à la fortune, il soutint sa nouvelle position avec noblesse, et, quoique dans un âge avancé, sollicita la chaire d'éloquence au lycée de sa ville natale, Il la remplit avec, autant de zèle que de talent, jusqu'à la fin de sa longue carrière , et mourut en 1816, à 83 ans. On a do lui : I. Lettere sulle belle arti, Bergame, 1797. II. Discorso sulla letteratura, ib., 1803. L'auteur n'y cache point les difficultés qu'on rencontre dans la carrière des lettres; mais il moutre tous les avantages qu'ou peut retirer de leur culture. III. Notizie intorno ad un quadro esistente nella cappella del Palazzo della Prefettura in Bergamo, 1806. Beltramelli cherche à prouver que ce tableau est de Lotto, peintre vénitien, et non pas

état de soutenir publiquement des thèses en grec, chose inusitée dans l'université de Paris, et qui probablement ne s'est pas renouvelée depuis. Etranger à tous les usages du monde, à tous les devoirs de la bienséauce, Belurger ne devait qu'à sa profonde érudition l'estime dont il jouissait. A tous les anciens auteurs il préférait Homère, et quoique à force de le relire il cût dù le savoir par cœur, il l'avait toujours entre les mains, même à l'église où il s'en servait comme d'un livre de prières. Il ne put résister au désir de voir les lieux décrits dans l'Iliade ; et avant confié ses épargnes aux Chartreux de Paris, leur abandonnant ses fonds après sa mort, sous la condition qu'ils lui feraient payer pendant sa vie tous les ans, partout où il serait, six cents écus d'or (centeni et quingenti aurei), il partit de Paris, résolu de n'y revenir qu'après avoir visité toute la Grèce, dont il se proposait de dresser une carte détaillée. Il avait environ 50 ans lorsqu'il eutreprit ce voyage. S'étant rendu d'abord à Rome , il y reçut un accucil distingué de l'ambassadeur de France et des savants auxquels il ne manqua pas de faire connaître ses projets. Pendant son séjour dans cette ville cut lieu le mariage d'Ant. Borghèse, neveu du pape Paul V, avec Camille Orsini. Belurger le célébra daus un poème grec dont il fit luimême la traduction latine; et cette pièce ne fit qu'ajouter à la haute idée qu'il avait donnée de ses talents. De Rome il se rendit à Venise où il s'embarqua sur un bâtiment destiné pour Alexandrie; mais, arrivé dans cette ville, il y tomba malade et mourut (vers 1622), laissant quelques manuscrits qui sont perdus, entre autres un Commentaire

sur Homère, auquel il travaillait depuis plusieurs aunées. On ne connaît de lui qu'une pièce grecque à la louange de Gaulmin, dans son édition du traité de Psellus, De oper ratione Damonum, Paris, 1615; et une autre à la tête des Ethiopiques d'Héliodore, de l'édition de Boudelot. ibid., 1619. La bibliothèque du roi possède un manuscrit de Belurger ; Totius cosmographia et geographiæ tractatio (Voy. Montfaucon, Bibl. bibliothecar., II, 765). J. Nicius Erythræus (J.-Victor de Rossi) lui a consacré une notice intéressante dans la Pinacotheca (205, éd. de Leipzig, 1712). Elle a été traduite en français par Mercier de Saint-Léger; et Barbier l'a insérée, sans songer à l'améliorer ou à la compléter, dans son Examen critique des Dictionnaires, 97. W-s.

BELZONI (JEAN-BAPTISTE), célèbre voyageur, naquit à Padoue en 1778, fils d'un pauvre barbier, plus pourvu d'enfants que d'argent, et fut destiné au même métier. Mais il s'y montra peu disposé. Les récits de voyages avaient seuls le privilège de l'intéresser, et il était tout oreilles lorsque ses parents entamaient quelque conversation sur Rome ou d'autres grandes villes de l'Italie. Cependant il était arrivé à l'age de treize ans sans s'être éloigné de plus d'une demilieue de Padone, lorsqu'un jour son père l'emmena, pour lui donner une récréation, à l'ermitage du mont Ortono, non loin des sources thermales d'Abano. Frappé des beautés de ce sile pittoresque, et peut-être aussi de l'aspect des ruines qui prouvent que les Romains n'ont point négligé les Aquæ Aponæ, l'eusant revint hors de lui-même à Padoue; et le lendemain à la pointe du jour il partit de la ville, pour revoir le paysage enchanteur : Antonio , son jeune frere, l'accompagna dans cette excursion improvisée. Malheureusement, il y a pins de deux lieues entre Abano et Padone; et deja Antonio se plaignait de la fatigne qui devait rendre son retonr difficile, lorsqu'un voiturier passe et demande aux jeunes gens s'ils veulent aller à Ferrare? Belzoni, que charmel'idée d'aller plus loin que l'ermitage d'Ortono, ne faitaucune difficulté d'accepter pour son frère et pour lui. Probablement il s'imaginait que l'offre était gratuite : mais, une fois rendu à Ferrare, le voiturier exigea de l'argent; et, comme notre futur voyageur avait oublié de s'en munir, il les dépouille tous les deux de leurs vêtements, leur rend quelque menue monnoie pour solde de tout compte, et laisse la les deux jeunes aventuriers. Jean-Baptiste était tout consolé, s'imaginant déia être bieu près de Rome, et, toujours suivi d'Antonio, cheminait le plus gaîment du monde dans la direction de cette graude ville. Des vovageurs les apercurent , et eurent la curiosité de les interroger. Le résultat de cet examen fat de recevoir les deux frères dans leur voiture, de les conduire jusqu'aux Apennins, et, en les y quitlant our prendre une autre route, de leur laisser une petite somme d'argent. Pour Jean-Bapfiste, avec ce vialique, il n'y avait plus d'obstacle possible; mais Antonio assis sur un rocher appelait a grands cris ses parents et refusait de faire un pas de plus. Enfin la constauce de l'aîné plia devant le désespoir du cadet, et Belzoni reprit tristement la ronte du tuit paternel. On devine aisément que le séjour de Padoue ne lui deviut pas plus agréable après ce retour involontaire, et qu'il attendit impaliemment l'instant de faire, rasoir et savonnette en main, son tonr d'Italie. Ce temps vint au bout de trois ans ; peut-être même n'attendit-il pas plus que pour sa première sortie l'exeat paternel pour quitter sa ville natale. Cette fois, il n'emmena point son frère, et au bout de quelques jonrs de marche il fit seul son entrée dans la capitale du monde chrétien, probablement sans trop savoir de quelle manière il y vivrait. A l'entendre, il s'y livra très-spécialement à l'étude de l'hydraulique. Le fait est qu'effectivement il amusa le public de Rome par quelques tours empruutés à cette science; mais des jongleurs ne sont pas des savants. Belzoni, comme la plupart de ses compatriotes, possédait à un degré remarquable cette vivacité d'esprit qui sait se plier à tout, se cramponner à tout, et trouver partout des expédients. Mais, la comme ailleurs , à chacnn son étoile. Belzoni sans doute trouva trop de concurrence en ce genre dans la ville papale, et il finit par se faire moine afiu de ne plus jeuner. S'imagina-t-il, dans un de ses jours d'inanition forcée, avoir de la vocation ponr la retraite? Dans ce cas son illusion ne fut pas longue; et, novice, il détestait déjà le cloître sans oser en sortir , lorsque l'apparition des Français vainqueurs changea la face de l'Italie. A Rome même quelques couvents furent secularisés, et Belzoni se hata de jeter le fruc aux orties. Mais l'indépendance ne lui donnait pas plus après qu'avant son noviciat les moyens de vivre autrement qu'au jour le jour. Rome, qui avait été le but de ses vœux, lui offrit si peu de ressources, qu'après avoir usé tontes ses industries , il reparat à Padoue. N'y trouvant pas non plus l'aliment uécessaire à sa mobilité, à son besoin d'aventures, il s'expatria de

nouveau, et vint chercher de l'occupation en Hollande (1800). Ce qu'il y fit, on l'ignore. Sans doute sanaïveté n'alla pas jusqn'à penser que les Hollanduis avant en grande estime l'art de l'hydraulique dont ils ne sauraient se passer, il pourrait leur faire agrées ses services: les Hollandais étaient bien plus capables de lui donner des leçons sur cette science et sur toutes les autres que d'en recevoir. Ouoi au'il en soit, au bout d'un an, il reprit le chemin d'Italie, d'où il repartit encore en 1803. L'Angleterre alors était le but de son voyage ; et la Hollande ne fut pour lui qu'un lieu de passage. Peu de temps après son arrivée à Londres il uuit son sort à celui d'une jeune Anglaise, captivée plutôt, il faut le croire, par les avantages de sa figure et surtout de sa taille athlétique que par ceux de sa fortune. Belzoni à cette époque, non-seulement n'avait rien, mais était nn homme sans profession et sans patrie. L'attentiou qu'excitait partout sa stature d'Hercule lui suggéra l'idée de se faire voir dans Londres pour de l'argent. Il parut sur le théâtre equestre d'Astley, tantôt en Hercule, tautot en Apollon, puis se mità parcaurir la Grande-Bretagne, mellant à contribution la curiosité publique. et montraut de ville en ville tautôt ses tours d'hydraulique, tautôt sa force musculaire. En Ecosse, il ne fit guère que des tours de physique; mais les résultats pécuniaires de ce spectacle ne l'ayant pas satisfait, il y joignit en Irlaude les tours de force, et on le vit s'avancer sur la scèue portant ou trainant à sa suite une vingtaine d'hommes attachés à son corps. Après avoir aiusi exploité les trois royaumes, Belzoni n'ayant plus rien pour stimuler l'attention endormie de John Bull , partit avec sa

femme pour le Portugal, alors occupé par les Anglais, et tout rempli de specialeurs propres à goûter ses talents. Arrivé à Lisbonne, il va faire offre de services au directeur du théàtre de San-Carlos. A peine cet impresario l'a vu, qu'il conçoit l'idée lumineuse de le faire paraître dans le hallet-pantomique de Samson sons le nom et le costume de ce héros, Jamais l'Hercule hébreu n'avait été plus dignement représenté. Le caissier du théâtre rendit plus d'une fois grâce à l'inspiration du directeur. Mais quand les prodiges de force opérés par le géant eurent attiré Lisbonue tout un carême, il fallut encore chercher fortune ailleurs. Belzoni alla jouer le rôle de Samson à Madrid où les Espagnols, comme leurs voisins, applaudirent à la mise en scène du livre des Juges , et témoignèrent leur satisfaction en se pressant au parterro. Ces diverses excursions avaient donné à Belzoni le moyen de faire quelques écouomies. Il résolnt de les consacrer à passer en Egypte, et il se rendit d'abord à Malte où était alors Ismaël-Gibraltar, agent du pacha Mohammed - Ali. Intrépide comme à son ordinaire, Belzoni, ne voyant dans l'agent qu'un spéculateur sur un autre théâtre, alla parler de ses talents en hydraulique à Ismaël qui, sans lui rieu promettre de positif. l'engagea pourtant à se rendre cu Egypte, où peut-être le vice-roi lui donnerait à construire une machine pour faire passer l'eau du Nil dans ses jardins du Caire. C'est sur cette simple invitation que Belzoni n'hésita pas à se transporter avec sa femme, et un petit domestique irlandais, dans une autre partie du monde, au milieu de peuples d'une autre religion, et dont il ignorait la langue. Il faut dire que pour l'instant il n'avait ni

perspective, ni beancoup à perdre. La vie nomade , d'ailleurs , pouvait seule développer ses talents. Son arrivée en Egypte ne fut pas accompagnée d'auspices flatteurs. Dans Alexandrie régnait la peste. Au Caire, un Turc ne trouva pas qu'il se range àt assez vite sur son passage, lui chien de Chrétien, et le hattit, le blessa mème. Puis les troupes, suivant l'usage d'Orient, se mutinerent, et il fallut garder la maison pour ne pas être tué; circonstance d'autant plus désavantageuse à notre béros que dans les commencements il était réduit pour vivre à exercer le métier de danseur. Cependant au milieu de cette suite de désappointements, Belzoni avait été présenté à Mohammed en qualité d'ingénieur; et, comme si toute sa vie il ent construit de grandes machines , il avait promis de remplacer le travail péuible et lent de l'arrosage, qui jusqu'aiors avait été fait par des bouls. dans les jardins du vice-roi à Soubra, près du Nil, par une machine hydraulique. En effet, sa machine fut assez rapidement construite, et, s'il faut s'en rapporter a Belzoni; le mécanisme en était parfait ; ce dont il est permis de douter. Le fait est que Mohammed , devant qui l'expérience fut faite, montra bientôt uu dégoût prononcé contre les innovations bydrauliques et que, après un instant de répit, les hœufs reprirent leurs fonctions. Au reste Belzoni, dans sa relation, explique la chose à sa gloire eu disant que le pacha d'abord ravi de l'expérience, au succès de laquelle rien n'avait manqué, s'était avisé de faire monter quinze hommes avec son petit Irlandais en dedaus, près du grand rouage, afin de voir quel effet cela produirait. Ces hommes, dès que la machine fut cu mouvemeut, tremblèrent, voulurent fuir;

l'Irlandais eut la cuisse cassée, et lni seul, Belzoni, par la force de son bras, put arrêter l'impulsion. Il n'en fallut pas davantage pour indisposer les Turcs, aux yeux desquels un malheur arrivé lors d'un premier essai pronostique une longue suite de malheurs; et Mohammed n'osa pas choquer la superstition de ses fidèles amis. Cet échec auquel eut du s'attendre Belzoni , mais qui n'en était pas moins pour lui un mécompte cruel, fut un incident heureux pour la science. Deux consuls européens, MM. Drovetti et Salt, faisaient alors fouiller le sol de l'Egypte pour en explorer les antiquités et formaient ces belles et riches collections qui depuis ont eu des gouvernements pour acquéreurs ou pour imitateurs. Mais, la, comme sur un terrain plus vaste, les deux diplomates semblaient jouter à qui aurait les morceaux les plus rares; et la jalousie qu'inspirérent si souvent à la Frauce et à l'Angleterre leurs intérêts contemporains s'exerçait dans cette terre d'Egypte sur les antiquités. Beaucoup d'Italiens surtout étaient employés par l'un et par l'autre consul à ces iuvestigations parfois périlleuses, toujours fatigantes, et où souvent, pour arriver à des résultats un peu remarquables il fallait unir à la science de la sagacité, de la promptitude d'esprit. Belzoni avait ces dernières qualités au degré le plus éminent, et grâce à elles, bientôt la science devait lui venir. S'étaut présenté à M. Salt, il lui inspira par son physique et par son langage assez de confiance pour qu'il le chargeat d'enlever et de transporter jusqu'au port d'Alexandrie l'énorme buste colossal en granit rose de Memnon le jeune, qui gisait à moitié enseveli dans les sables sur la rive gauche du Nil. Dès lors commença ponr Belzoni la nouvelle carrière dans laquelle il devait se signaler avec éclat. Vêtu à la turque, il s'enfonce dans la vallée de l'Egypte, arrive aux ruines de cette superbe Thebes qui eut ceut portes, et dont quatre misérables villages sur l'un et l'autre bord du fleuve occupent l'emplacement, rassemble les pauvres fellabs et les fait travailler sous ses ordres avec une gravité de cadi. Tout en gourmandant ses ouvriers, il s'initiait à la science des antiquités égyptiennes (quel plus riche musée que cette plaine semée de décombres de tous les siècles)! et il apprenait l'arabe, et le copte, langues usuelles du pays. Il en sut bientôt plus qu'il ne lui en fallait pour diriger le travail. Souvent aussi le bâton dans sa main suppléait à l'insuffisance du langage; et même quelquefois saisissant un de ses Arabes par la nuque , il s'en servait comme d'une arme pour en frapper les autres. Ces moyens, de l'argent et un firman avec la taille imposante de Belzoni, imprimaient une vénération et une terrenr profondes aux manœuvres qu'il employait à déblayer, à remuer le colosse. Enfin, a force de temps, de patience, de menaces et d'intelligence . le gigantesque simulacre fut embarqué sur le Nil; et, du por d'Alexandrie où l'on se pressa pour l'admirer, il fut expédié à Londres où il estaujourd'bui un des ornements du Musée britannique. Cet exploit, car c'est le nom qu'il faut donner à un succès dout jusqu'alors l'Europe n'avait point eu d'exemple, désigna Belzoni à la considération du moude savaut. Ce n'était sans doute pas un fort habile antiquaire; mais personne micux que lui, si l'on nous pardonne cette expression triviale, ne flairait les monuments. M. Salt lui proposa de remonter le Nil au-delà des limites de l'Egypte proprement dite et de débarrasser, des collines de sable qui n'en laissaient à grand peine apercevoir que la sommité, le magnifique temple d'Ebsambol. Belzoni arriva bientot dans la Basse-Nubie ;et, malgré les obstacles que lui offraient de toutes parts des hordes pillardes et sauvages, il eut l'art de mettre à fin son entreprise. Grâce à son adresse et un peu a son imposante stature , les uns prirent une part active aux travaux, qu'il dirigeait en personne. les autres tolérèrent ces déblaiements dont ils ne concevaient pas la raison, ou qu'ils attribuaient au désir de s'approprier les trésors cachés dans les cryptes des monuments. Tant de persévérance fut récompensée : après avoir découvert un temple d'Allhor, que ses dimensions moins grandes avaient laissé ensevelir tout entier dans les sables du désert, et qui avait été dédié à la déesse Isis, par la temme de Ramsès-le-Grand , Belzoni eut l'hongeur de pénétrer le premier dans le grand temple, excavalion immense et qui suppose un travail dont s'effraie l'imagination. Quatre énormes colosses assis, de 61 pieds de hauteur, représentant Ramsès - le - Grand (ou Sésostris), en décorent la façade. La première salle de l'intérieur est soutenue par huit piliers'auxquels sont adossés autant de colosses de trente pieds, représentant aussi Ramsès-le-Grand ; et uue file de grands bas-reliefs historiques sur les parois de la salle offre le tableau des conquêtes de l'haraon. Seize autres salles non moins belles, non moins riches en bas-reliefs ( mais cenx-ci out trait à des particularités religieuses), et dont les conleurs appliquées aux sculptures out conservé leur éclat primitif, conduisent à un

sanctuaire, au fond duquel sont assises quatre belles statues plus fortes que nature. La multiplicité des images sculptées de Ramsès démontre assez que la fondatiou ou pour mieux dire l'excavation du temple remonte au temps de ce Pharaon, ou du moins aux temps qui ont immédiatement suivi sa mort. Aussi les bas-reliefs dont est décorée la surface de ses murailles ont-ils fourni des documents précieux pour l'histoire d'Egypte. Il est malheureux que les subles du désert, continuellement apportés par les vents, s'accumulent derechef à l'entrée des excavations et nécessitent à chaque tentative que l'on fait pour y pénétrer de nouveaux déblaiements. Encouragé par ce succès, d'autant plus glorieux que MM. Cailliaud et Drovetti, l'année d'auparavant, avajent trouvé le temple et en avaient signalé l'existence, mais sans pouvoir y pénétrer, Belzoni, avant de rentrer au Caire, voulut encore tenter quelque découver te importante. Déjà, pendant les travaux qu'il faisait exécuter pour la translation du Memnon, visitant les hypogées de Gournali. qu'occupent, qu'exploitent d'avides Arabes dont le feu n'est alimenté que par le bois et le carton des cercueils des momies, il s'était dit que ces anfractuosités rocailleuses, si profondément creusées jadis par la dévotion égyptienne qui les métamorphosait en cimetières, devaient encore receler dans leurs flancs des souterrains inexplorés. Rempli de cette idée qui le poursuivait dans tous ses voyages, il vint s'établir dans la vallée de Biban-El-Molonk (tombeaux des rois), errant, courant, cherchant partout. Tont à coup une fissure dans le roc frappe ses regards : il s'y arrêle, l'examine de plus près, et, où cent autres n'auraient rien yu, il remarque

quelques traces de travail. Sur le champ, il s'efforce de l'élargir : les pierres s'écroulent, et il se trouve à l'entrée d'une lougue allée dont les murs converts de sculptures et de peintures relatives à la religion et aux cérémonies sunéraires ne peuvent manquer de conduire au tombeau de quelque grand personnage. Sans doute l'Egypte moderne tout entière ignore ce tombeau, car nul pied humain, depuis des siècles, n'a foulé la voie où marche Belzoni. Tandis qu'il s'enfonce dans le souterrain, une espèce de fossé, bordé par un mur, lui barre le passage et paraît lui dire que la se termine le monnment, qu'il est inutile de vouloir aller plus loin, Mais l'investigateur, familiarisé avec tontes ces petites ruses de l'architecture sacrée, franchitle fussé, découvre au mur une ouverture qui bientôt lui sert de passage et arrive à la salle du tombeau. Là, un sarcopbage d'albâtre de neuf pieds de longueur, couvert sur tous ses pans d'hiéroglyphes et de bas-reliefs dont la magnificence, non moins que la forme même de la sépulture, annoncent la dernière demeure d'un roi, semble conserver une momie auguste. Mais Belzoni en s'approchant s'aperçoit que le cercueil est vide. Des Arabes ont deja péuétré dans cet bypogée par une autre voie, et ont pillé le tombeau, il y a des siècles peut être, comme Belzoui l'eût pille s'il fût venu le premier. Il restait pourtant encore un magnifique butin à faire. Belzoni se hâte d'enlever le sarcophage d'albâtre, de prendre des copies des décorations du souterrain, et de recueillir tous les documents à l'aide desquels on pourra exécuter nn modèle de cet hypogée. Ce modèle longtemps exposé à Paris et à Londres , a donné lieu dans les deux contrées à



des solutions différentes : suivant l'orientaliste anglais Young, ce sarcophage contenait les restes du roi Psammuthis qui occupa le trône un an, en 376 el 375 avant J .- C.; au contraire, selon Champollion jeune, ce monument antérieur même à l'hypogée de Ramsès-Meïamoun était la tombe du roi Ousiréi, fils de Ramsès I<sup>r</sup>. De la vallée de Bibau-El-Molouk, Belzoni se dirigea ensuite, non pas comme il le dit par mégarde au sud-onest et à l'ouest, mais au sudestet à l'est, vers l'ancienne Troglodytique et la Mer Ruuge. Il en suivit les côtes quelque temps, et enfin, arriva par 23° 30' de latitude nord à un amas de ruines qu'il regarda comme l'antique Bérénice, cette ville où, suivant les anciens, il n'y avait pas d'ombre au solstice d'été. On sait qu'il ne faut pas prendre ces assertions à la lettre, puisque l'on en disait au!ant d'Ossouan (Syène) qui est un peu plus au nord. Béréuice est aujourd'hui entièrement déserte, mais on reconnaît encore la direction de ses rues. Belzoni trace la circonscription de la ville qui présente une ellipse parfaile, en y comprenant le port, et qui n'a que deux mille pieds anglais de longueur, sur une largeur de seize cents; au milieu existe encore un petit temple égypticn couvert de sculptures et d'hiéroglyphes, mais presque entièrement caché par les sables. Nous devons ajouter qu'il ne reste plus aucun doute raisonnable sur l'identité de ces ruines de l'aucienue Bérénice. Au reste cette courte excursion sur le littural de la Troglodytique compte à peiue parmi les au Caire, où l'avait précédé le bruit de ses deux découvertes principales, il trouva un nouvel emploi à faire de son activité. Déja M. Salt

l'avait invité à entreprendre quelques fouilles au pied des grandes pyramides de Ghizeh. N'espérant sans doute pas trouver de quoi se dédommager de ses fatigues, Belzoni n'avait donné aucune suite à ces ouvertures. L'expérience qu'il avait acquise dans ses deux précédentes expéditions changea sa manière de voir : l'émolation s'eu mela. Un de ses compatriotes, le capitaine Caviglia, vensit de se faire descendre à l'énorme profondeur de 260 pieds dans le puits de la grande pyramide, celle dont tant de voyageurs ont donné les dimensions. Renoncant à explorer ce que Caviglia ponvait regarder comme son domaine, Belzoni résolut de pénétrer dans la seconde pyramide, celle de Chephren autour de laquelle, depuis des siècles, tournaient les curieux sans pouvoir en penelrer les mystères, et qui de temps immémorial n'avait été visitée par des elres vivants. C'est dans la relation même de Belzoni qu'il faut lire les détails de cette opération difficile, des dangers qu'il courut, du chagrin qu'il éprouva, lorsqu'il s'apercut qu'il avait entamé le colosse par le mauvais côté, enfiu des moyens qu'il employa pour rectifier son erreur, et du succès qui récompensa ses efforts. Comparant sans cesse l'extérieur de sa pyramide à celui de la pyramide de Chéops, il finit par trouver l'étroit passage qui conduisait dans l'intérieur, et de corridor en corridor, de puits en puits, il parvint à la chambre sépulcrale, où comme à Bibau-El-Molouk s'élevait un sarcophage. Mais les ossements, car celui-la n'était pas vide, furent titres de gloire de Belzoni. Revenu recounus pour avoir appartenu à un bouf. Aiusi tomberent les assertions d'Hérudote, chez qui on lit que la pyramide de Chéphren n'a point servi de tombeau, a moins qu'il n'ait voulu



534

dire seulement que nul Pharaon n'y a été déposé. Ainsi cessèrent toutes ces conjectures et ces réveries sur la destination scientifique des pyramides : il semble qu'au moins la seconde avait été bâtie uniquement pour recéler les restes de quelque Apis. Memphis d'ailleurs était par excellence la métropole du culte que le peuple rendait à ces incarnations d'Osiris; et ce qui prouve que le fait annoucé par Belzoni ne fut point isolé, c'est que dans la suite, en examinant les pyramides de Saggarah, ou a trouvé dans une d'elles un crâne de bouf. Toutefois on pourrait supposer que l'auteur de la pyramide avait voulu se faire déposer dans le mouumeut avec le bœuf divin : c'eût été la plus baute forme de sépulture boomorphique, et un moyeu assnré de réduire le nombre des trois mille transmigrations imposées à l'âme homaine, après qu'elle a quitté le corps. On voit ensuite Belzoni, qui a déjà traversé le Faïoum, le lac Mæris, les ruines d'Arsinoé, s'enfoncer de plus eu plus dans les sables de la Libye, arriver à l'oasis d'El-Cassar, qu'il croit étre l'oasis d'Amoun, tremper ses mains dans la fontaine du soleil, Peu de temps après ce nonveau sueces, Belsoni quitta l'Egypte où, disait-il , sa vie n'était pas en sureté, et où les consuls refusaient de lui reudre justice. Il est probable que ses plaintes n'étaient pas fondées : ses gricfs -se réduisaient pour l'ordinaire à des altercations plus ou moins vives avec les agents on les protégés du consul Drovetti. Habitué à se faire obéir des fellahs, Belgoui sans doute montrait fort peu d'égard pour ses concurrents; et, traitant les Européeus comme les Arabes , les chassait sans méuagement de son terrain; ceux-ci lui rendaient la pareille des qu'ils

en trouvaient l'occasion. De là des intrigues, force accusations mutuelles, parfois des rixes; et les cousuls. fort embarassés de savoir auquel eutendre, se bornaient la plupart du temps à recommander la paix aux partis rivaux. Belzoni n'eutre que trop souveut dans le détail de ces misérables querelles que la moindre circonstance suffisait pour envenimer, et dout le tableau est loin d'honorer ces aventuriers qui vont chercher fortoue en Orient. A l'en croire, deux Arabes au service de M. Drovetti essayèrent de l'assassiner. Il les saisit en même temps tons les deux sous chacuu de ses bras, et les serra si fortement qu'il fut près de les étouffer. C'est ce fait qu'il dénonça vainement. Irrité du déni de justice qu'on lui fit éprouver, il serembarqua pour l'Europe avec sa femine qui l'avait accompagné dans une partie de ses excursions à Rosette, an Caire, à Ghizeh, à Thèbes, à O'ssonau, à Ebsambol. à Eléfantine, à Phile, et qui plus d'une fois elle-même avait joint ses observations à celles de son mari. On était alors en sept. 1819. Il passa d'abord quelque temps à l'adoue et fit présent à sa ville natale de deux statues de granit à tête de lion. La ville les fit placer au palais de justice et frappa en l'honneur du célèbre voyageur une médaille gravée par Manfredini, et qui portait sou nom et une mention de son présent. L'Angleterre, qu'il avait servie avec tant d'éclat et de bonheur, le réclama ensuite. C'est l'à qu'il alla recueillir les témoignages d'estime que lui décernait l'opinion publique, et mettre au jour la relation de son voyage on plutôt de ses voyages, sous le titre de Narrative of the operation and recent descoveries with the pyramids, temples, tombs and excavation in Egypt

and Nubia, and of a journey to the coast of the Read Sea, etc. Récit des travaux et des découvertes récentes qui ont en pour objets les pyramides, temples, tombes, excavations tant de l'Egypte que de la Nubie, et d'un voyage à la côte de la Mer Rouge, etc.), Londres, 1821, avec atlas, in-folio, de 44 planches enluminées. Cet ouvrage est assez bien écrit, pour que l'on pense que les notes de Belzoni ont été mises en œuvre par des hommes moins novices que lui en littérature. L'année snivante (1822), il fut engagé à faire au cœur de l'Afrique équinoxiale une de ces tentatives périllenses où tant de vevageurs ont trouvé la mort. Personne plus que lui ne présentait une réunion des qualités nécessaires à la rénssite de ces projets hasardeux. Sa haute taille, sa viguenr, son activité, la sagarité pen commune qu'il avait déployée dans ses courses en Egypte, la connaissance qu'il avait de la langue arabe, et cette facilité avec laquelle il se mettait en rapport avec les nomades et les Fellahs de l'Orient, tout antorisait à croire que cette fois encore il accomplirait son dessein. Son plan était plus vaste que cenx des voyagenrs qui l'avaient précédé. Il devait d'abord pénétrer par le nord de l'Afrique jusqu'à cette mystériense ville de Tombonctou, que insqu'alors nul Enropéen n'avait vue ; pnis de là, se dirigeant sur le Sennar , entrer dans la Hante-Nubic et redescendre avec le Nil dans cette Egypte qu'il avait si henreusement explorée. A la fin de 1822, il était à Gibraltar : Tanger , puis Fez le virent bientôt dans leurs murs. L'empereur de Maroc : et snrtont son premier mimistre Sidi-Benzezoul l'accueillirent avec tonte la distinction que lui méritaient les recommandations consulai-

res et la grace imposante avec laquelle il portait le turban. Il obtint bien vite la permission de faire partie d'une caravane qui sous pen de jours allait se mettre eu marche pour Tomboucton. Une altercation analogue a celles qui l'avaient décidé à quitter l'Egypte vint déranger toutes ces combinaisons. La permission fut ou révoquée on éludée ; probablement dans les commencements il mit tropde raideur dans ses relations avec a certains « agents qui abusaient de leur autorité « ponr faire sentir leur colère à un « étranger sans défense equi croyait « au-dessons de sa dignité de ramper « devant eux. » Plus tard, il usa de sonplesse; mais ces démonstrations tardives ne réussirent pas, même à l'aide du métal puissant qui ouvre tontes les portes et toutes les oreilles en Orient : on prit son argent, etl'on éluda ses doléances. Enfin, après avoir perdu à Fez cinq mois et mille livres sterling, Belzoni revint à Gibraltar, modifiant du tont au tout le plan de sa route, et décidé à débarquer sur la côte de Guinée pour se rendre de ce pays à Tomboucton et aux sources du Niger. Le climat menrtrier de la Guinée lui présentait, il est vrai, un obstacle formidable : mais il était trop avancé pour reculer; d'ailleurs il se flattait de résister à l'homicide influence de cette atmosphère embrasée. Il se trompait. Après s'être préparé dans l'établissement anglais de Coast-Castle à sa périlleuse expédition, il partit en octobre 1823 pour l'embouchure de la rivière de Benin, arriva à Bobée et fut présenté par un négociant anglais, M. Hontson, au roi de Benin qui, voyant Belzoni vêtu à la mauresque et porteur d'nne longue barbe , à l'aide de laquelle il se faisait passer pour un Africain de l'intérieur,

BEL voulant revenir de l'Angleterre dans sa patrie, en passant par Haoussa, lui promit un guide et une escorte pour l'accompagner jusqu'à cette dernière ville, distante de viugt-cinq journées de Benin. Mais déjà ni rois de Guiuée ni autres ne pouvaient garantir la sureté de Belzoni. A peine arrivé à Bobée , malgré la force de sa constitution athlétique, il avait senti le germe d'une maladie mortelle s'introduire dans son être. A Benin les progrès da mal devinrent si rapides qu'il confessa l'impossibilité d'alser plus loin. Il pria son compaguon de le ramener à Gato et de le faire transporter à bord d'un des navires anglais stationués devant Bobée, espérant que l'air de la mer pourrait lui rendre sa santé. Cependant sa maladie empirant à vue d'œil, il écrivit encore à Benin un billet presque illisible à la maison Briggs frères, qui depuis ses expéditions en Egypte était eu relation avec lui, et à laquelle il recommandait le soin de ses effets de voyage. Il chargea M. Houtson de remettre à M. Hodgson qu'il avait laissé sur le vaisseau une améthyste très-précieuse, dernier témoignage qu'il laissait à sa femme. Ramené en palauquin à Gato uù il n'arriva que la nuit et assez tord, il sentit un mienx trompeur, et ue tarda pas à expirer, le 3 décembre 1823. On l'enterra sous un grand arbre reconnu pour offrir une retraite impénétrable aux rayons du soleil, et l'on inscrivit sur sa tombe cette courte épitaphe (en anglais) : « Ci-gît Belzoni qui mourut en ce lieu dans le voyage qu'il avait entrepris pour se rendre à Tombouctou. » Ainsi périt dans la force de l'âge cet intrépide voyageur. Il est croyable que, si dès l'adolescence, il eût été formé par l'éducatiun, il eût été un des

hommes les plus remarquables de son siècle. Tel qu'il est, l'Italie inscrit son nom parmi ceux des plus illustres vovagenrs, Marc-Paul, Colomb, Vespuce; et les archéologues ne nomment qu'avec l'accent d'un profond regret, cet homme qui en trois ans, el presque sans être guidé par des connaissances préliminaires, signala sa présence dans les ruines de l'Egypte par trois découvertes capitales, Ebsamhol, l'hypogée de Ramsès et la pyramide de Chizeb. —Le grandouvrage de Belzonia été traduit en français par M. Depping, sous le titre de Voyages en Egypte et en Nubie, etc., avec notes, carte et portrait du voyageur, Paris, 1821. Le même auteur a publié une notice sur Belzoni dans l'Annuaire nécrol., de 1826, reproduite en partie dans le Journal des voyages, t. XXXV, p. 108. Comparez ce même ouvrage, XXII, 26z, XXIII, 121; l'Obituary angl., année 1824,76 ; les Zeitgenossen, seconde série, tome V, 4° partie, page 141; la Quotidienne, 16 et 18 avril 1821; etc., etc. Un médaillon destiné à transmettre ses traits à la postérité a été inauguré à Padoue, le 4 juillet 1827, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville. Р---от.

BEMMELEN (ABRAHAM Vao). professeur à l'établissement de Renswoude, mourut à La Haye, directeur de la Société économique des Pays-Bas et membre de plusieurs sociétés savantes, le 16 août 1822, âgé de 50 ans. Il était versé dans les sciences physiques et mathématiques, et il a publić, en hollandais. I. Elements de physique expérimentale, 4 vol. in-8°. II. Introduction à l'architecture hydraulique. III. Lecons d'algèbre à l'usage des écoles latines, 2 vol. IV. Exposé des travaux de la société économique,

pendant les 25 premières années de son existence ( dans le recueil de cette compagnie). Van Bemmelen tenait une place honorable parmi les savants de son pays, tels que MM. Van Utenhove, Van Rees, Lohatto, de Gelder, P. Curten, Bangma, Huguenin, etc., quoique inférieur cependant à plusieurs d'entre eux. Il était aussi très-versé dans la counaissance des objets d'utilité publique. L'Algemeene konst en letter-bode du 23 août 1822 lui consacre une courte notice. La Revue biographique des Pays-Bas l'appelle Van Bemel. Les services rendus aux sciences par Van Bemmelen ont été exposés dans un discours prononcé par le professeur J. Kappeyne Van de Coppello, à la distribution des prix de l'Ecole latine de La Have. en 1823 : on en lit uu extrait dans le Letterbode du 14 février de cette R-r-c.

BENABEN (L.-G.-J.-MA-RIE), né à Toulouse le 12 février 1774, fit ses études dans cette ville. Nommé, à l'âge de vingt-quatre ans, commissaire des guerres, il fut en cette qualité de l'expédition d'Egypte sous Bonaparte, et revint aussitot après dans sa ville natale, où on lui donna la place de chef du bureau militaire à l'administration départementale. Cet emploi ayant été supprimé par l'établissement des préfectures , Benaben entra dans la carrière de l'enseignement, et fut successivement professeur de belleslettres au collège d'Orléans, à ceux de Carcassonne et de Napoléonville, puis professeur de mathématiques à l'école ceutrale de Maineet-Loire, à Angers. En 1815 il quitta l'enseignement, ou, pour être plus exact, il fut obligé de le quitter, pour des causes peu honorables,

mais qui ont été rapportées de diverses manières. Benaben vint alors à Paris. et, trouvant la lutte des partis vivement engagée, il se lança dans la politique. La part qu'il prit à la rédaction de différents journaux, et la composition de quelques pamphlets politiques le sirent bientôt connaître. Nous avons de bonnes raisons pour croire que dès lors il appartenait à la police. Ce qu'il y a de sur, c'est que, après avoir concouru à la rédaction de quelques journaux de l'opposition. tels que la Minerve, et le Constitutionnel, il ne prit plus de part qu'aux feuilles mioistérielles, et qu'il composa dans cet esprit un grand nombre de brochures auxquelles il ne mit pas toujours son nom. Eu revanche les journaux et les brochures de l'opposition lancèrent contre lui force epigrammes ; M. Barthélemy surtout lui donna souvent place daus les satires qu'il publisit alors contre le ministère, et l'on n'a pas oublié ce passage du Congrès des ministres, pour la dissolution de la garde nationale en 1827, où il faisait dire plaisamment à M. de Peyronnel :

l'eotends le liaro de la France, Mais après un mur examen, Il me reste une conscience Et l'estime de Brushen...

Benaben répondit quelquesois à ces attaques (1), et du reste il se consola

(c) Voil is répons qu'il fi, dans le Javand Perrè du 1 juiner sinh, ann action collision Perrè du 1 juiner sinh, ann action collision Perrè de la collision de reil in condicione; en alvaria de pourse, le pourse, la liste tunher sea collisionir autre de la collisionir de reil in condicione; en alvaria de la collisionir del la collisioni della collisioni

de ces petites contrariétés par les amples et bons traitements qu'il recut des ministres. Cet homme avait des idées singulières sor la conscience politique, et il la plaçait, disait-il lui-même, non dans sa manière de voir, mais dans le prix qu'on lui en offrait. Il vécut ainsi fort à son aise " jusqu'à la fin de 1832, époque où il mournt subitement d'une attaque d'apoplexie. On a de Ini : I. Une traduction des Lettres de Phalaris, Angers. 1803. in-8º. II. Eloge historique du général Dupuy, mort assassiné au Caire le 30 vendémiaire an VII, prononcé au Cercle constitutionnel de Toulouse ; Toulouse, 1800, in-8°. III. L'Education publique doit - elle étre confiée au clergé? Paris . 1817. in-8°. L'autenr se prononce ponr la négative. IV. Procès de l'oligarchie contre la monarchie, Paris, 1817, in-8". C'est nne réfutation de la Monarchie selon la charte, par M. de Châteaubriand, Voici tonte la préface de Benaben : « J'aurais fait « la part des convenances plus forte, « si je n'eusse craint de rendre celle

Puorquui n'ajunte-t-il pas que je dus ses manvais traitemeuts à ma franche, et je pourrais dire à mun éloquente balne centre les dominateurs du jour? Le Constitutionnal eite une autre épaque un j'eus d'infilmes ememis. Il auroit du ajouter que je fus veugé d'eux ; qu'après une injustu attaque, je muntai à de ples important tes fonctions qu'i me valurent un gouvel avaneement. Un fait certain, c'est que je n'eus jaeémént. Un taux certain, evat que pa con permais rien à démèter avec les tribunaux. Tons les réductaires du Constitutionnel en peuvent-lis dere natural? Ces procédés, il faut l'avouer, sont bien mitérables. Vous me hyèsses; cels duit Atre : les exclusifs m'out toujours hal. Yous me compatibilita entre votre patriutisme et le mien. Mais n'espérez point me deguater. Je poursui tracce : au milieu du vos hurlements je saura ennserver me tête, ne fût-ce que pour prive; l'un de vous du plaisir de la ramasser. l'expose des doctrines ; prouvez qu'elles sunt fausses. Je les défends par des arguments, ne les combatpoint par des calomnies; mentrez une fois de la loyanté : essayez de vuus mesurer avec moi corps à corps... »

« de la vérité trop faible. » V. Le fond de la question , Paris, 1818, in-8°. C'est une défense des ministres contre les attaques de M. Fiévée. VI. Quelques observations sur la loi de recrutement . Paris . 1818 . in-8". Brochure ministérielle contre les adversaires du projet de loi sur le recrntement. VII. Un mot sur les remarques de M. de Châteaubriand, Paris, 1818, in-8". C'est une réponse ministérie le à la note scerète, et aux remarques de M. de Châteaubriand. VIII. Le modérateur, on recneil d'observations politiques et philosophiques sur les affaires et les écrits du temps : du 15 mai 1818 au 20 avril 1819 (onvrage semi-périodique, cahiers 1, 2, 3, 4, 5 . 6 . 7. Il n'en a pas parn davantage). IX. Résumé des travaux législatifs de la chambre des deputés, sur l'indemnité à accorder aux ėmigrės, Paris, 1825, iE-8°. Tonjours prêt à encenser le pouvoir . Benaben avait composé . en 1811, nne pièce de vers sur la naissance du roi de Rome, qu'il lut à la séance publique de la société d'émulation de Rouen , le 9 juin 1812. On lui attribue un Essai sur l'histoire du christianisme, vol. in-8". imprimé à Toulonse , lorsqu'il habitait cette ville. Une note de Chaudon, reproduite par Barbier, porte en substance qu'il parut en l'an xit (1804) six Satires toulousaines, d'abord manuscrites, et distribuées dans cette ville, de mois en mois, dirigées contre l'athénée de Toulonse, contre quelques écrivains obscurs, et principalement contre M. Baour - Lormian. Ces satires étaient accompagnées de notes plus caustiques que les vers. M. Baour-Lormian publia à la m'me époque une Epitre à l'auteur anonyme des

six Satires toulousaines, Tonlouse, an xx, in-80. Cet anonym es, an xx, in-80. Cet anonym of the autre que Benaben fit imprimer dans la même ville, pous la rubrique de Bruxelles, les six Satires toulousaines, in-80 de 71 pages. L'Épitre de M. Baour-Loraian ne servit qu'à donner plus de vogue à ce recueil. On dissit dans le temps que Benaben avail en pour collaborateurs m. M. Tajan, avocat, Sens, fils d'un libraire de Toulouse, et même le pote Tremeil. Mais, dit Chaudon, « on pent s'être trompé dans ces diverses conjectures. » M. —Os diverses conjectures diverses diverses diverses di

BENARD (Dom LAUBENT), savant bénédictin, né à Nevers, fit profession au prieuré de St-Etienne de la même ville, et montra une telle supériorité, qu'on le plaça jeune encore à la tête du collège de Cluny, à Paris. Un grand désordre v régnait : Dom Benard voulut rétablir dans toute sa vigneur la règle de saint Benoît, et se rendit plusieurs foisen Lorraine. afin de puiser aux abbayes de Saint-Vannes, de Saint-Mihiel et de Saint-Mansoy-les-Toul, des conseils et des exemples. Mais, de l'idée d'une réforme partielle, ce religieux passa bientôt à celle d'une réforme géhérale dans tons les monastères de l'ordre qui avaient abandonné la règle. Il obtint à cet effet, en 1618, des lettres-patentes de Louis XIII pour l'érection d'une congrégation-modèle, destinée à fournir des sujets aux autres abbayes, et l'ordre des bénédictins de Saint-Maur prit naissance. Dom Benard en fut nommé le procureur-général. Il mourat le 21 avril 1620, dans un âge avancé. Divers ouvrages sont sortis de sa plume, entre antres : I. De l'esprit des ordres religieux, dissertation suivie d'une Traduction des dialogues de saint Grégoire-le-Grand,

Paris, 1616, in-8°. II. Parénèses. ou exhortations sur la règle de saint Benoit, Paris, 1616, 1618, 1619, 3 vol. in-8°. Ces parénéses, au nombre de 28, sont remplies de citations grecques et latines. L'auteur a dédié le 1er volume an prince Louis de Lorraine, cardinal de Guise, archevêque de Reims : le second tome porte pour titrel' Eloge bénédictin ; le troisième , Mémorial de la vie régulière. Ce dernier, de plus de 1 200 pages, est dédié à H.-Catherine de Joyense, duchesse de Guise. III. La police régulière, tirée de la règle de saint Benoît, ouvrage dédié au cardinal de Retz, archevêque de Paris, que le roi avait chargé spécialement de la réforme. Dom Athanase Mongin ayant assisté D. Benard dans ses derniers moments, publia un petit volume intitulé : Ultima suspiria R. P. D. Laurentii Benard, per D. Athanasium de Mongin, suscepta et posteritati consignata, B-x.

BENAVIDES, en latin Bosavidus (Maho,) également consules les noms de Mixecox ou de Marcoc Mantanao (1), I mo des plus de libres purisconsolles de son temps, naquit à Padoue, le 25 noremisé ses detas, il réquenta le barreas, doi d acquit une brillante réputation; et, en 15:5, il fit nommé profesule des instituts à l'académie de Padou. Des adors la première du monde. Des ce moment, dit un de ses biographes (2), on le vit marcher la paphes (2), on le vit marcher la pa-

<sup>(</sup>z) La père de Beoavidre, habile médecin, descendait d'une ancienne famille epognode dem une branche s'etnit établie à Maotose. Etant veou demeurer à Padose, il s'y fit inserire say te registre de la collèses sons le nom de Mantora, que son fits joignit au sien, et que soncent méme il prit seut à la tête de ses ouvent méme il prit seut à la tête de ses ou-

<sup>(2)</sup> Pepadopoli.

540

de géant sur les traces de ses plus illustres prédécessencs. Bientôt l'académie de Bologne et le pape Paul III cherchèrent à l'attirer par les offres les plus séduisantes; mais rien ne put le décider à quitter sa patrie. Il fut, eu 1545, créé comte palatin par l'empercui Charles-Ouint. et, en 1560. le pape Pie IV le décora du titre de chevalier. Enfin, uu décret du sénat de Paduue, en le déclarant premier prufesseur de l'académie, dont ses talents avaient rehaussé l'éclat, le dispensa d'y continuer ses lecons, à raisou de son grand àge. Ce savant jurisconsulte mourut le 2 avril 1582 , a quatre-vingt-douze ans. Ses obsèques furent célébrées avec nne maguificence extraordinaire. Son corps fut déposé dans nne chapelle de l'église des Augustins, où il s'était fait ériger, dès 1546, un tombeau, dont il avait confié l'exécution au eélèbre sculpteur Barthél. Ammanati (Voy. ce nom , II , 52). Aut. Riccobono (Voy. ce nom, au Suppl. ), prononca son oraison funebre. Il en existe une autre par Jérôme Negri ( Voy. ce nom , au Suppl.), dont l'histoire est assez singulière. Negri, l'un des amis les plus intimes de Benavides, l'ayant trouvé dangereusement malade, et ne voulant céder à personnel'honneur de prononcer son oraison funèbre, pour ne pas être pris au dépourvu , s'avisa de la composer d'avance. Mais Benavides survécut vingt-cinq ans à Negri, et devint l'éditeur du recueil de ses œuvres , dans lequel il n'oublia pas d'insérer sa propre uraison funèbre, qu'il avait eu l'avantage, sans doute très-rare, de lire p'us d'une fois. Possesseur d'une fortune considérable, Benavides eu consacra la plus grande partie à favoriser les savants et les artistes , dont il fut con-

stamment le protecteur et l'ami. Son musée (3), l'un des plus riches et des plus beaux de l'Italie, tenta Francois Ier, qui voulut en faire l'acquisition. « Il ne me convicut pas, dit Benavides, de vendre mun musée à un si grand roi; mais je suis prêt à le lui douner, s'il veut l'accepter (4). » La négociation en resta la. On a de Benavides plusieurs traités de droit, dont on trouve les titres dans Papadonoli . Historia Gymnasii Patavini, I , 257; dans Ghilini, Teatro duomini litterati, I, 161; dans Tomasini, Elogia, II, 168, etc. Les principaux sont : I. Dialogus de concilio, Venise, 1541, in-4º. Ce traité, dans lequel Benavides soutieut que l'autorité du concile est supérieure à celle dn pape, ne le brouilla pas, comme on l'a dit, avec la cour de Rome, pnisque c'est postérieurement à sa publication qu'il fut créé chevalier par Pie IV, et nommé professeur honoraire de droit canonique. Cet ouvrage a été réimprimé dans le Tractatus tractatuum, XIII, et par le P. Labbe, dans l'Adparatus ad concilia. Il. Epitome virorum illustrium qui vel scripserunt, vel jurisprudentiam docuerunt in scholis, Padoue, 1553, in-8°, première édition, très-rare : réimprimé dans les Vies des jurisconsultes, de Fichard, Padoue. 1565, in-4°; dans le Tractatus tractatuun, tome 1er, et dans l'édition de Pancirole : De claris legum interpretibus, Leipzig, 1721, iu. 40. III. Polymathiæ libri XII , Venise, 1558, in-8°, très-rare (Voy. Ia Bibliot. curieuse de David Clément,

(3) C'est du musée de Benavides que forent tires les portraits des jurisconsultes, publiés à Rome, 1566, in-fol. Cette collection de 24 portraits est très-rare ( Voy. Laranat , XXIII,

143). (4) Voy. l'Oraisen fanèbre de Manteva, par

BEN III , 124). Les ouvrages littéraires de Benavides sont non moins rares et plus recherchés que ses livres de droit. IV. Operetta nuova utile e dilettevole de l'Eremita in V giornate , Venise , 1521 , Milan , 1523, in-8°. V. Discorsi sopra i dialoghi di Sperone Speroni , Venise, 1561, in-8 . VI. Annotazioni brevissime sopra le rime di Petrarca, Padoue, 1566, in-4°. Le nom de l'auteur est indiqué sur le frontispice par une main ouverte, dans laquelle on voit les trois lettres TOA, ce qui fait Mantoa ou Mautova (Voy. Fontaniui , Bibl. d'eloquenza , II , 44). VII. Epistolæ familiares, Padoue, 1578, in-80. Ce volume est si rare que Jacq. Morelli, le célèbre bibliuthécaire de Saint-Marc, n'avait jamais pu le trouver. Il écrivait en 1800 au chevalier Jean de Lazara de ne pas manquer, si l'occasion s'en présentait, de le lui acheter pour sa collection d'Epistolographes (Voy. les Operette de Morelli, III, 243). VIII. Loculati opusculi libri quinque, ib., 1580, in-4°. Ce volume rare est orné d'un grand nombre de figures en bois et du portrait de l'auteur, très-hien exécutés. Quatre médailles frappées en l'honneur de Benavides sont figurées dans le Musæum Mazzučhellianum , pl. 84. Apostolo Zeno en a décrit deux dans ses notes sur la Bibl. de Fontanini. W--s.

BENDA (JEAN-GUILLAUME-AMÉDÉE OTHON), fils d'Ernest Benda, musicien de la chambre de Frédéric II, naquit le 30 oct. 1775, à Berlin. Privé fort jeune encore de son père, il fut élevé par son oncle Reinbeck archidiacre de Berlin, jusqu'à ce qu'on l'envoyat à l'université de Halle. Il s'y adonus fort activement à l'étude du droit . qu'il entremêlait de travaux littéraires, mais sans sacrifier

comme tant d'antres les lois au culte des muses. En 1797, il fut envoyé avec le titre d'auditeur à Petrikau dans la Prusse méridionale ; de la il passa en qualité de référendaire à Kalich. où presque aussitôt il fut nommé couseiller criminel. Il n'avait à cette époque que vingt-trois ans. Un avancement si rapide excita, on peut le penser , de l'envie et des murmures. Il les apaisa en partie et par son activité et par son extrême habitude des affaires. Mais tout ce qu'il acquérait sous le rapport de l'intelligence ne servait qu'à lui faire désirer une sphère de travanx plus élevés que la jurisprudence et l'administration. Les évenements de 1806 lui en fournirent l'occasion. L'érection du duché de Varsovie faisait passer Kalich sous un pouvoir différent de la Prusse : malgré les pressantes invitations et même les offres qui lui furent adressées, Benda refusa de servir les Polonais, et rentra dans les limites prussiennes. On ne le dédoumagea point par nne autre place de celle qu'il avait perdue, et il ne se montra pas fort occupé d'obtenir ce dédommagement. De Berlin, où d'abord il s'était rendu, il passa près de la famille de ses beauxfrères à Hirschberg, en Silésie, et finit par se fixer à Landshut, petite ville voisine d'Hirschberg. Il y remplissait simultanément divers emplnis dont le principal était celui de commissaire de justice. Instruits bientôt de son aptitude et de son activité. les chefs de l'administration sopérieure à Breslau , lui confièrent plusieurs affaires délicates et importantes. Des troubles ayant éclaté dans les cercles de Landshut, de Schweidnitz et de Jauer, il fut chargé de les apaiser, et à cet effet, on mit à sa dispusition un détachement des troupes françaises alors

cantonnées dans le pays : il eut le bonheur de rétablir l'ordre sans la coopération de ces redoutables auxiliaires. Partageant toutes les antipathies de ses compatriotes contre la domination étrangère, Benda entra de bonne beure dans la fameuse association du Tugendbund et devint directeur de la section de Landsbut. Les relations qu'il avait nouées par suite de ses divers emplois, et celles qu'il dut à sa position dans le Tugendbund rendirent son nom populaire; et, en 1809, la ville de Landshut le choisit pour bourgmestre. Le zèle sans bornes qu'il témoigna pour la ville à laquelle il devait cet bonneur fot jusqu'à un certaiu point préjudiciable à sa fortune. L'instruction fut un des principaux objets de ses soins. En 1813, il eut deux mesures bien différentes à faire exécuter, la répartition d'un assez grand nombre de communes dans quatorze paroisses, et la levée, l'organisation de la landwebr dans le cercle de Landshut. La même année le vit investir du commandement de la Landsturm des montagnes, et en conséquence de l'obligation un peu difficile de réduire à la discipline et à l'ordre une masse indisciplinée de 12000 bommes. Plus tard'il fit partie d'une commission militaire chargée de juger sommairement ceux qui prétaient secours aux Français. Cette même année 1813 et la suivante le vireut de plus se livrer avec autant de dévouement que d'habileté à tous les risques, à tous les travaux que nécessitait la grande crise de l'Allemagne. Malgré la vigueur de sa constitution, sa santé en souffrit. Sur ces entrelaites expira le temps pour lequel il avait été revêtu de la charge de bourgmestre. Appauvrie par les évenements de la guerre; la ville de Landsbut ne pouvait plus lui donner

les mêmes émoluments, et Benda, pour qui la somme jusqu'alors accordée était d'absolue nécessité, ne songea pasa se faire nommer de nouveau. En 1816, il fut appelé à Oppeln (Haute-Silésie), en qualité de conseiller de gouvernement. C'est la qu'il mourut dans sa 57° année, le 28 mars 1832, d'une péripneumonie dont la marche fut accélérée par le chagrin que lui avait causé la mort de sa troisième femme. Benda était plein d'esprit et de feu; ses connaissances étaient variées, son élocution facile et nette; il aimait les arts. En quittant-Kalich, il se mitaétudier la philosophie de Kant , et en peu de temps , s'y rendit fort babile. Dans sa jeunesse il s'était essayé dans la composition littéraire : un peu plus tard il anéantit ces travaux de son adolescence. Mais il s'v livra de nouvean . lorsque la perte de sa place lui eut créé des loisirs. On a de lui . I. Les Erreurs de l'amour ét les bizarreries de la fortune, Francfort-surl'Oder , 1806. II. Des impôts sur l'industrie et le commerce dans la monarchie prussienne, Breslau, 1815. III. De la police à l'égard des étrangers et des voyageurs en Prusse, Liegnitz, 1816. IV. Contes romantiques, Leipzig, 1817. V. Agrippa et le Triomphe de P'Amour, tragédie inédite. VI. Une traduction complète de Shakspeare, Liegnitz, 1825, 19 vol. VII. La traduction des OEuvres poétiques de Walter Scott, ainsi que celle de beaucoup de morceaux de lord Byron. VIII. Plusieurs fragments dans des recueils périodiques. Il préparait un Recueil genéral des lois prussiennes, quand la mort vint terminer ses Р-от.

BEN-DAVID (D. LAZARE)

naquit à Berlin, le 18 octobre 1762.

BEN

Son nom, son prénom indiquent assez uneurigine israélite. Comme Spinosa, il gagna quelque temps sa vie en exercant le métier de graveur sur verre. Il se rendit ensuite à Gættingue où il se livra principalement à l'étude des mathématiques sous la direction de Lichtenberg et de Kacstner. Il profita si bien des leçons de ces maîtres qu'il recut du dernier un compliment qui, bien que d'une extrême fatuité, n'en était pas moins flatteur pour son élève. Suivant lui , Ben-David était capable de remplir toutes les chaires de mathématiques de l'Allemagne à l'exception de celle de Gættingue, tant que lui, Kaestner, serait vivant. Ben-David avait déjà publié plusieurs écrits mathématiques et des dissertations de philosophie, lorsqu'il passa de l'académie de Gættingue à celle de Halle pour y continuer sesétudes. La faculté de philosophie de cette ville, sur l'invitation d'Eherhard, lui délivra, lors de son arrivée, le diplome de docteur. Bientôt il entreprit. en commun avec Eberhard, un travail sur des matières philosophiques ; et, après avoir assez légèrement sans doute jeté les bases de leur travail, il reprit le chemin de Berlin. Cependant ses idées philosophiques subissaient une mudification grave. Fortement saisi du système de Kant, il s'était mis à l'étudier, avec cette ténacité qu'il apportait dans tous ses travaux. Il ne tarda pas a s'apercevoir que son ami et lui différaient essentiellement sur les bases de l'édifice qu'ils voulaient élever. Il renonça en conséquence à un projet qui ne pouvait plus s'exécuter que d'une manière très-imparfaite et saus unité de vues. Empressé de répandre les nouvelles vérités qui venaient de s'offrir à lui , il se rendit à Vienne où le système de Kant était encore à

peu près inconnu, et où il espérait trouver des esprits disposés à recevoir la doctrine du philosophe de Konigsberg. Il ne se trompait pas, Le cours qu'il ouvrit , et qui était libre des liens des universités allemandes, obtiut un succès prodigieux; et il eut le plaisir d'initier à de hautes spéculations psycologi, ques et métaphysiques des centaines d'auditeurs qui jusqu'alors n'avaient appris de leurs professeurs salariés qu'a bégayer la philosophie de Wolf. Les hommes les plus distingués de Vienne, entre autres le comte de Harrach, le baron de Retzer et Alxinger, se rangèrent parmi les partisans ou les protecteurs déclarés de Ben-David. En revanche l'envie ne tarda pas à se déchaîner contre lui. Les professeurs de l'université étaient en géoéral mal disposés à son égard , à cause de la doctriue qu'il développait dans sa chaire et à cause de ses succès. Un d'eux appela l'attention déjà inquiète du gouvernement autrichien sur la tendance suspecte de ce juif prussien, protestant , philosophe et Kantiste , on insista sur la manière tranchante, vive et hardie avec laquelle il s'exprimait dans les conversations qui précédaient chacune de ses leçoos; et bientot un ordre émané d'eu haut désendit à Ben-David l'enseignement public, et lui ferma la salle dans laquelle il faisait ses cours. Aussitôt le comte de Harrach, chez qui il demeurait, ouvrit dans son hôtel une vaste salle où le professeur continua quelque temps ses leçons. Toutefois il dut bientôt les suspendre. Un ami, très-haut placé daos l'administration lui donoa confidentiellement l'avis de garder le silence , et même de quitter, au moins pour quelque temps, la capitale de la monarchie

autrichienne ; en même temps , plusieurs de ceux qui prenaient le plus d'intérêt à ses travaux se trouvèrent saisis de maladies singulières : les bruits les plus extraordinaires, on peut dire les plus absurdes, coururent a cesuiet, et, ce qui est a noter, trouvèrent créance auprès de beaucoup de personnes. Ben-David alors quitta Vienne pour revenir dans sa ville natale. Il y passa le reste de ses iours, car à peine est-il besoin de parler du court voyage qu'il fit à Vienne quelques semaines après son retour à Berlin. S'il espérait se faire accorder le droit, soit d'enseigner soit de rester dans la première de ces villes, il dut alors perdre ses illusions. Il se résigna. Les premiers temps de son nouveau séjour à Berlin furent consacrés à des travaux analogues à ceux qui avaient signalé sa présence à Vieune. Il y fit des lectures publiques et vit d'abord un auditoire assez nombreux se grouper autour de lui. Mais il n'était pas à Berlin comme à Vienne le seul à developper la doctrine de Kant : et l'université nouvellement érigée dans la capitale de la Prusse se plaignit que l'enseignement public de Ben-David empiétai sur ses droits. Il fut donc encore obligé de renoncer an professorat. Plus tard il dut en perdre jusqu'au désir : la doctrine de Kant commençait à être modifiée. dépassée. Ben-David, avec cette inflexibilité qui en général est le caractère des hommes qui ont tout dû à eux-mêmes et qui n'ont eu ni guide ni maître , resta étranger à ces modifications; le novateur de Vienne lut sinon un rétrograde, au moios un retardataire à Berlin. Il changea encore une fois de carrière et, désertant que philosophie qui chaque jour devenait plus inintelligible et lui in-

spirait plus d'antipathie, il se vona aux recherches sur les antiquités hébraïques et sur l'exégèse de la Bible. Malgré le zèle et quelquefois l'erudition qu'il y déploya, on ne peut lui attribuer dans cette branche de philologie un mérite vraiment scientifique. Il n'a point ce tact sùr qui est essentiel à la critique; il part trop exclusivement d'idées préconçues qu'il cut fallu on rectifier ou restreindre et sur lesquelles il établit un édifice sujet à crouler; sa précision catégorique méconoaît trop les circonstances qui, dans l'application, doivent modifier les principes et adoucir les conclusions. A ces trayaux littéraires de son choix, Ben-David en joignait d'autres dans les recueils périodiques de l'Allemagne et même de l'étranger. Le Magasin de psycologie expérimentale de Moritz , les Mémoires d'antrophologie philosophique de Wagner, le Journal mensuel de Berl n par Biester , le Nouveau journal mensuel de Berlin , Heures de Schiller, la Bibliothèque orientale d'Eichhorn, la Sulamite de Frænkel, les Propylées, etc., etc., contienuent des morceaux de Ben-David, Mais c'est surtout à la Revue mensuelle allemande (Deutsche Monatsschrift) qu'il a donné une quantité considérable d'articles. Il occupa de plus la place de calculateur à la caisse royale des veuves. Directeur de l'école israélite libre de Berlin, il la gouverna pendant plusieurs années au milieu des circonstances les plus difficiles, sans qu'elle perdit rieu dans cet intervalle. Ces soins étaieut gratuits, et quelquefois sa fortune, sa santé eurent à en souffrir; il ne les rallentit point pour cela. Quelque temps aussi la société philomathique de Berlin l'eut pour secrétaire. Ben-David mourut le 28

mars 1832. On peut dire qu'il avait sorvécu à sa réputation et surtout à sa capacité. C'était toujours un esprit ingéoieux, profond, incisif, mais il était comme égaré au milieu de la génération qui veuait de naître. La soif du savoir, la croyance aux réalités de la scicoce s'étaient éteintes chez lui. Arrivé par ses propres forces et saus maître à un point élevé , mais là voyant que les autres continoaient à marcher , à gravir , il s'était arrêté plein de découragement. Et si les autres montaient facilement, ce n'est pas qu'ils eussent été plus favorablement traités de la nature ; c'est qu'ils étaient arrivés plus commodément que lui au point où il était: ils s'étaient astreints à suivre les lecons d'un maître ; c'est qu'ils s'avancaient appuyés en quelque sorte les uos sur les autres et de concert ; c'est enfin que la plupart d'entre eux n'étaient pas embarrassés de ces préjugés qui ralentissent la marche ou même faussent les ressorts de l'intelligence. Au reste, lorsqu'il se mettait à parler des souvenirs de sa jeunesse et de sa vie, à Vienne, il faisait éprouver à tous ceux qui l'entendaient nn charme iuexprimable. Il avait gardé à Kant une affection semblable à celle qu'on sent pour une première maîtresse : le portrait du philosophe grayé, sou buste étaient les seuls oruements de sa modeste habitation. Ayant connu un grand nombre de littérateurs et de savants de tout genre, et s'exprimant toujours avec une entière liberté sur leur compte, il offrait dans ses conversations comme un résumé piquant de l'histoire littéraire d'un demi-siècle. Du reste, on a deviné que sa position, sous le rapport des avantages sociaex, était inférieure à son mérite. Peut-être plusieurs verront-ils la quelque chose qui res-

semble à du malheur. Ou pourrait tont anssi bien dire qu'il y eut de la faute de Beo-David. Le vrai, c'est qu'il n'était pas ué pour plaire aux corps privilégiés, aux corps enseignants; qu'il se pliait dissicilement à quelque exigence que ce fut, qu'il aimait par dessus tout l'indépendance : il l'obtint. Parfois saos doute les conditions , les résultats de cette indépendance lui semblèrent amers : mais, tout bien examiné, il l'avait préférée à tout. Nous ne savons si plustard, dans le secret de son cœur, il n'eut pas préféré uoe dépendance opulente, mais le temps était passé de faire un choix. Il aimait passionnément la promenade, et vieux il bravait les pluies, la neige, l'orage, pour aller silencieusement et à pas lents se livrer, soit dans les jardins publics, soit dans la campagne, à des méditations solitaires. Voici la liste des ouvrages de Ben-David , défalcation faite de ses nombreuses collaboratious aux journaux et recueils scientifiques (tous sont en allemand). I. Sur les lignes parallèles, Berlin . 1786. II. Discours sur l'amélioration civile des Juifs, trad. du français , Berlin , 1789. III. Essai d'une analyse logique de l'infini mathématique, Berlin . 1789. IV. Un mot sur les traits caracteristiques des Juifs , Leipzig, 1792. V. Essai sur le plaisir. Vienne, 1792, 2 vol. Cet ouvrage, écrit par Beu-David à l'époque qu'il a toujours regardée comme la plus heureuse de sa vie, celle de son séjour à Vienne comme professeur, se ressent de l'impression de bonbeur qu'il éprouvait en le composant. Au reste, c'est moins sans doute à ses propres inspirations qu'aux conseils d'Alxinger et de Retzer qu'il obéissait lorsqu'il écrivait cet ouvrage

ractère était une simplicité presque digne de Diogène, mais qui, comme celle de Diogène, tend à étouffer le sens du beau et à rendre insensible à tout ce que la nature offre d'élevé, de complexe et de riche. VI. Lectures publiques sur la critique de la raison pure , Vienne , 1795 ; seconde édition , Berlin, 1802. VII. Lectures publiques sur la critique de la raison pratique, Vienne, 1796. VIII. Lectures sur la critique du jugement, Vienne, 1796. 1X. Discours sur le but de la philosophie critique , Vienne , 1796. X. Notes sur la critique du goût, Vienne, 1797. XI. Lectures sur le fondement métaphy sique de la science de la nature , Vieune , 1798. XII. Essai d'une théorie du gout, Berlin, 1798. XIII. Mmoires sur diverses matières, Berlin. 1800. XIV. Essai d'une théorie du droit, Berlin, 1802. XV. Sur l'origine de la connaissance (discours couronné par l'académie des sciences de Berlin), Berlin, 1802. XVI. Autobiographie, Berlin, 1804. XVII. Sur la religion des Hebreux avant Moise, Berlin, 1812. XVIII. Calcul et Histoire du calendrier des Juifs , Berlin , P-07. 1817.

BENEDETTI (FRANÇOIS), poête dramatique, né vers 1792, à Cortone, annouca des son enfance les dispositions les plus extraordinaires pour les lettres. De 1815 à 1818, il Lit représenter deux tragédies, Telegono et Druso, qui promettaient un digne successeur à Alfieri qu'il avait choisi pour modèle; et dans le même temps il fit imprimer un Discours très-remarquable sur le théâtre italien. Ce génie précoce mourut en

1821 à l'âge de moins de trente ans. Il laissait en porteseuille onze tragédies en partie terminées, et parmi lesquelles on cite comme les meilleures : La Congiura di Milano, la Gismonda, les Eleusini et Nicolas di Rienzo. Outre un si grand nombre d'ouvrages dramatiques il a laissé les Vies du même Rienzi, de Philippe Strozzi. de Pierre et de Nicolas Capponi et de Jean de Procida. On se flatte que les frères de Benedetti, possesseurs de ses manuscrits, feront enfin jouir le public d'ouvrages qui doivent encore augmenter la juste renommée de ce grand poète en Italie. (Voy. la Revue encyclopedique, XIII, 474.) W-s.

BENEDETTO on de BENE-DICTIS (JACQUES). Voy. JACO. PONE, XXI, 330.

BENELLI (ANTOINE PERE-GEINO), musicien, né à Forli le 5 septembre 1771, fut doté par la nature d'un talent tel que , des son début, il fit une grande sensation en Italie. En 1790, il s'engagea comme tenor à Naples, où il acquit une graude réputation. Appelé au théatre de Londres en 1798, il y eut un très-brillant succès comme chanteur et comme compositeur. En 1801, il fut attaché au théâtre de Dresde, où sa belle voix , son excellente méthode et son jeu spirituel lui méritèrent les éloges les plus flatteurs. Placé en 1823, comme professeur, à l'école de chant à Berlin, il y resta jusqu'en 1829. Dans cette dernière aunée il écrivit ses Lettres sur la Musique, qui furent publiées dans le journal musical de Leipzig. Spontini, qui y était fortement attaqué comme compositeur d'opéras, fit publier une analyse de son opéra d'Olimpia, composée par Benelli, et dans laquelle il louait beaucoup cet

ouvrage que le public avait accueilli peu favorablement. Cette publication fit taire les lettres critiques, et Benelli promit de donoer des éclaircissements. Mais dans la même anuée il perdit sa place et retourna à Dresde, où il jouissait d'une pensioo. Sa santé s'étant altérée , il entreprit un voyage dans les montagnes de la Saxe, et mourut à Boernichen le 26 août 1830. On cite parmi ses compositions p'usieurs Messes, genre de musique daos lequel il excellait , un Pater noster à cinq voix, un Salve regina, un Ave Maria, un Stabat mater, quatre Notturni à quatre voix, Il Giorno natalizio, una Cantata à ciuq voix, con pianoforte, Metodo per il canto; plusieurs ariettes, roudes et nocturnes, un cours de chaut, un solfège pour la basse, etc.. tous ouvrages remarquables par l'effet et le talent du compositeur. Z.

BENETTI (JEAN), littérateur italien , naquit à Ferrare eo 1802 , et se coosacra dès sa plus tendre jeunesse à la profession d'avocat qu'il vint exercer a Noples ; ce qui ne l'empêcha pas de cultiver la littérature avec uo très - grand succès ; mais il fut bientôt arrêté daus sa carrière par des atteintes de phthisie pulmonaire qui le conduisirent au tombeau le 23 janvier 1825, à peine âgé de vingt-trois ans. Sa mort fut uo jour d'affliction pour les amis des lettres. Une foule nombreuse assista à ses funérailles ; et soo ami Petrucci prononca sur sa tombe une oraison touchante. Benetti avait surtout une rédilection marquée pour les Saintes Ecritures, et il y puisait cet enthousiasme des prophètes, si rare pirmi les poètes de notre temps. Quelques jours avant sa mort, il avait traduit le beau psaume Super flumina Ba-

by Jonis, et il récitait cette traduction à sea mais, qui pleuraient avec lui sur le sort des Hébreux chasés de leur patrie. Il avait consu personnellement lord Byron, doot il admirail le gérie y et il l'a inité surtout dans une de ses Métodies hébrarques y adressée à la ménoire du Dante. On a impriné, dans la même année, un choix de ses poésies qui présentait de grandes beautés. Z.

BENGER (Miss Elisabeth Ocalvr), Anglaise distinguée par ses talents littéraires, naquit dans la cité de Wells, au comté de Somerset, en 1778. Sa mere, délaissée par son mari, el saos fortuoe, put au moins lui douuer cette précieuse partie de l'éducation qui consiste daos l'exemple d'uoe conduite vertueuse : mais celle-ci joignait a d'heureuses dispositions morales un gout très-vif pour l'étude, auguel son entourage ne pouvait guère répondre. Elle a raconté plus taid, qu'à cette première époque de sa vie, n'avant pas de livres à sa dispositioo, elle alfait se placer chaque jour devant la boutique de l'unique libraire qu'il y eut dans sa petite ville, dévorant les pages quyertes des brochures étalées, et y retouroaot le lendemain pour voir si elle y trouverait des pages retournées qu'elle pourrait encore lire. Sa mère, cédant à ses iustaoces, la laissa entrer, à l'àge de douze ans, dans uoe école de garçons, où on lui ense goa le latin. Trois ans après, uo petit poème de sa compositioo parut, et ne fut pas trouvé déuué de mérite. Mais son taleot, qui se formait, ne pouvait pas être apprécié des gens simples et ignoraots au milieu desquels elle vivait; et le taleot ne se résigne pas longtemps à être mécounu. Eo 1802, mistriss Beoger, veuve depuis plusieurs années, fixa sa demeure à BEN

Londres, et bientôt elle fut introduite dans une société où elle reçut des encouragements et perfectionna son gout. George Gregory la mit en relation avec d'autres personnes recommandables, notaminent mistriss Hamilton, le poète Campbell, le médecin Aikin et sa sœur mistriss Barbauld. A Londres, Elisabeth travailla d'abord pour le théâtre; mais elle ne tarda pas à reconnaître que, pour réussir dans ce genre, le plus difficile n'était pas de composer des pièces intéressantes. Elle écrivit quelques romans, el un poème sur l'abolition de la traite des noirs, qui a été imprimé avec ce qu'ont écrit sur le même sujet Montgomery et Graham, 1800, in-4°. Mais la réputation de mistriss Benger est surtout fondée sur les travanx historiques et biographiquesauxquels elle s'est adonnée depuis. Elle avait commencé des mémoires sur Henri IV, roi de France, lorsque le 9 janv. 1827 , la mort vint l'enlever aux souffrances d'une constitution maladive et d'une vieillesse sans ressources, à ce que nous apprend Lucy Aikin, son amie pendant plus de vingt années, et qui a consacré à sa mémoire des pages touchantes qui ont été réimprimées dans l'Obituary de 1828. Voicila liste des principaux écrits de mistriss Benger : I. Le cœur et l'imagination, 1813, 2 vol. in-12. II. Mémoires sur mistriss Elisabeth Hamilton, accompagnés d'un choix de sa correspondance et d'autres écrits inédits, 1818, 2º édition, 2 vol. in-8°, avec portrait. III. Mémoires sur J. Tobin (Voy. ce nom, XLVI, 189), 1820, r vol. in-8°. IV. Notices sur Klopstock et ses amis, en tête de la traduction anglaise de leur correspondance. V. Mémoires sur la vie d'Anne Boleyn, 1821, 1 vol. in-8°. VI. Mé-

moires sur Marie, reine d'Ecosse, avec des anecdotes sur la cour de Henri II, pendant le séjour de cette princesse en France, 1822, 2 vol. in-8°. VII. Mémoires sur la reine de Bohéme. L.

BENINCASA (BARTHÉLEMI, comte DE), né dans les états de Modene en 1745, était un des grands seigneurs italiens qui jouissaient le plus activement de la vie. A des connaissances diplomatiques vantées dans sa cour, il joignait des prétentions littéraires, un dilettantisme passionné, le goût de la chasse, des voyages, de la bonne chère et de plaisirs plus vifs encore. Il paraît que ce systeme ne manquait pas d'imitateurs. ou au moins d'imitatrices, dans sa propre maison; car, chargé par son souverain d'une mission à Vienne, en 1788, et obligé par les exigences du conseil aulique de revenir à Modène demander de nouvelles instructions . il arriva si malencontreusement chez lni, qu'il y fut témoin d'un spectacle dont sa présence fit un véritable scandale, et qu'il prit la résolution de ne jamais remettre les pieds dans sa patrie. Après avoir terminé l'affaire qui l'avait appelé dans la capitale de l'Autriche, il vint se fixer à Venise, alors encore le rendez-vous de tout ce qui cherchait le plaisir, un beau ciel et de grands souvenirs. Une riche anglaise, la comtesse de Rosenberg, lni fit onblier ses distractions ordinoires, en lui inspirant des sentiments qui prirent bientôt le caractère d'une vraie passion. Pour plaire à la comtesse, qui aimait la littérature, et qui avait tont, excepté le temps, pour devenir auteur, il mit en français, avec beaucoup de liberté, il est vrai, le Viaggio in Dalmazia de l'abbé Fortis, sons ce titre, les Morla-

ques , et en fit des lectures dans di-

vers salons. On crut que la comtesse, renommée par la facilité avec laquelle elle maniait la langue française, était l'anteur de l'onvrage ; et la publication des Mortaques, Venise, 1788, in-8°, avec le nom de Benincasa, no changea point l'opinion générale à cet égard. Peut-être, en effet, la comtesse avait-elle contribué à l'amplification du travail de Fortis par les encouragements qu'elle prodignait à Benincasa, ou par la reconnaisance qu'elle lui témoigna de ce travail, entrepris à sa plus grande gloire. Vers le même temps aussi Benincasa se fit l'éditeur d'Allichiero, on description d'une maison de campagne située auvillage de ce nom, près de Padoue, livre qui probablement fut composé à peu près de la même manière que les Morlaques. Quoi que l'ou en doive penser, après la petite ovation décernée par la haute société de Venise à la vanité féminine . l'auteur et sa belle collaboratrice allèrent ensemble visiter l'Angleterre. La comtesse y resta : c'était sa patrie ; Benincasa revint sur le continent. En se séparant de lui, la comtesse de Rosenberg lui avait assuré une pension de vingt-quatre mille francs. Paris eut d'abord des attraits pone lui; Benincasa y fut introduit dans les premières sociétés; mais, la révolution avant éclaté, il quitta un pays d'où la frivolité brillante allait s'exiler pour long-temps, et retourna en Italie. Arrivé à Milan , il s'y arrêta, reprit sa vie ordinaire, et, utilisant en quelque sorte ses plaisirs, fonrnit au Giornale italiano des articles de littérature et de spectacles. Lorsque la république française, passant les monts et jetant toutes les régions européennes dans le même moule, eut impravisé une république cisalpine, Benincasa obtint une charge de directeur d'ordre dans les deux grands théâtres de Milan et dans les jeux publics de la capitale de la Haute-Italie. L'avenement de Napoléon au royaume d'Italie lui valut une mission en Dalmatie près du proyéditeur-général Dandolo. Benincasa y fonda, sous les auspices du provéditeur, un journal intitulé Dalmata Veneta, Les évènements difficiles qui eurent lieu ensuite dans les proviuces illyriennes le firent revenir dans des contrées plus tranquilles. Il résida quelque temps à Brescia, où il publia, traduit de l'anglais en italien, l'ouvrage de Walker qui a pour titre: Mémoire historique sur la tragédie italienne. Puis il reparut à Milan, où il fut nommé secrétaire de la commission d'instruction publique, destinée à l'examen des livres classiques, et sous-directeur des théâtres royaux. La révolution de 1814, en détroisant le royaume d'Italie, lui enleva ces deux places : cependant il était loin de l'enthousiame pour le gouvernement de Bouaparte. Au texte du Mémoire sur la tragédie italienne , il ajoute , sous préfexte de compléter le tableau, un jugement flatteur sur les pièces de Monti, le poète en titre de Napoléon (Galeotto Manfredi, Aristodemo); mais bientot on voit percer son véritable motif dans les louanges qu'il donne au poème du même auteur sur la mort de Bassville. Benincasa est mort vers 1825. Р-от. dans un âge avancé.

BENINCORI (Asce-Manie), compositent musicien, né à Brescia on à Mantione, au mois de mars 1779, était fils d'un secrétaire du duc de Parme. Dès l'êge de 5 ans , il apprit la musique, reçut des leçons de violon de l'habile virtuose Rulla; ct ses progrès furent si rapides, qu'à

sept ans il fut en état de jouer un concerto en pub!ic, devant le duc de Parme, qui, satisfait de son talent précoce, lui envoya le lendemain une montre à répétition. Benincori ayant perdn son pere quelque temps après, int mis au collège par les soins du prince dont il avait mérité la bienveillance. Obligé de suspendre ses études de viulon, parce qu'on ne lui laissait pas le temps de s'y livrer pendant le jour, il prit le parti d'y consacrer quelques heures tuutes les nuits, et pour qu'on ne l'entendit pas, il avait imaginé de graisser l'archet de son violon. Ru'la ayant eu la curiosité de voir si son jeune élève avait conservé ses beureuses dispositions, fut étrangement surpris de ses progrès, et en apprit de lui la cause. Il en parla au prince, qui, ne voulant pas contrarier la vocation de cet enfant, lui fit donner les meilleurs maîtres, au nombre desquels fut le célèbre Cimarosa. A 14 ans, Benincori, pour son coup d'essai, composa une messe, qui fut exécutée. Comblé des bontés du duc de Parme, il partit pour l'Espagne, avec son frère aîné , en 1797 ; mais la faillite de la maison où ils avaient placé leurs fonds les obligea de dunner des concerts. Sun frère étant mort de la fierre jaune, et son protecteur n'existant plus, il se rendit en Allemagne, et s'y fit connaître par diverses compositions, entre autres un opéra de Nitetis, qui ubtint autant de succès à Vienne qu'il en avait eu en Italie. Arrivé en Frauce, vers 1803, il se fixa à Paris, où la fortune ne le traita pas aussi savorablement que plusieurs de ses cumpatriotes , quoiqu'il y dounat des leçous dechant, de violon, de piano, de composition et d'harmonie. Il fit représenter au Théatre-Feydeau trois opéras-comi-

ques : Les Parents d'un jour, en un acte, paroles de M. Améd. de Beauplan, 1815; la Promesse de mariage, on le retour au hameau. paroles de Diculaloy et Gersin , 1818; et les Epoux indiscrets, ou le danger des confidences, en un acte, paroles de Saint-Just, 1819. Ces ouvrages réussirent peu, en raison de la faiblesse des poèmes : mais la musique en fut trouvée spirituelle et agréable, et fit juger Benincori capab'e de terminer la partition d'Aladin, ou la lampe merveilleuse, dout Nicolo n'avait pas achevé les deux premiers actes (1); Benincori a composé scul la musique des trois derniers, la marche qui termine le premier, la fin du premier chœur, la 2°, la 4° scène et une partie du dernier chœur du second acte, l'ouverture et tous les airs de danse. La pièce fut jouée le 6 février 1822 avec le plus grand succès, et s'est maintenue au répertoire , jusqu'à l'époque où le russinisme a prévalu. Mais Aladin semblait destiné a êtro fatal aux deux compositeurs qui en avaient sait la musique. Benincori, atteint d'une affection au pylore, demeurait à Belleville chez son beaupère, frère de Gersin, l'auteur dramatique; il y mourut le 30 décembre 1821, agé de 43 ans (et uon pas de 41. comme l'a dit M. Mahui daus son Annuaire necrologique), six semaines avant sou triomphe, et pendant les répétitions d'un opéra auquel il avait eu la meilleure part, et dont le succès devait assurer sa fortune et sa réputatiuu. Membre de la société philharmonique de Bologue, il était d'un caractère froid, mais homme d'esprit,

<sup>(1)</sup> C'est faule de reuseignements exacts, que dans une note de l'article Neole (tom. XXXI, pag. 227), nous avons dit qu'il en avait fait les trois prenaiers actes presque rotices.

et surtout homme de bien. Outre les partitions dont nous avons parlé, on a de Benincori une Symphonie, dédiée à Haydn; six œuvres de Quatuors pour deux violons, alto et basse, dont les deux premiers œuvres ont été gravés en Allemagne, et les quatre derniers à Paris; un œuvre de Trios pour piano, violon et violoncelle, etc. Il a laissé trois quatnors manuscrits et deux opéras non représentés, mais lus au comité, saynir : Galathée, ou le nouveau Pygmalion, paroles de Portelance, 1804, et Hesione, en

3 actes, 1807. BENING (FRANÇOIS), jésuite, prédicateur du XVII siècle, né a Avignon, devint rectenr du collège de cette ville. Il est connu par un ouvrage dont la singularité aurait dù faire obtenir une place à l'auteur dans nos Dictionnaires historiques. C'est le Bouclier d'honneur où sont représentés les beaux faicts de très-généreux et puissant seigneur feu messire Louis de Bertons, seigneur de Crillon, Avignon , 1616, in 8°, et Lyon, 1616, in-4°. Cette oraison funèbre fut pronuncée dans l'église cathédrale d'Avignon, au mois de déc. 1615. L'abbé d'Artigny est le premier qui ait rappelé l'attention du public sur cette production bizarre. Il en publia la plus grande partie dans le tome V des Nouveaux Mémoires d'histoire, de critique et de litterature, p. 48-102(1). « Ce discours, dit-il, est « nnique dans son espèce (2). Le séa rieux et le burlesque y marchent ted'un pas egal, et à l'exception de

« quelques endroits trop languissants « que j'ai supprimés, tout y est ori-« ginal et récréatif , le tour , le style , « la pensée, et en particulier le fréa quent usage des antithèses , des « équivoques et des jeux de mots. » L'abbé Gros de Besplas, dans son Essai sur l'éloquence de la chaire, Paris, 1767, in-12, pag. 283-300, donne l'analyse du Bouclier d'honneur, qui avait été réimprimé en 1759, in-12, pour compléter le t. II de la vie du brave Crillon, par mademoiselle de Lussan. Mais on supprima ensuite cette oraison funèbro pour y substituer d'autres pièces que l'auteur juges mal à propos plus intéressantes. L'imprimeur Desprez. mieux avisé, publia séparément le Bouclier, dont la pagination commence au chiffre 197 et fiuit à 324. Dans une longue dédicace à Louis XIII, Bening, entre autres gentillesses, dit que sa plume n'osant prendre son vol vers le septre d'un roy, s'est perchée sur le baston d'un maistre de camp Il appelle les blessures, les oristames du courage... Les vingt-deux que Crillon avait recues sont autant de bouches pourprines qui précheront sa valeur ; ce sont vingt-deux présidents en robbes rouges, prononçant arrest en faveur de sa générosité. L'orateur passe en revue la hautenr, la profondeur, la longneur et la largeur du courage de Crillon; il finit par examiner combien, à la mort du héros, cette hautesse de courage fut abaissée, cette longueur combien raccourcie, cette largeur combien rétrécie, cette profondeur combien aplanie. Tout est écrit dans ce style et dans le même ordre d'idées, ou plutôt d'images et de comparaisons physiques. L-m-x.

BEN

<sup>(1)</sup> Dans cette réimpression l'on n'a pas ob-servé exactement l'orthographe de l'original. (2) Il parait que l'abbe d'Artigny n'a pas connu nne pièce oratoire du même tempa et do même genre, intitulee: l'Oraison funèbre du R. P. Ange

de Joyeuse, provincial des capuems, par le père Irenée, 1608, in-8°. (Voy. laania, au Suppl.)

552

BENINGA (Eccents), né d'une famille noble et ancienne de la Frise-Orientale, et seigneur de Grimersum, sut attaché dès sa jeunesse à la cour du comte Edzard, surnommé le Grand. Il devint cooseiller des souverains de son pays et gouverneur de Lehroort. Son zele pour les franchises de ses concitoyens, en même temps que sa fidélisé à ses princes, son attachement à la religion réformée, ses lumières, la facilité de ses mœurs, l'avaient rendu extrêmement populaire. Il mourut le 19 octobre 1562, laissant en manuscrit nne chronique où sa positiou lui a permis de foire entrer des détails qu'un autre n'aurait pu si bien connaître. Cette chronique parut d'abord en 1706, dans le tome VIIIe des Analecta d'Antoine Matthæus, professeur à l'université de Leyde, qui l'avait imprimée sur une copie communiquée par le savant Menso Alting. bourgmestre de Groningue. Il en fut fait une seconde édition , à Emden, en 1723, vol. in-4º de 879 pages chiffrées , dont l'éditeur fut Eilhard Folkard Hardenrobt, prédicant, lequel y ajouta des notes morginales, des pièces officielles , etc. L'avis au lecteur contient quelques renseigne-R-r-G. ments sur Beninga.

BENINGSEN. Voy. BENNIG-

sen, ci-après. BENNATI (FRANCOIS), médecin italien, né en octobre 1798, à Mantoue, montra de honne heure d'heureuses dispositions, qui lui mériterent l'honneur de faire ses études universitaires aux frais du gouvernement autrichien. Ce fut à Pavic et à Padone qu'il étudia la médecine et la chirurgie. Après y avoir reçu le titre de docteur, il passa dans la capitale de l'Antriche, pour y perfectionner ses connaissances. Bientôt il se rendit

à Londres, puis à Edimbourg, et vint enfiu se fixer à Paris, où un accident fatal termina brusquement, le 10 mars 1834, une cartière qui s'anuoncait comme devant être très-brillante. La veille il avait été renversé par un cheval et blessé mortellement à la tête. Né dans la terre classique des beaoxarts, a dit un de ses amis ; plein d'enthousiasme pour la musique, qu'il cultivait avec un succès remarquable. et doué d'une voix que plus d'une célébrité lyrique eût pu envier, il entreprit de rallier en lui cette double étude, en appliquant ses connaissances médicales à celle de la voix humaine pendant le chant. C'est dans cetto vue qu'il publia ses Recherches sur le mécanisme de la voix humaine. Paris, 1832, in-80, dont il résulte que ce ne sont pas les seuls muscles du larynx qui servent à moduler les sons, mais encore l'hyoïde, la langue et le voile du palais, sans lesquels on ne pourrait atteindre à tous les degrés de modulation nécessaires pour le chant. Mais ce n'était point assez d'apporter dans cette étude les lunières de la physiologie, Bennati sentit que, pour que ses travanx fussent revêtus du cachet de l'utilité. il fallait s'occuper en même temps des maladies de ces mêmes organes. De la ses Recherches sur les maladies qui affectent les organes de la voix humaine, Paris, 1832, in-8". Cet ouvrage, réimprimé avec le précédent, sous le titre d'Etudes physiologiques et pathologiques sur les organes de la voix humaine, Paris, 1833, : iu - 80, lui valut une part dans les prix de médecine fondés par Montyon, distinction flatteuse, qui ne fit que redoubler son zèle, car bientôt après il publia (Paris, 1834, in-8º) un Mémoire sur un cas particulier

d'anomalie de la voix humaine pendant le chant, dont il avait puide les faits ches M. Ivanbolf, russe de nation, etl'un des clauteurs distingués du Théaire-Ialien. Au moment on la mort viot le frapper, il s'occupait d'un nouveun travail sur l'hygiène de la voix, et de recherches tant sur l'art du ventriloque, que sur Putilité de l'application de la moist au de la méderine. J. ——».

que à la médecine. J--р---и. BENNET (ROELOF-GABRIEL), colonel-capitaine de la marine des Pays-Bas, s'est fait connaître commo écrivain par une histoire des Navigations néerlandaises au XVIe, et au XVIIe siècle ainsi qu'au commencement du XVIII° ( Nederlandsche Zeereisen), histoire annoncée dans le Letterbode de 1828, t. II, p. 231, et dans laquelle il eut pour collaborateur M. J. Van Wyk. Ce fut encore avec cet écrivain qu'en 1825 il recut de la société provinciale d'Utrecht une médaille d'or pour un Mémoire sur les découvertes des Néerlandais en Amérique, en Australie , aux Indes et aux terres polaires (Over de Ned. Outdekkingen), Utrecht, 1827, in-8° de 215 pp., sept tabl. et une carte. La plus ancienne des ces découvertes, du moins dans le mémoire cité, est celle des îles Flamandes, en 1445, par J. Vanden Berg, de Bruges. Parmi plusieursarticles de journaux qu'on doit à la plume de M. Bennet et à celle de son fidèle associé , nous signalerons celui qui a pour objet la découverte du Gerritsland on New-South-Sherland, avec quelques observations sur nn nouveau démenti que lui ont donné les Anglais (Letterbode , 1826 I, 324-331), et un autre article qui traitait de l'île Karlshof retrouvée (ib., 1825, II, 150-152). La dissertation sur ces découvertes a fourni

matière à de longues remarques de M. le baron van Derfelden van Hin-derstein, jussées dans le même journal, 1830, 1, 263, 383, 294, etc. Bennet était un officier expérimenté, et dont la perte a été virement sentie; il mourait dans sa cinquante-cinquième aumée, au village d'Ede, près d'Arubem, le 11 février 1829. Re-y-en de la commandation de la commanda

BENNETT (Mistriss ELIZA). romancière anglaise, morte le 12 février 1808, a laissé un grand nombre 'de romans qui ont en du succès, et dont plusieurs ont été traduits en français. Le meilleur sans contredit est Rosa, ou la fille mendiante (trad. eu franç. par M. me Brayer de St-Leon, Paris, an VI, 7 vol. in-12; 2° édit., 1799, 10 vol. in-18), composition charmante, écrite avec autant de pureté que de grâce, et où l'intéret ne languit pas un seul instant pendant dix volumes. Des autres ouvrages de mistriss Bennett, nous indiquerons : I. Anna, ou Phéritière galloise, 1784, trad. en francais par Dubois-Fontanelle, Paris, 1788, 4 vol. in-12; 2° édit., 1798, 4 vol. in-12; et par P .- F. Henry, Paris, 1800, 4 vol. in 18. II. Les imprudences de la jeunesse, trad. par Mme la baronne de Wasse (Paris, 1788, 4 vol. in-12), qui n'eût pas dû sur son titre donner l'onvrage comme une production de l'auteur de Cécilia, c'est-à-dire de miss Burney. III. Agnès de Courcy, roman domestique, trad. de l'anglais, Paris, 1789, 4 vol. in-12. IV. Henry Bennett et Julie Johnson, ou les esquisses du cœur, trad. en franc., Paris, 1794, 5 vol. in-18. V. La Malediction paternelle, ou l'ombre de mon père, trad. par M"" Périn , Paris , 1809, 5 vol. in-12. VI. L'Orpheline du presbytère,

ou fiction et vérité, trad, par De faucamert, Paris, 18 6, 5 7 shi n. r., VII. Hélène, comtesse de Castle-Howet, traduit par Delaucomert, Paris, 182, 4 v. in-12 VIII. Beauté et laideur, trad, par lemêne, patir, 1820, 2 volier z. Les podutions de mistruss Bennett se distinquent par l'invention et par la pureté de la morale; mais elle robserve pas toujours hien les caractères, et n'écrit pas avec une correction continue. Po-or.

BENNIGSEN (Levin-Augus-TR-THÉOPHILE, comic DE), général russe, naquit le 10 février 1745 à Brunswick où son père était colonel des gardes. En sa qualité de seigneur de la terre de Bauteln qu'il possédait dans l'électorat de Hanovre, cet officier se trouvait le vassal du roi d'Angleterre. Il profita de cette position pour faire entrer son fils dans les pages; et le jeune Bennigsen, après avoir passé cinq ans à la cour de Georges II, fut nommé lieutenant, puis capitaine dans ses gardes à pied, et fit en cette qualité la dernière campagne de la guerre de sept aus en Allemagne. Mais il avait alors pen de gout pour la carrière des armes, et, se livrant sans réserve à son penchant excessif pour les femmes, il ne paraissait pas destiné à parvenir aux prenners rangs de l'armée. Il quitta même bientôt le service pour épouser la fi'le du baron de Steimberg, ministre de Hanovre à la cour de Vienne, qui refusait de donner samain à un simple officier; et il alla vivre avec elle dans la terre de Banteln dont il était devenu possesseur par la mort de son père. Tenant un grand train de maison, il dérangea sa fortune. Sa femme étant morte à cette époque, il résolut de rentrer dans la carrière militaire et partit pour la Russie, où il jugea qu'il lui serait plus facile de réussir. L'impératrice Catherine l'admit en effet, des son arrivée, comme lieutenant-colone l dans un de ses régiments de Cosaques, et il fut envoyé contre les Turcs sous les ordres de Romanzeff, puis contre le rebelle Pugatscheff avec Souwarow. Revenu de cette dernière expédition, il épousa une demoiselle russe qui monrut en couche de son premier enfant. Bennigsen obtint alors un congé pour aller dans sun pays où il fut de nouveau captivé par la belle demoiselle de Schwichelt. Ne pouvant obtenir sa main, il prit le parti de l'enlever, et la conduisit en Russie où le crédit de Romanzoff et de Potemkin lui fit donner le commandement du régiment de Kiow, puis celui des hussards d'Ium. Ce fut alors que commençèrent réellement sa réputation et sa fortune militaires. Il était au siège d'Otschakow en 1788, et lut chargé d'observer la garnison de Bender avec un corps de troupes légères , tandis que Potemkin se portait en avant punr s'emparer de Kilianova et d'Akkiermann. L'activité qu'il déploya dans cette circonstance le fit remarquer : il fut nominé brigadier, et recut l'ordre d'aller dans la Russie Blauche pour combattre les Prussiens qui se réunissaient sur cette frontière. En 1795, il commandait également un corps de troupes légères, lorsqu'il attaqua à Iwa les Polunais Jasioski et Glewinski, qu'il mit en fuite. Après les affaires d'Oschmiani et de Solli, il fut nommé général; et ce fut à la tête de la cavalerie qu'au combat de Wilna il s'empara de quinze pièces d'artillerie et qu'il décida la victoire en rompant le centre de l'ennemi. A Oliva il s'empara des ponts de bateaux sur le Niemen, et mit encore en fuite les Polonais; il

enleva ensuite la place de Kowno, et mérita par ses exploits un sabre d'honneur en or garni de diamants que lui envoya l'impératrice avec un présent de douze cents paysans et l'ordre de Saint-Wladimir, D'un tempérament nerveux et fort irritable, Bennigsen était alors véritablement un prodige d'activité et de valeur. Un jour il monta sondainement à cheval dans un violent accès de fièvre ; et, sans quitter ses vetements de ma'ade, il traversa un fleuve à la nage, conduisant ses hussards à l'ennemi qu'il surprit et battit complètement ... Et pendant ce temps la fièvre avait disparu. Son triomphe était dans les surprises de jour, de nuit, et surrout dans la confiance et l'élan qu'il savait insnirer aux soldats. Après la campagne de Pologne, il obtint le commandement des troupes rénnies sur les frontières de Prusse. Mais cette destination changca bientôt, et il fut envoyé a l'armée de Perse, où il commanda la cavalerie. Il recut de l'impératrice, à cette occasion, des témoignages de confiance très-flatteurs. Cette princesse lui donna des pouvoirs illimités, et lui communiqua tous les secrets de l'entreprise. Après un bombardement de dix jours, il se rendit maître de Derhent sur la mer Caspienne : douze mille prisonniers, une nombreuse artillerie et des magasius considérables furent le prix de cette victoire; la croix de Saint-André de première classe en fut la récompense. Ce fut le deruier présent que Bennigsen reçut de Catherine; elle mournt peu de temps après, et l'empereur Paul qui lui succeda se hata de faire la paix avec les Perses. Beunigsen fut aussitôt rappelé, et il parut tombé dans une disgrace complète. Fort ambitieux, d'un

caractère irascible, il en ressentit un profond chagrin et demanda sa retraite à plusieurs reprises. Cette demande lui avait été accordée : et il allait partir pour le Hanovre, lorsque le hasard le fit entrer dans un complot qui se tramait contre Paul Ier. Renoncant des-lors à tout autre projet, il se montra l'un des agents les plus zélés et les plus actifs de cette conspiration. Il est même sur que ce fut lui qui dans le moment fatal, effrayé de l'hésitation des autres conjurés, leur fit comprendre qu'il n'y avait de salut pour eux que dans la mort du malheureux prince (1), et que ce fut lui qui porta sur la victime les premiers et les plus terribles coups. Cependant, seul des auteurs de ce meurtre, il n'en fut puni ni par l'exil ni par aucune disgrace (Voy. ALEXANDRE, LVI, 161); il paraît que son caractère audacieux et le besoin de ses talents militaires furent les seules causes de cette exception. Dès les premiers jours de son règne le successeur de Paul nomma Bennigseu gouverneur de la Lithnanie. L'année suivante (1802) il lui donna le grade de général en chef; et lorsque, en 1805, se forma une nouvelle coalition, il le mit à la tête d'une armée destinée à combattre les Français. Cette armée arriva trop tard pour prendre part à la bataille d'Austerlitz; mais elle fut envoyée en Silésie aussitôt après, et mise à la disposition du roi de Prusse, qui ne ju-

<sup>(1)</sup> C'est certainement par errour que quelque biographes out dit que Benuegen ne fut par present acces clastrophes (1 nous les rémois par present acces clastrophes (1 nous les rémois O'Venar reporte, d'après Naponies O'Venar reporte, d'après Naponies auton que celto-ci arrat eu an l'initi arce l'omperera Aicandies, et dans laquelle ce prince ditpositivement, en apriatant de Bennigens « Ceta v loi qui a annassier mon père; la politique reule « mi oblige et mobilige acces à l'employer.

gea pas a propos d'en faire usage. Alexandre donna alors à Bennigsen l'ordre de se reudre sur les frontières de la Turquie, où une rupture semblait inévitable. Mais des le mois de septembre suivant , il fallut revenir au secours des Prussiens, et Bennigsen fut encore chargé d'y conduire 60,000 hommes. Il s'était à peine mis en marche, que l'issue funeste de la bataille d'Iéua et la marche rapide de Napoléon le forcèrent de rester sur la Vistule, où il concentra ses troupes, et prit son quartier-général à Pultusk, sur la Narew. C'est dans cette position qu'il fut attaqué, le 26 décembre 1806, par les maréchaux Lannes et Davoust, et qu'il soutint pendant plusieurs jours, et par le temps le plus affreux, une lutte terrible. Si l'armée russe n'y fut pas complètement victorieuse, elle prouva du moins aux Français qu'aprés des succès si rapides, ils avaientenfin rencontré un ennemi plus difficile à vaincre. Bennigsen fit à son souverain un rapport fort exagéré, et il se plaignit amèrement de la conduite de Kaminskoi et de Buxhowden, qui auraient dù le seconder, et qui l'avaient abandonné dans le péril. Alexandre éloigna de l'armée le premier de ces généraux; il envoya le second contre les Turcs, et il décora de l'ordre de St-Georges Bennigsen, qui resta ainsi tout seul généralissime de toutes les forces de la Russie employées contre les Français. Ce fut alors qu'il conçut l'idée d'une entreprise véritablement grande, et qui pouvait changer la face des affaires, s'il n'avait pas eu devant lui un ennemi aussi actif, aussi redoutable que Napoléon. Il s'agissait de se porter rapidement sur la gauche de l'armée française, de pénétrer jusqu'aux bords de la Vistule, et d'aller dégager la place de Dantzick ,

où la garnison prussienne était réduite à la dernière extrémité (Voy. KALKREUTH, au Supp.). Les premiers mouvements de l'armée russe , exécutés avec beaucoup de secret et de célérité, eurent d'abord quelque succès; elle surpit dans leurs cantonnements les corps de Nev et de Beruadotte ; mais Napoléon, bientôt accouru de Varsovie , où il avait transporté son quartier-général après la bataille de Pultusk, fit marcher ses colonnes avec tant de promptitude et de vigneur, que Bennigsen se vit luimême près d'être coupé dans sa retraite sur Konigsberg, et forcé de recevoir cette terrible bataille d'Eylau (8 février 1806), l'une des plus meurtrières de ces sanglantes guerres. La position des Russes y était formidable, et ils soutinrent avec une admirable fermeté les attaques les plus vives et le plus habilement dirigées. Ce ne fut qu'après des pertes immenses, et surtout par le secours du Prussien Lestocq, qu'ils réussirent enfin à faire sans désordre une retraite honorable. Ainsi le champ de bataille resta aux Français, et ils purent, avec raison, s'attribuer les honneurs de la victoire. Selon son usage, Bennigsen les réclama également, et il envoya à sa cour un rapport emphatique, où il avoua cependant une perte de 12,000 hommes. Les deux partis chantèrent donc le Te Deum, et Bennigsen recut de son souverain une lettre extremement flatteuse : « C'est à vous , lui écrivit « Alexandre, qu'a été réservée la gloire « de vaincre celui qui n'avait jamais été « vaincu ; et il m'est fort agréable de « pouvoir vous en témoigner ma recon-« uaissance et celle de la patrie entière, « etc.» A cette lettre était joint l'ordre de St-André et une pension de 12,000 roubles. Toute l'armée reçut nne gratification. Mais Bennigsen ne pouvail se dissimuler les résultats de son audacieuse opération, et ces résultats très-réels étaient qu'il n'avait pu reprendre Thorn, ni délivrer Graudents et Dantzick; qu'il avait fait des pertes immenses en hommes et en artillerie... Et il ne recevait aucun secours ni renfort, malgré ses demandes réitérées. Ce fut alors qu'Alexandre vint à son armée, et que ce prince essaya de l'encourager par ses promesses et les nombreuses récompenses qu'il distribua. Mais les forces de l'enuemi s'augmentaient chaque jour, et cet ennemi était aussi actif que redoutable. Dantzick fut obligé de capituler, et après avoir encore essayé de grandes pertes à Heilsberg, il fallut abandonner Kænigsberg a ses propres forces, il fallut évacuer toute l'ancienne Prussc. On sait que dès-lors Alexandre avait conçu le plan qu'il exécuta plus tard avec tant de succès, en attirant son ennemi dans la profondeur de ses vastes états. Il n'y renonca dans cette occasion qu'en cédant aux prières du roi de Prusse. Ce fut après le revers de Friedland qu'il se décida enfin à demander la paix. Napoléon, qui commençait à sentir les dangers d'une guerre si éloignée et si meurtrière, n'insista point, et le traité de Tilsitt fut conclu (Voy. ALEXANDRE, LVI, 165). Après ce grand évènement, Bennigsen se retira dans ses terres de la Lithuanie, et il y vécut au milieu des plaisirs de la société et de l'étude. Invité plusieurs fois, comme sujet hanovrien, à quitter le service étranger et à retourner dans sa patrie, sous peine de voir ses biens confisqués , il s'y refusa constamment; et lorsque la guerre recommença, en 1811, il saisit avec empressement, malgré son age avancé, cette occasion de

rentrer dans son ancienne carrière. Alexandre vint le voir dans sa terre de Zacrest, près de Wilna, l'emmena avec lui, et voulut recevoir ses avis sur tons ses projets. Lorsque Alexandre retourna a Pétersbourg, il l'envoya auprès de Koutousoff, qu'il venait de charger du commaudement général. Ainsi Bennigsen se trouva à la fameuse bataille de Borodino. et y commanda le centre. On sait combien il lui fallut de fermeté et d'éuergie pour contenir pendant toute cette sanglante journée les plus grands efforts des Français. Dans le conseil qui précéda l'évacuation de Moscou, il fut un de ceux qui s'opposèrent le plus vivement à cette mesure. Il ne s'éloigua qu'à regret de cette capitale, et le 18 octobre, avec uoe partie de l'aile droite, il attaqua Murat, près de Tarontino, et le battit complètement. Ce fut a cette occasion qu'Alexaudre lui écrivit cette lettre si remarquable : « Vous avez donné de « nouvelles preuves de vos talents. « Par vos sages mesurcs et vos bonnes a dispositions, vons avez battu avec « nos brayes troupes le corps d'armée « du roi de Naples, fort de 50 mille a hommes, et l'avez mis en fuite. Trois « mille morts, 1700 prisonuiers, a un étendart du 1er régiment de cuia rassiers, 38 canous, 40 coissons, « le camp et les équipages de l'eune-« mi sont les trophées de cette jour-« née. Malgré la contusion que vous « avez reçue, vous êles constam-« meul resté à votre poste peudant « la poursuite. En considération de a cette victoire, qui fait tant d'hon-

« neur à vos talents, et pour vous « donner un témoignage public de

a notre satisfaction, nous vous en-

« voyons les insignes de l'ordre de « Saut-André en brillants, et nous

« y ajoutous un présent de cent mille

« roubles. » Les suites de cette victoire furent l'évacuation immédiate de Moscon et la retraite de l'armée française. Bennigsen n'approuva point dans cette retraite la lenteur de Koutousoff; et, ne pouvant être d'accord avec lui, il quitta l'armée et se rendit auprès de l'empereur, qui lui permit de se retirer dans ses terres, afin d'y soigner sa santé. Après la mort de Koutousoff et les batailles de Bautzen et de Wurschen. Bennigsen recut l'ordre de se reudre à Varsovie, pour y preudre le commandement d'une armée de réserve. à la tête de laquelle il se dirigea bientôt vers l'Allemagne, où de si grands évènements allaient s'accomplir. Arrivé devant Dresde dès les premiers jours d'octobre, avec 60,000 hommes, il eut d'abord à combattre le maréchal Gouvion-Saiut-Cyr, qu'il forca de rentrer dans la place. Appelé ensuite à la grande armée , il arriva sous les murs de Leipzig le 17 octobre, et prit une part glorieuse à la grande bataille des nations. Ce fut à l'aile droite qu'il se trouva placé, et il y déploya une telle valeur sous les yeux de son souverain, qu'Alexandre le fit comte sur le champ de bataille, et que l'empereur d'Autriche lui envoya peu de jours après la croix de commaudeur de Marie-Thérèse. Il recut ensuite l'ordre de retourner sur l'Elbe, pour empêcher les garnisons de Dresde , de Magdebourg et des autres petites places de se réunir à Davonst qui occupait Hambourg. Comme il n'avait guere que de la cavalerie, et qu'il manquait d'équipages de siège, il se contenta d'investir ces places. Ensuite il marcha sur Hambourg, y enferma le maréchal (Voy. Davoust, au Sup.), et dirigea contre lui quelques attaques, qui furent sans résultats, jus-

qu'à ce que la nouvelle des évènements de Paris (avril 1814) vînt mettre fin aux hostilités. Bennigsen recut alors la décoration de Saint-Georges de 1" classe, qui jusque la n'avait été donnée qu'au roi de Suède et au duc de Wellington, et le roi de France lui envoya aussi le grand cordon de la Légiun-d'Honneur. Alexandre le chargea dans le même temps du commandement de l'armée du Midi, en Bessarabie, et il conserva cet emploi jusqu'en 1818. Frappé d'une cécité presque complète, par suite d'une chute de cheval, il obtint la permission de se retirer dans ses terres du Hanovre, et il y mourut le 2 octobre 1826. Alexandre lui avait conservé son traitement de général en chef. Bennigsen a publié en allemand un ouvrage remarquable, sous ce titre : Pensées sur quelques connaissances indispensables à un officier de cavalerie legère, Riga, 1794, et Wilna, 1805. On sait qu'il avait compusé des Mémoires, qui ne peuvent manquer d'être précieux pour l'histoire : mais le cabinet russe en a reclamé le manuscrit, et il est probable qu'ils ne verront jamais le M-p i. jour.

BENOIT (Le P. JEAN), historien des Albigeois, né en 1632 à Carcassonne, après avoir termine ses études à Toulouse, y prit à dix-huit ans l'habit de Saint-Dominique. Dans ses loisirs il cultivait la littérature et faisait des vers latins et français avec facilité; mais s'étant attaché à la carrière évangélique, il acquit la réputation d'un bon prédicateur, et remplit successivement les chaires des principales villes du midi de la France. Il viut ensuite à Paris où il demeura plusieurs années. Rappelé sur la fin de sa vie à Toulonse, il y mourut le 8 mai 1705, à 73 ans.

Le P. Benoît a laissé quelques pièces de vers en l'honocur de Louis XIV, entre autres un poème intitulé : Problème de la victoire et de la paix, Paris, 1687, in-4°; mais il est principalement connu par l'Histoire des Albigeois et des Vaudois, Paris, 1691, 2 vol. in-12; elle est intéressante, mais partiale, et cela ne pouvait guère être autrement : comme le dit J. Leclerc , nn muiue , et un moine dominicain, était l'homme du monde le moius propre pour uu tel ouvrage (Voy. la Bibliothèque universelle, XX, 197). Il a fait usage des procedures instruites cuntre les Albigeois par les inquisiteurs au temps du cardinal de Ciermunt, dont le mannscrit original se trouvait dans le cabinet de Fr. Graverol (Voy. ce nom, XVIII, 343). Il doune les généalogies des principales familles dont il est parlé dans cette bistoire ; et, pour les faire mieux recevoir, il dit que d'Hozier a pris la peioe de les revoir et de les rectifier; mais d'Hozier déclara qu'il ne lui avait pas rendu ce service ( Voy. le Journal des savants, 1691, page 233). La carte géographique des vallées annoncée sor le frontispice mauque dans beaucoup d'exemplaires. Sous le titro de Continuation de l'Histoire des Albigeois, le P. Benoît a dunné la vie de saint Dominique, Toulouse, 1693 in-12. On trouve une notice surcet écrivain dans les Scriptores ordin. Prædicator., 11, 767.

BENOIT (VISCENT VERSIEN), publiciste, naquit en 1769 à Dôle, et termina ses études à Paris, au seminaire de Saint-Lazare. La fecture des ouvrages philosophiques qui magré lasurveillance des apprieurs, pénetraient jusque dans les éminaires, lui inspira la plus rive autipa.

thie pour l'état ecclésiastique. Maître de choisir une carrière plus conforme à ses goûts, il se chargea d'abord d'une éducation, et fut ensuite employé dans diverses admenistrations. Admis en 1805 dans les bureaux de la secrétairerie d'état, il obtint la confiance de M. Maret qu'il accompagna dans ses voyages et dans toutes les campagnes où ce ministre suivit Napoleon. Après la bataille de Waterloo , Beuoît eut la direction des bureaux du gouvernement pruvisuire ; et il eut la précaution de ne quitter les Tuileries qu'après avoir anéanti tootes les pièces dont la découverte aurait pu compromettre quelques personnes. Inquiété par la police royale à raison de ses anciennes liaisons, il se rendit à Genève où il espérait trouver du repus; mais la police l'y suivit, et daos le temps qu'il se disposait à quitter cette ville, il fut remis dans les mains de la gendarmerie française et conduit dans les pri ous de Bourg, où il subit une assez longue détention. Placé depuis en surveillance à Orléans, il n'eot qu'à se louer des autozités de cette ville ; et ce fut sur leur demande qu'il reçut l'autorisation de revenir à Paris. En 1817 il fut un des collaborateurs de la Bibliothèque historique, où il inséra coutre le clergé catholique un article très-violeut et qui donna lieu à un procès. Préoccupé des idées qu'il avait puisces dans ses premières lectures, Benoît ne redoulait que le despotisme sacerdotal. N'étant pas salisfait de voir les prêtres dépouillés de leurs biens, sans ponvoir et sans influence, il aurait voulu leur ravir les secours et la protection du gouvernement. Ce penseur morose, qui, par amour pour la tulérance, devepait intolérant à son insu, était au fond

le meillenr des hommes. D'un caractère sensible, désintéressé, il avait de nombreux amis, et méritait d'en avoir. Il mourut le 12 avril 1832 victime de la contagion qui désolait Paris. On a de lui : I. De la liberte des cultos et des concordats, Paris , 1818, in-8°. II. De la liberté religieuse, ibid., 1819; 1825, in-8°; trad. en espagnol par Marchena, Montpellier, 1820, in-80. Dans le premier de ses ouvrages Benoît s'atlache à prouver que, dans nn pays où par la loi fondamentale de l'état tous les cultes ont droit à une égale protection, le prince ne peut faire un traité favorable à l'un de ces cultes sans être injuste envers les autres. De la, suivant lui, l'obligation d'abolir tous les concordats. Le second n'est qu'un développement des mêmes idées. N'envisageant la question religiouse que sous na seul point, l'auteur ne voit dans la religion que les prêtres et l'esprit de domination qu'ils avaient au moyen âge. Pour lui, depuis le onzième siècle, rien n'est changé; et maintenant comme autrefois la société n'a d'autre danger à craindre que l'ambition du clergé. Ce résumé de la doctrine de Benoît, écrit d'un style sec et lourd peu propreà lui procurer des lecteurs. n'a dû quelque vogue qu'aux attaques de plusieurs journaux; et depuis long-temps il est tombé dans l'on-W-s.

BENTHAM (Jánásura), célèbre publiciste anglais, naquità Londres, en 1748. Son père, qui comme si appelait Jérémie, nom d'un de leurs ancêtres, hanquier sons Charles II, était attorney: son aïœul paternel avait été chargé des mêmes de la compagnie des notaires. Sir Samuel Bentham, mort général au service de

Russie, le 30 avril 1831, était son frère. En sa qualité de fils aîné, Jérémie fut destiné à suivre la même carrière que sou père et son aïcul. Dès l'enfance il avait manifesté des dispositions rares. A trois ans il lisait l'histoire d'Angleterre de Rapin-Thoyras; a sept il comprenait Telémaque en français; à treize, sprès s'être distingué au collège de Westminster, il fut admis dans celui de la Reine, a Oxford, et y soutint une discussion publique, dans laquelle la finesse de ses remarques, la précision des on langage excitérent la surprise et les applaudissements de tout l'auditoire. Trois ans après, il fut recu bachelier, et à viugt ans, devenu maître ès arts, il était cité comme le plus jeune gradué qu'eussent vu les universités. Il entra ensuite à Lincoln's Inn, et en 1772 il débuta au barreau, où les souvenirs de son père lui promettaient des succès éclatants, et surtout des moyens de s'eurichir. Mais déjà sa vocation était bieu plus d'observer que de mettre à profit les vices des lois et de l'organisation judiciaire. La vue de tout ce qui se passait dans l'enceinte de la justice lui inspira bientôt un profond dégoût, nou pour la science judiciaire, puisqu'elle fut l'objet constaut de ses travaux, mais pour l'exercice de la profession qui se joue si bien de l'insuffisance et des bizarreries de la loi par l'astuce de la chicane. De tout temps, il faut le dire, la jurisprudence anglaise a été un chaos de lois faites pour désoler le légiste, non seulement par les dispositions mesquines, stopides ou despotiques qu'elle consacre, mais par l'impossibilité où l'on est de les coordonner, de les soumettre à une méthode quelconque, sans doubles emplois et sans contradiction. On sait dans quel labyrinthe inextricable se

trouvent engages ceux qui doiveot consulter à la fois les lois véritables ou rendues par le parlement, les statuts des rois, les simples ordonnances · de police, et les arrêts rendus par les cours. Ce n'est pas, au reste, que le continent ne l'ail long-temps disputé à l'Angleferre sous ce rapport et même ne le lui dispute encore : la France surtout, avec ses nombrenses contumes, les unes écrites, les autres traditionnelles, toutes limitées eo certains points, a long-temps offert une arène non moins fécoode à la manvaise foi et à la chicane. Le spectacle de tant d'abus et de maux créés pour prévenir ou guérir un mal, frappa Bentham; et bientot, renonçant à suivre une carrière dans laquelle, sous peioe de perdre toutes les eauses qu'il plaiderait, il fallait jeter un voile sur la vérité, user de ruses et de subterluges, affecter du respect pour des formes et des lois qu'il treuvait ridicules on funestes, il voua sa vie à une tâche bien autrement difficile, mais plus en barmonie avec sa puissance de méditation et son amour do vrai, celle de reconnaître et de démontrer au monde le vice de toutes les institutions législatives, et de provoquer par des convictions rationnelles les réformes que commandent le bien de l'humanité et le progrès des lumières. Ce plan saos doute ne se développa que graduellement dans sa tète; mais dès sa jeunesse les germes en étaient en lui. Avant meme de paraître à l'université d'Oxford. il avait dévoré pendant les vacaoces le fameux livre De l'Esprit , par Helvétius; et cette doctrine de l'utile, si chétive en elle-même, si éloignée de toute idée de grandeur et même de devoir, quand nul autre principe ne vient la maîtriser, lui avait inspiré un enthousiasme qu'ex-

plique scule la propension de son esprit à saisir partout le point de vue utilitaire. Plus tard, a mesure qu'il ayança dans ses études, appliquant à tont la mesure qu'il regardait comme universelle, il apercevait surtout les maux auxquels est en proie l'hu-, . manité; mais dans cette masse il distinguait bien vite les maux nécessaires des maux incidentels, et il gémissait de voir que ces derniers sont presque toujours de la faute de ceux qui cu sont victimes, parce qu'ils concourent enx-mêmes à les créer. Les lois surtout appartienment trop souvent à cette catégorie. Ou mat éclairés, les hommes les font mauvaises; ou, trop bien éclairés sur leurs intérêts personnels, des maîtres, dont la cause est différente de celle des masses, les font bonues pour eux, mauvaises pour le public. Des l'année 1776, Bentham s'était signalé par ses Fragments sur le gouvernement. Cette brochure anonyme, qu'il ent le plaisir de voir attribuer aux jurisconsultes les plus célèbres, était surtout dirigée contro . les principes de Blackstone, dont il louait l'exactitude à exposer les lois telles qu'elles sont, mais auquel il reprochait de ne jamais indiquer les lois telles qu'elles devraient être, et dont la tendance enfin lur semblait tropabsolutiste et théocratique. Quaot à sa critique trop superficielle du gouvernement britannique, il en substituait une autre bien plus lumineuse, mais plus amère; et du reste il démontrait que les arguments qu'il a produits ne lui appartenaient pas : « Blackstone a écrit, Delolme a pensé, » disait-il. La couleur métaphysigne et l'étonnaute concision de ce petit livre, non moins que les observatioos toutes spéciales sur le mécanisme du gouvernement et de la justice, indiquaient assez un homme que

562 BEN des études profondes avaient familiarisé avec, ces matières, et qui sans doute n'en resterait pas la. En effet, Bentham s'appliquait sans relache à connaître le réel des lois, leurs vices, la cause de ces vices, ainsi que leur connexion, et à en chercher le remède. Toutes les parties de la législation, de l'administration judiciaire et de l'intervention gouvernementale dans les intérêts socianx, l'occuperent en même temps; car, suivant son système, toutes se tenaient. Un tel plan exigeait, indépendamment du génie, des travaux immenses ; l'art d'économiser les minutes, la ferme résolution. de vivre loin du monde les facilitérent. Ce n'est pas que sa solitude le privât de relations; au contraire, les hommes d'élite, les penseurs et quelques vrais amis trouvaient toujours ouverte la porte de son laboratoire philosophique. Ce n'est pas non plus qu'il méprisat les connaissances qui s'acquièrent au moyen des voyages. Dans le laps de temps qui s'écoula entre son début au barreau et la révolution française, il fit trois voyages sur le continent, principalement à Paris, où il forma une liaison intimo avec Brissot, dont le caractère offrait quelques points de contact avec le sien, et qui alors conçut le projet de se fixer à Londres pour y diriger un écrit périodique, sous le titre do Correspondance universelle sur les points intéressant le bien-être de l'homme et de la société, Londres effectivement était à cette époque le lieu de l'Europe le mieux choisi pour y rassembler de toutes les parties du globe des documents de cette nature, et pour en répandre la connaissance par la voie de la presse. Cependant l'entreprise ne rénssit point : Brissot

fut même arrêté par snite des dettes contractées pour ce journal, L'intervention généreuse d'un ami qui paya tout lui rendit la liberté; et l'on supposa généralement que cet ami était Bentham. De retour à Paris, Brissot, ayant acquis une grande influence par les évenements, fit nommer son ami citoyen français et membre de la seconde assemblée nationale. De 1784 a 1788, Bentham avait accompli nn grand voyage européen. Traversant la France par Montpellier et Marseille. il était parti de Gênes ponr Florence, où il passa plusieurs jours. La, avant fait rencontre d'un de ses amis, propriétaire et capitaine d'un navire qui allait à Smyrne, il quitte la Toscane avec lni, et se dirige vers l'Orient. Un coup de vent les mit en danger dans les parages de Mitylène : ils débarquèrent enfin sur la rive d'Asie, et Bentham passa trois semaines à Smyrne. De là un bâtiment turc le transporta dans la capitale des Ottomans, qu'il voulut connaître en détail, ainsi que les mœurs du pays et le peu d'institutions qui , avec les coutumes, président aux destinées de cet empire si magnifiquement do té par la nature, si triste et si pauvre par l'œuvre des hommes. Son séjour à Constantinople fut de près de deux mois. Au bont de ce temps, il prit par mer la route de la Russie, et arriva au chef-lieu du gouvernement des Slobodes d'Ukraine, Kharkov, où son frère commandait un bataillon franc; mais, parti récemment pour une expédition du côté de la Tauride et de Kherson, il était retenu par la nécessité de défendre le pays contre la soudaine irruption du capitan-pacha. Bentham mit cette absence à profit, en écrivant ses Lettres sur les lois relatives à l'usure et la première partie du Panoptique. Enfin il revint, par la Pologne, l'Allemagne et les Provinces-

Unies, à Londres, où il arriva en février 1788, ayant parcouru presque toute l'Enrope. Quatre ans après, son père mourut, lui laissant une fortune plus que suffisante pour assurer . son indépendance. C'est surtout à partir de ce temps que Bentham arrangea sa vie de manière à se livrer commodément et fractueusement à ses méditations sur les lois. Il n'avait encore publié que huit brochnres et un grand ouvrage (le Panoptique, 2 vol. in-8°): les trente années suivantes devaient le voir produire dix fois autant de volumes, plus féconds encore que les premiers en idées profondes autant qu'originales. Mais plus il avancait dans sa laborieuse carrière, plus il éprouvait d'antipathie pour la rédaction de ses idées. Penseur profond, mais écrivain inhabile, il ne voyait qu'ayec effroi la nécessité, pour tout écrivain qui veut être lu, de décorer sa pensée de formes brillantes et faciles à saisir, de s'astreindre à un ordre qui gradue les idées et les échelonne, de transiger sans cesse avec les préjngés, l'ignorance ou la légèreté des lecteurs, en n'omettant ancune idée intermédiaire. Toutes ses réflexions, à mesure qu'il les faisait. étaient jetées sur le papier, sans liaison, sans méthode, à moins qu'il ne s'agît d'un objet spécial et à l'ordre du jour, qui lui inspirait sur-le-champ un pamphlet. Probablement elles eussent été perdues pour la postérité, si le hasard n'eut mis sur son chemin le ministre genevois Dumont, qui, forcé de quitter sa patrie pour la France et ensuite la France pour l'Angleterre, était devenu bibliothécaire du marquis de Lansdowne. Bentham et Dumont se virent à Bowood, résidence du marquis, et bientôt ils s'apprécièrent. Dumont consentit à mettre en ordre les feuilles volantes de Ben-

BEN tham; et c'est à cette association, nnique peut-être, qu'est due la promulgation des idées du savant anglais. Le premier fruit de cette union de travaux fut une critique du plan proposé par le comité de l'assemblée, constituante pour l'organisation de la instice en France (Voy. BERGASSE, an Supp.). Ce morcean, dont les principales idées entrèrent dennis. avec de larges développements, dans son grand Traite de l'organisation iudiciaire et de la codification. parut alors en quatre lettres dans le Courrier de Provence, journal qu'avait commencé Mirabeau. Les idées du publiciste anglais ne portaient pas toutes à faux; et les partisans qu'elles eurent des-lors à Paris en ont vu plus tard réaliser quelques-unés. En 1802, Bentham profita de la paix que le traité d'Amiens donnait à l'Europe, pour se rendre de nouveau a Paris: et ce fut pendant son séjour dans cette ville, que l'institut, classe des sciences morales et politiques . le comprit parmi ses membres. En 1825, il revint encore en France. et il y fut recu avec enthousiasme. Amené un jour par le hasard à la cour de cassation, il vit tout le corps des avocats se lever à son approche, et le tribunal lui donner une place d'honneur. Il était alors en correspondance avec les personnages politiques les plus influents; tandis que le comte de Toréno lui demandait son avis sur le code pénal donné à l'Espagne par les Cortès, le roi de Bavière , auquel il faisait hommage d'un projet de Code, lui répoudait qu'il avait communiqué cet ouvrage à une commission qui ne manquerait pas de profiter de l'expérience d'un esprit aussi judicieux , etc. Ces cxpressions du roi témoignent d'une haute estime, lorsqu'on pense qu'elles

s'adressaient à un homme qui, en Augleterre, passait pour le chef des radicaux. Placé d'un accord universel au premier rang parmi les publicistes utilitaires, chef d'école et, quoiqu'il se fut toujours tenu loin des affaires, coryphée du parti le plus tranché de la Grande-Bretagne, oracle des philosophes et des jurisconsultes qui réduisent tout à l'utile , reconuu même par les penseurs des écoles contraires comme le théoricien le plus perspicace, le plus instruit des détails du mécanisme judiciaire, entouré d'amis, de disciples, d'admirateurs, enfin, ayabt la conscience de cooserver dans une vieillesse avancée, ce dont il avait le plus redouté la perte, toute la vigueur et la lucidité de sa vue intellectuelle, il n'eut d'autres maux à déplorer que la disparition successive de quelques amis. Cherchant toujours dans le travail une diversion aux souffrances de quelque nature qu'elles fussent , Bentham ne s'en livrait qu'avec plus d'énergie à ses études favorites, et il venait de mettre la deruière main au troisième volume de sou Code constitutionnel, lorsqu'il fut atteint de la maladie qui l'enleva au monde; le 6 juin 1832. Quelques jours auparavant il avait reuni trois de ses amis sur l'attachement et la fermeté desquels il ponvait le mieux compter , et il leur disait qu'il voulait leur confier l'exécution d'une de ses dernières volontés, volonté à laquelle le monde opposerait des reproches et peut-être une résistance matérielle : il leur demanda s'ils se sentaient capables de faire triompher son vœu de tons les obstacles, et s'ils voulaient lui promettre solennellement de le remplir. On devine qu'ils répondirent par l'affirmative la plus formelle. « Eh bien, leur dit le mourant, cette volonté', je l'ai consignée dans mon

testament. Elle est relative à ce corps que la vie est sur le point d'abandonner: J'exige qu'après sa mort, il -soit transporte à l'amphithéatre et soumis à la dissection ». Cette volonté de Bentham n'était pas un vain caprice d'imagination malade. Dès 1769, c'est-a-dire lors ju'il comptait a peine vingt-un ans, il avait fait un premier testament dans lequel se lit la même disposition avec cette note de sa main : « Ce que j'ordonne ici ne tient point à une maine de singularité. Mon seul motif est d'être . utile à l'humanité. Prisque jusqu'ici j'en ai eu si peu d'occasions', qu'au moins je ne laisse pas échapper celleci! » Un memorandum annexé au document indique que plus tard il relut cette disposition et qu'il l'approuva de tout point. Ses amis ne crurent point devoir se montrer indociles à une volonté si positivement exprimée; et, le 11 juin 1832, la dépouille funèbre de Bentham fut transférée à l'école d'anatomie et de médecine de Webbstreet, où cet évenement inspira un disconrs éloquent au docteur Southwood-Smith, son médecin. L'élôge du philosophe remplit toute la séance, et la dissection n'eut lieu que le lendemain. Bentham laissa à M. Bowring , son dermer collaborateur, ses. manuscrits, ses collections et ses livres relatifs à l'économie politique, à la réforme parlementaire, à l'émancipation des colonies, au panoptique; à M. Edwin Chadweck, les livres de jurisprudence, les collections de législation, les pamphlets, sur, pour et contre ces pauvres lois anglaises. Sir Georges Bentham, son neveu, eut les manuscrits concernant la logique et la nomographie, et les collections relatives au langage. On espère que M. Bowring, à qui le testament de son illustre ami

assigne en même temps les sommes nécessaires pour la publication de ses œuvres complètes et des suppléments dont il a les matériaux , accomplira scrupu eusement cette honorable tache (1). Le caractère de Bentham était un mélange singulier de bonhomie, d'originalité, d'humeur et de sarcasmatique finesse toutes les fois qu'il entamait l'examen, des abus. La philanthrophie était la base de ses actions. Cependant luimême, dans une espèce de souvenir où il consignait ses pensées journalières, s'accuse formellement d'égoisme; a mais, ajoute-t-il, le mal qu'éprouveut les antres, je l'éprouve: jamais on n'a souffert en ma présence, que je ne souffrisse; jamais la joie de qui que ce soit ne m'a laissé sans joie. Egoïste, mais avec sympathie, j'ai toujours voulu dunner au maximum du genre humain le maximum de cette joie dout je jouis, le minimum de ces peines qui me font mal. » Les personnalités lui étaient odieuses : sa supériorité , sans qu'il l'ignorât, ne lui inspirait point cet orgueil, ces manières hautaines qui rendent haïssable le génie même. Il aimait à causer un justant dechoses frivoles et familières, longtemps des objets favoris de ses études. En l'entendant on crovait voir un patriarche, moins l'antique et naïve ignorance, et non un savant voné par gout à la recherche des vérités les plus abstruses. Son désintéressement, son indépendance égalaient son génie : il n'eut tenu qu'à lui d'atteindre les hauts emplois dans

un patriarche, moins l'antique et un'uri patriarche, moins l'antique par autre pour la la recherche des vérids les plus abstruées. Son désin-féressement, son indépendance épacient son génie : il n'eût tene qu'alient son génie : il n'eût tene qu'alient son génie : il n'eût tene qu'alient son génie per Bondon fit, s'en son remarque des bignes pietaus non réfesse, et remarque des bignes pietaus non réfesse, et remarque des bignes pietaus non réfesse, et réprés de ses chieves de la control d

le ministère ou de se faire un pouvoir dans l'opposition ; il ne le voulut jamais, et il repoussa le fardeau desaffaires pulitiques comme il avaitrejeté celui des affaires contentieuses. L'empereur Alexandre, en 1815, lui envoya, comme marque de son estime, un paquet contenant sans doute un . diamant ou quelque autre présent de grand prix : Bentham refusa, et n'onvrit pas même le paquet , ne voulant dit-il, ni manquer d'indépendance s'il trouve quelque chose à louer dans le gouvernement ou la législation . russe, ni manquer de reconnaissance si un jour il a quelques critiques à faire sur ce gouvernement. La sérénité de son ame se reflétait dans son goût pour la musique. A huit ans, il étudiait le violon; et plus tardil se délassait, avec cet instrument, de ses graves occupations. D'ailleurs tous les objets de l'intelligence humaine avaient droit de l'intéresser. Il se plaisait à raconter que jeune il avait souvent pris le thé avec Hogarth dont les productions lui plaispient singulièrement. Il fut membre du club de Johnson , quoique ce critique ne lui inspirat aucune sympathie à cause de son caractère misanthrope. Il traduisit en anglais le petit roman de Voltaire intitulé le Taureau blanc. Il aimait la poésie, et les sciences exactes lui plaisaient également. A Oxford, il suivit avec un zele marqué les lecons de chimie de Mansfield ; et il fit passer dans sa langue le morceau de Bergman sur l'utilité de la chimie. Enfin la botanique fut aussi l'objet de son attention , et les embellissements qu'il fit an jardin de sa maison de Queen's Square le rendirent un des plus beaux de la capitale. On aurait de la peine à croire qu'un seul homme ait pu suffire à tant de

travaux, satisfaire tant de gouts, si Pon ue savait ce que c'est que l'heureuse distribution des études. Bentham eut d'ailleurs , pendant la seconde moitié de sa vie, l'avantage d'une santé inaltérable. Faible et presque valétudinaire pendant l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, il acquit de la vigueur dans l'age mûr, et chaque jour sembla lui en apporter dayantage. On eut dit que pour lui le temps rétrogradait ou du moins se faisait stationnaire. A quatre-vingts ans, c'était le même homme qu'à soixante. Le portrait de Bentham se retrouve à la tête de plusieurs de ses ouvrages et notamment de l'Introduction anx principes, seconde édition. Son séjour à Paris, en 1825, donna lieu à une artiste française , Mile Aimée Pagès, de reproduire sur la toile les traits de ce grand homme. Co portrait fort ressemblant a long-temps attiré le public à l'atelier du peintre. On connaît aussi le buste en marbre où David a rendu avec vérité la physionomie simple et noble du jurisconsulte modèle. Les ouvrages de Bentham sont nombreux; et il est nécessaire pour les examiner avec fruit de les assuiétir à un certain ordre. Vulgairement on les divise en deux séries, l'une qui se compose des quatre trailés publiés en français par Dumont sur les manuscrits de l'auteur ( 1º Traités de législation civile et pénale , 20 Théorie des peines et des récompenses, 3º Tactique des assemblées politiques et des sophismes politiques, 4º Traité des preuves judiciaires ); l'autre qui comprend toutes les productions jetées eu anglais dans la circulation anglaise, soit par Bentham lui-même, ce qui eut lieu presque toujours, soit par Bowring, ce qui n'arriva que deux fois. Ponr

nous , sans nier ce que cette division a de commode, aux quatre grands ouvrages rédigés par Dumont nous en joindrons six autres également remarqual les tant par l'importance fondamentale des principes qu'y pose l'anteur, que par l'identité des sujets entre eux et les traités qui portent le nom de Dumont avec celui de Bentham. Les antres ouvrages, jurisprudentiels ou scientifiques ou parement politiques, formeront une seconde série que nous caractériserons plus brièvement. Ceci posé, voici dans quel ordre nous croyons devoir ranger les dix ouvrages qui forment la première série. I. Introduction aux principes de morale et de jurisprudence, 1789, Londres, in-4°; seconde édition, ibid., 1823, deux volin-80; ouvrage capital où tous les problèmes sont traités sous des formes analytiques et austères, mais qui exigent de la part du lecteur une métaphysique et une attention extraordinaires. Le duc de La Rochefoucauld chercha vainement un traducteur à ce livre, et il lui a falla 34 ans pour arriver à une seconde édition. Du reste, il a été reproduit en partie dans le recueil suivant, mais sous des formes plus aptes à plaire au commun des lecteurs. II. Traités de législation civile et pénale, Paris, 1802, 3 vol., in-8°; seconde édition, 1820. Cette collection renferme, outre les deux parties principales qui sont les principes du code tivil et les principes du code pénal, cotés sous les numéros a et 3, des Principes généraux de légis lation on logique du législateur; 4º un Memoire sur le panoptique ou projet d'une maison de détention; 5º un Traite de la promplgation des lois et des exposés de motifs ; 6º uue Dissertation sur l'influence des temps

et des lieux en matière de législation; 7º nne Vue générale d'un corps complet de lois. Ce vaste ensemble a été traduit dans plusieurs langues : en espagnol par Don Ramon de Salas (le cinquième volume de cette version, avec commentaires, a paru a Madrid en 1822); en allemand par Frédéric - Edouard Beneeke , Berlin , 1830 , deux forts vol. in-80 , avec des notices biographiques sur Bentham et sur Dumont, et avec une introduction où le traducteur, après avoir tracé le tableau des principes de Bentham et les avoir élevés à la hauteur d'one théorie scientifique . les apprécie selon son propresystème qu'il place en parallèle avec celui du publiciste anglais, et qui s'en rapproche en plusieurs points. On cite aussi deux traductions russes des traités de Bentham. III. Théorie des peines et des récompenses . Paris . 1812, 2 vol. in-8°; troisième édi- · tion, 1826; trad, en espagnol, a Paris , première édition , 1825 , seconde, 1826, 4 vol. in-18; traduit en anglais', 1825 et 1829 , in-8° (le traducteur, qui s'intitule A friend (un ami), a profité de quelques parties écrites originairement en anglais, et qui en conséquence appartiennent à Bentham : l'ouvrage a été scindé en deux parties différentes ; l'une porte le titre de Rationale of recompense, 1825, l'autre de Rationale of penality , 1829; celui-ci en effet ne traite que de la pénalité, celui-là que des récompenses ). IV. Pièces relatives à la codification et à l'instruction publique, comprenant une correspondance avec l'empereur de Russie et diverses autorités constituées des Etats-Unis d'Amérique, Londres, 1817, un vol. in-80. V. Traite des preuves judiciaires,

Paris, 1823, in-8°; traduit en espagnol, 1825, quatre vol. in-18. VI. De l'Evidence judiciaire, spécialement appliquée à la pratique anglaise, Londres 1827, 5 forts vol. in-8°. VII. Panoptique ou maison d'inspection , Londres , 1791 , denx vol. in-12. VIII. Code proposé à toutes les nations qui professent des idées libérales , Londres , 1822 , 72 pages in-8° , trad. en français, la même année ( Voy. Revue encycl. , XIV , 140). IX. Code constitutionnel . Londres , 1830 , premier vol. (nous avons vn que les deux suivants avaient été terminés par l'auteur peu de temps avant sa mort ). X. Essai sur la Tactique des assemblées politiques, suivi d'un traité des sophismes politiques, Genève, 1816, denx vol. in-8°; seconde édition, Paris, 1822; trad. en espagnol, 1824, deux vol. in-18. Réunis, ces dix ouvrages auxquels il faut ajouter la Déontologie, ou Théorie des devoirs, qui vient de paraître en angl. et en franc. (trad. de M. Benj. Laroche), Paris, 1853, forment tout un corps de législation dans lequel, on a du le pressentir, toutes les questions relatives au droit et à la philosophic du droit trouvent naturellement lenr place : aucune n'a été omise par Bentham, et toutes, on peut le dire , même en ne partageant pas ses opinions, ou en partant d'un principe opposé, ont été envisagées d'une manière souvent nouvelle, toujours piquante et capable de provoquer les méditations. Cenx meines qui, comme les spiritualistes ou les théocrates purs, en veulent le plus a Bentham, conviennent qu'il a jeté du jour sur toutes les questions qu'il traite successivement. Nul n'a promené plus minutieus ement,

plus consciencieusement l'analyse sur tous les détours des fallacieux labyrinthes des lois; nul n'a micux sondé. jugé la plaie secrète; nul n'a mieux fait sonner le crenx, le vide; nul n'a mieux tracé la carte du pays de la chicanc, et nul n'a mieux caractérisé, classé, marqué au front les mystifications, les mensonges, les tours de force ou d'adresse qui s'exercent sur les tréteaux politiques. Non content de décrire le symptôme, il en scrute les eauses et les montre les unes tenant à la nature des choses., les autres venant de nous ; les unes inévitables, les autres faciles à corriger. Ces énumérations de vices. de circonstances, de motifs; ces définitions précises qui aspirent et à tout formuler et à tout resserrer dans un vaste casier; ccs classifications dont la métaphysique rigueur n'a rien à envier à celles des sciences exactes : tout cet appareil de méthodes sévères et analysautes présente une analogie singulière avec l'école aristotélique. Ce que le péripatéticien de Stagyre fait lorson'il contemple successivement toutes les facettes d'un trope, d'nn animal, d'un agent météorologique ou d'une faculté de l'âme humaine, c'est justement ce que fait Bentham en soumettant à ses investigations les phénomènes du monde legal. On dirait qu'il marche toujours le graphomètre, le scalpel et la loupe à la main. A cette exquise sagacité du précepteur d'Alexandre, il joint aussi ce qui le dépare et ce qui le caractérise, une sécheresse rebutaute dans les formes ; il rétrécit d'une manière désolante l'idée fondamentale do tout le système; et cette idée fondamentale existe chez l'un comme chez l'autre. Aristote, cct homme qui, quatre siècles avaut le choistianisme, s'offre à nous avec la phy-

sionomie d'un savant du dix-neuvième siècle . Aristote an fond est un utilitaire : sa morale , sa politique sont unc variété de la morale d'Epicure; il matérialise la société, la justice, l'ordre, la législation. Tel est aussi le point de départ de Bentham. Maximiser le bien-être, minimiser le mal-être , voila pour lui la morale , la science sociale, la législation, le droit des gens. Toute action utile est bonne, toute action funeste, mauvaise. Au reste, il faut distinguer dans l'utilité le bieu présent et immediat , le bien futur et plus ou moins éloigné. Toutes les vertus humaines reviennent à deux, prudence et bienveillance; tous les vices à deux, imprudence et malveillauce. La prudence et l'imprudence appartiennent à l'homme en relation avec luimême : la bienveillance et la malveillance a l'homme en relation avec autrui. Ccs théories, qui au fond n'ont rien de moral, et qui, mal interprétées par les masses, pourraient devenir très-dangereuses, ont plu surtout en Angleterre et en Belgique où les benthamistes semblent appelés à jouer un grand rôle. Pour se faire une idée de la manière absolue, subtile et parfois aride de Bentham, jetons un coup-d'œil sur deux de ses ouvrages qui ont fait sensation en France, quoique certainement fort loin d'être ce qu'il a produit de plus remarquable. L'un est sa Tactique des assemblées politiques. Bentham déclare que, par ce titre, il n'a pas entendu parler des stratagémes à l'aide desquels un homme d'état ferait triompher son parti dans les assemblées délibérantes. « La « tactique des assemblées politiques, « dit-il, est la science qui enseigne « à les conduire vers le but de leur . « isstitution au moven de l'ordre à

« observer dans leurs démarches. » Selon lui la première coadition de vitalité pour ces assemblées est la poblicité. La division du corps législatif en deux chambres est bonne dans les temps paisibles, et lorsqu'il s'agit de conserver; funeste aux jours d'orages, d'argence, et de crises impérieuses. Le président doit être nuique, permanent, elu par la chambre seule, amovible par elle seule, et n'exerçant que ses fonctions de président. L'iuitiative ne peut être exclusivement le partage du ponvoir exécutif; elle appartient à chacun des membres de l'assemblée. Tout projet de loi doit être divisé par articles consacrés chacun à une proposition pure et simple. L'ordre fixe de priorité pour la parole est une des règles les plus nuisibles qu'on puisse inoculer à une assemblée délibérante : ordre apparent, désordre réel. Tont discours écrit doit être banni. De même jamais oratenr ne doit faire mention des vœnx du prince et du pouvoir exécutif. La votation doit, sauf en quelque cas, avoir lieu à découvert. La licence que prenuent les membres de s'absenter sans raison suffisante devrait être réprimée : souvent sur 658 membres dont se compose la chambre des commnnes, on a eu de la peine à en reunir quarante, nombre strictement nécessaire pour délibérer; et quelquefois on n'a pu y réussir. Bentham entre eucore dans beaucoup de détails, et trace chemin faisant quelques apercus carieux. L'autre ouvrage est un volume qui fait suite à la Tactique , et qui a pour titre : Des sophismes politiques. Il se lie assez bien, quoique par nn nœud en quelque sorte fortuit , an volume des assemblées délibérantes : n'est-ce pas surtout dans ces assemblées que le sophisme se carre armé

de toutes pièces, insultant à la bonhomie de son ennemi, le fascinant, le paralysant, jusqu'à ce que le chàtean de cartes crunle sons le bon sens d'un Phocion ou sous le sarcasmo d'un Courier. Tel est encore ici le but de Bentham : bien différent de ces sophistes de l'antiquité qui, lorsqu'ilsavaient découvert nn uouveau paralogisme, l'exploitaient avec orgueil, le publiciste anglais énumère, classe, caractérise tous ces raisonnements captieux, et par la même fournit les movens de les résuter. Divisés par Bentham en trois séries, selon qu'ils sont de pature à servir le ministère on l'opposition ou les deux partis. ils ont été classés plus heurensement par Dumont en sophismes d'autorité ou préjudiciels, sophismes de fins de non-recevoir ou dilatoires, sophismes qui donneat le change ou fallacieux. Nous regrettons de ne pouvoir suivre le spiritnel sophismographe dans sa rhétorique railleuse où il semble avoir prévu, avoir appris d'avance ce que nous eutendons tous les jours dans les assemblées délibérantes. Les antres ouvrages de Bentham, tous écrits en anglais, sont : I. Fragment sur le gouvernement (cité plus haut), Londres, 1776. II. Coup-d'ail sur le bill relatif aux travaux forces , Londres, 1778. Le bill qui proposait des maisons pénitentiaires et des travaux forces fut atlaque avec une hanteur de vnes qui présageait déjà que l'auteur planait au-dessus de toute la jurisprudence penale, et ce bill fut rejeté. III. Défense de l'usure ou lettres sur l'inconvenient des lois qui fixent le taux de l'emprunt de Fargent, Londres, 1787; trad. en français sur la 4º édit. , in 8º de 19 feuilles , Paris, 1827; on y a joint les Mémoires sur les prêts d'argent

par Turgot. Tout le monde sait aujourd'hui que la doctrine de Bentham sur le prêt est un aphorisme de l'économie politique, et n'a chance d'être détruite que par une autre doctrine, celle de l'immoralité de tont prêt à intérêt, même au taux le plus minime. IV. Esquisse d'un Code pour l'organisation judiciaire de la France, Londres, 1701, Il parnt trop tard pour infiner sur les déterminations de l'assemblée législative, et fut réparti ensuite dans quelques autres opuscules, puis modifié dans quelques points. V. Essai sur la tactique des corps politiques, contenant six règles principales que doit oberver une assemblée pour former une décision motivée, avec application comparative des principes à ce qui se pratique dans la Grande-Bretagne et en France, Londres, 1791, in-4°. Ce sont seulement dix chapitres snr les règles fondamentales des débats, avec l'esquisse d'nn onvrage plus considérable dont ces dix chapitres n'étaient qu'un fragment (réparti dans la Tactique rédigée par Dumont). VI. Lettre à un membre de la convention nationale, Londres, 1792. VII. Emancipez vos colonies, Loudres, 1793 (adressé à l'assemblée législative qui lors de la publication de la brochure avait cessé d'exister). VIII. Finances sans charges ou échutes au lieu de taxes, Londres, 1795 (écrit en 1793). L'auteur propose de donner à l'état par droit d'échute les biens de ceux qui meurent sans béritiers : toutefois un droit limité de tester mitigeait l'apreté de la mesure. IX. Protestations contre les taxes, 1796 : chef-d'œnvre de méthode, d'argumentation et de style; trad. en franç: par Dumont, dans la Biblioth. univ. de Genève. X.

Plan d'administration pour les panvres, 1797; traduit en franc. par Duquesuoy. L'ouvrage est une suite de lettres, où l'auteur propose de remplacer par une compagnie unique, qui se chargerait à un prix fait de tous les indigens du royaume, l'administration de chaque paroisse. XI. Lettres à lord Pelham, 1802 (sur Botany-Bay dont il blame beaucoup l'établissement ). XII. Plaidoyer pour la constitution, 1803 (toujours contre l'établissement de Botany-Bay qu'on ne peuple, dit l'auteur, que par de continuelles violations de la constitution). XIII. Réforme écossaise, 1806 (lettres à lord Granville et amère critique des frais énormes, des interminables lenteurs de la justice en Ecosse). XIV. Défense de l'économie contre Burke, 1810-11, XV. Elėments de l'art d'assortir un jury (qui, bien entendu, coudamne ceux qu'il plaît au pouvoir de trouver coupables), 1810-11. XVI. Sur la loi relative à la conviction, 1812. XVII. Ne jurez pas, 1813 (contre le serment qu'il attaque comme inntile, abusif et anti-chrétien). XVIII. Tableau des motifs et des sources des actions (synoptie admirable), 1817. XIX. Chrestomathie, 1817, 2 vol. in-80: l'un traite de l'éducation d'après un système particulier à l'auteur, mais qui sur bien des points se rapproche des idées de Bell et de Lancaster; l'autre est relatif à la classification des connaissances bumaiues : Bentham y blame celle de d'Alembert, placée à la tête de l'Encyclopédie, et porte contre elle sept chefs d'accusation principaux; tous sont trèsjustes. Sa classification fondée sur des hases très larges et très-rigoureuses procède par dichotomie, ce qu'il ap-

1 811 16 (317)

pelle mode bifurqué. Le neveu de anteur, sir G. Bentham, a donné, sons le titre d'Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d'art et de science, Paris, 1823, in-80, un extrait de cet onvrage. XX. Considérations sur l'église d'Angleterre et son catéchisme, 1817, énorme vol. de 800 pages, notes, etc. XXI. Plan d'une réforme parlementaire , 1817 , in-8º de 400 pages. Sous la forme d'un catéchisme, ce livret dont le style n'a pas été retouché a rendu Bentham l'idole et l'oracle des radicaux d'Angleterre. XXII. Bill de réforme radicale, 1819, avec notes. XXIII. Observations sur les restrictions et prohibitions apportées au commerce, 1820 (avec de nombreux rapports au décret des Cortès espagnoles de juillet 1820), rédigé par Bowring. XXIV. Traité sur les affaires d'Espagne et de Portugal (1º contre l'institution d'une chambre des pairs, 2° sur les délais apportés à l'instruction de l'affaire dn massacre de Cadix, 3º conseils aux Cortès portugaises sur quelques articles de la constitution espagnole à supprimer), 1821. XXV. Lettres au comte de Toreno sur le code pénal des Cortès (Bentham le critique amèrement), 1822. XXVI. La vérité contre Ashurt, 1822, exhumée après trente ans d'oubli (16 pages, chef-d'œuvre de dialectique et d'accablante raillerie). XXVII. Principes fondamentaux d'un Code constitutionnel pour chaqueetat, 1823, XXVIII. Traité des déceptions (The Book of fallacies , etc.) , 1824 ( publié par un ami). XXIX. Denonciations qui concernent lord Eldon, 1827 (encore contre les frais, les snrséances, la rapacité des gens de loi qu'il appelle escrocs, windlers, etc.). On pent joindre à ce pampblet, qui ressemble un peu aux écrits de Selves contre les abus de la justice en France (Voy. Serves, XLI, 545), le Dispatchourt et l'Official aptitude maximised, 1830. XXX, Petitions en faveur de la justice et de la codification, 1830, XXXI. J. Bentham à ses concitoyens les Français, sur la peine de mort. XXXII. J. Bentham à la chambre des pairs de France. XXXIII. Déclaration de principes des candidats parlementaires. XXXIV. Du bill de banqueroute, etc., 1832. La traduction allemande des traités de législation par Benecke, contient une notice biographique sur Bentham. L'Obituary anglais de 1832, pages 520 et suiv., contient aussi nn article nécrologique. L'Examiner du 10 juin 1832 a rendu à ses manes nn hommage éloquent. Enfin on pent lire dans la préface des Souvenirs de Mirabeau, par Dumont, l'opinion de cet habile écrivain sur les travaux et le génie du grand publiciste auquel il s'était associé (2).

BENVOGLIENTI (HUBERT), né à Vienne en 1668, passe en Îtalie pour und ceux qui ont restanré les études historiques. Jouissant d'une fortune considérable, il ouvrit sa maison aux savants el surtout à ceux qui cultivaient la philologie, l'archéologie,

<sup>(</sup>a) In pipitual Hazikit a domoi des deitale emirca marie habitorie de J. Recham, deim un article qu'il lui a consière, a qui se trouve un article qu'il lui a consière, a qui se trouve l'experiment de la consière, a qui se trouve l'experiment de la considera de la consid

et l'histoire. Il a fonrni d'utiles observations à Apostolo Zeno, à Salvini, à Graudi, et particulièrement à Muratori, qui le cite souvent avec reconnaissance. Dans le second tome des Delizie degli Eruditi Toscani, on trouve l'opinion de Benvoglienti sur l'origine de la langue italienne. Il mourut le 22 février 1733. A-n.

BENZEL-STERNAU (CHAR-LES-CHRÉTIEN , comte DE), né le 9 avril 1767, a Mayence, fut d'abord conseiller de régence de l'électeur. assesseur de justice à Erfurt, et passa en 1804 à l'archichancellerie de Ratisbonne en qualité de conseiller d'état. En 1807 il devint conseiller secret au département de la police et directeur de la commission générale des études de Carlsruhe, puis conseiller aulique. Avant obteru sa retraite, il se fixa dans une maison de campagne à Erleubach, près du lac de Zurich. Il mourat le 2 septembre 1832, a Rippoltsau, près d'Offenburg. Le comte de Benzel-Sternan figure parmi les écrivains humoristes les plus distingués de l'Altemagoe. et nul n'offre plus d'affinité avec le ton et l'espret de Jean-Paul Courier. Aussi varié que vif et spirituel, il abonde en sailties inattendues, en imagesfrappantes, en comparaisons nenves. Ses peintures de mœurs, ses observations pleines de finesse sur les phénomènes de la société, ces mots Jégers qui fuient comme l'éclair et par lesquels il jette instantagément de larges fueurs sur les caractères, indiquent une profonde connaissance du monde; un mélange singut er de badinage et de mélancolie, dans lequel pourtant domine ce dernier seutiment, donue

à tout ce qu'il a fait un aspect original et quelque chose de doux et d'amer en même temps. Au reste la brusque légèreté avec laquelle il passe d'un sujet à nn autre tient quelquefois du caprice ; il n'est pas saos affectation; il court après l'esprit, et devient obscur à force d'être fin et de sous-entendre. Son style est sautillant, décousu; les formes de sa com. position sont incorrectes. Toutefois, peu de livres allemands présenteraient aux Français un altrait aussi piquant que la collection des ouvrages du comte de Benzel - Sternau. En voici les principaux: I. Recherches poétiques sur les objets de la philosophie critique, Wurtzbourg, 1794. II. Camillo Alfierra, histoire, Erfurt, 1795. III. Nouvelles pour le cœur, Hambourg, 1795. IV. Contes au coin du feu, I'a partie, Hambourg, 1797. V. Le veau d'or, Gotha, 1802-3, 4 vol. Cet ouvrage fonda sa réputation. VI. La féte de Schiller, Gotha et Ratisbonne, 1805. VII. Dialogues dans le labyrinthe, Gotha, 1805. VIII. Protée , ou l'Empire des images , Ratisbonne , 1806. IX. Titania, ou l'Empire des contes, Ratisbonne, 1807. X. Morphée, ou l'Empire des réves, Ratishonne, 1807. XI. Le Convive de pierre , Gotha , 1808. XII. Le vicil Adam, histoire de famille, Gotha, 1819. XIII. Blanc et noir, comédie, Zurich, 1826. Sa Bibliothèque de l'étranger (Francfort sur le Mein, 1812-13, 2 vol.), ses Sources et pièces officielles relatives au Congrès de Vienne (1814), méritent encore d'être indiquées. Р-от.

FIN DU CINQUANTE-SEPTIÈME VOLUME



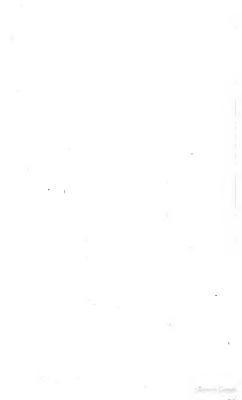

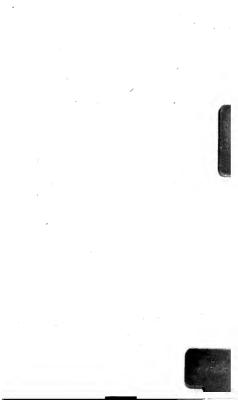

